



3AU - 1554

## LE MAGASIN

# PITTORESQUE

RÉDIGÉ SOUS LA DIRECTION DE

MM. EURYALE CAZEAUX ET ÉDOUARD CHARTON.

A STATE OF THE STA

PREMIÈRE ANNÉE.

1855.

Prix du volume broché... 6 fr. • relié.... 7 50

#### CONDITIONS D'ADONNEMENT.

PARIS.
PRIX:
Pour un an, 6 francs. — Pour six mois, 3 francs.

DÉPARTEMENTS.
Franco par la poste.
Pour un an, 7 fr. 50. — Pour six mois, 3 fr. 80.

### PARIS,

AUX BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE, RUE JACOB, N° 30,

M DCCC XXXIII.

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Ottawa

Nous espérons que ces cinquante-deux livraisons de notre recueil, réunies sous un même titre et dans un seul volume, loin de rien perdre de la faveur qu'elles ont obtenue isolément, seront au contraire généralement mieux appréciées. La variété de tant de sujets frappera plus vivement le regard, et les intentions qui président à notre rédaction, indiquées avec franchise en divers endroits, seront plus aisément comprises par tous les lecteurs.

Un rapide examen des articles suffira pour faire reconnaître que nous avons peu d'ambition-littéraire, et que nous avons moins voulu faire preuve d'un talent ou d'une érudition qui cherchent l'éclat, que de variété de connaissances, de goût et de moralité. Ce sont véritablement nos seules prétentions, et bien que d'abord la dernière puisse paraître la moins fondée aux yeux des souscripteurs qu'un simple attrait de curiosité nous a conquis, nous croyons cependant l'avoir entièrement justifiée, et, de plus, nous la regardons comme la principale source de nos succès passés et futurs.

Dans notre conviction, en effet, la nouveauté de la forme du Magasin pittoresque, après avoir attiré l'attention publique, n'a réussi à la fixer que parçe qu'elle est au service d'un

sentiment moral.

Il n'est personne aujourd'hui qui ne remarque avec surprise ou avec intérêt l'activité extraordinaire de la presse : jamais plus de livres et de recueils n'ont été répandus et offerts au public; mais, en étudiant les résultats de cette singulière fécondité de travail, on retrouve le phénomène, qui se manifeste à l'occasion de toute espèce de productions mal réparties. Par exemple, les écrivains ne manquent pas à l'imagination, aux passions, aux débats politiques ou religieux, et peut-être même, dans ces directions, quelques impatiences publiques accusent parfois une sorte de surabondance; mais si, détournant les regards, on prête l'attention à des besoins plus simples et aussi impérieux, si l'on onblie un instant les agitations extérieures de la société, et si l'on cherche ce que la presse produit d'utile et de bienfaisant pour la vie intérieure, pour le foyer domestique, riche ou pauvre, on reste étonné de voir que là où tant de connaissances sont à répandre, où tant de goût naïf, tant de dispositions, de sentimens heureux sont à entretenir et à développer, il n'y a encore, sous le rapport de la qualité surtout, que rareté et disette. Cette vérité importante est déjà vulgaire pour quiconque, observant la puissante impulsion imprimée à l'instruction depuis quelques années, et comprenant que le moment approche où la moindre ville ouvrira sa bibliothèque publique et où chaque village aura son maitre de lecture, s'est demandé une seule fois sérieusement quels sont les livres de notre temps qu'on pourrait faire écouler sans danger et avec utilité par cette pente rapide.

C'est à cet ordre de réflexions, nées des tendances actuelles de notre pays, qu'appartient la conception générale du Magasm putoresque; mais en insistant sur cette pensée intime de notre œuvre, nous devons reconnaître que nous n'avons aucun droit à nous attribuer l'invention de ce qu'il y a d'originalité dans la forme qu'elle a revêtue; nous croyons même convenable de déclarer, en tête de ce premier volume, que si nous nous sommes hasardés les premiers, sans patronage, sans prospectus, à importer en France l'idée de livrer au plus humble prix un texte varié, entremêlé de gravures et divisé par livraisons, c'est seulement après avoir connu le succès des Magazines en Angleterre, et surtout celui du recueil publié à Londres, sous une haute et digne influence, par M. Charles Knight, écrivain économiste distingué, qui, par ses relations bienveillautes avec nous, a contribué à rendre moins décourageantes les premières difficultés de notre entreprise.

Une année d'expérience semble déjà laisser pressentir ce que pourra recevoir de dé-

veloppemens féconds, dans diverses séries, cette importation, qui donne un degré d'utilité encore inconnu jusqu'ici à l'alliance du dessinateur et de l'écrivain. Pour nous, résolus à n'ètre universels que dans un cadre de notre choix, nous avons voulu particulièrement nous rapprocher de cette sphère d'éducation qu'on pourrait presque appeler éducation de luxe, et qui, s'adressant au cœur, à l'imagination et au goût, a pour but principal d'enrichir de distractions pures et instructives les loisirs de la vie intérieure, et du foyer domestique, riche ou pauvre. Le nombre de nos lecteurs, la popularité de notre titre, que d'autres entreprises se partagent aujourd'hui comme une recommandation auprès du public; les encouragemens et les conseils affectueux de nos correspondans; enfin, notre conscience elle-même, nous autorisent à croire que nous avons réussi.

La timidité de notre début a fait place à une confiance active. L'émulation heureuse qu'a provoquée notre succès a réagi sur nous-mêmes; et c'est avec plus d'assurance dans notre marche, avec des désirs plus ambitieux d'approbation, que nous nous préparons à commencer une nouvelle année.

Il est trop rarement donné à un homme, quelle que soit la carrière qu'il poursuit, de réunir, une seule fois dans sa vie, des témoignages aussi positifs de la valeur réelle de l'une de ses actions, pour que nous ne regardions pas désormais ces humbles travaux, consacrés par tant de suffrages; comme un titre précieux à la considération de nos concitoyens et à notre propre estime.

## MAGASIN PITTORESQUE,

A DEUX SOUS PAR LIVRAISON.

#### PREMIÈRE LIVRAISON. — 1833.

#### A TOUT LE MONDE.

C'est un vrai Magasin que nous nous sommes proposé d'ouvrir à toutes les enriosités, à toutes les bourses. Nons voulons qu'on y trouve des objets de tonte valeur, de tout choix : choses anciennes, choses modernes, animées, inanimées, monumentales, naturelles, civilisées, sauvages, appartenant à la terre, à la mer, au ciel, à tous les temps, venant de tous les pays, de l'Indostan et de la Chine, aussi bien que de l'Islande, de la Laponie, de Tombouctou, de Rome ou de Paris; nous voulons, en un mot, imiter dans nos gravures, décrire dans nos articles tout ce qui mérite de fixer l'attention et les regards, tout ce qui offre un sujet intéressant de rèverie, de conversation, ou d'étude.

Lorsqu'on vit apparaître, il y a quelques années, dans Paris, ces longues voitures à huit et dix fenêtres, diligences des rues, s'arrétant patiemment de minute en minute, pour laisser monter et descendre à loisir hommes et femmes, ouvriers et bourgeois, grands et petits, moyennant quelques gros sous, on se récria, et l'on trouva d'abord l'invention bizarre, d'un usage trop commun, et presque ridicule pour cette raison même que l'accès était à vil prix. D'ailleurs, disait-on, il n'y avait dejà que trop de movens de transport sur la place. Mais, malgré ces critiques, tous ceux dont le pavé fatignait depuis long-temps les pieds, et qui avaient trouvé jusque là fort coûteux de se faire rouler en carrosse, se sont montrés moins serupuleux. Le vil prix ne les a pas effrayés; les moyens de transport ne leur ont point paru trop nombreux. Ils ont estimé que l'invention était agréable et utile, et l'invention a réussi. De plus righes qu'eux ont à la fin partagé leur opinion. Maintenant on ne s'étonne plus de voir toutes ces machines à trois et quatre roues traverser la ville en tous sens, et s'avancer de loin, de conserve et en bonne intelligence, au milieu des tilburys, des landaux, des fiaeres, et des cabriolets.

De même, notre Magasin à deux sous, dans un ordre d'entreprise bien différent, se recommande à tout le monde; mais il est plus particulièrement destiné à tous ceux qui ne peuvent consacrer qu'une humble somme à leurs menusplaisirs.

Notre grande ambition sera d'intéresser, de distraire: nons laisserons l'instruction venir à la suite sans la violenter, et nous ne craignous pas que jamais elle reste bien loin en arrière; elle évitera seulement de revêtir les formes arrêtées, sévères, de l'enseignement spécial et méthodique, et son tulluence s'exercera à la manière de cette éducation générale que les classes de la société riches en loisirs doivent à des relations habituelles avec les hommes distingués, à des lectures variées, choisies, et aux souvenirs des voyages.

Ces relations, ces lectures, ces voyages, interdits au grand nombre, notre recueil aura pour but constant de chercher à en tenir lieu. Nous aurons bien du matheur si, devant ce tablean toujours changeant du monde entier, que nous déroulerons continuellement sous les yeux de nos lecteurs, ils ont des pensées, des désirs que nous ne puissions satisfaire. A toute question nous espérons avoir une réponse prête, en nous tenant attentivement à la hauteur des connaissances, des découvertes, des productions des beaux-arts, en appelant tour à tour nos artistes, nos écrivains, à représenter, à dire ce qui est vrai, ce qui est beau, ce qui est utile, sans mélange d'exagération ou d'imaginations mensongères. Ces promesses faites, résolus à les tenir avec con-

science, nous n'aurons garde de faire subir de longs programmes et de dévoiler ce qui doit rester notre secre, c'est-à-dire les difficultés que nous avons à vaincre, nos labeurs, nos veilles; à nous seuls la peine que nous tacherons de rendre fructueuse, au public tout ce que l'œuv, e pourra donner de plaisir utile à l'esprit et au regard.

#### MONUMENS.

On rencontrera, épars dans la suite de nos livraisons, les plus remarquables des monumens anciens, des monumens du moyen âge, des monumens modernes. Les gravures en reproduiront fidèlement le caractère, l'effet d'ensemble, et très souvent les détails; les articles exposeront leur origine, leur usage, leurs diverses transformations, les évènemens historiques dont ils auront eté le theâtre ou les muets spectateurs, et tout ce que leur aspect pourra évoquer de souvenirs.

#### FONTAINE DES INNOCENS.

RECONSTRUCTION DE LA FONTAINE DES INNOCENS. — LE CIMETIÈRE. — LE PASSAGE DES CHARNIERS. — L'ÉGLISR ET LES RECLUSES. — TRANSLATION D'OSSEMENS AUX CATACOMBES.



(Fontaine des Innocens.)

Cette fontaine n'avait autrefois que trois côtes, et était adossée à l'augle de la rue Saint-Denis et de la rue aux Fers. Sa première construction datait du XIII siècle; en 1550 elle fut réparée; les travaux d'architecture en furent alors confiés à Pierre Lescot, abbé de Clagny, et les sculptures à notre célèbre Jean Goujon, tue le jour de la Saint-Barthelemy.

Dans le mois de mars 1788, sur la proposition d'un ingenieur nommé Six, toutes les parties de ce monument dignes d'être conservées furent transportees au milieu du marché des Innocens, qu'on commençait à établir, et la fontaine fut réedifiee d'après un plan nouveau. Comme il fallait l'agrandir et lui donner quatre faces pour pouvoir l'isoler au centre d'une place carree, on fut obligé de completer l'architecture. Jean Goujon avait sculpté cinq naïades, on eut soin de les laisser entre les pilastres des arcades, on les artis-

tes admirent encore ces figures d'un caractère si naîf et si gracieux; mais cinq naïades ne suffisaient plus : la régularité en exigeait huit. Pajon fut chargé d'en sculpter trois nonvelles : l'une d'elles est placée sur la face occidentale, et les deux autres sur la face méridionale.

L'effet de cette fontaine, avec ses cascades scintillantes au soleil d'été, ou glacées et immobiles comme un marbre blanc en hiver, est très remarquable : les bruits de voix et l'activité du marché sont d'un singulier contraste, qui n'a cependant rien de désagréable, l'emplacement étant assez vaste pour que l'industrie puisse bourdonner à l'aise et travailler à sa ruche sans muire à la contemplation de l'art. Pendant toute la muit, des voitures chargées de légumes, d'œufs, de beurre, sortent à la file de la rue Saint-Honoré, viennent emplir les galeries de hois; et dès le lever du jour accourent en foule, pour faire leurs provisions, des revendeuses, des fruitières, des femmes de ménage, et des domestiques de tous les quartiers de la capitale.

C'était un tont autre spectacle au moyen âge; ces lieux où règne aujourd'hni tant d'activité, où la consommation de Paris paie un si riche tribut au commerce, offraient un aspect étrange.

Ce marché était un hideux einnetière : au milieu s'élevait, en forme d'obélisque, une lanterne de pierre qui, toute la nuit, éclairait les losses.

On y voyait errer à lenr gré les hommes, les animaux.

Depuis le règne de Philippe-Auguste, on avait construit à de longs intervalles une enceinte de pierre qui ne fut achevée que très tard. Une partie en avait éte bâtie aux frais du maréchal Boucicant, une antre partie aux frais de ce fameux pleysicien, Nicolas Flamel, qui de son vivant était réputé sorcier.

Cette enceinte formait une galerie voutée qu'on appela les Charniers, et on étaient enterrés les morts privilégiés.

Les Parisiens s'empressaient alors sous ces voûtes tristes et humides comme aujourd'hui dans les plus brillans passages. Ils marchaient sur des tombes. Des deux côtés, lls étaient harcelés par les offrés de service des modistes, des lingères, des mercières, des écrivains, qui avaient des frais de loyer très élevés pour le temps à faire supporter aux pratiques. On avait dressé en un certain endroit un échafaudage où montaient des prédicateurs pour haranguer les passans. Dans la partie de la galerie située du côté de la rue de la Ferronnerie, il y avait une peinture de la danse macabre ou danse des morts, dont un roman du bibliophile Jacob (M. Paul Lacroix) a fait dernièrement connaître les détails les plus mtéressans.

Auprès du cimetière était l'église des Innocens : l'histoire rapporte qu'elle avait été fondée à l'occasion d'un assassinat, et que plusieurs fois elle fut interdite pour cause de crime.

Un grand tableau de Michel Corneille élevé sur l'autel représentait le massacre des Innocens.

Sur le bas-côté qui régnait le long du cimetière, dans l'intérieur de la nef, une petite lucarne obscure à grillages de fer laissait entrevoir la ligure pâle, maigre et égarée de la recluse. C'était une femme qui s'était condamnée par fanatisme, ou qui avait éte condamnée par jugement à finir ses jours dans une loge de quelques pieds, marée de toutes parts, et qui ne recevait que par cette fenêtre l'air et la lumière obscure de l'église.

On compte deux recluses volontaires du xve siècle enfermées en cet endroit : Jeanne la Vodrière, et Alix la Burgotte; et une recluse condamnée par le parlement, Reine de Vendomois, femme libertine et voleuse qui avait fait assassiner son mari, seigneur de Souldai.

L'église, le cimetière, les charniers, tout fut détruit à la fin du dernier siècle.

Un arrêt du conseil d'Etat rendu le 9 novembre 1785 ordonna que le cimetière seruit e avecti en marché. On a calculé qu'eu sept siècles seulement il a du être enfoui dans cet étroit espace un million deux cent mille cadavres. Depuis long-temps les habitans des rues voisines se plaignaient de l'odeur pestilentielle qui s'exhalait de ces amas de squelettes et de chairs putréfiées; plusieurs marchands, en ouvrant leurs caves, avaient vu des cadavres éboulés sur leurs tonneaux.

Depuis 1785 jusqu'en 1809, des fouilles successives firent déconvrir un grand nombre de couches de cercueils à demi pourris, de crânes et d'ossemens. La plupart de ces déponilles funèbres ont été déposées aux catacombes.

S'il reste encore quelques débris de ces sépultures sons le marché, ce ne peut être qu'à de grandes profondeurs.

Il semble toutefois que ee lieu doive toujours conserver quelques signes de sa première destination.

A peu de distance de la fontaine, à l'ouest, du côté de la Halle aux Draps, dans l'intérieur du marché, sont aujour-d'hui les tombes récentes de quelques uns des citoyens tués en combattant pendant la révolution de juillet 4850.

#### DE L'INFLUENCE DE LA CONVERSATION.

La France est le pays où l'on cause le mieux; à cet égard tontes les nations lui rendent hommage, se réservant seulement le droit de considerer notre besoin de conversation comme une frivolité. Frivolité soit; mais ce besoin est impérieux. « La parole, dit M<sup>me</sup> de Staël, est chez les Français un instrument dont on aime à jouer, et qui ranime les esprits, comme la musique chez certains peuples, et les liqueurs fortes chez quelques autres. »

Nous aussi nous attachons à la conversation une grande importance; nous oscrions croire que si, en France, les rangs sont moins qu'ailleurs tranchés, si les prétentions sont moins exclusives, cela vient de ce que le besoin de causer a sans cesse agi pour rapprocher les distances; nous croyons en outre que si ces distances demeurent encore très grandes, cela tient à ce que certaines classes de la société ne possèdent point tous les clémens nécessaires de la conversation. Quelques exemples éclaireiront notre pensée.

Qu'un riche banquier et un sous-lieutenant à douze cents francs se trouvent dans un lieu public à côté l'un de l'autre, ils causeront fort bien ensemble sans se connaitre, parce qu'une éducation générale fournit à leur conversation une multitude d'élémens communs qui leur servent de lien. Qu'un général en diligence s'accoste au plus humble commis d'administration : ils rouleront de pair, dineront sans embarras à la même table, et pourront passer la muit dans une même chambre, sans éprouver ce malaise bien connu qui attaque le monsieur le moins fier, au voisinage prolongé d'un riche maçon, par exemple, on d'un roulier. Pourquoi en est-il ainsi? c'est que le général et le commis ont un fonds commun de connaissances variées qui fournit aux frais de la conversation. Au contraire, qu'un avocat sans fortune tombe amoureux de la riche héritière d'une marchande de poissons : « Prenez garde, lui diront ses amis les plus dégagés de prejuges : ne vous mariez pas , ear vous éponseriez toute la famille, et ces gens-là (fierté à part) ne possèdent pas au plus petit degré les élémens du commerce habituel de la vie.»

Enfin, prenez le philantrope le plus ardent, le radical le plus consciencieux; chacun d'eux, après avoir distribué sa sonpe économique ou payé le tribut populaire de son cours gratuit, reprendra son chapeau avec vitesse, déposera en se retirant le visage de circonstance qu'il avait revêtu, et saisira avec un empressement marqué le bras d'une simple connaissance qu'il rencontrera sur son chemin, pour causer avec elle sur mille choses usuelles de la vie, dont ses cliens ignorent le premier mot.

La difficulté de causer partage donc en quelque sorte la société en deux classes. Ce n'est pas que l'esprit de charité n'ait toujours cherché à combler cette lacune dans les relations du riche au pauvre. Il y a un formulaire courant de paroles d'intérêt : « Hé bien, mon ami, comment vous va aujourd'hui?... l'ouvrage vient-il bien? - C'est un bon métier que vous avez là. Et votre femme, gagne-t-elle quelque ehose aussi? - Ah! tant mieux. - Le petit bonhomme fait son apprentissage? Allons, c'est bien, mon garçon! du courage! il faut devenir chef d'atelier. » Il existe même une ingéniense pudem qui, rougissant de toujours s'eriger en pédagogue, veut fournir à l'ouvrier l'oceasion d'être professeur à son tour, et s'enquiert de lui, avec une charmante ignorance, de mille détails particuliers, paraissant apprécier fort délicatement une foule de choses dont, au foud du cœur, on ne se soucie nullement.

Mais toutes ces pratiques ne sont que des efforts de délicatesse, des tours de force passagers qui ne penvent longtemps résister devant l'ennui et la contrainte. On a beau dire et beau faire, il n'en existe pas moins une ligne de séparation réelle, indépendante des préjugés politiques, et qu'on ne peut pas espérer d'effacer entièrement, même par l'enseignement élémentaire des écoles. On ne la fera disparaître qu'à l'aide d'une certaine diffusion de connaissances variées et d'un intérêt habituel et général, qui rendra insensiblement les communications plus agréables, plus faciles, plus intimes entre toutes les classes de la société.

Or, cette voie nouvelle d'influence utile n'avait pas encore été franchement ouverte en France, et nous avons cédé à la conviction que le temps était venu.

#### CUVIER

SA VIE. — SES TRAVAUX. — HISTOINE DE L'HOMME FOSSILE.

Cuvier naquit le 25 août 4769, la même année que Napoléon, Canning et Chateaubriand. De ces quatre hommes, le poète seul a survéen.

Cuvier n'est point né Français; Montbelliard, sa patrie, appartenait au Wurtemberg; mais sa famille est originaire d'un village du Jura qui porte encore son non; du reste, s'il est vrai que les génies de cet ordre ont le monde pour patrie, jamais cette vérité ne fut plus éclatante que pour Cuvier : à sa mort, le monde savant a déclaré qu'il se sentait blessé au cœur.

Le caractère essentiel qui distingue Cuvier de la plupart des hommes célèbres, c'est son égale aptitude pour deux ordres de travaux qui semblent d'ordinaire s'exchire, et qui chez lui se prétaient un mutuel appui. Ainsi, peu d'hommes firent accomplir à la science d'aussi importaus progrès, et peu d'hommes contribuérent autant à sa propagation; ainsi il put devenir secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, et président du comité de l'intérieur dans le conseil d'Etat

Dès son enfance, il manifesta les qualités qui brillèrent dans l'homme fait. On le voit, à l'âge de quatorze aus, créer et présider dans le gymnase de Montbelliard une académie d'écoliers; on le voit à Stuttgard, dans l'académie Caroline, s'attacher particulièrement à l'étude de l'administration; on le voit, à l'âge de douze aus, se prendre d'enthonsiasme pour l'histoire naturelle de Buffon, dont il fait ses lectures, et dont il copie les dessins.

Son défaut de fortune l'empécha de porter ses vues vers les fonctions administratives du Wurtemberg, où il pouvait espèrer une haute protection; il fut forcé de quitter Stuttgard avant d'avoir terminé ses études, et d'accepter les fonc-

tions d'instituteur dans une famille de Normandie; c'est dans cette province qu'il séjourna depuis 4788 jusqu'à 4794, prolitant de sa position pour étudier les animaux marins, et dans ces essais inscrivant déjà à son insu la gloire future de son nom.

Pour donner un aperça des travaux énormes qu'il a accomplis, il suffira d'énumèrer les fonctions auxquelles il a éte successivement appelé.

En 1802, nommé un des six inspecteurs-généraux de l'instruction publique, il va surveiller l'établissement des lycées de Marseille et de Bordeaux. Pendant son absence, ses collègues à l'Institut lui donnent la place de secrétaire perpétuel pour les sciences naturelles. En 1808, il fait à Napoléon le mémorable rapport sur les progrès de l'histoire naturelle depuis 89; il est nomme conseiller à vie de l'Université. En 4809 et 4811, il est chargé d'organiser des académies en Italie et en Hollande; et ses dispositions réglémentaires ont survéeu dans quelques villes à la domination française. En 1815, envoyé à Rome, quoique protestant, pour y établir l'université, il v recoit la nouvelle de sa nomination comme mattre des requêtes. En 4819, il reçoit la présidence de la section de l'intérieur au conseil d'Etat. En 1824, il est grand-maître de l'université à l'égard des facultés de théologie protestante. En 4827, il est chargé de la direction des affaires des cultes non eatholiques; enfin, en 1851, il est pair de France.

Le fait le plus intéressant de la vie d'un homme n'est généralement pas celui de son élévation au plus éminent des postes qu'il a occupés; mais c'est celui qui d'un état ineonmi le lance sur la scène où il n'y a plus qu'à marcher. En 4794, âgé de vingt-cinq ans, Cuvier était encore en Normandie simple instituteur; un hasard lui fait faire la connaissance d'un agronome dejà fort connu, l'abbé Teissier; celni-ci le met en correspondance avec plusieurs savans de Paris; et deux ans après Cuvier était à l'Institut collègue des plus hautes célébrités de l'époque. M. Geoffroy-Saint-Hilaire, dont les conceptions systématiques, differentes de celles de Cuvier, devaient, trente ans après, donner lieu à de mémorables débats, contribua beaucoup alors à ouvrir la carrière devant son lutur antagoniste. « C'est moi , dit ce savant dans une occasion solennelle, c'est moi qui ens le bonheur d'avoir le premier senti et révélé au monde savant la portée d'un génie qui s'ignorait lui-même. Venez, lai écrivais-je, venez jouer parmi nous le rôle d'un autre Linnée, d'un autre législateur de l'histoire naturelle.»

Cuvier a réalisé cette prédiction; il a reconstruit le monument d'histoire naturelle que Linnée, le premier parmi les hommes, avait osé clever. La classe des vers etant un véritable chaos, c'est par elle qu'il commença la reforme, et c'est dans ces premiers travaux qu'il jeta les fondemens d'une classification toute nouvelle.

Les leçons de Cuvier sur l'anatomie comparée ont produit dans les sciences naturelles une complète revolution. L'anatomie comparce peut être considérée comme un des faits les plus saillans de l'époque moderne; elle pénètre le mystère de la création en assignant aux différentes parties qui composent les êtres leurs rapports et leurs attributions, en expliquant leur position et leur forme, en fournissant les moyens de décider, d'après l'inspection d'un os quelconque, d'un os de pied, par exemple, si l'animal dont provient ce débris se nontrissait de vegétaux ou de chair. Par cette science , l'honume est armé d'une double vue ; il peut determiner, sur les plus petits fragmens, l'ordre, le genre, l'espèce et la taille des individus. Cuvier a pressenti tout ce qu'il y avait de vérités cachées, de faits historiques dans les restes des animany fossiles dont les débris se trouvaient disseminés dans les entrailles de la terre; il a pu exhumer des génerations entières, rapprocher des ossemens sans nom, et créer avec ces élémens réunis de quadrupèdes, des reptiles, dont

les dimensions colossales ou les formes bizarres rappellent les créations fabuleuses de l'antiquité.

Le fait suivant donne une idée du jour nouveau que Cuvier a pu jeter sur l'histoire des fossiles.

Les partisans du système qui attribue tontes les pétrifications au déluge ont toujours cherché avec empressement quelques ossemens humains parmi les débris d'animaux de toute classe que nous offre le globe. Ils étaient contrariés de n'en jamais rencontrer, car cela les conduisait à douter de la vérné de leur système, ou bien à admettre que le déluge avait pu arriver dans un autre but que dans celui de faire disparaître une race d'hommes coupables. Aussi éprouvèrent-ils une grande joie au commencement du siècle dernier lorsqu'on découvrit, à quelques lieues du lac de Constance, un schiste contenant l'empreinte dont nous donnons ici la gravure à un sixième de sa grandeur naturelle.

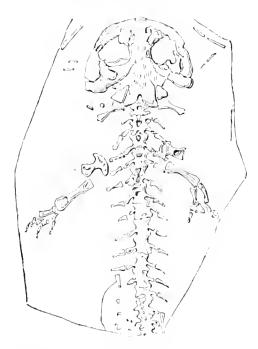

(Schiste découvert aux environs du lac de Constance.)

Cette empreinte d'abord était loin d'être aussi complète que le dessin la représente; on n'y distinguait ni les petits os qui sont détachés à droite et à gauche de la colonne vertébrale, ni les pates.

En 4726, un savant médecin en fit l'objet d'une dissertation particulière, sous le titre de l'Homme témoin du déluge. « C'est irrécusable, disait-il; voiei une moitié, on peu s'en fant, du squelette d'un homme; la substance même des os, et, qui plus est, des chairs et des parties encore plus molles que les chairs, sont incorporées dans la pierre; en un mot, c'est une des reliques les plus rares que nous ayons de cette racc maudite qui fut ensevelie sous les eaux. »

Cette opinion hypothétique devait s'évanouir devant l'esprit observateur de Cuvier. Ce savant jugea, d'après les grandeurs relatives des os, que le prétendu homme fossile n'était autre chose qu'une salamandre aquatique de taille gigantesque et d'espèce inconnue.

Pour confirmer cette opinion, il fit graver le squelette de la salamandre. Le résultat justifia ses prévisions de la manière la plus éclatante. En 4814, il cut la faculté de creuser dans la pierre qui contenait ce vieux témuin du déluge. L'opération se lit en présence de plusieurs savans distingués. On avait sous les yeux le dessin du squelette de la salamandre terrestre, que nous donnons ici à moitié de sa grandeur

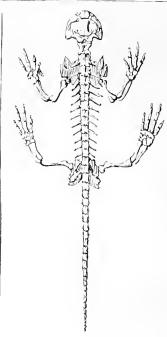

(Squelette de la Salamandre,)

naturelle, et, à mesure que le ciseau enlevait un éclat de pierre, on voyait paraître au jour quelques uns des os que ce dessin avait annoncés d'avance.

Cuvier était doné d'une si prodigieuse mémoire, que les nomenclatures les plus sèches, que les listes des souverains et des hommes qui, à un titre ou un autre, ont gouverné les différentes parties du monde. une fois rangées dans sa tête, ne s'en sont jamais effacées. Il travaillait constamment; il lisait et écrivait même dans sa voiture; on ne s'en étonne pas quand ou songe que, dans le conseil d'Etat seulement, le nombre des affaires qui lui passaient sons les

yeux s'élevait quelquefois à dix mille par année.

Dans les réunions officielles il paraissait préoccupé, toujours un peu distrait. Quelquefois, pendant qu'il présidait, il lisait quelque ouvrage tout-à-fait étranger aux affaires qui se traitaient; il ne parlait jamais que le dernier; mais souvent il avait écrit dans la séance le règlement qui devait ressortir de la discussion. Dans les réunions intimes, il avait une naïveté de manières qui répaudait un nouveau charme sur sa conversation variée et attachante, dans laquelle il déployait un esprit vraiment universel.



Lorsqu'il fut frappé, le 10 mai au soir, du premier symptôme de la maladic qui devait l'emporter, il eut rapidement jugé que tout était fini pour lui. Il exprima quelques regrets de ne pouvoir terminer les travaux qu'il avait commencés; mais, bientôt résigné, il prit quelques dispositions pour la publication de ses œuvres, et mourut le 15 mai 4832.

#### GALERIE D'ORLÉANS AU PALAIS-ROYAL.



(Vue de la galerie d'Orléans, au Palais-Royal.)

FONDATION DU PALAIS-ROYAL. — DONATION DU CARDUNAL RICHELIEU A LOUIS XIII. — RISTOIRE DE LA GALERIE. — SA DESCRIPTION.

Le Palais-Royal est tout moderne; en 1624, lorsque le cardinal duc de Richelieu acheta le terrain qu'il occupe, on n'y voyait que les deux vieux hôtels de Mercœur et de Rambonillet; alors, les rues Richelieu, Montpeusier, Beaujolais, n'étaient pas ouvertes, et les jardins étaient encore traversés diagonalement par les murs de l'ancien Paris. On éprouve quelque regret en songeant qu'il ne reste ancune trace des transformations qu'a subles cette localité; peut-être les habitués qui dans la belle saison savourent leurs glaces sous la fraîcheur parfumée du jet d'eau, aimeraient à reporter leur imagination au temps où les fossés de Paris traversaient la place sur laquelle leur table est dressée.

A la voix du cardinal, toute cette partie de la capitale prit un nouvel aspect : les hôtels furent jetés bas, les vieux murs démolis, les fossés comblés, le sol nivelé, la rue Richelien percée. En 4629, l'architecte Lemercier fut chargé des constructions.

A cette époque, sur le terrain où est bâtic aujourd'hui la Galeric d'Orléans, s'étendait une terrasse, sontenue par sept arcades à jour, qui s'élevait au niveau du premier étage, et produisait à peu près l'effet que l'on remarque aujourd'hui. Les insignes de la charge de surintendant de la marine, dont le cardinal était revêtu, se répétaient entre chaque arcade, sculptés en relief : c'était une proue de vaisseau et deux ancres en dessous. Cette décoration ne se retrouve maintenant que sur l'aile droite de la cour d'honneur, en face du magasin de Chevet.

Ceux qui dépensent chaque soir leur temps dans la Galèrie d'Orléans ont à peine quelques pas à faire pour aller

jeter un conp d'œil sur ces ornemens, qui seuls rappellent an public le souvenir du cardinal de Richelieu dans ce monument qu'il a fondé. C'est un petit pèlerinage à accomplir.

La magnificence que le cardinal deploya dans ses fêtes, la richesse voluptueuse et galante de ses appartemeus, lui eussent bientôt aliéné le cœur du roi, s'il n'ent fait disparaltre cette cause de disgrâce, en cédant à son maître, par donation entre vifs, son hôtel avec plusieurs meubles et bijoux. Le roi expédia aussitôt au surintendant des finances un pouvoir, portant que : « Sa Majesté ayant très agreable la » très humble supplication qui lui a été faite par le cardinal » de Richelien, d'accepter la donation de l'hôtel Richelien, » sa chapelle de diamant, le grand buffet d'argent eisele et » le grand diamant. Sa Majesté accorde à Claude Bouthillier » la faculté d'accepter. »

Par cette adroite manœuvre, le courtisan sut faire excuser toutes les dépenses qu'il avait faires, et justifier par avance toutes celles qu'il voulait faire encore pendant l'usufruit qu'il s'était réservé.

En 1692, cette demeure fut définitivement concédee au duc d'Orléans, frère de Louis XIV, à titre d'apanage, et l'édifiée ne subit aucune renovation importante jusqu'en 1765, où le signal d'une restauration complète fut donné par un incendie qui dévora la façade du corps de logis principal.

En 4781, le Palais-Royal commence une ère nouvelle; il va devenir le centre le plus actif de Paris pour l'industrie. L'architecte Louis, renommé pour la construction de la belle salle de spectacle de Bordeaux, est mande par le duc de Chartres; d'après ses plans, on decide qu'une large bande de terrain sera prelevée sur le pourtour du jardin pour recevoir les trois grands corps de logis que nous voyons aujourd'hui. A cette nouvelle, la colère des Parisiens fut extrème. Chacun de crier; d'abord, les propriétaires qui avaient des ter-

rasses et des portes sur le jardin; puis les promeneurs et les nouvellistes, qui pleuraient l'allée de marronniers plantée par le cardinal. Pour consoler tout ce moude, le prince fit distribuer une gravure représentant les façades projetées, avec un texte qui rassurait les habitans sur l'avenir de leur promenade, il semblait que ceux-ci fussent de moitié dans la propriété du Palais.

Malgré ces prévenances, les Parisiens crièrent; malgré les cris des Parisiens, les maçons et la coignée allèrent leur train; et en 1787, trois façades furent achevées; mais les troubles survinrent lorsqu'on jetait les fondations de la quatrième, qui ne devait différer des trois autres que par un petit dôme, semblable au pavillon de l'Horloge des Tuileries, et par une colonnade inférieure, à jour. La révolution arrêtant les travaux, on construisit des hangars en planches, dans lesquels on disposa deux promenoirs et deux rangées de barraques. Elles portèrent d'abord le nom de Camps de Tartares, qui fut bientôt remplacé par celui de Galerie de Bois, dont la renommée s'est étendue dans les trois mondes.

Ceux qui peuvent comparer ces Galeries de Bois avec la belle promenade achevée en 1829, s'accorderont à remercier la puissance industrielle qui transforme un cloaque en une magnifique habitation, mais ils seront unanimes à regretter que cette puissance n'ait pu donner au nouvel édifice la couleur pittoresque de l'ancien.

Un pavé de marbre, toujours brillant de propreté, remplace la terre battue et fangense sur laquelle on piétinait ; un dôme de cristal multiplie les rayons du soleil, là où de petites fenètres les tamisaient au travers de leur crasse; des vestibules spacieux et de larges ouvertures appellent les ondolations de l'air qui eroupissait autrefois dans les recoins; des magasins transparens, éclatant de métal poli, éclairés par un large vitrage, étalant des marchandises variées, ont été substitués aux vilaines barraques tout ouvertes que la poussicre envahissait. Des glaces sont plaquées de hant en bas sur chaque pilastre; les ornemens, les moulures, sont prodigués; une balustrade à jour règne sur le pourtour an-dessons du toit de verre; à l'extérieur une colonnade tourne autour de la galerie; elle est couronnée par une terrasse, sur laquelle s'élève symétriquement une enfilade de cylindres surmontés de boules dorées. Une double rangée de vases remplis de fleurs achève la décoration de la promenade superienre, tandis qu'à l'intérieur une longue suite de globes de cristal se remplit chaque soir de lumière.

Eh hien! malgré toutes ees helles choses, malgré l'élégance du lieu, le Palais-Royal a perdu une partie de son prestige, de son caractère original. Il n'a plus de conleur locale; c'est un magnifique et riche bazar, mais ce n'est qu'une reproduction en grand des bazars, des passages, des galeries, dont Paris, chaque jour, se décore. Doit-on s'en plaindre ou s'en réjouir? ee que la moralité publique a gagné compenset-lil la froideur qui règue dans ces lieux autrefois si animés?

— Nous laissons au lecteur le soin de répondre à cette question.

M. de Chateaubriand dit, en parlant des O-Tahitiennes si oluptueuses autrefois et puritaines aujourd'hui, qu'elles pient dans un grand ennui la trop grande gaieté de leurs mères. Si ee principe d'expiation était une loi générale, le dais-Royal aurait pour long-temps à porter le deuil. Mais Lous, qui ne pleurons point le vieux temps, nous ne voyons nans tout ceci qu'une époque de repos. L'ancien peuple que les Galeries de Bois avaient enfanté, et qui vivait dans leur obscurité, a dû disparaître et périr sous la lumière d'un ciel pur. Laissons couler quelque peu d'années, et la génération actuelle fera les frais d'un peuple nouveau, qui, sans avoir la licence de l'ancien, en reproduira la verve et l'originalité.

### LA SEMAINE. CALENDRIER HISTORIQUE.

Évènemens. — Fondations. — Nécrologies.

9 Février 1596. — On pend sur la place de Grève un jeune homme nomme La Ramée, qui se disait fils de Charles IX, et qui s'était rendu à Reims pour se faire sacrer roi. Il prétendait que la reine-mère, Catherine de Médicis, l'avait enlevé après sa naissance, et qu'ayant été exposé comme un enfant dont on voulait se défaire, il avait été recueilli et élevé par un gentilhomme du Poiton, nommé Gilles La Ramée. De notre temps, les prétentions de Mathurin Brunean et du duc de Normandie ne pouvaient pas avoir une si fatale issue.

9 Février 1649. — Charles I<sup>er</sup>, roi d'Angleterre, condamné à mort, est exécuté par un bourreau masqué, devant le palais de Whitehall. Il était âgé de quarante-neuf ans. Après lui, Cromwell se plaça à la tête du gouvernement, sous le titre de Protecteur.

9 Février 1751. — Mort de Henri-Françals d'Agnesseau, chancelier de France, savant et éloquent magistrat. Il était né à Limoges, le 27 novembre 1668.

10 Février 1755. — Mort de Montesquieu, président du parlement de Bordeaux, auteur de l'Esprit des Lois, œuvre de génie qui a puissamment influé sur la marche des idées dans toute l'Europe. Montesquieu a encore composé le Traité sur la grandeur et la décadence des Romains, les Lettres persanes, et le Temple de Guide.

10 Février 1806. — Mort de Tronchet, célèbre jurisconsulte, l'un des rédacteurs du Code civil. Il était déjà presque septuagénaire lorsque, le 42 décembre 4792, il accepta la défense de Louis XVI.

11 Février 1650. — Mort de René Descartes, l'un des plus célèbres anteurs philosophiques des temps modernes. Son ouvrage sur la *Mèthode* est le plus repandu. Il était né dans la Touraine en 1596, et est mort en Suède, où il avait été appelé par la reine Christine. La Fontaine lui a consacré ces vers :

Descartes, ce mortel dont on cut fait un dieu Dans les siècles passés, et qui tient le milieu Entre l'homme et l'esprit.

- 41 Février 1755. Mort de Maffei, poète tragique nalien. Mérope est le sujet de sa plus célèbre tragédie. Pendant sa dernière maladie, on fit à Vérone des prières publiques. Après sa mort, le Conseil lui décerna des obsèques solcnnelles, et son oraison funèbre fut prononcée publiquement dans la cathedrale.
- 41 Février 1800. La Banque de France se constitue et entre en exercice. Nous donnerons un article sur cette institution.

12 Février 1652. — Arrêt du Parlement de Paris, portant que le livre de l'Imitation de Jésus-Christ ne serait plus imprimé sous le nom de Jean Gersen, mais sous celui de Thomas-à-Kempis. On continue à débattre de nos jours la question de savoir quel en est le véritable auteur

12 Février 1763. — Mort de Marivaux, né à Paris en 1688. On joue encore souvent au Théâtre Français plusieurs de ses pièces. Mademoiselle Mars est très admirée dans les Fausses confidences et dans le Jeu de l'Amour et du Hasard. La Vie de Marianne, roman du même auteur, renferme des observations de mœurs assez remarquables. C'est aux ouvrages ou aux conversations qui rappellent le genre presque

constamment manièré et prétentieux de Marivaux, qu'on applique le mot de marivaudage.

45 Février 1789. — La Société de la Charité Maternelle commence ses travaux. Cette société, qui a son siège principal à Paris, a des sociétés auxiliaires dans les villes d'Angoulème, Auxerre, Avignon, Bordeaux, Bourg, Bourges, Carcassonne, Dijon, Draguignan, La Rochelle, Le Mans, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Metz, Montauban, Moulins, Nantes, Niort, Orléans, Poitiers, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Troyes.

Elle a pour but de secourir les pauvres femmes en eouches, de les encourager et de les aider à nourrir elles-mèmes leurs enfans, en leur donnant 5 francs par mois pendant quinze mois, et en leur fournissant des layettes et du linge.

A Paris, les mères qui veulent être admises aux secours de la Société, doivent se présenter dans le dernier mois de leur grossesse, rue Coq-Hérou, n° 5, et présenter, outre les certificats d'indigence et de bonnes mœurs, un extrait de leur acte de mariage.

44 Février 4760. — Mort de Guymond de La Touche, auteur d'une tragédie sans intrigue d'amour qui est restée au théâtre : Iphigénie en Tauride.

45 Février 658. — Le roi Dagobert I<sup>cr</sup> meurt d'une dyssenterie. C'est lui qui fit bâtir l'abbaye de Saint-Denis; le chœur de l'église fut couvert par ses ordres de lames d'argent.

45 Février 1585. — Henri III fait publier à son de trompe le calendrier réformé par le pape Grégoire XIII, avec ordre de s'en servir désormais.

45 Février 4794. — La Convention décide que le drapean national sera formé de trois bandes verticales et égales : rouge, blanche, bleue.

#### MOEURS DES ANIMAUX.

Nous parletons souvent des animaux dans cet ouvrage, parce qu'un intérêt vivant s'attache à ees êtres que nous avons dû repousser dans les déserts, que nous sommes obligés de courber sous notre fonet, ou de tuer pour en faire nos repas, et qui vivent pourtant d'une manière analogne à la nôtre. La lorre leur fournit, comme à nous, la nourriture; leur instiffel correspond à notre raison, et quelques philosophes ont pu erolre que si l'homme disparaissait de la face du globe, les espèces les filus élevées dans l'échelle animale prendraient un développement supérieur à celui que nous leur connaissous. Cette idée est très difficile à vérifier, car nons n'avons point envie de céder notre place aux animaux : partant, elle est sans issue; et sans doute on serait plus sage de penser que si l'homme voulait faire l'éducation de quelques espèces, il les ferait arriver encore plus vite à la limite de leur perfectionnement et de l'utilité uni leur est dévolue. Quoi qu'il en soit, il faut toujours commencer par connaître les habitudes et le caractère des animaux ; e'est à quoi nous nous attacherons partieulièrement, parce que c'est le point de vue le plus piquant de l'histoire naturelle, et que l'intérêt qu'il proyoque conduit plus tard à ouvrir la porte de l'amphithéâtre des sciences.

#### L'OURS.

DIVERSES ESPÈCES. — SON UTILITÉ. — SA NOURRITURB. — SA FORCE PRODIGIEUSE.

Nous dirons aujourd'hui d'abord quelque chose de l'ours: parmi tous les animaux sauvages, certainement e'est le plus connu, et par cela même il semblerait devoir être écarté de ce Magasin, comme peu propre à arrêter les regards des curieux; aussi ne regoit-il les honneurs de l'admission qu'en récompense de sa popularité.

Il y a plusieurs espèces d'ours : l'ours brun d'Europe et l'ours noir d'Amérique, qui ont à peu près les mêmes mœurs et la même taille, et qui sont les plus communs et les mieux connus; l'ours blane de mer, qui est géneralement plus gros que les précèdens, qui est assez eraintif lorsqu'il n'est pas affamé; qui nage, plonge et pêche fort adroitement les poissons de toute taille, vient à bout des pluques, has pe les oiseaux pecheurs quand il peut, et s'embarque sans difficultés sur une glace flottante, insonciant comme un artiste, pour voyager sur la haute mer. Il est peu de gens qui n'en aient vu dans les ménageries portatives, enfetmés dans une cage; ce pauvre animal, qui aime tant le grand air, l'air piquant des plaines de glaces! On le reconnaît, dans sa prison, au monvement continuel de sa tête et de son cou. qu'il secone d'une façon toute mélancolique, comme s'il voulait dire : « Il n'y a plus de bonheur pour mei sur la

On distingue attsi un ours gris, qui parail jouer dans la famille ourshe le rôle de nos géans. Sa longueur est d'a 1 moins huit pieds; il est féroce, et se défait l'acilement d'un bison. C'est un des animaux les plus redoutés du nord de l'Amérique; il inspire la plus grande terreur aux sanvages. On a consigné l'histoire d'un ours de cette espèce, qui, blessé à la fois par les coups de fusil de six chasseurs, les poursuivit néanmoins vers une rivière; qui, après avoir essuyé de nouveau le fen de quatre d'entre eux, ne cessa de leur donner la chasse, et les forçant de se précipiter dans l'eau du sommet d'un escarpement de vingt pieds de hauteur, s'clança après eux, et s'apprétait à faire un maavais parti au plus trainard des quatre nageurs, si un de ceux qui étaient restés sur la rive ne lui eût traversé la tête d'un dernier coup de feu.

Mais, comme il a été dit plus haut, les ours les plus repandus, sont notre ours brun d'Europe et son compagnon l'ours noir d'Amérique. Celui qu'on chasse dans le Canala jouit d'une réputation assez avantageuse auprès des perraquiers, qui composent avec sa graisse une pommade estimée pour faire croître les cheveux : leur fourrure tient un rang distingué parmi les fourrures grossières. Les pieds d'ours constituent une friandise qui figure avec houneur sar les tables dans les pays septentrionaux. Les Tartares se regalent en mélant du miel avec la graisse crue qu'il retirent de cet animal; et dans le nord de l'Amérique, les habitans emploient à des usages domestiques l'huile et le saindoux qu'ils obtiennent dans leurs échanges avec les naturels.

La nourriture de l'ours est très variée, ce qui pent faire supposer chez lui une predisposition naturelle à la civilisation; ainsi, il mange des racines, des fruits, des framboises, des châtaignes, et surtout le miel, qui l'affriande si terriblement qu'il eroque même les abeilles; il mange aussi d's fournis.

L'ours habite les hautes montagnes, mais c'est dans le nord surtout qu'on le rencontre à l'état le plus sanvage; m, il s'attaque rolentiers à l'aomme, et devore un Islandais très primptement. Dans ces pays sa force est prodigiense, bien qu'inférieure à celle de l'ours gris. Il peut marcher à l'aise sur ses pieds de derrière en portant de pesans fardeaux dans ses pates de devant. On en a vu un qui traversait ainsi un arbre formant un pont sur un torrent, et qui tenait un jeune cheval mort entre ses bras.



(Ours traversant un torrent.)

L'ours dans sa manière de combattre a quelque rapport avec la nôtre. Il se dresse sur ses pieds de derrière et assène des coups de poing, des gourmades d'importance, ne se servant presque jamais de ses dents; il paraît même certain que lorsqu'il est poussé à bout, il s'accule contre un rocher, et tient le chasseur en respect à l'aide de pierres qu'il lui lance avec raideur.

L'ours, quand il est pris jeune, est susceptible de recevoir une education assez brillante. Qui n'a pas vu la danse de l'ours? En Lithuanie, à Smorgonié, il y a même une sorte d'academie on ce docile quadrupède, enlevé tout mal léché à ses montagnes, reçoit les leçons des meilleurs instituteurs. On doit lui savoir d'autant meilleur gré de cette complaisance, qu'il se plait dans la solitude, et apprécie les lieux farouches. Le spleen paraît être son état habituel; car, pendant une partie de l'hiver, il se blottit sans provisions dans une caverne, où il partage son temps entre le plaisir de dormir et celui de lécher ses pieds, surtout la plante de eeux de devant, ce qui est assez original. On voit qu'il fait carême; mais il ne resisterait pas à un jeune rigoureux, s'il n'avait pris la précaution de s'engraisser solidement dans l'arrière-saison; cette graisse lui suffit dans les temps de froidure et de repos. Après le carnaval vient la pénitence, voilà qui est fort juste.

L'homme qui est tout entier à son métier, s'il a du génie, devient un prodige; s'il n'en a point, une application opiniàtre l'élève au-dessus de la médiocrité.

DIDEROT, Mélanges.

Savoir et sentir, voilà toute l'éducation.

Corinne, Madame de Stael.

Que ta vie soit douce, simple, et que ton esprit soit dans les cieux! Imite l'alouette, qui pose humblement son nid près de la terre, sur quelques tiges de froment, et de cette modeste demeure s'élève en chantant vers le séjour de la lumière.

Auguste Lafontaine.

#### MOSQUÉE D'ACHMET A CONSTANTINOPLE.

Les Mosquées sont les temples des musulmans; les tourelles clancces qui s'élèvent à côté des dômes de ces édifices religieux se nomment minarels (en arabe signal ou fanal), et c'est du haut des galeries qui forment comme les anneaux de ces doigts qui montrent le ciel, suivant une expression de Wordsworth, que cinq fois par jour, la voix grave et mélancolique du muezzin fait entendre au loin l'ezann, chant solennel qui appelle à prier Dieu, non seulement les fidèles croyans, mais toutes les nations de la terre.

Sainte-Sophie, à Constantinople, est la mosquée la plus celèbre, parce qu'elle a servi de type à toutes les autres : c'etait dans l'origine une église chrétienne. Mais la mosquée du sultan Achmet 1er dont nous donnons le plan, pris à vue d'oisean, est beaucoup plus remarquable. Ce monument, d'une magnificence merveilleuse, a été construit en 1610. Achmet etait si impatient de le voir terminer, que, tous les vendredis, il travaillait lui-même avec les ouvriers. La mosquee est accompagnée de six minarets d'une extrême hauteur et d'une grande beauté; ils sont entourés de trois galeries dans le style maure, et terminés par des aiguilles. La grande cour d'entrée est environnée d'une colonnade en marbre et en porphyre. Au milieu de la cour est une fontaine de marbre; les portes en sont de cuivre travaillé. Intérieurement les murs sont peints a fresque; on y voit suspendues des tables dorées ou sont des inscriptions arabes. Le dôme est supporté par quatre grands pilastres canneles et partagés dans leur milieu par une astragale; quatre grands



(Mosquée d'Achmet.)

demi-dômes sont liés avec le dôme central, et dans les quatre coins de l'édifice il y a autant de petites coupoles; enfin les fenêtres sont faites de verres colorés en peut compartimens très riches, qui ne laissent pénétrer dans le temple qu'une transparence mystérieuse.

Les Bureaux d'abonnement et de vente sont rue du Colombier, n° 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 30.

#### LE BOA CONSTRICTOR.



(Le Boa constrictor.)

LE LAPIN ET LE BOA. — FESTIN DU BOA. — SA BEAUTÉ,— ADORATION DU BOA EN DIVERS PAYS.

Dans le dessin qui précède, la nature a été prise sur le fait, et reproduite par un artiste qui a vn le boa dans cette attitude pittoresque. Le serpent était sous un grillage; on lui avait jeté un lapin vers l'époque de son repas mensuel, et plusieurs jours s'étaient passés sans accident, de façon que le pauvre petit animal s'était familiarisé avec son ennemi. Tont-à-coup le monstre se dresse, ouvre sa gueule effroyable, et, prompt comme la foudre, se lance vers le lapin!... Puis... était-ce compassion, ou nonchalance d'un appétit mal éveillé? il recule, achève son bàillement énorme, et se rendort. Pauvre lapin! la mort vient de t'effleurer, et dans ton innocence tu recommences à jouer dans les replis écailleux de ton dangereux camarade; mais sa miséricorde ne durera qu'un jour, demain tu seras englouti sans remords.

Le singe, dans un coin du tableau, considère ce spectacle avec une face diabolique, comme s'il était le mauvais génie du lapin; il ricane à son aise parce qu'il est à l'abri; mais dans les forêts quelqu'un de sa famille fournit souvent aux frais du festin. Le boa atteint les branches les plus clevces, en roulant son corps autour de l'arbre avec autaut de rapidité qu'une lanière se roule autour des cornes d'un taureau lorsqu'elle est armée de deux balles de plomb, et lancée avec

raideur. Les fleuves ne sont qu'un faible refuge contre le monstre, qui poursuit sa victime au milieu des ondes agitées.

Quand il lutte contre un ennemi digne de lui, il l'enveloppe dans mille nœuds, lui fait craquer les os avec un fracas retentissant, et l'étouffe. Il se roule ensuite avec sa proie contre un trone d'arbre dont il se sert comme d'un levier pour triturer tout eusemble les os concassés et les chairs meurtries; il pétrit, il alonge cette masse informe, l'inonde de son infecte bave, et l'engloutit dans son gosier dilaté. Quelquefois le festin, trop considerable, ne peut être terminé en une séance; le boa n'avale alors, et ne digère que par parties, la gueule horriblement ouverte, et remplie d'une proie à demi dévorée, il demeure dans la torpeur pendant le pénible travail de sa digestion.

On peut suivre au travers de la peau du boa les cornes d'un animal englouti, qui parcourt toute la longueur du serpent, en marquant successivement sur son passage une hideuse tumefaction.

Mais si le boa se présente ainsi sous une apparence horrible, il est superbe lorsque, plein d'une vie active, il parcourt la campagne. On le voit, en Afrique, s'avancer au milieu des herbes hautes et des broussailles, semblable à une gigantesque poutre qu'on remuerait avec vitesse; les plantes s'inclinent sur son passage, et laissent voir le sillon que tracent les ondulations de son corps; devant lui fuient des trou-

peaux de gazelles; et le seul moyen de se garantir de sa voracité est de mettre le feu aux herbes desséchées, pour se retrancher derrière le rempart d'un vaste incendie.

Le dessons de son ventre et de sa queue est protégé par une série de plaques transversales bordées des deux côtés par de grandes écailles hexagones; le dessus de son dos est parsemé de belles taches ovales, symétriquement rangées, tantôt d'un fauve doré, et quelquefois noires et rouges, bordées de blanc. D'espace en espace, resplendissent ces marques brillantes qui décorent la queue du paon ou les ailes des beaux papillons, et qu'on a nommées des yeux parce qu'elles sont formées d'un point noir entouré d'un cercle plus ou moins foncé. Par-dessous sa couleur est cendrée ou jaunâtre, mouchetée de noir.

Sa tête est remarquable par sa forme, et ressemble à celle de chiens couchans: sa mâchoire, bien garnie de dents cruelles, est privée cependant des crochets à venin; ses vertèbres étant plus nombreuses que celles des antres reptiles, sa force de pression est-comparativement plus grande.

C'est un consommateur vorace, qui dépeuple d'animaux le pays où il a fixé son séjour.

Les naturalistes l'ont appelé le Roi des serpens; les anciens Mexicains, saisis à sa vue d'une crainte religieuse, l'ont surnommé Empereur, et l'ont adoré comme ministre de la divinité; autour des temples, les monceaux de têtes et les ossemens attestent le grand nombre de victimes humaines qu'on lui a offertes. En Afrique, on en a fait le Dien luimème; les Japonais, en Asie, se sont prosternés autrefois devant lui.

#### PROGRÈS DE LA MUSIQUE EN FRANCE.

HARMONIE. — LE PREMIER ORGUE. LE DÉCHANT.

INVENTION DES SIGNES. — PREMIER DRAME MUSICAL. FAITS GÉNÉRAUX.

REVUE DES PLUS CÉLÈBRES COMPOSITEURS DE FRANCE.

La musique, à proprement parler, n'existe que depuis la découverte de l'harmonie, que l'on peut définir : accord agréable de différens sons entendus en même temps. C'est à l'orgue que nous le devons. Le premier instrument de cette nature fut envoyé à Pépin, père de Charlemagne, en 757, par Constantin VI, empereur d'Orient. On s'en servit d'abord pour accompagner le chant à l'unisson; mais la possibilité de faire entendre plusieurs sons à la fois fit inventer une sorte d'harmonie pour accompagner le chant, que l'on appela diaphonie, triphonie et tétrophonie en Italie et en Allemagne, suivant qu'elle était à deux, trois ou quatre parties. Cet accompagnement grossier, et qui serait insupportable aujourd'hui, reçut en France le nom de déchant, et jouit long-temps d'une grande faveur. Ce n'est qu'au xvic siècle que de notables améliorations furent introduites dans l'harmonie. A cette époque, Francon, musicien flamand, conçut la division des temps musicaux, et inventa des signes pour la désigner. Ce perfectionnement immense fut adopté par les musiciens de tous les pays. Les instrumens anciens acquirent plus d'étendue et de perfection, de nouveaux instrumens furent inventés, des écoles de chant furent établies, et nos rois introduisirent d'heureuses réformes dans la musique de leurs chapelles.

Jusqu'à la fin du XVII' siècle, on ne conçut guère en France d'autres musique de chant, outre celle d'églisc, que des lays, romances et chansons, d'abord à une, plus tard à deux, trois et quatre voix. Les plus fameux musiciens de France furent, au XIII' siècle, Adam de la Halle, qui se distingua comme auteur de chansons et de motets à trois parties; au xve siècle,

Josquin Desprez, maître de chapelle de Louis XIII; au xvi° siècle, Jean Mouton, maître de chapelle de François Ier; Albert, fameux joueur de luth; Clément Jannequin; Clande Goudinel; Ducqurroy, maître de chapelle de Henri IV, et présumé l'auteur des airs de Charmante Gabrielle, Vire Henri IV, et de la plupart de nos Noëls; les frères Couperin, fameux organistes. Les instrumens le plus en usage au commencement du xvii° siècle furent le luth, la viole, le violon et le clavecin.

On avait fait, en 4581, l'essai d'une espèce de drame musical pour les noces du duc de Joyeuse avec mademoiselle de Vaudemont. Cette pièce, composée par deux musiciens de la chambre de Henri III, nommés Baulien et Salmon, reçut le nom de Ballet comique de la Royne. On en a entendu plusieurs fragmens au concert historique donné à Paris l'année dernière par M. Fétis. Cette pièce, exécutée par les plus grands seigneurs de la cour du roi, produisit une vive impression; cependant, pendant un siècle, personne n'imagina de tenter un second essai du même genre.

En 4674 un nouvel opéra intitulé Pomone, fait à l'instar des opéras italiens qui existaient déjà depuis un siècle, fut joué à Paris. Le public prit goût à ces sortes d'ouvrages; et Lulli, l'année suivante, commença à écrire pour l'opéra, où ses compositions occupèrent long-temps le premier rang. Lalande, à la même époque, fut un compositeur de musique d'église d'un rare mérite. La mosique, alors protégée par la faveur royale, fit de très grands progrès sous le règne de Louis XIV; mais ces progrès étaient loin de ccux qu'elle faisait en Italie entre les mains de Carissimi, de Stradella, de Searlatti, de Corelli, et d'une foule d'autres savans maîtres.

Après la mort de Lulli, la musique décrut sensiblement en France; l'art du chant devint faux, et la mélodie disparnt sous les ornemens de mauvais goût dont les exécutans la surchargèrent. La musique était, en un mot, détestable, lorsque Rameau tit représenter à l'Opera, en 4753, Hippolyte et Aricie; on y remarque une puissance d'harmonie supérienre à ce qu'avaient produit ses prédécesseurs. Il composa et fit exécuter, en dix-sept ans, vingt-deux ouvrages, parmi lesquels on distingue Dardanus, Zoroastre, et surtout Castor et Pollux, où l'ou trouve des chœurs qui produiraient encore un grand effet. Mais si Rameau fut grand harmoniste, il faut avoner qu'il perfectionna peu les formes mélodiques : ce ne fut qu'en 1752, c'est-à-dire lorsque la première troupe de chantenrs italiens vint à Paris, que l'on commença à comprendre ce qu'elles pouvaient être. Il résulta de la comparaison du chant français avec le chant italien une guerre d'opinion qui tit celore un nombre immense de brochures, parmi lesquelles on distingue celles de Rousseau, de Voisenon, de Grimm, de Cazotte, Le public se partagea; les Italiens furent renvoyés dans leur pays, puis rappelés. Enfin, après une longue guerre durant laquelle le goût et les progrès de la musique s'accrurent, le mérite des compositions de Pergolèse fut généralement reconnu; l'Opéra-Comique fut fondé, et joua d'abord des ouvrages traduits de l'italien, parmi lesquels la Servante maîtresse obtint un succès qui ne fut démenti à aucune de ses reprises. Duni, Philidor et Monsigny s'essayèrent dans ce genre, jouirent d'une grande vogue, et furent suivis de Gretry dont les succès prodigieux sont connus de tout le monde.

Tandis que la musique faisait ainsi des progrès à l'Opéra-Comique, le grand Opéra conservait fidèlement les antiques allures. Gluck enfin fut appelé de Vienne par Marie-Antoinette, donna en 1774 son Iphigénie en Aulide, et dès lors son empire fut établi. Il fit représenter successivement Orphée, A leeste, Armide, Iphigénie en Tauride, où l'on trouve un grand nombre de beautés du premier ordre, et qui eurent un immense succès. Les symphonistes et chanteurs, obligés

de travailler, firent de grands progrès. Piccini survint et établit avec Gluck une rivalité favorable à l'art. L'arrivée de Viotti en France, à cette époque, contribua beaucoup au progrès du violon; la musique instrumentale prit un immense développement. De nouveaux Bouffons vinrent en France en 1779, et firent entendre les meilleurs ouvrages de Cimarosa, Guglielmi, Sarti, Paësiello.

Cherubini, Méhul, Berton, Lesneur, introduisirent à l'Opéra-Comique une manière plus large et plus énergique dans leurs opéras des Deux Journées, Joseph, Montano, la Caverne, tandis que, dans des ouvrages d'un ordre moins élevé, ils marchaient sur les traces de Grétry qu'ils parvenaient à surpasser. Dalayrae produisit un nombre infini de ces petits ouvrages, et Della Maria, dans le Prisonnier, laissa en monrant si jeune encore, un chef-d'œuvre de chant gracieux. Nicolo se distingua parmi tous ces maitres par la suavité de ses mélodies tout italiennes, et Boieldieu, son égal, obtint plus qu'eux tous encore la faveur populaire. A l'Opéra, les auteurs qui snivirent Gluck obtinrent de grands succès sans le faire oublier; Sacchini, entre antres, donna des ouvrages où l'on trouva d'admirables chants, pleins d'une expression noble et touchante; son opéra d'OEdipe ne vieillira jamais. Spontini a donné au commencement de ce siècle deux chefs-d'œuvre : La Vestale et Fernand-Cortez.

Maintenant on distingue parmi les compositeurs qui travaillent pour l'Opéra-Comique, Auber, Halevi, Adam, Fétis, et Hérold dont la perte récente afflige tous les amis de l'art. Rossini, Meyer-Beer et Auber occupent exclusivement la scène du grand Opéra; le premier a donné trois ouvrages qui seront en tous temps un objet d'admiration : Le siège de Corinthe, Moise et Guillaume Tell. Parmi les opéras d'Auber, il fant distinguer la Muette de Portici, qui a joui d'un succès mérité. Meyer-Beer n'a encore composé pour l'Académie Royale de Musique qu'un ouvrage, Robert-le-Diuble; cette composition, d'un ordre supérieur, ne sera sans doute pas la seule de cet auteur que nous applaudirons sur la première scène lyrique de France. Nous ajouterons en terminant que ces diverses compositions, d'une exécution fort difficile, ont étendu le domaine de l'art en forçant de nouveau les symphonistes et les chanteurs à travailler. Car c'est ainsi que le progrès des exécutans et le progrès de la musique se sont toujours aides l'un l'autre, au moyen de cette heureuse et continuelle réaction qu'exercent tour à tour la pratique et la théorie dans les développemens successifs de tous les arts et de toutes les sciences.

#### HAUTEUR

#### DE QUELQUES MONUMENS REMARQUABLES.

| La plus hante des pyramides d'Égypte               | 146 | 449 |
|----------------------------------------------------|-----|-----|
| Le clocher de Strasbourg (le Munster) au-dessus    |     |     |
| du pavé                                            | 142 | 457 |
| La tour de Saint-Etienne de Vienne, en Autriche.   | 138 | 424 |
| Notre - Dame d'Anvers                              | 156 | 420 |
| La coupole de Saint-Pierre de Rome (au-dessus      |     |     |
| de la place)                                       |     | 406 |
| La tour de Saint-Michel à Hambourg                 | 450 | 400 |
| Cloeher neuf de la cathédrale de Chartres          | 423 | 578 |
| La tour de Saint-Pierre, à Hambourg                | 419 | 566 |
| Tour de la cathédrale de Maiines                   | 115 | 548 |
| Clocher vieux de la cathédrale de Chartres         | 411 | 542 |
| Saint-Paul de Londres                              |     | 558 |
| Le dôme de Milan (au-dessus de la place)           |     | 555 |
| La tour des Asinelli, à Bologne                    | 107 | 529 |
| La flèche des Invalides, à Paris (au-dessus du     |     |     |
| pavć)                                              | 105 | 323 |
| la balustrade des tours de la cathédrale de Reims. | 82  | 255 |

| Le sommet du Panthéon (au-dessus du pavé).<br>La tour de Saint-Ouen de Rouen |    | $\begin{array}{c} 243 \\ 250 \end{array}$ |
|------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|
| au-dessus de la quille                                                       | 73 | 222                                       |
| La balustrade des tours de Notre-Dame de Paris.                              |    | 203                                       |
| Tour de la cathédrale de Troyes                                              | 56 | 472                                       |
| Colonne de la place Vendôme                                                  | 43 | 132                                       |

Du crédit particulier. - Les Égyptiens pouvaient èmprunter de fortes sommes en déposant le cadavre de leur père entre les mains de leur créancier; et ils se convraient d'infamie s'ils ne retiraient pas au bout d'un certain temps ce gage vénéré.— Dans le moyen âge on a mis sa moustache en dépôt, et l'on a obtenu de l'or sur cette simple garantie. Honte jusqu'à la mort pour celui qui n'eût pas racheté sa moustache. - Aujourd'hui il suffit de donner sa signature, c'està-dire de tracer quelques signes bizarres, et l'on est tout aussi engagé que l'était autrefois l'Egyptien, l'homme du moyen âge. On peut mesurer par ces faits le pas immense qu'a accompli la confiance parmi les hommes. Combien les sentimens d'honneur n'ont-ils pas fait de progrès, puisqu'une simple signature, si chétive en comparaison d'un gage religienx tel que le cadavre d'un père, lie invinciblement d'un bout du monde à l'autre un homme à un autre homme!!

#### MARINE.

#### CE QUE NOUS VOULONS FAIRE.

Dans le désir d'initier le public à une connaissance de la marine plus profonde que celle qui lui a été donnée par les romans, un ancien marin vient de publier trois volumes descriptifs, qu'il a eu l'art de faire lire aux gens du monde en mélangeant le langage du métier d'anecdotes intéressantes, et en produisant à l'appui d'une définition technique une scène maritime qui met en relief l'objet à faire connaitre; mais cet ouvrage, qui remplit une partie du but que nous nous proposons, n'est point à la portée des bourses maigres. et n'a point de gravures : or, c'est par ce dernier point surtout que nous comptons nous rendre utiles; nos définitions seront en grande partie dans le dessin; c'est lui qui répondra des lacunes du texte, et qui remplacera la lecture chez ceux que la lecture fatigue; c'est lui qui mettra à la portée des petites bourses les choses que les descriptions ne sauraient rendre, ou dont l'explication demanderait trop de science.

#### DÉTAILS DU NAVIRE.

La gravure qui se trouve dans la page suivante représente une corvette, navire qui prend rang après la frégate, et n'en diffère guère que par les dimensions, qui a, comme elle, trois mâts et une batterie intérieure couverte.

Sur les bâtimens de guerre, on peint en blanc le ponrtour extérieur de la batterie, tandis qu'on noircit les mantelets, espèce de volets qui ferment les embrasures des canons (ou sabords). Le long cordon blanc et noir qui en résulte forme la principale décoration de la coque du bâtiment; c'est une ceinture monchetée qui le serre à la taille, et lui donne une physionomie plus dégagée. Les corsaires changent souvent leurs bariolages pour n'être pas reconnus; quelquefois ils peinturent différenment leurs deux côtés, afin de mieux donner le change aux croiseurs.

Le mat presque horizontal qui s'élance en avant est le beaupré; dans le mauvais temps, lorsqu'on monte et qu'on descend de vague en vague, il plonge à chaque instant dans

la mor, et se relève aussitôt en secouant à droite et à gauche des nappes d'eau écumenses.

Le beaupré joue un rôle capital dans les abordages; on devine au premier coup d'æll qu'il va servir de pont-rolant. En effet, celui qui veut tenter la fortune d'une lutte corps à corps essaie généralement d'en · gager dans ses propres haubans le beaupré de l'ennemi. Les haubans sont les gros cordages qui, partant de diverspoints du mát, vont se fixer aux deux bords exté-



Lorsque le bâtiment abordé a son beaupré ainsi engagé, il se trouve dans une fâcheuse position, car ses canons sont gênés pour la direction du tir, tandis qu'il est traversé de tête en queue, dans toute la longueur de ses batteries, par les boulets de son ennemi qui lui enlèvent des files d'hommes; il est canonné en enfilade.

L'imagination ferme les yeux devant les horribles scènes qui se passent alors sur le beaupré, pont étroit jeté au milieu de l'abime; des hommes s'y élancent et s'y choquent armés de haches, de sabres, de piques et de pistolets. Les haches surtout sont feroces à voir : tranchantes d'un côté, elles entaillent un homme et en detachent des tranches, comme elles feraient sauter des éclats d'une poutre; terminées de l'antre en pic crochu et long, elles trouent les chairs et entrent dans les os, dans le crâne.

Le mât vertical que l'on voit à la suite du beaupré est le mât de misaine. La violence du vent a cassé celui-ci à sa partie supérienre. Vient ensuite le grand mât qui élève audessus de ses voisins sa tête pleine d'orgueil. Enfin le dernier s'appelle le mât d'artimon; c'est celui qui se tronve dans le logement des officiers; c'est le mât aristocrate.

Lorsqu'après un travail forcé on accorde à l'équipage une ration d'eau-de-vie : « Passe derrière border l'artimon, » commande le maître. Et la face du matelot devient jubilante, son cœur s'imbibe de joie; il est ému, content de luimème et de son commandant ; il plonge ses doigts dans sa bouche pour en retirer une chique précieuse, dont le parfum ternirant celui de l'eau-de-vie ; il se mouche, il crache, il devient silencieux, et se prépare ainsi dévotement à vider le boujaron, mesure sobre et suffisante pour les liqueurs spiritueuses.

Il fait mauvais temps pour la corvette que représente la gravure; elle est presque à sec de voiles, car si elle eût déployé sa toile devant la brise qui souffle, elle aurait cassé ses mâts sous la charge, ou bien elle aurait chaviré. Elle navigue à la cape sous le petit foc (voile triangulaire dont on voit la base s'élonger vers le milieu du beaupré, et dont le sommet se fixe sur un cordage amarré au mât de misaine).

La cape est une allure qu'on prend dans les mauvais temps; elle a lieu sous des voilures diverses, mais on ne pourra expliquer nettement le principe sur lequel elle est fondée,



(Corvette à la cape sous le petit foc.)

qu'après avoir ajouté quelques notions élémentaires à celles que contient cet article : ce qui se fera dans les livraisons suivantes.

#### CATHÉDRALE DE ROUEN.

DIMENSIONS DE LA CATHÉDRALE. — LA TOUR DE BEURRE — LA CLOCHE GEORGES-D'AMBOISE. — INCENDIE DU 15 SEPTEMBRE 1822.

L'église cathédrale de Rouen, dont la fondation est très ancienne, n'a été entièrement achevée qu'au commencement



(Frontail de la cathédrale de Rouen.)

du XIIIe slècle, sous la direction de l'architecte Enguerrand. Depuis cette époque, des restaurations et des changemens opérés au-dedans et au-dehors de cette basilique ont singulièrement influé sur sa structure, qui est mixte, et participe des différens styles gothiques affectés aux monumens des xm<sup>e</sup>, xiv<sup>e</sup>, xv<sup>e</sup> et xvi<sup>e</sup> siècles.

La tour de Saint-Romain dont la base paraît remonter à des temps fort reculés, a deux cent trente pieds de hauteur. A l'opposite est une autre tour également haute, nommée Tour de Beurre, parce que, dit-on, elle fut bâtie des deniers payés par les habitans pour obtenir une dispense qui leur permit de faire usage de beurre pendant le carême. Dans cette tour était la fameuse cloche nommée Georges-d'Amboise, pesant trente-cinq mille livres, selon l'astronome Lalande. Le diamètre de cette cloche était de huit pieds troispouces, selon le P. Mersenne, et la poire de son battant, qui pesait mille huit cent trentebuit livres, se voit encore à la porte d'un serrurier de Déville, près Rouen; elle a dix-sept pouces d'épaisseur. Elle fut fondue en 4501, et sonnée en volée, par seize hommes, le 16 février 1502. On prétend que cette cloche était la seconde de l'Europe : la plus grande, qui était à Moscon, ne fut jamais élevée de terre. La cloche Georges-d'Amboise, fèlée en 1786, lors de l'entrée de Louis XVI à Rouen, a été brisée pendant la révolution et convertie en monnaie.

Intérieurement, la longueur de l'église, depuis le grand portail jusqu'au fond de la chapelle de la Vierge, est de quatre cent luit pieds; cette chapelle en a quatre - vingt - huit, le chœur cent dix, et la nef deux cent

dix. La largeur de la nef, sans y comprendre les sous-ailes on collatéraux, est de vingt-sept pieds, et la hanteur de quatre-vingt-quatre. Les collatéraux, y compris les chapelles, ont chacun vingt-huit pieds de large et quarante-deux pieds de haut. La croisée, depuis le portail des Libraires jusqu'à celui de la Calande, est longue de cent soixante-quatre pieds. A son centre se trouve la lanterne élevée de cent soixante picds sous clef de voûte, et soutenne par quatre grands piliers, portant chacun trente-huit pieds de tour, et composés de trente colonnes, groupées en faisceaux. Il y en a encore trente-quatre autres principaux, savoir : dix de chaque côté de la nef, à neuf pieds six pouces de distance l'un de l'autre, et quatorze pour le chœur. Ceux-ci sont de figure ronde, et ont un peu moins de diamètre que les autres; en sorte que le chœur est d'environ quatre pieds plus large que la nef. Le vaisseau entier est éclairé par cent trente fenêtres.

En 4822, la foudre est tombée sur ce monument et en a incendié la flèche et les combles. Une notice fort remarquable a été publiée sur cet évènement par M. E.-II. Langlois.

Dans la soirée du samedi 14 septembre, dit ect écrivain, de fréquens éclairs sillonnaient l'horizon dans un ciel fort nébuleux, qui, malgré la fraicheur de l'air, menaçait d'un prochain orage; pendant la nuit le tonnerre se fit même entendre dans l'éloignement; mais le matin suivant, à cinq

neures, au milieu d'une détonation épouvantable et d'une lueur extraordinaire, la foudre vint frapper la pointe de la pyramide de Robert Becquet, et, la circonscrivant en spi-



(Vuc de la cathédrale de Rouen.)

rale avec son impétuosite ordinaire, parut s'abimer dans la partie inférieure des colonnades.

L'incendie se manifesta d'abord vers la base de l'aiguille, et son foyer apparent produisait alors à peine à l'exterieur l'effet d'une petite lanterne.

Peu de momens après le coup de foudre, une foule innombrable d'oiseaux de nuit et de choucas ou corneilles de clocher s'échappèrent en grandes colonnes et en poussaut de grands cris, par toutes les ouvertures des plombages et celles de la tour de pierre même.

La multitude des oiseaux qui avaient leur repaire dans ce clocher était si prodigieuse, que l'escalier de pierre qui conduisait à la flèche etait dans sa partie la plus obscure encombré de leurs ossemens et de ceux dont les buses, les emouchets, etc., avaient fait leur proie. La charpente etait en plusieurs endroits tapissee d'aires et de nids, et les planchers et les enrayures regorgeaient de brindilles, de paille, de foin, de coton, de laine, et d'autres matières combustibles qui dûrent être allumees presque simultanément par la fondre.

Un vent frais soufflait du nord-est, et paraissait acquerir à une certaine elévation un cours plus rapide.

Cependant le toesin avertissait de toutes parts les habitans de Rouen du danger de leur metropole. Mais les progrès de l'embrasement, la hauteur immense du foyer, l'impossibilité d'y faire promptement et sûrement arriver des secours, la pyramide vomissant déjà de toutes parts de longs jets de flammes parmi des tourbillons de fumée que l'oxide des plombs en fusion colorait d'un vert livide; tout forçait les assistans à rester, malgré leur vive impatience, spectateurs oisifs de ce déplorable évènement.

A sept heures, la flèche entière, longue de cent huit pieds, se renversa vers le sud-ouest, point de son inclinaison naturelle, et, s'arrachant de sa base, tomba sur l'angle de la tour de la Calende, y resta suspendue deux on trois secondes, puis éerasa une maison de fond en comble avec un fracas épouvantable.

L'incendie présentait alors le plus formidable spectacle, car, à peine cette partie culminante de la pyramide était-elle tombée, que, dégagées d'un obstacle qui réprimait aussi l'aetion de l'air, les llammes se déployèrent avec la plus grande fureur; les galeries se déchirèrent, les colonnes armées de fer, les arcades tout entières se détachèrent de toutes parts, l'œil s'égarait dans leurs traces enflammées; les voûtes du temple, accablées sous cette grèle horrible, simulaient par leurs mugissemens redoublés le bruit d'une violente canonnade. Entre huit et neuf heures enlin, il ne restait plus rien au-dessus de la tour de pierre qu'un immense bûcher, au milieu duquel bouillonnaient des torrens de métal que les gargouilles vomissaient en ardentes cascades.

Les débris enflammés de la pyramide, qui s'étaient dans leur chute arrêtés sur les galeries et sur les combles de la croisée, avaient propagé l'incendie vers les autres points de ce grand monument, et les flammes dévoraient avec une telle activité les charpentes des combles, que, vers neuf heures, le toit tout entier du chœur et œux de la croisée s'écroulèrent avec le tiers de celui de la nef.

Le pinceau le plus exercé ne rendrait que faiblement les effets terribles dont la principale crise de ce nouvel embrasement fut accompagnée. Dès que le toit du rond-point se fut écroulé sur son centre, une gerbe de flammes dont la base occupait tout le diamètre des voûtes, jaillit dans les airs à une hauteur prodigieuse, à travers une immense colonne de fumée qui s'élevait vers le zénith en roulant des milliers de spirales des couleurs les plus variées. On y voyait tantôt confondus, tantôt successivement dominans, le vert, l'amaranthe, le jaune le plus brillant et le noir le plus sombre. Get affreux et magnifique spectacle se détachait, ainsi que le foyer supérieur de la pyramide, sur un ciel d'un ton d'ardoise dont l'obscurité ajoutait à l'éclat petillant des feux de l'incendie.

On ne parvint qu'après plusieurs jours à réprimer entièrement l'incendie et à assurer la conservation du corps mutilé d'un des plus beaux édifices gothiques de l'Europe.

Depuis cette catastrophe, la ville était en quelque sorte defigurée; elle avait perdu un de ses traits les plus caractéristiques. La proposition de rétablir l'aiguille détruite a été adoptée par le conseil municipal, et M. Alavoine, architecte d'un talent très remarquable, a soumis un plan de reconstruction dont l'exécution est déjà très avancée. L'aiguille sera composée de pièces de fonte sorties des fourueaux de MM. Roi et Duval, à Conches (Eure), entre Breteuil et Evreux.

#### TEMPS EMPLOYÉ POUR PAYER LES IMPOTS EN ANGLETERNE ET EN FRANCE.

Le revenu total des Iles Britanniques, sans leurs colonies, est estimé à 8 milliards de francs par leurs économistes. Les impôts levés pour les besoins de l'Etat sont de 1 milliard 600 millions; les taxes locales, en y comprenant celle des pauvres, se montent à 400 millons, ce qui fait 2 milliards que les contribuables anglais doivent fournir. Si un homme, terme moyen, ne peut travailler que huit heures par jour

en raison des maladics ou autres motifs, il en résulte que sur ces huit heures, deux lui sont nécessaires pour payer les contributions, puisqu'il donne le quart de son revenu au collecteur.

La France, qui produit annuellement milliards, paye un budget de 1 milliard 200 millions, qui forme, avec 500 millions de taxes locales, un total de 4,500 millions. En supposant qu'un Français travaille autant qu'un Anglais, c'est-à-dire huit heures par jour, il n'a qu'un sixième de son temps, ou une heure et vingt minutes, journellement employé pour satisfaire le fisc.

Ainsi, pour acquitter les taxes, l'Anglais travaille deux heures, et le Français seulement un peu plus de moitié, ou une heure et vingt minutes.

Il est vrai que l'Angleterre a, pour payer des sommes si énormes, des facilités que nous n'avons pas. Elle fait un commerce considérable avec le monde entier, elle possède des colonies qui lui donnent de grands bénéfices; elle connaît mieux que nous le système des banques et l'emploi des machines si favorables à la production; mais il faut ajouter qu'elle entretient largement un clergé très dispendieux, et qu'elle est obligée de soutenir l'opulence de sa fastueuse aristocratie, qui, en se chargeant de la gouverner, ne lui rapporte probablement pas tout ce qu'elle lui coûte.

#### CRIME

INSPIRÉ PAR UN SENTIMENT DE CHARITÉ AU XIVE SIÈCLE.

On attribue le trait suivant à une princesse de Mahaut, comtesse d'Artois et de Bourgogne, qui mourut vers 1330, et qui s'occupa constamment des pauvres et des mendians avec une active sollicitude. Douée d'une sensibilité profonde, elle ne pouvait voir souffrir un malheureux sans chercher à le secourir. Plus d'une fois elle compromit sa fortune, et s'endetta pour distribuer des aumônes aux pauvres qui, de tous les points de la France, arrivaient pour prendre part à ses liberalités; et à l'exemple du bon roi Robert, elle était toujours suivie par six ou sept cents mendians qu'elle nourrissait, qu'elle habillait, et qui l'accompagnaient dans tous ses voyages. Or, suivant l'historien Gellut, qui nous a conservé ces détails, « il plut à Dieu envoyer une très âpre famine en » Bourgogne, de sorte que l'on entendait par les rues piteux » plainets, piteuses lamentations, et petits enfans crier : Je » me meurs de faim. » L'hiver était d'ailleurs des plus rigoureux, et le froid faisait périr presque autant de pauvres que le défaut de nourriture. On conçoit sans peine combien le cortége ordinaire de la princesse de Mahaut avait dû augmenter. Plus d'un millier de mendians l'avaient accompagnée, cette année, au village de la Châtellenut, sur Artois, où elle faisait volontiers sa demeure; et là, elle fournissait généreusement à tous leurs besoins. Mais quand toutes ses ressources furent épuisées; quand elle se vit elle-même sur le point de manquer de pain; quand il ne restait plus ni nne pièce d'or dans ses coffres, ni un joyau dans son écrin; après avoir versé d'abondantes larmes, voici le moyen dont elle s'avisa pour ne pas abandonner tant de malheureux au triste sort qui les attendait en temps de si grande et si étrange famine.

Un soir, elle les fit tous enserrer dans une de ses granges; elle fit fermer les portes avec soin; et quand elle jugea que tout le monde était bien endormi, elle ordonna que le feu fût mis en la grange, ce qui fut fait ainsi; et pas un ne put échapper. L'historien, après avoir raconté ce fait, qui du reste ne paraît pas l'étonner, se horne à dire : « O cruelle » pitié et douceur amère, qui porte avec soi la cruauté des » plus barbares que l'on puisse trouver! O miséricorde in» miséricordiense! » Seulement, il ne dit pas si la princesse de Mahant avait à sa suite, l'année suivante, une aussi nombreuse clientelle.

#### LA SEMAINE.

CALENDRIER HISTORIQUE.

Morts célèbres. - Combat. - Supplice.

46 Février 4740. — Mort de Fléchier, historien et auteur de plusieurs oraisons funèbres remarquables, entre autres celle de Turenne. Il était fils d'un marchand de chandelle. Un gentilhomme lui ayant fait sentir un jour qu'il était parvenu de bien loin au siège épiscopal: — « Avec cette manière » de penser, lui répondit Fléchier, je crains que si vous étiez » né ce que je fus, vous n'eussiez toujours fait que des chandelles. »

46 Février 1722. — Elargissement des grands chemins de France, et plantation d'arbres des deux côtés.

17 Février 1524. — Le comte de Saint-Vallier, père de Diane de Poitiers, condamné à perdre la tête, reçoit sa grâce sur l'échafaud. La frayeur l'avait déjà frappé de mort. Il est pris d'une violente fièvre, et cesse de vivre en quelques instans. Cet évènement a donné lieu à un proverbe : la peur de Saint-Vallier. Un des premiers poètes de notre temps, M. Victor Hugo, a mis en scène le comte de Saint-Vallier, qu'il suppose avoir survécu à sa grâce, et être venu reprocher en pleine cour à François Ier de ne l'avoir sauvé de la mort que pour déshonorer sa fille. Il a placé dans la bouche du vieillard ces vers :

Oh! mon seigneur le roi, puisqu'ainsi l'on vous nomme, Groyez-vous qu'un chrétien, un comte, un gentilhomme, Soit moins décapité, répondez, mon seigneur, Quand, au lieu de la tête, it lui manque l'honneur?... ... Yous êtes roi, moi père, et l'âge vaut le trône. Nous avons tous les deux au front une couronne Où nul ne doit lever des regards insolens, Vous de fleurs-de-lis d'or, et moi de cheveux blaues. Roi, quand un sacrilège ose iosulter la vôtre, C'est vous qui la vengez; — c'est Dieu qui venge l'autre!

47 Février 4694. — Mort de madame Deshoulières, auteur de poésies d'une douce naïveté qu'on lit toujours avec plaisir.

48 Février 4429. — Journée des harengs. C'est le nom que l'histoire a conservé à un combat livré près d'Orléans par les Anglais, qui assiégeaient cette ville, contre les Français, qui voulaient y faire entrer un convoi de harengs et d'autres provisions de carème. Le comte Dunois fut blessé, et les Anglais, ce jour-là, curent l'avantage; mais ils furent forcés de lever le siège le 8 mai suivant.

48 Février 4546. — Mort de Martin Luther, moine augustin, né dans le comté de Mansfeld, le 10 novembre 1485, d'un père forgeron. Luther a donné le signal de cette grande réforme religieuse du xvt<sup>e</sup> siècle qui a séparé de l'Eglise romaine une partie de l'Europe, et a préparé les esprits à la philosophie du xv111° siècle. Ses cerits avaient été anathématisés par le pape Léon X dans une bulle du 20 juin 1520. Luther fit brûler la bulle du pape sur la place publique de Wittemberg. On appela d'abord ses partisans luthériens; devenus plus nombreux, ils reçurent le nom général de protestans, pour avoir protesté contre le décret de la diéte de Spire, qui ordonnait de rester dans la foi catholique.

Charles-Quint voulut s'opposer par la force aux progrès du protestantisme; cependant il y ent une époque où il accorda la liberté de religion aux protestans. Ce fut dans la diète de Nuremberg, en 1532.

"49 Février 4800. — Bonaparte établit sa résidence au Château des Tuileries.

20 Février 4655. — La première pierre de l'église Saint-Sulpice à Paris est posée par la reine Anne d'Autriche.

20 Février 4684. — Le Pont Royal, nommé alors le Pont Rouge, et pendant la révolution et l'empire le Pont des Tuileries, est emporté par les grandes eaux. L'année suivante on le rebâtit en pierre d'après les dessins d'un frère dominicain. Sa longueur est de 72 toises et sa largeur de 8.

21 Février 1677. — Mort de Spinosa, l'un des plus grands génies des temps modernes, né à Amsterdam d'un marchand juif portugais. Il véent long-temps à La Haye, chez de pauvres gens. Il avait appris, pour gagner sa nourriture, à polir des verres de lunette, et il était devenu dans cette partie un ouvrier très habile et très renommé. Il faisait aussi à la plume des portraits, des figures de fantaisie, et se représentait quelquefois lui-même sous le costume de Masaniello. Sa dépense pour chaque jour ne s'élevait presque jamais à plus de ciuq à six sous, tant il vivait sobrement. Il était en correspondance avec un grand nombre d'hommes célèbres. Un de ses amis, étant mort sans enfans, lui légua toute sa fortune, qui était immense; mais Spinosa refusa d'accepter ce legs, et restitua la succession à des parens éleignés de son ami.

La plus grande partie des œuvres de Spinosa, écrites en e latin, n'est pas encore traduite en français. L'accusation d'athéisme portée contre lui est fausse : Spinosa croyait en Dieu.

22 Février 1680.—La Voisin et ses complices sont brûlés en place de Grève. Cette malheureuse s'était associée à une autre femme, la Vigoureux, et à un ecclésiastique nommé Lesage, pour vendre des poisons composés par l'Italien Exili, Ces poisons sont devenus eélèbres sous le nom de Poudre de succession. Un nombre extraordinaire de morts subites dans Paris jetait depuis long-temps l'épouvante dans les esprits : on établit, à l'Arsenal, en 1680, pour rechercher les anteurs de ces crimes, la Chambre des poisons. Après de longues instructions, la Voisin et ses complices furent convaincus d'avoir vendu ces poisons. Leur procès, qui dura quatorze mois, fit sur le public une impression bien plus horrible que de notre temps le procès de Fualdès; des personnages distingués de la cour y furent gravement compromis, entre autres deux nièces du cardinal Mazarin, la duchesse de Bouillon, la comtesse de Soissons, mère du prince Eugène, et même l'illustre maréchal de Luxembourg, qui demeura quelques mois en prison. Toute la faute de ces personnes parait n'avoir été toutefois qu'une euriosité ficheuse qui les avait conduites à consulter la Voisin comme devineresse.

22 Février 1751. — Mort de Ruysch, célèbre anatomiste, ne à La Haye en 1658; il avait trouvé le moyen de conserver les corps morts avec toute l'apparence de la vie, sans dessèchement apparent, sans ride, avec un teint fleuri et des membres somples, en sorte qu'ils ne paraisaient qu'endormis. Le ezar Pierre lui acheta son cabinet en 1717.

#### AGRICULTURE.

CHARRUES PRIMITIVES. - CHARRUE PERFECTIONNÉE.

Les modifications qu'a subies la charrue en divers temps et en divers lieux sont intimement liées aux progrès qu'a faits l'agriculture elle-même. Il y a, en effet, entre le rameau d'arbre ou le crochet de bois grossièrement façonné avec lequel les indigènes de l'Amérique remuent à peine la terre (fq. 1), et les machines compliquées auxquelles les cultiva-

teurs de l'Europe actuelle ajoutent sans cesse de nouvelles pièces, la même différence qu'entre les produits que les uns et les autres savent obtenir de la terre. Aussi, de même que l'art agricole avance lentement vers la perfection, de même les outils qui servent aux travaux des champs ne modifient leur structure qu'à de longs intervalles : il s'est écoulé bien des siècles avant qu'on adaptât à l'informe crochet de bois une pointe ou une armure en fer qui s'usat moins rapidement, et qui lui donnât plus de solidité sous un moindre volume. Il fallait qu'on eût, auparavant, découvert les précieuses propriétés des métaux, et appris à distinguer ces métaux eux-mêmes au milieu des substances qui en masquent ou en changent l'aspect, à les fondre et à les travailler. Il est donc certain que les hommes, avant d'appliquer le fer à la culture, avaient déjà poussé un peu loin certaines professions industrielles; et quand on songe aux ressources qu'ils trouvaient pour leur subsistance dans les fruits spoutanes d'un sol vierge encore, dans le soin des troupeaux, la pêche et la chasse, on admettra sans peine qu'ils n'ont échangé que tard les mœurs patriarcales et nomades, pour les habitudes sédentaires que suppose la vie industrielle et agricole.



(Charrue des Sauvages.)

Tout nous porte à croire que long-temps on se contenta du soc en fer adapté à une espèce de crochet, et que là seulement où la population prit beaucoup d'accroissement, on songea à rendre cet informe instrument plus commode, et aussi plus susceptible d'executer un travail régulier. Ce fut cette dernière considération qui y fit ajouter des roues dont un ancien monument grec nous représente la première application à la charrue (fiq. 2). Mais comme, avec un peu d'adresse, le laboureur peut tracer un sillon uniforme sans appnyer son instrument sur des roues, on ne sentit pas partout le besoin de cette complication, et l'araire chez les Romains, ainsi que chez bien d'autres peuples tant anclens que modernes, y resta étranger. Auparavant, et plus généralement, on avait trouvé l'usage d'un manche, soit simple, soit bifurqué, au moyen duquel le conducteur pût diriger la charrue, et la faire pénétrer à différentes profondeurs. Quant à la haie,



(Charrue greeque.)

qu'on appelle aussi age, flèche, perche, etc., et à l'extrémité antérieure de laquelle on attelle les animaux, elle n'est que le côté supérieur du crochet prolongé pour leur donner plus de liberté dans leurs mouvemens, et affaiblir l'effet de leurs saccades. Une fois la perche prolongée, et elle le fut vraisemblablement de bonne heure, il fut facile de la faire traverser par un couteau ou coutre qui précédat le soc, et fendit la terre que celui-ei devait sonlever. On dut aussi être conduit assez tôt à la forme triangulaire qu'ont généralement les socs; le fer dont les guerriers munissaient le bout de leur | Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 30

lance en donne l'idée (fig. 3). Mais on n'a imaginé que fort tard cette pièce latérale qui renverse sur le côté la terre soulevée par le soc, et qu'on nomme oreille, versoir, épaulard:



(Charrue romaine.)

c'est même de nos jours seulement qu'on s'est avisé de lui donner une courbure particulière, au lieu de lui laisser la forme d'un plan qui se dirige tont droit en arrière en s'écartant du corps de la charrue. Enfin, à plus forte raison, n'at-on pu inventer que récemment, soit le régulateur ou crémaillère en fer, qui, suivant qu'on fait passer la corde d'attelage par telle ou telle de ses entailles, change la direction du soc, soit la réunion de plusieurs socs placés sur la même ligne ou sur des plans différens, soit le double versoir on le versoir mobile, c'est-à-dire susceptible d'être adapté alternativement aux deux côtés de la charrue, etc. A chaque instant, et dans tous les pays, on fait subir des modifications à la machine agricole par excellence; on cherche surtout à remplacer, dans sa construction, le bois par le fer, qui, en Angleterre, commence à y être exclusivement employé. On s'occupe aussi des moyens d'y appliquer un moteur qui a opéré des prodiges dans l'industrie manufacturière, je veux parler de la puissance mécanique de la vapeur d'eau : si l'on y parvient, et ce sujet de recherches a été mis au concours chez nos voisins, il en résultera pour l'agriculture une révolution comparable à celle qui s'y accomplit depuis l'introduction des assolemens.



(Charrue perfectionnée.)

Terminons par quelques mots sur la charrue perfectionnée par M. Rosé, et représentée par la fig. 4. Ce qui la caracterise, e'est un corps en fonte forme de trois pièces seulement : le soc, le versoir et le sep, combinés suivant certains principes de mécanique. Elle peut fonctionner avec ou sans avant-train. Lorsqu'elle est montée sur des roucs, on règle le degré de profondeur où l'on veut faire entrer le soc dans la terre, au moyen d'une sellette sur laquelle repose la haie, et qui se leve ou se baisse par l'effet d'une vis verticale; si au contraire on l'emploie sans avant-train, on donne le degré d'entrure convenable en faisant tourner une autre vis placée à l'extrémité antérieure de l'aye, et qui fait monter ou descendre une tringle en fer terminée en bas par un crochet auguel s'attache la corde d'attelage. Cette charrue a déjà été éprouvée dans différens concours où elle a remporté onze fois le prix; aussi plusieurs cultivateurs l'ont-ils déjà adoptée.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins.

#### LE BOUCLIER D'ACHILLE.



(Le Bouclier d'Achille, d'après le texte grec.)

La description du bouclier d'Achille, qui l'acilite heaucoup l'étude des mœurs primitives de l'antiquité grecque, se trouve dans le poème le plus célèbre d'Homère, l'Iliade. — Les savans doutent si jamais ce bouclier a été récllement exécuté par quelque artiste, ou s'il n'a existé que dans l'imagination du poète; aussi c'est seulement d'après le texte grec que M. Quatremère de Quincy a inventé le dessin que nous avons reproduit. Boivin, membre de l'Académie des belles-lettres, mort à Paris en 4726, avait déjà conçu et proposé un dessin de ce genre, mais il n'était pas parvenu à rendre si complètement les détails du passage d'Homère.

#### DESCRIPTION. — CHANT XVIII<sup>e</sup> DE L'ILIADE. (Traduction de M. Dugas-Montbel.)

Vulcain jette dans un brasier l'impénétrable airain, l'étain, l'argent, et l'or précieux; il place ensuite sur un trone l'énorme enclume; d'une main il saisit un lourd marteau, et de l'autre ses fortes tenailles.

Il fait d'abord un bouclier large et solide, où il déploie toute son adresse, l'environne de trois cercles radieux, auxquels est suspendu le baudrier d'argent; cinq lames épaisses forment ce bouclier; sur la surface, Vulcain, avec une divine intelligence, trace mille tableaux varies. Dans le milieu, il représente la terre, les cieux, la mer, le soleil infatigable, la lune dans son plus bel celat, et tons les astres dont se couronne le ciel; les Pleïades, les Hyades, le brillant Orion, l'Ourse, qu'on appelle aussi le Chariet, qui tourne toujours aux mêmes lieux en regardant l'Orion, et qui, seule de toutes les constellations, ne se plonge point dans les flots de l'Océan.

Sur les bords, il représente deux villes remplies de citovens : dans l'une on célèbre des fêtes nuptiales et des festins splendides; on conduit, de leurs demeures, les epouses par la ville, à la clarté des flambeaux. Tout retentit des chants d'hyménée; les jeunes gens forment en rond les chœurs des danses; parmi eux les flûtes et les lyres unissent leurs sons melodieux, et les femmes, debout devant leurs portiques, admirent ces fêtes. Près de là, le peuple est assemblé dans une place publique où s'elèvent de vifs debats : deux hommes plaident avec chaleur pour la rancon d'un meurtre; l'un affirme qu'il a paye toute la somme, l'antre nie l'avoir reçue; tous les deux produisent des temoins pour obtenir le succès. Les citoyens applandissent, chacun à ses partisans; les herants apaisent le peuple, et les vieillards, dans une enceinte sacree, sont assis sur des pierres que le temps a polies. Les herauts à la voix retentissante tiennent

un sceptre dans leurs mains, et le remettent aux plaideurs quand ils se lèvent pour defendre leur cause tour à tour. Au milieu de l'assemblee sont deux talens d'or, réservés à celui qui aura prononcé un jugement équitable.

Sons les remparts de l'autre ville paraissent deux armées uss lendissantes d'airain. Réunies dans le conseil, elles agit ut deux avis différens; les uns veulent détruire cette cité charmante, et les autres diviser également les trésors qu'elle reaferme. Les assiégés, loin de réaliser cet espoir, dressent de secrètes embûches; ils confient la garde des murs à leurs cpouses chéries, à leurs jeunes enfans, aux hommes que retient la vicillesse, et sortent de la ville. A leurs têtes on voit Mars et la fière Pallas, d'or tous les deux, et revêtus de tuniques d'or; grands, superbes, et armés comme il convient à des divinités; tous deux répandent une vive lumière; les autres guerriers sont d'une taille bien moins élevée. Ils arrivent enfin dans un lieu propre à l'embuscade, sur les bords d'un fleuve où les troupeaux ont coutume de se désaltérer; c'est là qu'ils se cachent, converts de l'airain étincelant; loin d'eux ils placent deux sentinelles pour épier l'instant où paraitront les brebis et les bœufs aux cornes recourbées. Elentôt les troupeaux arrivent conduits par deux bergers, qui, charmés au son de leur flûte champêtre, ne soupconnaient aucune embûche. A cette vue, les guerriers se précipitent, enlèvent les bænfs, les riches troupeaux de blanches brebis, et immolent les pasteurs. Cependant les eunemis assis dans l'assemblée entendent le tumulte qui s'élève autour de leurs troupeaux; ils montent sur leurs chars, s'élancent, et arrivent en un instant. On combat avec fureur sur les rives du fleuve, et les guerriers se déchirent de leurs lances aigués. Parmi eux éclate la discorde et le carnage; l'impitoyable destinée, tantôt saisit un héros blessé qui respire encore, ou celui que le fer n'a pas atteint; tantôt tire un cadavre à travers les batailles; la robe qui couvre ses épaules est souillée du sang des mortels. Ils se pressent, ils combattent comme des hommes vivans, et tous à l'envi entrainent les corps des soldats immolés.

Ici, Vulcain trace une vaste plaine, terrain gras et fertile que le soc a retourné trois fois; de nombreux laboureurs hâtent les couples dociles; vont et reviennent sans cesse. Lorsqu'ils touchent à l'extrémité du champ, un serviteur met entre leurs mains une coupe pleine d'un vin délectable; ils reprennent ensuite la charrae, impatiens d'arriver au terme du fertile sillon. Quoiqu'elle soit d'or, la terre se noircit derrière eux, comme en un champ nouvellement labouré; un dieu exécuta ce prodire.

Là, il grave aussi une terre converte de riches épis, que moissonnent des ouvriers armés de faucilles tranchantes. Le long des sillons les javelles nombreuses tombent sur la terre; on resserre les gerbes dans des Eens, et trois hommes les réunissent en monceaux. Derrière eux, les enfans sans cesse leur présentent ces gerbes qu'ils apportent dans leurs bras. Le rei de ces champs, an milien des moissonneurs, tient son sceptre en silence; et, debout, à la vue de ses guérets, goi te une douce joie dans son eœur. Les hérauts, à l'écart, dressent le featin à l'ombre d'un chêne; ils accourent après av ir immelé un grand toureau, et les femmes préparent avec abendance la blanche farine pour le repas des moissonneurs.

Il représente ensuite une vigne magnifique, dont les rameaux d'or sont chargés de raisins; les grappes pomprées l'rillent à travers le feuillage; elle est sontenne par des pieux n'argent. Il trace à d'entour un fosé d'un métal bleuâtre et u. a baie d'étain; il ne laisse au milieu de la vigne qu'un sent sentier on passent les ouvriers qui travaillent aux vendanges. Les jeunes gens et les vierges, animés d'une joie vive, portent dans des corbeilles de jone ce fruit délectable. Parmi eux est un enfint, qui avec douceur, fait retentir une lyre mélodieuse, et le son des cordes s'unit à sa voix encore tendre; les travailleurs répondent par des chants à ses divins accords, le suivent, et de leurs pieds frappent la terre en cadence.

Près de là est un troupeau de bœufs au front superbe, et formés d'or et d'étain; ils sortent en mugissant de l'étable, et se rendent aux paturages, près d'un fleuve retentissant, dont le rapide cours est bordé de roseaux; quatre hergers d'or les conduisent, et sont suivis par neuf chiens aux pieds agiles. Tout-à-coup, deux lions furieux fondent sur les premiers rangs des génisses, et saisissent un taureau, qui pousse d'affreux beuglemens. Les chiens et les pasteurs volent à son secours; mais les lions déchirent leur proie, se repaissent de son sang et de ses entrailles; les bergers les poursuivent en vain, et en vain excitent leurs chiens vigoureux : eeux-ci n'osent attaquer les lions; ils aboient auprès d'eux, mais évitent leur courroux.

Dans un vallon délicieux, l'illustre Vulcain représente un immense paturage de blanches brebis. La sont aussi des étables, des pares, et des cabanes convertes de leur toit.

Le dieu grave encore sur ce bouelier une danse semblable à celle que, dans la fertile Gnosse, inventa Dédale pour Ariane à la blonde chevelure. Là, de jeunes hommes et des vierges charmantes forment des danses en se tenant par la main; celles ci sont convertes de voiles légers; ceux-là de tuniques élégantes qui brillent d'un doux éclat. Les jennes filles sont couronnées de fraiches guirlandes; les hommes portent des glaives suspendus à un baudrier d'argent. Tantôt, d'un pied doeile, ils tournent en rond aussi vite que la roue lorsque le potier essaie si elle vole aisément pour seconder l'adresse de ses mains; tantôt ils rompent le cercle, et dansent par groupes qui se succèdent tour à tour. La foule enchantée admire ces chœurs pleins de charmes; parmi eux un homme, en s'accompagnant de la lyre, chante les hymnes des Dieux; là, paraissent aussi deux santeurs habiles; ils conduisent les danses, et font mille tours variés au sein de l'assemblée.

## FRAIS D'ÉTABLISSEMENT DES PETITS MÉTIERS DANS PARIS.

Le cordonnier en vieux. — Le chiffonnier. — La marchande de friture.

Lorsqu'un paysan breton a prélevé, sur le prix de son travail de 565 jours, ce qu'il doit aux impôts, il ne lui reste que 20 francs au plus à dépenser pendant toute l'année pour se nourrir et se vêtir.

« Vingt francs! s'écriait l'écrivain qui établissait dernière» ment ce fait sur des calculs rigoureux; vingt francs! c'est » ce que coûte un diner d'une heure chez les Frères Proven-» çaux! »

« Vingt francs! penvent dire de leur côté ceux que les » circonstances ont amenés à connaître dans les détails in» times de leurs mœurs les plus pauvres habitans de la capi» tale; vingt francs! c'est juste la somme nécessaire aux » frais d'établissement les plus considérables de chacun des » petits commerces, des petites professions qui font vivre » presque un huitième de la population de Paris, »

A Paris, en effet, il est une classe laborieuse d'hommes et de femmes, vicillards, jeunes filles, enfans, dont toute l'existence repose uniquement sur un gain quotidien qui ne s'elève pas toujours à dix sous, et qui atteint rarement treute sous.

Parmi eux est un enfint, gai, avec doueeur, fait retentir de travail, un capital, un fonds, qu'ils perdent parfois eu

quelques journées; car ils sont exposés, aussi bien que les grands commerçans, aux faillites. Il suffit, pour consommer leur ruine, d'une maiadie qui a duré plus d'une semaine; d'une amende que par imprudence ils ont encourue; d'une partie de plaisir qui a commencé trop tôt le dimauche et a fini trop tard le lundi; ou même d'un prêt généreux à quelque malhenreux plus malheureux qu'eux-mêmes, et qu'ils n'ont pu secourir qu'en engageant au Mont-de-Piété tout ce qu'ils possédaient.

A défaut d'outils, de marchandises ou de provisions, ils seraient réduits à la mendicité; mais, habitués au travail et à une sorte d'indépendance au milieu de cette grande ville, dont ils sont les habitans nomades, ils ne se résigneraient qu'à la dernière extrémité à vivre d'aumônes; ils préfèrent emprunter à de pauvres gens qu'ils ont peut-être aidés autrefois, ou, s'ils demandent à des personnes riches de leur connaissance, c'est à titre d'avance seulement; ils exigent même souvent alors qu'on aille acheter avec eux les objets qui leur sont nécessaires pour travailler, soit qu'ils ne veuillent pas être soupçonnés d'un mauvais emploi de l'argent, soit qu'ils redontent eux-mêmes la tentation, tonjours prête à les saisir au milieu de leurs privations continuelles.

Il y a une variété infinie de ces petits métiers, et ils nécessitent en général plus d'aptitude et d'expérience qu'on ne saurait l'imaginer.

Les uns penvent être considérés comme fixes et durables, par exemple ceux des écrivains publics, barbiers sans boutique, petites conturières à la journée, etc., marchandes des quatre saisons, marchandes de friture, de gaufres, de petits gateaux, de jouets, commissionnaires, porteurs d'eau, marchands d'habits, joueurs d'orgue, marchands de ferraille, de bric-à-brac, de verres cassés, chiffonniers, décrotteurs, etc., etc., etc.; d'autres, au contraire, sont passagers, changeans, et souvent sont sujets an cumul, par exemple ceux des marchands de tisane, scieurs de bois, ébarbeuses de socques, colporteurs d'almanachs, crieurs d'évènemens remarquables et de jugemens célèbres, marchands de marrons, pecheurs à la ligne, etc., etc.; mais tous, sans exception, peuvent être entrepris au moyen d'une première mise de fonds, qui n'est, suivant leur importance, que de 20 fr., de 10 fr., et pour quelques uns même de 5 fr.

Des renseignemens minutieux, en grande partie extraits des procès-verbanx et des pièces de comptabilité d'un comité de secours institué vers 4820 par quelques jennes gens dans la rue Taranne, nous permettront de donner successivement les notes statistiques des frais indispensables d'établissement de ces différentes professions; avant tout, nous croyons nécessaire de faire précéder cette sorte d'inventaire d'une seule remarque générale. La plupart des états dont il sera question s'exercent en plein air, ou à peu près; il est donc une depense qui doit prudemment précéder toutes les autres, c'est le paiement du loyer d'un réduit pendant la durée du premier mois de travail. Le prix le plus élevé, chez les principaux logeurs, est fixé à 4 francs, du moins aux environs du Panthéon, de Notre-Dame et de l'Hôtel-de-Ville.

Cordonnier en vieux. — Il n'est personne qui n'ait souri devant une caricature qui représente un savetier fort en colère contre sa femme, et s'écriant, je crois, dans son indignation : « Malheureuse! tu oses insulter un homme établi! »

Cette exclamation est très naturelle et très juste. Celui qui a le bonhenc de posséder quelques outils, des formes qu'il a façonnées lui-même, un mauvais siège et un toit de bois large d'un pied et demi, à une place fixe, est à l'un des premiers rangs des petits métiers. S'il est économe, assidu, range, s'il tient parole à ses pratiques, qui sont en genéral les servantes de la rue, il parviendra, à force d'économies,

à se faire pour la mauvaise saison un enclos de planches peintes avec des croisées vitrées, ou bien à sous-louer un intérieur de porte bâtarde, qui, avec le temps, pourra s'agrandir en boutique; et même, qui sait s'il n'obtiendra pas un jour une place de portier!

Voici la liste et le prix des outils qui lui sont le plus nécessaires :

| Une paire de pinces         |        |      |     |     |     |      |   |     |    |   | 5 f. | »с. |
|-----------------------------|--------|------|-----|-----|-----|------|---|-----|----|---|------|-----|
| Un marteau                  |        |      |     |     |     |      |   |     |    |   |      |     |
| Deux tranchets à t fr. 5    | 60 c   |      |     |     |     |      |   |     |    |   | 5    | >.  |
| Une demi-douzaine de m      | anc    | lies | al' | ale | ènε | es á | 1 | 5 ( | ٥. |   | 33   | 90  |
| Une paire de tenailles      |        |      |     |     |     |      |   |     |    |   | 4    | 50  |
| Un astic en buis            |        |      |     |     |     |      |   |     |    |   | ))   | 75  |
| Idem en os                  |        |      |     |     |     |      |   |     |    |   | ))   | 5.) |
| Un plastron                 |        |      |     |     |     |      |   |     |    |   | 1)   | 50  |
| Deux biseigles à 75 c.      |        |      |     |     |     |      |   |     |    |   | 4    | 50  |
| Un fusil                    |        |      |     |     |     |      |   |     |    |   | ))   | 75  |
| Une mailloche               |        |      |     |     |     |      |   |     |    |   | 4    | 25  |
| Un fer à jointures          |        |      |     |     |     |      |   |     |    |   | 1    | 40  |
| Idem à piqure               |        |      |     |     |     |      |   |     |    |   |      | 1)  |
| Une roulette                |        |      |     |     |     |      |   |     |    |   |      | 75  |
| Un fer à coulisse           |        |      |     |     |     |      |   |     |    |   | í    | 50  |
| Idem à passe-poil           |        |      |     |     |     |      |   |     |    |   | 4    | 20  |
| Planches, bois pour les fe  |        |      |     |     |     |      |   |     |    |   |      | e   |
| 2 milenes, nois pour res te | / 1111 | 004  |     |     |     | . 0  | • | •   | •  | • | _    |     |
|                             |        |      |     |     |     |      |   |     |    |   |      |     |

TOTAL. . . . . . . 24 f. 45 c.

Chiffonnier. - Le chiffonnage est un métier d'fficile. L'apprentissage est long et pénible pour s'ouvrir un chemin paisible à travers la concurrence, pour arriver à diviser habilement le travail de chaque semaine, de chaque jour, de chaque muit; pour connaître les heures favorables, les bons endroits, les débris les plus précieux à enlever, os, verres cassés, chiffons, papier, carton, bourres de crin, produits chimiques, etc.; pour se faire bien venir des portières; enfin pour avoir, dans différens quartiers, des maisons, comme on dit, attitrées. L'état est assuré quand on n'a plus à c. aindre de s'attirer par inexpérience les querelles et les coms des confrères, quand on est suffisamment connu des agens de police, quand on a une casquette chaude, des guêtres de eair, an dos de cuir, une lanterne garnie de son verre, et qu'on a pu se laisser pousser la barbe, de manière à ; oser au besoin dans les ateliers. Les chiffonniers habiles saveat améliorer sensiblement leur métier : ils parviennent à s'associer, a louer un coin de grenier, et à emmagasiner les matières de choix, de manière à être en état d'attendre des offres de plus en plus avantageuses des marchands et des fabricans.

| Une médaille de chiffonnie | т   |    |  |  |   | Sf.  | ne.   |
|----------------------------|-----|----|--|--|---|------|-------|
| Un mannequin,              |     |    |  |  |   | 5    | ))    |
| Un crochet                 |     |    |  |  |   | 33   | 50    |
| Une lanterne               |     |    |  |  |   | >>   | 75    |
|                            |     |    |  |  | - | _    |       |
|                            | Tor | M. |  |  |   | 6 f. | 25 €. |

Marchande de friture. — Les premiers frais de ce metier, lorsqu'il ne s'exerce que dans les rues et sur les ponts, ne s'élèvent pas au-delà de 10 à 12 f anes. Il suffit alors d'un éventaire qui s'attache à la ceinture, d'une hotte, d'un parnier, d'une poèle à main, d'un petit réchand, et de quelques provisions en chareuterie et en pommes de terre. Dès qu'il cesse d'être ambulant, la dépense est plus considerable, les provisions sont plus variées; il : 1 besoin d'un assortiment de poissons; soles, limandes, carlets, fictin, etc. Enfin lorsque l'on commence à avoir besoin de plusieurs fourneaux à la fois, de s'approvisionner à la Halle à la volaille, la protession est de premier ordre, et son nom se transforme en ceui de rótisseur.

| Un fourneau         |     |    |     |     |      |    |   |   |  | ٠ |   | 4 f | . » e      |
|---------------------|-----|----|-----|-----|------|----|---|---|--|---|---|-----|------------|
| Un baquet           |     |    |     |     |      |    |   |   |  |   |   | 2   | <b>5</b> 0 |
| Un sean             |     |    |     |     |      |    |   |   |  |   |   |     | ))         |
| Deux tréteaux et    | une | 1  | ıla | 116 | elie | е. | , |   |  |   |   | 5   | n          |
| Un chevalet         |     |    |     |     |      |    |   |   |  |   |   | 1   | ))         |
| Deux paniers        |     |    |     |     |      |    |   |   |  |   |   |     | 50         |
| Plat et assiettes.  |     |    |     |     |      |    |   |   |  |   |   |     | 50         |
| Une poèle à frire.  |     |    |     | ,   |      |    |   |   |  |   |   | 1   | 50         |
| Une hotte           |     |    |     |     |      |    |   |   |  |   |   |     | ))         |
| Une pelle et une    | pin | ec | tt  | e.  |      |    |   | , |  |   |   | 1   | ))         |
| Un soufflet         |     |    |     |     |      |    |   |   |  |   |   |     | ))         |
| Deux pots de grès   |     |    |     |     |      |    |   |   |  |   |   |     | >>         |
| Premières provision |     |    |     |     |      |    |   |   |  |   |   |     | >>         |
| •                   |     |    |     |     |      |    |   |   |  |   | _ |     |            |

Тотац. . . . . . . 27 f. »

(La suite à une prochaine livraison.)

#### L'HIRONDELLE.

DE DEUX ESPÈCES D'HIRONDELLES. — LE MERLE ROSE. L'HIRONDELLE RÉPUBLICAINE.

Parmi les oiseaux que les naturalistes nomment hirondelles, nous choisirons les espèces les plus intéressantes pour nous, l'hirondelle des cheminées et celle des fenêtres.

Ces deux espèces qui fréquentent nos cités durant la belle saison sont très souvent confonducs, quoiqu'elles diffèrent l'une de l'autre, tant à l'extérieur que par les habitudes. L'hirondelle des cheminées est un peu plus grande que l'autre; son plumage a moins de blanc, surtout sur le croupion, en sorte qu'on ne lui a point appliqué, comme à l'hirondelle des fenètres, le sobriquet de cul blanc. La première choisit nos habitations pour y placer son nid, et les préfère à tout autre lieu; pour la seconde, nos fenêtres ne sont qu'un pisaller, lorsque des rochers à pic ne lui offrent pas un emplacement plus de son goût. Elle vient plus tard au printemps, et nous quitte plus tôt; l'hirondelle de cheminée est le premier messager qui nous annonce la fin de l'hiver, et le reveil de la nature. C'est elle qui paraît avoir le plus de droits à notre affection; ces oiseaux nous délivrent des nuées d'insectes dont nos demeures, nos champs, l'air que nous respirons, seraient remplis, sans la guerre d'extermination qu'ils

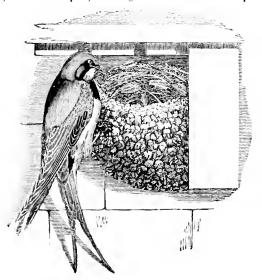

(L'Hirondelle.)

leur font durant tont le jour. Malheureusement , la prudence et la justice ne règleut pas toujours nos procédés à leur égard. Los chasseurs les abattent à coups de fusil , les enfans n'épargnent pas leur nid ; tandis que des peuples moins policés que nous se montrent beaucoup plus raisonnables dans des eireonstances analogues. Ainsi, par exemple, la vie et le repos du merle rose, grand exterminateur des sauterelles, sont sous la protection spéciale des lois, dans les contrées de l'Asie infestées par ces insectes. Des peines sévères y atteindraient les malavisés qui anraient tué le plus chétif individu de cette précieuse espèce. Le merle rose y arrive au printemps, eomme l'hirondelle dans nos climats. Si quelques eauses accidentelles ont retardé sa venue, on lui expédie des ambassadeurs chargés de lui exprimer le vœu du pays, de lui prodiguer les témoignages d'affection, les promesses de bon accueil, etc.

L'hirondelle construit son nid avec une habileté très remarquable. Cette construction est à pen près la même dans les deux espèces : au dehors, une maçonnerie solide; au dedans, une enveloppe molle, douce, chaude, telle qu'il la faut pour le jeune oiseau sorti de l'œuf. Ces nids, d'un volume considérable, imposent un travail bien pénible à des oiseaux qui n'ont pas un moment à perdre, et qui, dans l'intervalle de six mois, doivent élever jusqu'à trois couvées. Les secours mutuels et les avantages de l'association ne sont pas inconnus parmi les hirondelles. Un nid est-il endommagé ou détruit par quelque accident; aux eris douloureux du couple désolé, on accourt de toutes parts; une multitude de becs apporte les matériaux, et les met en œuvre au milieu d'un gazouillement confus qui retentit au loin; c'est un mouvement comparable à celui d'une fourmilière ou d'une ruche. La foule, non moins laborieuse que loquace, a promptement acheve son travail; elle refait quelquesois en moins d'une heure un édifice que les deux propriétaires n'auraient pu terminer en moins de quinze jours.

Les espèces d'hirondelle que nous avons sous les yeux ne sont pas celles où l'instinct social se manifeste au plus haut degré. Que penserons-nous de l'hirondelle républicaine de la Louisiane? Des nids toujours réunis en très grand nombre, et distribués avec ordre sur la surface d'une haute et large muraille, ou sur une roche unie et d'aplomb, forment, en effet, une sorte de ville aérienne; des gardes y veillent à la sûreté commune; dans le tumulte apparent d'une circulation extrêmement active, on croit reconnaître des actes d'une autorité publique, des jugemens', des condamnations.

Dans les contrées où l'homme fait ses premiers établissemens, ces oiseanx paraissent doués de facultés qu'ils ne manifestent plus dans les pays couverts de villes, de villages, et de culture. Ainsi, par exemple, l'hirondelle de fenêtres semble sans défiance pour la sûreté de ses petits quand elle place son nid dans nos cités; mais en Sibérie, on a remarqué que la mère attache ses petits par une patte, au moyen d'un crin assez lâche pour ne pas gêner leurs mouvemens, en sorte que si quelque effort les jetait par-dessus le bord, ils resteraient suspendus jusqu'à ce que le père ou la mère vint à leur secours.

On a dit que les hirondelles reviennent tous les ans aux mêmes demeures, et reprennent possession de leurs anciens nids, si elles les trouvent en hon état. Des observations plus attentives ont dissipé l'illusion. Il est très rare que les hirondelles adoptent la même maison dans tout le cours de leurs visites annuelles, et parmi celles qui ne choisissent point de nouveaux hôtes, il en est peu qui se dispensent de reconstruire un nid.

#### GROTTE DU PAUSILIPPE.

SON ANTIQUITÉ. — SES DIMENSIONS. — ASPECT QU'ELLB PRÉSENTE LE JOUR ET LA NUIT. — TOMBE DE VIRGILE.

Le Pausilippe est un promontoire qui s'élève auprès de Naples. Il sépare cette ville de la campagne fabuleuse où l'imagination des aneiens plaçait l'enfer mythologique.

La grotte est une grande route taillée de temps immémorial dans le tuf volcanique. Le célèbre géographe et historien grec, Strabon, mort sous Tibère, vers l'an 25 de l'ère chrétienne, et Sénèque le philosophe, mort vers l'an 65 sous Néron, en parlent dans leurs écrits. Elle a environ un mille



(Grotte du Pausilippe.)

de longueur, 28 pieds de large, et, suivant les endroits que l'on mesure, de 50 à 80 pieds de hauteur. Trois voitures peuvent y passer de front. Des dalles de lave en forment le pavé. Elle conduit de Naples aux villes de Pozzuoli, Baïa, Cumes et autres.

Pendant la nuit, des lampes suspendues de distance en distance à son plafond grossièrement taillé, répandent une assez grande clarté. Mais dans le jour la lumière y pénètre à peine. Deux fois l'an seulement, aux mois de février et d'octobre, les derniers rayons du soleil la traversent tout entière. Le reste de l'année, c'est un spectaele étrange de voir an milien d'une obscurité faiblement transparente, l'agitation qui règne sans cesse dans cette longue galerie; on ne saurait, sans éprouver d'abord quelque effroi, entendre ensemble les roulemens des voitures de toute sorte, venant de côtés opposés, le trot et le hennissement des chevanx, les troupeaux bélans ou mugissans, les voix, les eris des passans et des voyageurs, tous ces eris confondus, rebondissant sur la voûte, et se multipliant en échos dans les enfoncemens qui s'ouvrent de distance en distance des deux côtés et fuient sous le promontoire.

A l'entrée de la grotte, en venant de la ville, se trouve une tombe romaine erensée dans le roc; c'est celle de Virgile. On a voulu contester l'authentieité de ce monument, mais les indications précises données par les anciens auteurs, des témoignages qui forment une chaîne presque non interrompue depuis la mort de l'illustre poète jusqu'à nos jours, ne permettent guère de conserver de doute à cet égard. Beaucoup de faits historiques qui sont regardés comme certains, sont loin d'être entourés d'autant de preuves.

Autrefois, un laurier fleurissait sur cette tombe. Il n'existe plus: mais le peuple, en passant, se signe et s'agenouille, comme devant les restes de quelque saint inconnu; les étrangers s'arrêtent devant la pierre pour y graver leurs noms ou pour rèver au génie dont elle consacre la mémoire.

#### ÉVALUATIONS DES VOLS

COMMIS A LONDRES EN 1851.

| 10 | Par les domestiques                     | 47,750,000 fr. |
|----|-----------------------------------------|----------------|
|    | Sur la Tamise et sur les quais          |                |
|    | Dans les docks et sur la voie publique. |                |
| 40 | Par la fausse monnaie                   | 5,000,000      |
|    | Par les faux billets de banque          |                |
|    |                                         |                |

Total. . . . 52,000,000

Londres étant habité par 1,200,000 personnes, sans compter celles dont nous allons parler, c'est un impôt de 45 f. 75 e. par tête que prélève chaque année la misère ou le crime sur l'opulence ou sur le commerce.

Ce tableau, emprunté à la Rerue britannique, qui le donne comme dressé d'après les ordres du lord-maire, paraît exagéré au premier abord; mais, quand on apprend qu'à la même époque il se trouvait dans cette ville 20,000 personnes sans moyens d'existence, 20,000 volcurs, escros, filous ou résurrecteurs, 16,600 mendians, et 8,000 individus reçus dans les salles de la Société d'asile; quand on se rappelle que Londres est la capitale d'un royaume dévoré par le paupérisme, où les propriétés territoriales sont accumulées dans un petit nombre de familles par les substitutions et par les majorats, où les douanes maintiennent les grains à un taux élevé, où l'opposition continuelle du luxe et de la misère fait naître des tentations sans cesse renaissantes, on ne sait ce qui doit le plus étonner, la grandeur du mal ou la difficulté que le gouvernement semble trouver pour y porter remède.

#### SAINTE MADELEINE.



Cette figure, qu'on trouve reproduite avec de légers changemens dans plusieurs eathédrales de l'Europe, et notamment dans celle de Rouen, a été le sujet de beaucoup de commentaires. Plusieurs auteurs de légendes, chroniqueurs ou artistes, ont agité entre eux la question de savoir si les sculpteurs du moyen âge avaient voulu représenter, soit la Vierge Marie, soit telle ou telle sainte.

Il nous paraît démontré que la retraite de la Madeleine dans le rocher de la Sainte-Beaume, en Provenee, a fourni le sujet de cette œuvre, dont le caractère est empreint d'une délicatesse si mystérieuse.

Nous pouvons en donner pour preuves, entre autres citations, les deux extraits suivans:

Pétrarque a dit en vers latins :

« Volontairement renfermée dans une grotte, elle y passa trois » fois dix bivers, n'ayant d'autres vêtemens que sa longue cheve-» lure. Là, loin de la vue des hommes, entourée d'une troppe « d'anges, elle était enlevce en extase pendant sept heures du » jour, etc. »

On lit dans un poème composé au XVI siècle par Balthazar de la Burle, poète provençal, valet de chambre du cardinal de Bourbon:

- « Revengut tou jour lous angis la portavou » Ben plus hault que lou roc.
- "Jamay, per mauvais temps que fessa, ni fiedura,
- " Aultre abit non avia que la sion cabellura,
- " Que commo un mantel d'or, tant eram bels et blonds,
- » La coubria de la testa fin al bas des tallons, etc. »

« Au refour du jour, les anges l'enlevaient bien au-dessus du roc.

» Dans les plus mauvais temps et le froid le plus rigoureux, » jamais elle ne portait d'autre vêtement que sa belle et blonde » chevelure, qui la couvrait de la tête au bas des talons ainsi • qu'un manteau d'or.»

#### LA SEMAINE.

#### CALENDRIER INSTORIQUE.

Biographies. — Armées. — Faits remarquables.

25 Février 1766.—Leezinski Stanislas I<sup>er</sup>, roi de Pologne, né à Léopold , meurt à l'âge de quatre-vingt-neuf ans des suites d'une cluite dans un feu de cheminée. Il avait été couronné roi en 1705 à Varsovie ; mais plus tard il fut obligé de fuir. Sa tête fut mise à prix par le général des Moscovites. Le traité de Paris de 1756 le mit en possession du duché de Lorraine et de Bar. Son règne en Lorraine a laissé de beaux souvenirs sur son caractère.

Par ses soins, un grand nombre d'établissemens de bienfaisance, d'arts, d'éducation, d'industrie, furent fondés. C'est à lui que les villes de Nancy et de Lunéville doivent une partie de leurs édilices. Plusieurs ouvrages de Stanislas sur des sujets de politique et de morale ont été imprimés sous ce titre: OEurres du philosophe bienfaisant.

24 Février 1495. — Pie de la Mirandole meurt à l'âge de trente-deux aus. Il savait à dix-huit aus vingt-deux langues, et à vingt-quatre aus il fit afficher à Rome et soutint publiquement une thèse qui comprenait quatorze cents propositions sur tous les objets des sciences.

Il était prince souverain de la Mirandole, en Italie, et il renonça à sa souveraincté en faveur de son neveu.

25 Février 1799. — L'armée d'Orient, commandée par les généraux K!éber et Lannes, après avoir parcouru soixante lienes d'un désert aride et brûlant, afrive aux terres fertiles qui précèdent la Palestine, s'empare en peu d'instans de Gazah, ancienne capitale des Philistins, et jette l'épouvante dans des troupes innombrables d'ennemis, qui prennent aussitôt la fuite.

26 Février 1761. — Mort d'Edouard de Corsembleu Desmahis, poète français, auteur de la comédie intitulée l'Impertiment. Ses vers sont assez harmonieux et faciles, et ses pensées pronvent un cour honnête. Il a dit : « Lorsque mon ami rit, c'est à lui à m'apprendre le sujet de sa joie. Pleuret-il, c'est à moi de découvrir les causes de son chagrin. »

27 Février 4594. — Henri tV est saeré roi de France, non pas à Reims, qui tenait encore pour la ligue, mais à Chartres; non pas avec la sainte ampoule de saint Remi, mais avec celle de saint Martin, qu'on fit venir de Noirmoutiers. On sait que Henri IV dit à l'occasion de sa conversion au catholici-me : « La France vaut bien une messe, »

28 Février 613. — Supplice de la reine Brunehaut ou Brunichilde, éponse de Sigebert I<sup>er</sup>, roi d'Austrasie, et mère de Childebert II. Clotaire l'accusa, dans une assemblée de Français, de crimes infâmes, et d'avoir fait mourir dix rois. Plusieurs histoires présentent ees accusations comme entièrement fausses, et proclament la vertu et l'innocence de Brunchaut. Sa mort fut terrible : après l'avoir torturée pendant trois jours et l'avoir promenée au milieu des soldats sur un chameau, on l'attacha aux crihs d'un cheval sauvagé qui l'entraina à travers les cailloux et les ronces. Les lambeaux de son corps furent ensuite rassemblés et réduits en cendres:

4º Mars 1795. — Situation militaire de la France. huit armées sont sur le pied de guerre : armée du Nord, général Moreau; de Sambre-et-Meuse, Jourdan; de Rhin-et-Moselle, Pichegru; des Alpes et d'Italie, Kellermann; des Pyrénées Orientales, Schérer; des Pyrénées Occidentales, Moncey; des Côtes de l'Ouest, Canelaux; des Côtes de Brest et de Cherbourg, Hoche.

4er Mars 1796. — Bourse de Paris. Le louis d'or coûte sept mille deux cents francs en assignats.

1er Mars 1815: — Napoléon sort de l'île d'Elbe, et, suivi de neufs cents hommes, ses anciens soldats, débarque au golfe de Jouan près Cannes (Var).

#### UN AMATEUR DE POINTS DE VUE.

Pendant men sejour à Bevergen, un soir, me promenant dans un bois voisin de la ville, j'aperçus un groupe de paysans d'écupés à abattre un taillis et à scier des troncs d'arbres: Je ne sais pourquoi je m'avisai de leur demander si c'était qu'on voulait percer une nouvelle route en cet endroit. Aprês s'être regardés les uns les autres en riant, ils m'engagérent à continuer mon cliemin et à répéter ma question à un monsieur que je verrais debout sur une petite élévation en face de la forêt. En effet, je rencontrai quelques instans après un petit vieillard, d'une figure pâle, en redingote bontonnée, ayant sur la tête un bonnet de voyage, et une sorte de carnassière sur le dos. Il était armé d'une longue vue qu'il dirigeait fixement vers le lieu où j'avais laissé les paysans. En m'entendant approcher, il repoussa les tuyaux de sa lunette et me dit vivement : « Vous venez de la forêt, monsieur : où en est le travail? » Je racontai ce que j'avais vu. « C'est bien, dit-il, c'est bien. Depuis trois heures du matin (il pouvait être alors environ six heures du soir), je snis ici de faction, et je commençais à craindre que la lenteur de ces imbéciles, quoique je les paye assez cher, ne fit tout manquer. Mais j'espère maintenant que, grâce à Dieu, la perspective s'ouvrira à l'instant favorable. »

Alors, il alongea de nouveau sa longue vue, et la tourna vers la forèt avec une attention extrême.

Quelques minutes après, une étendue considérable du bois tomba tout-à-coup, et une perspective s'étant ouverte comme par enchantement, je découvris au loin un admirable amphithéâtre de montagnes, et au milien les ruines d'un vieux château, vivement éclairées par les dernières lueurs du soleil couchant. C'était vraiment un magnifique spectacle.

Le petit vieillard demeura environ un quart d'heure en contemplation à la même place, exprimant son ravissement par quelques eris bizarres et par des trépignemens. Quand le soleil cut tout-à-fait disparu, il replia de nouveau sa lunette, l'enfonça dans sa carnassière, et, sans me saluer, sans m'adresser une seule parole, sans paraître songer le moins du monde à moi, il s'enfuit à toutes jambes.

J'ai su depuis que cet original de premier ordre était le baron de Reinsberg. Comme le fameux baron Grothus, il voyageait continuellement à pied et passait sa vie à faire la chasse aux belles perspectives avec une sorte de fureur. Arrivait-il dans une campagne où, pour se procurer un point de vue pittoresque, il fallait abaisser une colline, abattre une forêt, démolir des maisons, il ne s'effrayait d'aucune dépense. d'aucun obstacle, et employait aussitôt son or et son éloquence à faire servir à ses projets les propriétaires et les ouvriers maçons, bûcherons, mineurs ou antres. On raconte qu'une fois il s'était mis en tête d'incendier une grande métairie du Tyrol, entièrement neuve; on avait eu beaucoup de peine à l'en dissuader.

Jamais on ne l'avait vu traverser deux fois le même pays.
HOFFMANN.

— Vous autres hommes, vous ne pouvez parler de rien sans décider aussitôt: Cela est fou, cela est censé, cela est bon, cela est maurais. Et pourquoi? Avez-vous cherché dans tous ses détails le vrai motif d'une action? Savez-vous démêler avec précision les causes qui l'ont produite et qui la rendaient inévitable? Si vous le saviez, vous ne seriez pas si prompts à juger.

GOETHE, Werther.

#### SOUVERAINETÉS PRINCIPALES DE L'ASIE ET DE L'AFRIQUE.

L'Orient et l'Europe ne pouvant plus être indifférens l'un à l'autre, nous pensons qu'on lira avec intérêt la liste suivante des principaux souverains actuels de ces deux grandes parties du monde; elle est extraite de la notice publice en 1835 par la Société asiatique de Paris.

EMPIRE OTTOMAN.—Sultan Mahmoud II (surnommé Adli, le Juste), fils du sultan Abd'oulhamid, né le 20 juil-let 4785, et proclamé à la place de son frère Moustafa IV, qui fut détrôné le 28 juillet 4808. — Egypte: Mohammedaly, né à Cavala en Romélie, en 4769 (1182 de l'hégire), fils d'Ibrahim-Agha; proclamé pacha le 14 mai 1805, à la place de Khorschid-pacha; confirmé par le sultan Schim III, le 1er avril 4806.

VASSAUX DE L'EMPIRE OTTOMAN. — Tripoli: Sidi Yousouf Karamauli, pacha. — Tunis: Sidi Hasan, bey. — Le schérif de la Mekke: Yanya, fils de Sourour. — L'imam de l'Yèmen qui réside à Sanaa. — Roi de Sennaar: Bady VII, fils de Tabl, vingt-neuvième roi de la race des Foundjis, tribu partie de l'intérieur de l'Afrique, et qui vint s'établir à Sennaar vers la fin du xye siècle. En juin 1821, Ismail, fils du pacha d'Égypte, le contraint de reconnaître la suprématie du sultan Mahmoud.

EMPIRE DE MAROC. — MOULEY-ABD-ERRAHMAN, sultan, fils alné de Mouley-Hescham, succède à son oncle Mouley-Souléiman, le 28 novembre 4822.

ROYAUME D'ABYSSINIE. — ITSA TAKLEY GORGES succède avant 1817 à Itsa Guarlou, de la race de Salemon, fils de David, dynastie qui règne sans interruption depuis l'an 1268 de notre ère, et qui réside à Gondar: il jouit de beaucoup de considération, mais n'a aueun pouvoir, et ne possède en revenus que ce que les gouverneurs indépendans des provinces veulent bien lui accorder.

PERSE. — FETH-ALI-CHAH, né en 1768; succède à son oncle Agha Mohammed Khan, fondateur de la dynastie; Abbas-Mirza, héritier présomptif de la couronne, est né en 1785. Ce prince, qui règne depuis trente-six ans, a beau-coup emprunté à la civilisation européenne pour l'administration de ses états.

ASSAM. — Ce pays contient le bassin du Brahma-poutra. Le titre royai est svarga-radja (monarque céleste), parce

que la dynastie prétend descendre de deux frères, Khunlai et Khuntai, qui, avec le dieu Chang, vinrent des contrées du nord s'établir dans ce pays. Les Anglais s'en sont emparés en 4825.

ETATS AU-DELA DU GANGE. — Empire Birman: population 5,500,000 âmes. Depuis la paix de Yandabon (le 25 février 1826), ce royaume ne se compose plus que d'Ava et de Pégn. Cent vingt-huit monarques ont régné depuis le commencement de la monarchie. On ignore le nom du roi actuel. — Siam: Ce pays comprend le bassin du fleuve Ménam. Kroma-Mon-Tchit, âgé de quarante-neuf ans, est maintenant sur le trône; il a fait prisonnier et fait exécuter le roi de Laos et sa famille en 1829. — Cochinchine: Etat tributaire de l'empire chinois. Ming-ming (destin illustre) est le titre des années du monarque. — Java: 4,660,000 habitans. Le sultan réside à Yugya-Karta. Mangko-Bouvana-Sepou, couronné par les Hollandais en 1826, est mort le 2 janvier 4828; le jeune sultan est sous la tutelle de l'andjerang-Mangko-Kotoumo.

CHINE. — Le nom de la dynastie régnante, d'origine mandchoue, est Tai-tsing (la très pure). En Chine, on ne comait pas le nom de l'empereur régnant; celui qui occupe actuellement le trône est le fils ainé de son prédécesseur, mort le 2 septembre 1820, et il portait auparavant le nom de Mian-Ming. Il donna à son père le titre posthume de Jintsoung-joui-hoang-ti, c'est-à-dire, l'auguste et sage empereur, le compatissant prédécesseur. Il est àgé maintenant de quarante-huit ans.

JAPON. — Le Datri (empereur) actuel est le 121° successeur de Zinmou; il règne depnis 1817; le public ignore son nom durant sa vie. Sa résidence est Miyako ou Kio (ces deux noms signifient résidence). Le Kou bō ou Seogoun est le chef militaire généralissime de l'empire : il réside à Yédo; c'est, par le fait, lui qui règne; cependant il affecte toujours une espèce de dépendance du Datri, descendant de l'antique dynastie japenaise qui a commencé par Zinmou, 660 ans avant notre ère. Le mot Datri (en chinois Nat li) signifie proprement l'intérieur (du palais impérial). On s'en sert pour désigner l'empereur, puisqu'il n'est pas permis de proférér son nom pendant qu'il est en vie. La même chose a lieu à l'égard du Seogoun et du prince son successeur.

#### MOLIÈRE.

SON PORTRAIT. — SOUVENIRS DE SA VIE ET DE SES ŒUVR**ES.** — MAISONS QU'IL A HABITÉES. — SON TOMBEAU.

Le portrait de Molière que nous donnons est une esquisse fidèle du tableau original peint par Mignard, et possède aujourd'hui par M. Alexandre Lenoir, ancien conservateur du Musée des Petits-Augustins.

La ressemblance de notre premier poète contique paraîtra parfaite, si l'on croit le témoignage des contemporaius. « Molière, a dit un rédacteur du Mercure de France, n'etait » ni trop gras ni trop maigre; il avait l'air très sévieux, le nez » gros, la honche grande, les lèvres épaisses, le teint brun, » les sourcils noirs et forts, et les divers mouvemens qu'il » leur donnait lui rendaient la physionomie extrêmement » comique. »

L'artitude de sa tête et l'expression générale de sa figure sont d'ailleurs entièrement d'accord avec ce que l'on rapporte de son caractère et avec l'histoire des évènemens de sa vie.

On ne s'étonne point de la préoceupation triste et réveuse répandue sur ses traits, lorsqu'on se rappelle qu'il lui fallut, comme Shakspeare, affronter l'opposition de sa famille, et changer son veritable nom de l'oquelia pour suivre sa vocation; lorsqu'ou songe que ni l'admiration ni la protection de Louis XIV, ni l'amitié des deux Corneille, de La Fontaine, de Boileau, de Racine et de La Chapelle, n'ont pu le sonstraire aux jalouses persecutions des Boursault, des Colin.

des Ménage, des Montfleury, aux dédains ignorans des marquis, et aux ealomnies infâmes des faux dévots; lorsque l'on réfléchit surtout qu'il eut le malheur d'épouser une femme coquette, lègère, incapable de comprendre ee qu'il y avait de sensibilite et de delicatesse sous ce regard fort et pénétrant, et ce qu'elle devait de respect à son génie.



Mais on est satisfait de retrouver sons ce voile de mélancolie le sentiment de bienveillance et de bonté qui était empreint dans toute sa conduite, soit quand il encourageait de son argent et de ses conseils Racine jeune et inconnu, quand il obligeait si ingénieusement ses camarades malheureux à recevoir ses secours, soit quand il refusait une place à l'Académie, parce que son talent d'acteur et sa direction importaient à l'existence de sa troupe, soit anssi lorsqu'à force de bienfaits il faisait oublier les anathèmes religieux prodigues contre sa profession à ces pauvres sœurs de la charité, qui ne lui manquèrent pas à sa dernière heure, et, penchées vers lui, encore à moitié déguisé sous son costume d'Argan, reçurent avec douleur son dernier soupir.

Volontiers, à le voir ainsi distrait, on serait tenté de lui demander ce qu'il pensait tandis qu'il abandonnait complaisumment ses traits au pinceau de son ami, et quels secrets mystères du cœur sa puissante réverie poursuivait en silence. Etaient-ce, par hasard, les maleneontreuses vanités de ces bourgeois honteux de leur franche et honnète roture, ignorant la pente on se précipitait la noblesse, et descendant en eroyant monter? M. Jourdain, l'infortuné Georges Dandin, mesdemoiselles Gorgibus? Etaient-ce les conseils intéressés de l'orfèvre Josse, les angoisses et les ruses maladroites de l'Avare, l'honnête indignation d'Alceste, les prétentions de Trissotin, ou la singulière contrainte de cet imprudent créaneier de don Juan, M. Dimanche? ou plutôt, méditait-il d'exposer sur la scène, pour lui imprimer au front son éternelle sentence de réprobation, le plus détestable et le plus dangereux des vices, l'hypocrisie religieuse?

C'est un évènement rare que l'apparition de ces génies dont on ne peut prononcer le nom sans qu'aussitôt l'imagination se peuple de mille personnages vivans, animés, jouant avec une admirable précision toutes les aventures du grand drame de la vie.

Chaque siècle a des généraux habiles à battre en ruine des forteresses ou à vaincre des armées, des savans d'une vaste et silencieuse patience, des philosophes d'une étrange vigueur d'abstraction; mais il semble que ce serait trop pour

un siècle d'un de ces talens privilégiés qui savent enseigner la vérité, la vertu, en faisant épanouir les visages et battre les cœurs de joie, de même que ce serait trop sans doute pour chaque jour d'avoir une seule heure de plaisir sans mélange et de honne et digne gaieté.

A la vérité, les génies du genre comique, Cervantes, l'Arioste, Shakspeare, Molière, Le Sage, Fielding, excreent une influence qui s'altère difficilement, et qui semble plus durable, plus étendue, parce qu'elle se mèle plus intimement à toutes les circonstances de la vie ordinaire, et qu'elle est aisément sentie par le grand nombre des hommes.

Ainsi plus de deux cents ans se sont écoulés depuis la naissance de Molière (15 janvier 1622); et malgré la différence du langage et du style qu'il a contribué à former, malgré la différence des vices et des mœurs qu'il a contribué à réformer, ses comédies sont toujours le plus riche attrait de notre théâtre.

Les moins lettrés d'entre les classes laborieuses savent sa réputation, et se servent énergiquement de œux d'entre les noms de ses personnages qui sont devenus des types de caractères. Les passans s'arrêtent et montrent dans la rue des Piliers-des-Halles la maison où l'on a cru long-temps qu'il était né. Mallieureusement cette maison a été rebâtie plusieurs fois depuis cent ans, et dernièrement encore une nouvelle reconstruction en a été faite sous la direction de l'architecte Périaux, qui, respectant la tradition populaire, a décoré la façade d'un buste et d'une inscription.

Les autres maisons que Molière a habitées, celles de la rue Saint-Honoré, vis-à-vis le Palais-Royal, de la rue Saint-Thomas du Louvre, et celle de la rue Richelieu, n° 58, où il mourut, ne conservent pas davantage de traces de leur ancienne apparence. La pierre tumulaire que sa veuve avait fait placer sur la fosse du cimetière Saint-Joseph, où il fut enterré aux tlambeaux le soir du 21 février-1675, n'existe plus. Il est mème incertain si ce sont réellement ses dépouilles funèbres qui, transportées, le 7 mai 1799, par les soins de



(Tombeau de Molière.)

M. Alexandre Lenoir, au Musée des Petits-Augustins, ont été depuis déposees au cimetière du Père-Lachaise, près de la tombe de La Fontaine, sous le petit monument dont nous donnons le dessin.

LES BUREAUX D'ADONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, n° 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 30.

#### LE CHIEN DE TERRE-NEUVE.



( l'ête du chien de Terre-Neuve,

#### ANECDOTES.

Cette race de chiens est une des plus intéressantes par les onnes qualités dont elle est éminemment pourvue, et qui semblent lui être tellement particulières, que l'on trouve rarement des individus qui ne les manifestent point d'une manière assez remarquable. Il y a peut-être encore, au nord de l'ancien continent, des chiens de plus grande taille ; on pourrait aussi essayer de régénérer la race gigantesque des chiens d'Epire, dont Pline a fait une description si poétique; mais ce qui est véritablement précienx pour l'homme, c'est un compagnon qui lui soit entièrement dévoué, qui le défende contre les brigands, le retire du fond des eaux lorsqu'il y est tombé, partage ses fatigues et ses périls, et parvienne souvent à lui sanver la vie. Le chien de Terre-Neuve est pentêtre plus qu'aucun autre de son espèce, ce compagnon, cet ami dans les circonstances les plus difficiles; on peut compter sur son courage et sur son intelligence, dont il donne quelquefois des preuves auxquelles on etait loin de s'attendre. Citons quelques faits où ces belles qualites ont excité à la fois l'intérêt et la curiosité.

Le Durham, paquebot de Sunderland, avait fait naufrage sur les côtes de la province de Norfolk, près de Clay. L'equipage et les passagers ne pouvaient être sauves qu'en établissant une amarre entre le bâtiment et la terre; mais la côte était beaucoup trop éloignée pour qu'on pât y lancer un cordage, et la tempète trop violente pour qu'aucun matelot osat rendre à ses compagnons d'infortune le périlleux service de porter ce cordage à terre. Henreusement pour ces nanfragés, il y avait à bord un chien de Terre-Neuve; ce fut à cet animal que l'on confia l'aventureuse commission. On lui mit dans la gueule le bout de la corde de sauvetaze, et il s'elança au milieu de l'eponyantable fracas des lames qui se brisaient l'une contre l'autre. Il avait déjà fait une grande partie du trajet, lorsque ses forces commencerent à l'abandonner, sans que poirtant il lâchât le bout du cordage. Deux marins intrepides, qui se trouvaient alors sur la côte, avaient admire les perseverans efforts de ce chien; ils virent sa détresse, et ne balancérent point à s'exposer eux-mêmes pour le seconcir. Els l'atteignirent en effet an moment ou il allait succomber, prirent la corde qui etait entre ses dents, l'aidérent à gagner le rivage, et alors on put sauver les neuf

personnes, qui, durant toute cette manœuvre, avaient désespéré de leur vie. Si le chien n'eût pas épargné aux deux braves marins la plus grande partie du trajet, il leur eût été impossible de le faire deux fois, en allant et revenant, et l'équipage cût péri.

Lorsqu'un jeune chien de Terre-Neuve appartient à un jeune maltre, il s'etablit quelquesois entre les deux une faminanté qui fait disparaître les distances; l'animal u'est plus le serviteur, mais le camarade de l'homme. Cette intimité expose à quelques inconvéniens, comme on le verra par le foit suivant.

Un jeune marin anglais, très habile nageur, était embarqué sur un vaisseau de guerre; il avait un très beau chien de Terre-Neuve, qui s'était concilié les bonnes grâces de tont l'équipage. Durant une station que le vaisseau fut chargé d'occuper d'uns une colonie lointaine, le maître et le chien se livraient très fréquemment à leur exercice de prédilection, nageant côte à côte, attirant par leurs jeux de nombreux spectateurs. Un jour, le maître s'avisa de poser ses deux mains sur la tête de son chien, et lui donnant une forte impulsion, il le fit plonger à une assez grande profondeur, d'où il le vit revenir quelques momens après. Ce passe-temps ne déplut nullement au chien, qui bientôt, changeant de rôle, mit à son tour ses deux pattes sur la tête du jeune homme. Celui-ci disparaît sous l'ean, y séjourne un peu plus long-temps que le chien n'avait fait; dès qu'il reparait, nouvelle imposition de pattes, nouvelle immersion. Le jeu fut répété si souvent, qu'à la fin l'homme ne reparut plus. L'animal désespéré fait entendre les gémissemens les plus lamentables, plonge, vient à la surface de l'eau pour renouveler ses plaintes, et disparait encore pour continuer sa recherche. Enlin, on vient au secours de tous les denx, et une chaloupe reçoit les aventureux plongeurs. Le chien avait enfin trouvé son maître, et le saisissant avec sa gueule, il l'avait ramené à la surface de l'eau. Le jeune homme avoua depuis qu'il s'attendait à la mort, et se disait en lui-même : Je ne reverrai done plus la vieille Angleterre!

Pressentiment des Turcs. — Le plus grand cimetière des Tures de Constantinople est situé sur le rivage de l'Asie; les habitans de cette capitale étant persuadés qu'ils seront forcés de se retirer en Asie, d'où ils sont venus, veulent que leurs corps reposent dans un lien où les infidèles chrétieus ne viennent point les troubler.

Cette impression dans leur esprit est confirmée par d'anciennes prophéties, et par des coîncidences de noms qui se trouvent dans l'histoire de Constantinople, et qui sont assez curienses.

Cette ville fut agrandie et choisie pour être le siège de l'empire gree par un Constantin, fils d'Hélène, sous le patriarchat d'un Grégoire, en 528; elle fut prise, et l'empire des Grees détruit, sous un Constantin, fils d'Hélène, sous le patriarchat d'un Grégoire. Les Latins s'en emparèrent sous un Beaudouin, en 1204, et ils en farent chasses sous un autre Reaudonin, en 1261. Les Tures s'en emparèrent sous un Mahomet, en 1453, et sont persuadés qu'ils la perdront sous un Mahomet, qui est le nom du sultan actuel; enlin, à l'époque où l'insurrection des Grees éclata, un Constantin était l'hérîtier apparent du trône de Russie, et le patriarche de Constantinople se nommait Grégoire; ce dernier fut pendu, et Constantin est mort depuis; mais les Tures sont persuades que la fatale combinaison des noms de Mahomet, Grégoire et Constantin, présidera à la destruction de leur paissance en Europe.

R Walsh, l'oyage en Turquie.

Une mère. — Un navire qui luttait contre la tempête, en vue de la côte septentrionale de l'Ecosse, finit par s'échouer

entre deux rochers, et fut entièrement submergé, sauf la partie la plus élevée de l'arrière. On vit l'équipage se jeter dans la chaloupe et s'efforcer de gagner la côte; mais une vague fit tout disparaître. Huit jours se passèrent avant que le temps permit aux pécheurs de mettre une embarcation à la mer; et à la visite du navire, ils tronvèrent une femme tonte jeune étendue morte, et tenant encore une petit. fille sur sa poitrine. Elle avait au-dessons du sein une blessure qui paraissait avoir été faite avec une grosse épingle; il en sortait encore quelque peu de sang que l'enfant suçait avec avidité. Le lait de la mère ayant tari, elle avait usé de la dernière ressource que lui laissait sa situation déplorable. Un portrait fit connaître la famille à qui l'on devait rendre l'enfant; les pécheurs auraient bien voulu l'adopter. Ces bonnes gens avaient vu beaucoup de scènes de désolation, mais jamais encore ils n'avaient pleuré. Lorsqu'on vint leur reprendre cette pauvre petite créature qu'ils avaient recueillie, ils la portèrent sur le lieu où sa mère était enterrée, et ôtant leur chapeau, ils promirent naivement de recevoir comme leur fille toute orpheline qui viendrait s'agenouiller sur cette tombe.

Le courage a sa contagion; un dévouement en enfante d'autres.

Rich ne me met hors des gonds, comme de me voir opposer me maxime insignifiante et triviale, lorsque mes raisons sortent du fond de mon cœur.

GŒTHE.

#### DES MAUVAIS PAUVRES.

En publiant le morceau suivant, dont l'intérêt est surtout historique, nous sommes loin de vouloir ajouter une nouvelle force au sentiment de réprobation générale qu'excitent aujourd'hui les mendians oisifs, les maurais paurres. Ce sentiment est juste, et il est bon qu'il soit enté profondément dans l'opinion publique; mais on s'exposerait, en l'exagérant, à devenir impitoyable envers la véritable pauvreté, et à autoriser trop facilement l'oubli de la charité chez beaucoup de personnes.

#### UNE COUR DES MIRACLES.

DESCRIPTION DES COURS DES MIRACLES. — LEUR POPULA-TION. — ÉTYMOLOGIE DE LEUR NOM. — DÉFINITION DES DIVERSES CLASSES DE MENDIANS.

« Cette Cour est située en une place d'une grandeur très considérable et en un très grand cul-de-sac puant, beaucoup irrégulier, et qui n'est pas pavé. Pour y venir, il se faut souvent égarer dans de petites rues vilaines et détournées ; pour y entrer, il faut descendre une assez longue pente tortue, rabotense et inégale. J'y ai vu une maison de boue à demi enterrée, tonte chancelante de vieillesse et de pourriture, qui n'a pas quatre toises en carré, et où logent néanmoins plus de cinquante ménages, chargés d'une infinité de petits enfans légitimes, naturels, on dérobés. On m'a assuré qu'en cette cour habitaient plus de cinq cents familles entassées les unes sur les antres. Elle était autrefois encore plus grande; et là, on se nourrissait de brigandage, on s'engraissait dans l'oisiveté, dans la gourmandise, et dans toutes sortes de vices et de crimes. Là, sans aucun soin de l'avenir, chacun jouissait à son aise du présent, et mangeait le soir avec plaisir ce qu'avec bien de la peine et souvent avec bien des coups il avait gagné pendant le jour; car on y appelait gagner ce qu'ailleurs on appelle dérober; et c'était une des lois fondamentales de la Cour des Miracles, de ne rien garder pour le lendemain. Chacun y vivait dans une grande licence: personne n'y avait ni îoi ni loi. On n'y connaissait ni baptême, ni mariage, ni sacremens. »

Il n'y a rien d'exagéré dans cette description de Sauval (vers 1660); c'est la vérité tout entière et toute nue: on comptait douze Cours de Miraeles dans Paris au commencement du dernier siècle, et on en trouvait une au moins dans chacune des grandes villes de France. Jusque là aussi nul œil profane n'avait penétré dans ces retraites redoutées; le mendiant était certain d'y échapper à toute surveillance; là il était avec les siens, seulement avec les siens, et il s'y dépouillait sans crainte du masque imposteur qu'il avait porté toute la journée pour tromper les passans. Là, une fois entré, le boiteux marchait droit, le paralytique dansait, l'aveugle voyait, le sourd entendait, les vieillards même étaient rajeunis. C'est à ces subites et nombreuses métamorphoses de chaque jour que ces cours devaient leur nom. Qui n'eût, en effet, eru aux miracles, à la vue de tant de merveilleux changemens? Ces mêmes hommes, si accablés de souffrances et de maux, qu'on voit le soir regagner leur gite à grand' peine; ces misérables, à qui les plaies, les fractures, les ulcères, les sièvres, les paralysies laissent à peine la force de se traîner le long des murailles en s'accrochant les uns aux autres, comme s'ils allaient succomber; toutes ces ombres humaines qui se glissent au dehors silencieuses et tristes comme la mort, tons ces êtres qui semblent accablés par l'age, par les maladies et par la faim, à peine ont touché le seuil de ce monde si nouveau, que, frappés soudain par la bagnette d'un enchanteur, ils en reçoivent une vie nouvelle. La porte franchie, et tous les maux ont disparu avec leur appareil désolant; la porte franchie, et les années même ne se font plus sentir : femmes, enfans, vieillards, jennes hommes, semblent s'être rencontrés soudain dans un âge de force, de mouvement, de santé. Cette colue qui se précipite a remplacé le silence par les cris, les larmes par les rires. la tristesse par la joie, le désespoir par l'espérance; impatiente de jouir, elle craint de perdre un instant, et court avec une effroyable vitesse s'engloutir dans les nombreux détours de son repaire, et s'y livrer avec impunité à toutes les turpitudes du vice, à tous les excès de la débauche.

Eh! qui formait ce peuple à la fois si misérable et si favorisé, si pauvre et si riche, si puissant et si faible, si craintif et si redouté; ce peuple qui se comptait par milliers, qui obéissait à un roi, qui avait ses lois, sa justice, sa moralité, et même ses exécutions sanglantes? Ce peuple était si nombreux, qu'on avait été aussi forcé de le diviser en classes, qui toutes n'étaient pas également privilégiées. Ces classes, auxquelles nous laisserons les noms qu'elles portent dans la langue d'argot, étaient:

Les Courtauds de Boutange, semi-mendians qui n'avaient le droit de mendier et de filouter que pendant l'hiver.

Les Capons, chargés de mendier dans les cabarets et dans les lieux publics et de rassemblement; d'engager les passans au jeu en feignant de perdre leur argent contre quelques camarades à qui ils servaient de compères.

Les Francs-mitonx, qui contrefaisaient les malades, et portaient l'art de se trouver mal dans les rues à un tel degré de perfection, qu'ils trompaient même les médecins qui se présentaient pour les secourir.

Les Hubains. Ils étaient tous porteurs d'un certificat constatant qu'ils avaient été guéris de la rage par l'intercession de saint Hubert, dont la puissance à cet égard était si grande, que, du temps de Henri Etienne, un moine ne craignait pas d'affirmer que si le Saint-Esprit était mordu par un chien enragé, il serait forcé de faire le pèlerinage de Saint-Hubert-des-Ardennes pour être guéri de la rage.

Les Mercandiers. C'étaient ces grands pendards qui allaient d'ordinaire par les rues deux à deux, vêtus d'un bon pourpoint et de mauvaises chausses, criant qu'ils étaient de bons marchands ruinés par les guerres, par le feu, en par d'antres accidens.

Les Malingreux. C'étaient encore des malades simulés; ils se disaient hydropiques, ou se couvraient les bras, les jambes et le corps d'ulcères factices. Ils demandaient l'aumone dans les églises, afin, disaient-ils, de réunir la petite somme nécessaire pour entreprendre le pèlerinage qui devait les guérir.

Les Millards. Hs étaient munis d'un grand bissac dans lequel ils mettaient les provisions qu'arrachaient leurs importunités. C'étaient les pourvoyeurs de la société.

Les Marjauds. C'étaient d'autres gueux dont les femmes se décoraient du titre de marquises.

Les Narquois ou Drilles. Ils se recrutaient parmi les soldats, et demandaient, l'épèe au côté, une aumône, qu'il pouvait être dangereux de leur refuser.

Les Orphelins. C'étaient de jeunes garçons presque nus, chargés de paraître gelés et de trembler de froid, même en été.

Les Piètres. Ils contrefaisaient les estropiés, et marchaient toujours avec des béquilles.

Les Polissons. Ils marchaient quatre à quatre, vêtus d'un pourpoint, mais sans chemise, avec un chapeau sans fond et une bouteille sur le côté.

Les Rifodés. Ceux-là étaient toujours accompagnes de femmes et d'enfans. Ils portaient un certificat qui attestait que le feu du ciel avait détruit leur maison, leur mobilier, qui, bien entendu, n'avaient jamais existé.

Les Coquillards. C'étaient des pèlerins converts de coquilles, qui demandaient l'aumône, afin, disaient-ils, de pouvoir continuer leur voyage.

Les Callots étaient des espèces de pèlerins sédentaires, choisis parmi ceux qui avaient de belles chevelures, et qui passaient pour avoir été guéris de la teigne en se rendant à Flavigny, en Boargogne, où sainte l'eine opérait des prodiges.

Les Cagous ou Archi-Suppôts. On donnait ce nom aux professeurs chargés d'enseigner l'argot, et d'instruire les novices dans l'art de couper les hourses, de faire le monchoir, de créer des plaies factices, etc.

Enfin les Sabouleux. Ces mendians se roulaient à terre comme s'ils étaient épileptiques, et jetaient de l'écume au moyen d'un morecau de savon qu'ils gardaient dans la bouche.

#### LE PARTHÉNON OU TEMPLE DE MINERVE.

Les ruines de la Grèce nous donnent une baute idée de ce peuple qui a subi taut de vieissitudes, et dont les descendans, bien qu'abrutis par le despotisme des Turcs, viennent de reconquérir leur liberté. Les acciens Grecs, qui avaient reçu des Egyptiens les premières notions des sciences et des arts, ne tardèrent pas à surpasser leurs maîtres, et quelques uns de leurs monumens, échappés à la barbarie et aux ravages des siècles, servent encore de modèles aux peuples civilisés.

Leur architecture, à la fois noble et élégante, présente les proportions les plus heureuses, et atteste le génie de leurs artistes. Au milieu d'une nature riche, et sous un ciel toujours pur, la heauté des sites et surtout celle des formes humaines, dut épurce leur goût, et nouvrir et feconder leur inspiration.

Entre tous les Grees, les Athéniens se distinguèrent par la graudeur et la magnificence de leurs monumens.

Le Parthénon, dont nous représentous ici les restes, fut



( Le Parthénon. )

construit du temps de Périclès, il y a environ vingt-deux | du monument qu'il fut possible de transporter à Londres. siècles. Phidias, sculpteur célèbre, était alors chargé de la direction des embellissemens d'Athènes. Ce temple, dédié à Minerve, dominait la ville et la citadelle. L'exécution en fut confiée à Ictinus et à Callierate. Il appartient à l'ordre dorique, et le beau marbre blane qu'on tirait du Pentélique, montagne voisine, servit à sa construction. Sa hauteur était de soixante-neuf pieds, sa longueur d'environ deux cent vingt-sept, et sa largeur de cent. Le portique était double aux deux façades, et simple latéralement.

C'est dans ce temple que les étrangers venaient admirer la statue de Minerve, chef-d'œuvre de Phidias, et qu'il avait construite en or et en ivoire.

Soit indifférence, soit oubli, le Parthénon avait été respeeté par les Turcs; seulement de temps à autre, les habitans broyaient quelques fragmens de marbre pour en faire du ciment. En 1685, l'artillerie des Vénitiens, alors en guerre avec la Turquie, dégrada ce précieux reste de la grandeur d'Athènes.

Dans les contrées septentrionales, l'action de l'air et l'intempérie des saisons dégradent en peu d'années les monumens publics; mais le climat de la Grèce a respecté plusieurs de ses ruines jusqu'à nos jours; et ces mutilations déplorables sont bien plus l'ouvrage de l'homme ou des convulsions politiques que le résultat d'une longue succession de

De tous les musées d'Europe, celui de Londres s'est le plus enrichi des débris du Parthénon, Lord Elgin, qui était ambassadeur à Constantinople vers 1799, obtint en 1801 du gouvernement ture un firman qui l'autorisa à « élever un » échafaudage autour de l'ancien temple des Idoles pour » mouler en plâtre et en gypse les ornemens et les figures, » et de plus, a à enlever les pierres où se trouvaient des in-» scriptions, ainsi que les statues conservées. » On assure qu'il en coûta 74,000 livres sterling (1,850,000 fr.), intérêts compris, à lord Elgin, pour s'approprier les belles parties

En 4816, la collection entière fut achetée à lord Elgin, par acte du parlement, au prix de 35,000 livres sterling (875,000 fr.).

Serpent apprivoisé. - Un laboureur habitant près de White-Cross, à environ un mille de Hereford, et occupant une chaumière de M. Thomas Weed, observa plusieurs fois, dans le mois de mai dernier, un de ses enfans, petite fille de moins de deux ans, qui, à chaque repas, réservait une partie de sa nourriture, et la portait dans un coin de la chambre. La curiosité porta le père à épier son enfant, et l'on peut juger de sa surprise quand il vit, à un certain bruit fait par la petite fille, un serpent sortir d'un tron du mur, et prendre sans crainte le repas qui lui était offert.

#### MUSÉE DU LOUVRE.

SALON DE 1833.

Aujourd'hui nous avons voulu seulement annoncer l'ouverture du Salon, et nous avons choisi à la hâte pour cette annonce une des plus jolies statues de la galerie des sculptures, comme on place une vignette sous le titre d'un nouveau livre. Nous donnerons successivement quelques esquisses des œuvres du Musée de 1833 les plus remarquables dans divers genres; ce sera une introduction naturelle à la snite de gravures et d'articles que nos lecteurs trouveront çà et là dans nos livraisons, et qui feront connaître les musées antiques et modernes, soit de Paris, soit des principales villes de France et d'Europe, et l'histoire des beaux-arts, ainsi que leur influence sur l'éducation publique. Nous ne pouvons représenter et décrire que peu de choses à la fois; mais qu'on prenne patience, et nous espérons qu'il viendra un morigut où l'on s'apercevra peut-être que nous avons su

assez profiter de ce que nous avions d'espace et de temps pour montrer et dire beancoup de choses.

EXPOSITION DE SCULPTURES.
PÉCHEUR NAPOLITAIN DANSANT LA TARENTELLE,
PAR M. DURET.



Giraud

(Pecheur napotitain dansant.)

M. Duret était déjà connu par sa statue de l'Invention de la lyre, exposée en 4830 au Musée des Petits-Augustins, et ensuite au Louvre.

Le pécheur napolitain séduit le regard par une légèreté et une vivacité d'expression qui invitent à la musique et à la danse. La statue ne perd rien à être étudiée de près; les détails sont gracienx sans ancune mollesse. L'artiste u'a pas ennobli et idéalisé la figure plus qu'il n'était convenable. Ontre la composition et l'exécution, on doit loner l'execulent goût dont M. Duret a fait preuve dans le choix du sujet, qui lui a permis de conserver le nu, et de se réserver ainsi les priviléges de l'art antique sans être obligé de se réfugier dans des mœurs éloignées pour produire une statue de genre.

La tarentelle est une danse napolitaine qui, snivant toute apparence, doit son nom à cette tradition de la piqure de la tarentule (sorte d'araignée), dont on ne pouvait guérir qu'en dansant au son de la musique avec une rapidité extrême jusqu'à ce qu'on tombât à terre baigné de sueur et épuisé de fatigue. Il est une autre danse, moins vive que la tarentelle, également en faveur chez les Naplitains, c'est la sultarelle. On a figuré cette danse au grand Opera, au troisième acte de la Muette de Portici, dans la seène du marché qui précède la révolte du peuple conduit par Masaniello. On la voit de même exécutée habilement dans plusieurs mélodrames de l'Ambigu et de la Gaieté.

#### MAHOGONI. — BOIS D'ACAJOU.

Le bois auquel on donne en France le nom d'acajou, est celui de l'arbre que les Américaius et les Anglais nomment mahogoni. C'est une espèce du genre swictenia des botanistes qui lui ont aussi conservé le nom spécifique de mahogoni. Il serait convenable de se conformer à cette nomenclature, d'autant plus que le mot d'acajou désigne, en Amérique, un arbre tont-à-fait différent de celui-ci, tant par la fruetification que par l'usage que l'on fait de son bois.

Le mahogoni est un très grand arbre de l'Amérique; il parait confiné entre les tropiques, sans affecter cependant aucune prédilection pour les contrées les plus voisines de l'equateur. On en trouve plusieurs dont le tronc n'a pas moins de dix-huit pieds de tour, parfaitement sains dans l'intérieur, et de la plus belle végétation; on admire d'autant plus les dimensions de ce géant des forêts, qu'il semble affecter de croitre dans des terrains d'une apparente stérilité. C'est dans les montagnes de roches feuilletées, fendues. en décomposition, que le maliogoni abonde : ses longues racines se plongent dans les crevasses, où elles s'étendent et grossissent au point qu'elle écartent les pierres qui les emprisonnent, et eausent des éboulemens; la roche même est forcée de céder à l'action continue et prolongée du végétal, exemple remarquable du pouvoir que les corps vivans exercent sur ceux qui sont prives du principe de la vie.

Heureusement pour nos arts, le maliogoni croît très rapidement. Si dans les exploitations de cet arbre on avait soin de réserver assez de sujets propres à la reproduction, et placés de manière à la répandre uniformément, on ne serait



(Le Maliegom en l'arl re arajea-

jamais exposé à la rarcté et au rencherissement de ce bois si précieux pour nos arts. Mais la prevoyance ne dirige pas ces exploitations. Même avant 1789, les forêts de Saint-Domingue et de la Jamaique ne fournissaient plus de bois d'acajou, et toute l'Europe allait se pourvoir dans l'Amerique espagnole. Les bûcherons ne sont pas plus économes que prevoyans; ils ne deracinent point les arbres, et abandonnent tout ce qui est

caché dans la terre. Ainsi le tronc neurux et les volumineuses racines du mabegoni sont perdus pour l'ebénisterie, qui en tircrait un si bou parti. On doit done s'attendre à un renehérissement inévitable, si la mode des meubles en acajou continue, ce qui est au moins très probable. Pour faire juger de l'énorme importation que l'on fait de ce hois en Europe, il suffira de dire qu'en 1829, l'Augleterre en reçut près de vingt-quatre mille mètres eubes, l'énorme chargement de 19,555 tonneaux (le tonneau pèse 1,000 kil.).

L'exploitation du mahogoni, dans les forêts de l'Amérique, est conduite avec une assez grande habileté. Un explorateur est envoyé à la découverte; il doit avoir fait une étude spéciale du terrain propre à cet arbre, et, dans les forêts vierges où il pénètre, l'inspection des roches le conduit plus sûrement que la boussole. Quand il a fait une découverte conforme aux vues de ceux qui l'ont envoyé, il redouble de précantions pour la tenir secrète, dérobe jusqu'au traces de ses pas aux concurrens qui pourraient l'épier, et revient par une autre route que celle qu'il avait suivie en partant pour sa mission. Lorsque la saison convenable est arrivée, les travailleurs se mettent en marche, au nombre de vingt au moins, et quelquefois de cinquante ou soixante. A leur arrivée sur le terrain, ils commencent par se loger, placent leurs buttes au bord d'un ruissean, et les munissent de tout ce qu'exige un séjour de plusieurs mois. Ils préparent ensuite, par des abattis, le chemin par lequel on transportera les arbres abattus, et partagés en blocs à pen près éganx en poids. Le fen les débarrasse de tout ce que ce travail préparatoire fait tomber sous la hache; à moins que la proximité d'une rivière navigable ne les détermine à réserver quelques pièces de bois propres à la teinture et aux constructions. On met anssi à part les matériaux qui pourront servir à confectionner le chemin, les ponts à jeter sur les ruisseaux, des échafaudages qui serviront à franchir des escarpemens, etc. Les arbres abattus sont divises en blocs par les scieurs, et livres ensuite aux charpentiers qui les équarrissent. Après que cette opération est terminée, les grandes difficultés commencent, car il s'agit d'effectuer le transport de ces masses, dont le poids excède le plus souvent cinq mille kilogrammes; on a même tiré de la province des Honduras, dans la république de Guatemala, un bloc pesant 15,000 kilogrammes. Pour transporter d'aussi lourdes charges, il faut des chariots solides, un sol bien ferme et bien uni, de bons attelages et des conducteurs habiles. C'est de baufs que l'on fait usage pour ce travail pénible, et on a soin de ne les faire marcher que la nuit, alin d'épargner à ces patiens animaux l'ardeur excessive du soleil de la zone torride.

Ces détails suffisent certainement pour justifier le prix elevé du bois d'acajou en Europe. Chaque exploitation exige que l'on ouvre une nouvelle route; et quelquefois un arbre dont on ne tire pas plus d'un bloc a coûté plus de travail qu'il n'en fandrait, en Enrope, pour quelques centaines d'arbres de même grosseur. On ne peut donc espérer que ce hois américain soit quelque jour beaucoup moins cher qu'il ne l'est anjourd'hui, et qu'on ne soit plus réduit à l'employer en minee placage. Nous sommes donc intéressés à lui chercher un remplaçant, et à le choisir parmi les arbres dont notre sol pent se convrir. Cette voie est dejà ouverte : des membles faits en bois indigénes ont para aux dernières expositions des produits de l'industrie, et penvent rivaliser d'éclat avec cenx qu'on fabrique en bois étrangers. C'est au temps qu'il appartient d'en confirmer la durée et la solidité, c'est de l'émulation des fabricans et de la prévoyance des agricalteurs qu'on pent attendre la diminution de leur prix. Pious consacrerons quelque article au sujet important de nos bois indigenes.

... Je lisais de préference dans les poètes ce qui rappenit la brièveté de la vie liminaire. Je trouvais qu'accun but ne

valait la peine d'aucun effort. Il est assez singulier que cette impression se soit affaiblie précisément à mesure que les années se sont accumulées sur moi. Serait-ce parce qu'il y a dans l'espérance quelque cho-e de douteus, et que, lorsqu'elle se retire de la carrière de l'homme, cette carrière prend un caractère plus sévère, mais plus positif?

BENJAMIN CONSTANT, Adolphe.

La plupart des hommes médiocres sont au service de l'événement; ils n'ont pas la force de penser plus haut qu'un fait; et quand un oppresseur a triomphé ou qu'une victoire est perdue, ils se hâtent de justifier, non pas précisément le tyran, mais la destinée dont il est l'instrument. Il y a dans l'homme un certain besoin de donner raison au sort quel qu'il soit, comme si c'était une manière de vivre en paix avec lui.

MADAME DE STAEL, Dix années L'exil.

## PUITS DE FEU. SOUVENIRS DE CHINE

Il est bien peu de gens maintenant qui n'aient entendu parler des puits artésiens. Chaeun sait qu'en creusant un trou profond dans certains lieux où l'homme n'eût jadis reconnu aneun indice de source, on peut parvenir à une couche de terrain qui recèle de l'eau en abondance. Quelquefois même cette eau s'échappe de sa prison avec une telle force qu'elle s'elève en fontaine jaillissante à plusieurs pieds audessus du sol : la nature fournissant ainsi à ses frais une scène du brillant spectacle qui coûta tant de millions à la prodigalité de Louis XIV. Les puits artésiens se multiplient depuis quelques années; il suffit à un Parisien qui veut en voir d'aller à Saint-Denis ou à Saint-Ouen.

Ce phénomène, dejà passablement curieux par lui-même, le deviendrait bien davantage, si, au lieu du jet d'eau qu'attendent les ingénieurs, c'était un jet de feu qui s'élevât en gerhe comme un artifiee. On irait au puits faire sa provision de lumière pour la soirée; le gaz inflammable circulerait dans les fanaux qui éclairent nos rues comme l'eau des réservoirs se rend dans nos fontaines; de grandes salles bâties pour les pauvres gens, pendant l'hiver, seraient chauffées aux frais du volcan en miniature. Qui pourrait compter les changemens qu'une si heureuse aubaine introduirait dans notre économie domestique : éclairage, chauffage, feu des cuisines, feu des forges, feu d'artifice, le tont gratis!!!

Eh bien! il est un coin de notre globe où se réalise toute cette fècrie : e'est en Chine. Il est bon de faire connaissance avec les Chinois, car ils sont assez mal dans notre esprit, et gagneront sans doute à être mieux connus. Il semblait autrefois que l'on voulait ouvrir une fenêtre du palais des magiciens et des fées quand on racontait quelques unes des merveilles chinoises. A beau mentir qui vient de loin, criait-on au conteur. Aujourd'hui on a pu reconnaître la vérité d'une foule d'anciens récits qui passaient pour mensongers. Les details suivans sur les puits de feu sont extraits d'une lettre écrite par un missionnaire français résidant encore en Chine, et cites par M. Klaproth à la suite d'une description de plusieurs phenomènes du même genre reconnus par M. Humboldt. (Fragmens de Géologie.)

« Dans le département de Kia ting-Tau (à 250 lieues dans le N.-E., de Canton), plusieurs milliers de puits salans se trouvent dans un espace d'environ dix fieues de long sur quatre ou cinq lieues de large. Chaque particulier un pen riche se cherche quelque associé, et creuse un ou plusieurs puits : c'est une dépense de 7 à 3,000 fr. Leur manière de

creuser ees puits n'est pas la nôtre. Ce peuple vient à bont de ses desseins avec le temps et la patience, et avec bien moins de dépense que nous; il n'a pas l'art d'onvrir les rochers par la mine, et tous les puits sont dans le rocher. Ces puits ont ordinairement 1,500 à 1,800 pieds français de profondeur, et n'ont que 5 ou 6 ponces de largeur. »

(Ici le missionnaire décrit la manière de percer les puits, qui est analogue à celle qu'emploient les ingénieurs européens pour creuser les puits artésiens; ceux-ci oni donc été pratiqués par les Chinois bien des siècles avant nos essais; la consolation de notre amour-propre est d'avoir en quelques années porté à un hant degré de perfection ce que les Chinois exécutent encore aussi naïvement que leurs aïeux.)

« On reste au moins trois ans pour faire un puits. Pour tirer l'eau, on descend dans le puits un tube de bambou long de vingt-quatre pieds, à l'extrémité duquel il y a une soupape; lorsqu'il est arrivé au fond, un homme fort s'assied sur la corde et donne des seconsses; chaque seconsse fait ouvrir la soupape et monter l'eau; l'eau donne à l'évaporation un cinquième et plus, quelquefois un quart de sel. Ce sel est très âcre; il contient beaucoup de nitre. L'air qui sort de ces puits est très inflammable. Si l'on présentait une torche à l'ouverture du puits, quand le tube plein d'eau est près d'y arriver, il s'enflammerait en une grande gerbe de feu de vingt à trente pieds de haut. Cela arrive quelquefois par l'imprudence ou par la malice d'un ouvrier.

» Il est de ces puits dont on ne retire point de sel, mais seulement du feu; on les appelle puits de feu. En voici la description: un petit tube en bambou ferme l'embouchure du puits, et conduit l'air inflammable où l'on veut; on l'allume avec une bougie, et il brûle continuellement. La flamme est bleuâtre, ayant trois à quatre pouces de haut et un pouce de diamètre. Le gaz est imprégné de bitume, fort puant, et donne une fumée noire et épaisse; son feu est plus violent que le feu ordinaire.

» Les grands puits de feu sont à Tsee-lleou-tsing, bourgade située dans les montagnes, au bord d'une petite rivière. Dans une vallée voisine il s'en trouve quatre qui donnent du fen en une quantité vraiment effroyable, et point d'eau. Ces puits, dans le principe, ont donné de l'eau salée : l'eau ayant tari, on creusa, il y a environ quatorze ans, jusqu'à trois mille pieds et plus de profondeur, pour trouver de l'eau en abondance : ce fut en vain; mais il sortit sondainement une énorme colonne d'air qui s'exhala en grosses particules noirâtres. Cela ne ressemble pas à la fumée, mais bien à la vapeur d'une fournaise ardente : cet air s'échappe avec un braissement et un ronllement affceux qu'on entend fort loin. L'orifice du puits est surmonté d'une caisse de pierre de taille qui à six ou sept pieds de bauteur, de crainte que, par inadveríance ou par malice, quelqu'un ne mette le feu à l'embouchure du puits : ce malheur est arrivé il y a quelques années. Dès que le feu fut à la surface, il se fit une explosion affreuse et un assez fort tremblement de terre. La llamme, qui avait environ deux pieds de hauteur, voltigeait sans rien brûler. Quatre hommes se dévouèrent et portèrent une énorme pierre sur l'orifice du puits; aussitôt elle vola en l'air; trois hommes furent brûlés, le quatrième échappa au danger; ni l'eau ni la boue ne purent éteindre le feu. Enlin, après quinze jours de travaux opinidtres, on porta de l'eau en quantité sur une hauteur voisine, on y forma un petit lac, et on le laissa s'éeouler tout-à-coup ; il éteignit le feu. Ce fut une dépense d'environ 30,000 francs, somme considérable en Chine.

» A un pied sous terre, sur les quatre faces du puits, sont entés quatre énormes tubes de bambou qui conduisent le gaz sons les chaudières. Chaque chaudière a un tube de bambou ou conducteur du feu, à la tête duquel est un tube de terre glaise, haut de six pouces, ayant au centre un trou d'un pouce de diamètre. Cette terre empéche le feu de brûler le bambou. D'autres bambous mis eu dehors éclairent les cours et les grandes halles on usines. On ne pent employer tout le feu, l'excédant est conduit hors de l'enceinte de la saiine, et y forme trois cheminées ou énormes gerbes de feu, flottant et voltigeant à deux pieds de hanteur au-dessus de la cheminée. La surface du terrain de la cour est extrêmement chaude, et brûle sous les pieds; en janvier même, tous les ouviers sont à demi nus, n'ayant qu'un petit caleçon pour se couvrir.

» Le feu de ce gaz ne produit presque pas de fumée, mais une vapeur très forte de bitume qu'on sent à deux lienes à la ronde. La flamme est rougeâtre comme celle du charbon; elle n'est pas attachée et enracinée à l'orifice du tube, comme le serait celle d'une lampe; mais elle voltige à deux pouces au-dessus de cet orifice, et elle s'élève à peu près de deux pieds. Dans l'hiver, les panvres, pour se chauffer, creusent en rond le sable à un pied de profondeur, une dizaine de malheureux s'asseient autour; avec une poignée de paille, ils enflamment ce creux, et ils se chauffent de cette manière aussi long-temps que bon leur semble, ensuite ils comblent le trou avec du sable, et le feu s'éteint, »

Voilà ce qui se passe en Chine, dans ce pays mystérieux. Mais des phénomènes analogues se retrouvent en plusieurs autres contrées; ils méritent d'être connus. Nous aurons occasion d'y revenir.

### LA SEMAINE.

CALENDRIER HISTORIQUE.

Supplices et morts illustres. — Décrets de l'Assemblée Nationale. — Sièges et ruses de guerre.

2 Mars 415. — Hypatie, jeune païenne d'une rare beauté et d'une grande science, est assassinée à Alexandrie, où elle professait publiquement la philosophie. Une troupe de chrétiens, furieuse contre son idolâtrie, et excitée par un lecteur nommé Pierre, se précipité dans la salle de son cours, l'arrache de sa chaire, et la traine à l'église Césarée. Elle est déponillée de tous ses vêtemens, tuée, à coupe de pots cassés, mise en pièces, et brûlée au Cinarion.

2 Mars 1791. — L'Assemblée nationale décrète l'abolition de tous les droits d'aides, des corporations de métiers, des maitrises, des jurandes, et de tous les privilèges des professions mécaniques ou industrielles. La contribution des patentes est établie.

2 Mars 1798. — Invasion de la Suisse; combat et prise de Fribourg; occupation de Soleure et de Morat. Deux bataillous de la Côte-d'Or et de l'Yonne détruisent le monument construit par les Suisses à Morat, avec les ossemens des Bourguignons vaincus en 1476.

5 Mars 1590. — La ville de Bréda (Hollande) était au pouvoir des Espagnols; de Haranguières, natif de Cambrai, capitaine de gendarmes au service du prince Maurice de Nassau, fit eacher un certain nombre de soldats dans un batean de tourbes, qui jeta l'anere, le 5 mars, dans le fosse du châtean de Bréda. Un caporal descendit dans un esquif pour visiter le bateau; il entra dans la chambre de la poupe, où il ouvrit une fenêtre, et regarda en dedans. Les soldats eachés, qui étaient la plupart attaqués de chumes violens, se mordaient les bras et les mains pour se fermer la bouche. Le caporal ayant enfoncé sa pique à travers les tourbes, un soldat en ent le bras percé, mais ne poussa aucun cri. Bientôt, à la faveur de la muit, la petite troupe pénétra dans le château, et força la garnison à se rendre au prince de Nassau, qui était dans les environs avec un corps d'armée.

4 Mars 1195. — Mort de Saladin, souverain d'Egypte, de Syrie, d'Arabie et de Mésopotamie. On sait quelle longue surprise la sagesse et la valeur de ce prince exciterent parmi les Groisès, alors conduits par Richard Cœur-de-Lion et Philippe-Auguste. L'Europe n'avait à cette époque que du mépris pour l'Orient, qu'on supposait uniquement peuplé de barbares. Un des plus grands bienfaits des Groisades a été de briser la barrière qui séparait ainsi ces deux mondes, d'enlever à la chrétienté sa prétention exclusive à la civili sation, et d'ouvrir devant elle un champ immense de poésie, de science et de richesses.

5 Mars 4687. — Un échafaud est dressé par l'ordre de l'empereur Léopold I<sup>er</sup>, sur la place d'Epéries, ville de Hongrie; et, jusqu'à la fin de l'année, pendant neuf mois, sans interruption, les nobles Hongrois qui avaient pris part à la révolution y sont decapités. Les bourreaux, accables de fatigue et decouragés, refusèrent plusieurs fois de continuer les exécutions.

6 Mars 1618. — Incendie du Palais de Justice de Paris.

6 Mars 1678. — Mort de Jean de Launois, eélèbre docteur de Sorbonne, surnommé le dénicheur de saints, parce qu'il s'attachait à prouver la fausseté d'un grand nombre de traditions et de légendes. Le curé de S-Eustache hii faisait, dit-on, de grandes politesses quand il le rencontrait, de peur qu'il ne lui ôtât le patron de son église.

7 Mars 1799. — Siège de Jaffa, en Syrie, par l'armée d'Orient, sous la conduite du général en chef Bonaparte. Cette ville est emportée d'assaut. Le pillage dure deux jours. La peste se declare dans l'armée française.

8 Mars 1790. — L'Assemblee Nationale, sur le rapport de Barnave, rend un décret qui autorise chaque colonie à faire connaître son vœu sur la constitution, la législation et l'administration qui conviennent à sa prospérité et au bonheur de ses habitans. Il est décidé que les assemblées coloniales scront maintences d'après de nouvelles instructions, et qu'elles énonceront leur vœu sur les modifications au régime prohibitif entre les colonies et la métropole.

### LUTTE DE L'AIGLE A TÊTE BLANCHE ET DU FAUCON PÉCHEUR.

Au bord de la cataracte du Niagara, sur le sable et dans les ereux des rochers, de nombreux oiseaux de proie epient au courant de l'eau les poissons qui jonent à la surface, ou les corps des écureuils, des daims et des ours, qui, ayant voulu traverser le fleuve au-dessus de sa chute, ont été entrainés par la rapidité du torrent, et précipités dans le gouffre.

Là, tous les oiseaux trouvent sans peine une riche pâture; mais les plus habiles et les plus forts d'entre eux ont souvent un ennemi plus habile et plus fort dont le regard veille sur leurs mouvemens et les tient dans une continuelle terreur; cet ennemi, e'est l'aigle à tête blanche.

L'aigle à tête blanche vit indifféremment à toutes les latitudes. Il rapine en tous lieux, quoiqu'il soit plus souvent attiré par son goût pour les poissons aux rivages de la mer.

Il supporte également les froids les plus rigoureux et les plus grandes ardeurs du soleil. On l'a vu planer au milieu de nuages d'où jaillissaient des éclairs. Des hautes régions de l'atmosphère éternellement glacées, il embrasse d'un regard les immenses étendues de nos forêts, de nos campagnes, de nos laes, de notre océan; il choisit un but à sa course, et, en un instant, il descend à sou gré à l'une des extrémités du globe, au milieu d'un été ou d'un hiver.

S'il s'est arrêté sur le sommet de quelque arbre gigantesque qui domine au loin la terre et l'eau, fier et calme, il observe en bas les divers mouvemens des oiseaux de proie de second ordre : les moaettes, les tringa, les grues, les corbeaux; mais, s'il a découvert le faucon pêcheur, son œil s'anime, son con s'alonge et se hérisse, ses ailes se déploient à demi, et frémissent d'attente.

Le bruissement du voi du faucon pêcheur, qui descend avec la rapidité de la flèche, frappe son oreille. Il le voit faire jaillir l'écume de la mer, et bientôt s'élever en portant, avec un cri de joie et de triomphe, un poisson, qui se débat en vain entre ses ongles.

Ce cri de joie, e'est le signal qu'attendait l'aigle à tête blanche : il s'élance, il poursuit, il touche le faucon, qui, plein d'effroi, redouble de vitesse. L'un et l'autre montent dans l'air, brisent leur course par mille détours subits, tracent des cercles, des nœuds, des spirales infinis entre le ciel et la terre, jusqu'au moment où le faucon, fatigué de sa proie, la laisse échapper avec un cri de désespoir.

Mais l'aigle demeure un instant immobile; il recueille ses forces; il se précipite en ligne droite, et ressaisit le passon ensanglanté avant qu'il ait encore effleuré l'eau.

Cette lutte de l'aigle et du faucon est un spectaele très ordinaire, non seulement au bord du Niagara, mais sur toutes les côtes escarpées ou désertes. La rapidité, la force et l'adresse des deux ennemis excitent toujours un intérêt puis-



(L'Aigle à tête blanche et le Faucon pêcheur.)

sant : on ressent à la fin une sorte de regret et d'indignation à voir triompher l'aigle; on réprouve cette injuste oppression de l'industrie du faucon; mais il est remarquable que presque jamais on ne songe au rôle que le malheureux poisson a joué dans le combat.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, no 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 50.

### BOEUFS SAUVAGES DANS LA MAREMME.



(Bœufs sauvages dans la Maremme, )

Dans les ouvrages de géographie, on désigne sons le nom de Maremme cette contrée du grand-duché de Toscane qui borde la mer Méditerranée; mais, en réalité, on doit aussi comprendre sous ce nom la campagne de Rome, car c'est partout la même nature.

Pendant la moitié de l'année, cette vaste étendue de côtes, qui se développe sur une longueur de cent lieues, est déserte, frappée de ce cruel fléau qu'on appelle mal aria. Les voyageurs qui l'ont traversée à cette époque n'y ont vu qu'une plaine abandonnée; ils ont pris pour des friches les grandes terres qu'on laisse reposer pendant plusieurs années; et si parfois, de loin en loin, quelques pâtres leur ont apparu, c'était pour leur offrir les profondes empreintes de l'influence funeste du climat.

Cependant la Maremme nourrit la moitié de l'Italie; le sol est riche et productif. Pendant que les fièvres sont endormics, on se hâte de dérober au sol les riehesses qu'il recèle. « On y voit alors, dit M. Didier, voyageur qui vient de décrire cette contrée pittoresque, cent charrnes attelées à la fois de deux, trois, jusqu'à quatre paires de bœufs sauvages, labourant de front un champ de deux à trois lieues. Telles semailles, telles moissons : déchirées par de si puissans moyens, les terres saturniennes ne sont ni rebelles ni ingrates, et leur sein fécond ne s'ouvre pas en vain. Quand vient l'heure de la récolte, le fleuve des moissonneurs descendus des montagnes les inonde, et la solitude est tout-à-coup penplée comme par enchantement. C'est là une des singularités de ces champs illustres, que tout y est brusque, subit, et que l'art des transitions y est pour ainsi dire inconnu : le matin une jachère immense, le soir un champ cultivé; aujourd'hui un champ blond d'épis, demain encore une jachère aride.»

En été, tandis que les propriétaires des fermes se sauvent après la moisson faite dans l'intérieur des montagnes. les pasteurs, pour résister aux maladies qui règnent dans les plaines ouvertes, se réfugient dans les forêts, où il est plus facile d'échapper à la mort. Là se rencontrent aussi des eriminels, qui, pour soustraire leur tête à la poursuite des lois, la livrent à une atmosphère meurtrière, et acceptent des fermiers du voisinage quelque emploi.

La Maremme de Toscane et la Campagne de Rome sont les endroits de l'Italie les plus favorables pour élever les buffles, qui, tout en conservant leur férocité naturelle, y viveut néanmoins en troupeaux. La physionomie de ces animaux, la longueur formidable de leurs cornes deurs formes

massives et la rapidité de leur course, tout cet aspect sauvage contraste singulièrement avec l'ordre et la régularité qui règnent au milieu des troupeaux; là se manifeste à un haut degre l'empire de l'intelligence sur la force brutale. Econtez encore M. Didier : « Ce qu'il y a de plus grandio e avec la moisson dans l'agriculture des Maremmes, c'est le gouvernement des troupeaux. Pas plus que le moissonneur, le pâtre n'est indigène; descendu comme lui des montagnes dans la saison des neiges, il y remonte an printemps, et ses troupeaux avec lui. Roi du désert, le pâtre se promène en roi dans son empire A cheval et la lance au poing, il mesure d'un œil ardent l'horizon sans bornes, et rien n'échappe à sa vigilance. Malheur au taureau rebelle, à l'étalon révolté qui jettent le désordre au sein du troupeau! le fer aigu se teint de leur sang enflammé; ils rentrent confus dans le rang, et la brute indocile et vaincue reconnaît dans l'homme son maître : elle subit son joug en silence.

La gravure qui est en tête de cet article représente deux bœufs qui conraient à la marande, et que les pasteurs ramènent; celle qui suit montre quatre de ces animaux atta-



(Barufs sous le joug.)

vent néanmoins en troupeaux. La physionomie de ces animaux, la longueur formidable de leurs cornes, leurs formes etre devrait-on en France adopter une méthode analogu pour mener les troupeaux de beufs qui circulent sur nos grandes routes, et qui traversent quelquefois nos villes en toute liberté. Bien que notre bouf soit d'un caractère assez doux, il occasione parfois des accidens et des degâts. On se rappelle en avoir vu un, à Paris, entrer dans la boutique d'un miroitier, et là, se croyant au milieu de son troupeau, vouloir passer au travers de chaque glace. Les glaces où se mirait l'animal furent mises en pièces, et ses cornes, mille fois répétees, firent croire, à quelque distance, que trente baufs s'étaient logés chez le miroitier.

Quoique les bufiles d'Italie présentent un aspect formidable, ils sont loin de donner une idée de ceux qui habitent les Indes Orientales, dans les forêts et les marais du Bengale.

Ceux-ci sont surtout à craindre lorsqu'ils deviennent vieux, parce qu'alors ils recherchent la solitude, et ne redoutent aucun danger pour punir l'imprudent qui les trouble dans leur retraite. A pied, la fuite est impossible; elle est même difficile à cheval, si l'on n'est bien monté, et si le terrain est marécageux.

Il y a de vieux mâles de cette espèce qui ont jusqu'à six pieds de haut, et que les chasseurs redoutent autant que le tigre. On ne pent les abattre qu'avec une carabine semblable à celle dont on se sert contre ce dernier animal; encore faut-il, pour les avrêter, les frapper dans le poitrail ou près de l'épaule.

On voit souvent un vieux bufile, rendu furieux par une blessure, s'élancer vers l'éléphant qui porte le chasseur; mais cette témérité lui devient toujours fatale, dit le voyageur qui raconte ee fait : clouer le bufile à terre en poussant un rugissement épouvantable, est l'affaire d'un instant pour un éléphant aguerri.

### VOYAGES.

L'Etat de la Virginie, le plus étendu de l'Union américaine, et qui pendant long-temps a joué le premier rôle par sa politique et ses grands hommes, présente les beautés sublimes d'une nature à la fois fertile et sauvage. On aimera à lire le morceau suivant, dans lequel mistress Trollope décrit un des spectacles les plus magnifiques de cette convée pittoresque.

### CATARACTE DU POTOWMAK.

Nous fimes la partie d'aller voir la grande cataracte du Potowmax. Le chemia qui y conduit de Tonington traverse des paysages auxquels on peut à peine donner le nom de forêt, de pare ou de jardin, mais qui réunissent ces trois caractères. Des cèdres, des tulipiers, des platanes, des sumacs, des genévriers, et des chènes de diverses espèces ombrageaient le chemin; des vignes sauvages avec leurs helles et grandes feuilles, et leurs fleurs dont le parfum égale celui du réséda, s'entrelaçaient aux branches de ces arbres. Des fraisiers, des violettes, des anémones, des pensées, des cillets sauvages, et une foule d'autres fleurs encore ples jolies, couvraient, litteralement, la terre. L'arbre de Judée, le cornoniller dans toute sa gloire de fleurs en étoile, l'azalea et le rosier sauvage éblouissaient nos yeux, de quelque côté que nous pussions les tourner.

L'accroissement graduel du bruit de cette cataracte est un des traits les plus agréables de cette promenade délicieuse. Je ne sais peur quoi le bruit d'une chute d'eau plait tellement à l'oreitle! Tous les autres sons monotones ont quelque chose qui fatigue l'esprit, mais je n'ai jamais rencontré personne qui n'aimât à écouter le bruit d'une cascade. Après avoir traversé une rivière rapide nommée Branch-creck, nous continuâmes à marcher pendant quelques minutes à l'ombre d'arbi es verts, et tout à-coup nous vimes un spectacle qui nous arracha à tous un cri de surprise et de plaisir.

Les profondeurs rocaillenses d'une rivière immense s'ouvrirent à nos yeux.

Le lit de la rivière est en cet endroit d'une grande largear. D'énormes masses de rochers noirs, de toates les formes imaginables, l'encaissent de toutes parts. L'eau qui tonsbe parmi eux avec un bruit de tonnerre ne se montre que par intervalles. Ici c'est une grande nappe d'eau, verte et limpide, tombant en ligne droite et sans interruption; là elle se précipite dans un canal étroit, avec une violence qui fait qu'on ne peut ni voir, ni éconter, sans épronver des vertiges : dans un endroit, e'est un étang sans fond dont la sur face est un miroir noir comme de l'encre; dans un autre, l'eau, tourmentée et divisée, forme en se précipitant une douzaine de torrens à demi cachés par le brouillard de rosée qui en rejaillit, et qui s'élève à une grande hauteur. En dépit de tout ce fracas, les arbres les plus délieats et les plus charmons se montrent au milieu de ces rochers hideux, comme des enfans souriant au sein même du danger. Tandis que nous regardions cette scène imposante, un de nos amis nous fit remarquer que la vigne vénéneuse étendait avec grace ses branches perfides sur tous les rochers, et nous assura qu'une foule nombreuse de serpens y trouvaient leur sombre demeure.

Donner à cette scène l'épithète de belle serait un étrange abus de termes, car tout ce qu'elle offre à l'œil et à l'oreille inspire la terreur. La cataracte de Potowmak a quelque chose d'horrible et d'imposant. Le gouffre sombre et profond qui est ouvert devant vous, les mugissemens de la cascade écumante, le tourbillon rapide des eaux, la hauteur effrayante des rochers, tout semble menacer la vie et épouvanter les sens. C'était pourtant un grand plaisir que d'être assis sur une pointe de rocher en saillie, de voir et d'écouter.

On s'éloigne de ce spectacle plus calme, plus silencieux qu'on n'y est arrivé; mais la fraîcheur de l'air, le doux coloris de quelques fleurs épanouies, les pétales des autres qui se ferment, le bourdonnement sourd des insectes, la douce rosée qui empêche le pied de se fatiguer au retour, tout cela semble en harmonie avec cet état mixte d'exaltation et de fatigue qu'une semblable excursion ne manque jamais de procurer.

### LA MONNAIE DE DEUX SOUS.

Les écoliers renouvellent souvent un de leurs tours, qui est pour eux plein de charmes. S'ils rencontrent sur leur passage une échoppe avec des vitres en papier, un des malins se dévoue, et, passant à la fois la tête et les deux bras par trois des vitres économiques, il demande au savetier la monnaie de deux sous en pièces de six francs.

L'effroi du savetier au tonnerre du papier qui crève, à la menace de ces deux poings armés de deux gros sous, à la soudaine apparition de cette tête illuminée de malice et encadrée dans les lambeaux de sa vitre, forme un spectacle délicieux pour le gamin. Mais ce qu'il faut surtout admirer, c'est la proposition sensée qui constitue la légende et l'assaisonnement de cette méchanceté d'écolier:

« Donnez-moi, s'il vons plait, la monnaie de deux sous en pièces de six francs. »

C'est en effet la proposition abrégée que, dans la vie humaine, chacun adresse à ses voisins.

Lorsque, sorti d'un coin de la Grèce, Alexandre-le-Grand ravagcant la Perse et tuait ses habitans, que demandait-il à l'Asie, si ce n'est la monnaie de sa province en royaumes? Avec un capital de trente mille hommes, il en voulait bénéficier plusieurs millions. — « Donnez-moi, s'il vous platt, la monnaie de mes deux sous en pièces de six francs. »

Le banquier qui jone à la Bourse, le hant savant qui parle

à l'Institut, dispersent journellement leur argent et leur menue science pour en avoir la monnaie en or on en théories générales, et ainsi des autres.

La demande de l'écolier est done dans la bouche de tout le monde; mais tout le monde n'a pas un royaume en capital, un coffre-fort, ni un arsenal scientifique; nombre de gens n'ont que deux sous, comme l'écolier, et, comme l'écolier, seraient reponssés par tous ceux auxqueis ils adresseraient leur naive question : c'est pour ceux-là qu'est ouvert notre Magasin. Avec deux sous (pourquoi le timbre nous force-t-il à dire aussi avec trois sous?) ils y trouveront à choisir beaucoup de choses qui sont dans de gros livres, et qui leur coûteraient six francs.

Tel qui bâticait un Panthéon n'a jamais vu que l'ég'ise de son village; tel qui deviendrait amiral ne connaît pas même un étang; tel qui ferait des fermes-modèles n'est jamais sorti des nurs de Paris. Dans notre Magasin à deux sous, nous enfermerons tout ce qui est capable de piquer la enriosité, et nous ferons ainsi promener parmi les faits les plus pittoresques ceux qui savent peu de choses et n'ont que les menus plaisirs à deux et trois sous. S'ils y font la conquête d'une idée qui développe leur imagination; s'ils déconvrent dans les tableaux varies qui leur sont mis sons les yeux quelque fait original et saillant, quelque sentiment capable de réveiller chez eux un goût naturel, et de les arracher à l'ornière habituelle de leur vie monotone, c'est une carrière nouvelle qu'ils se seront ouverte; et, sans faire tort à personne, ils auront changé leurs deux sous en monnaie de six francs.

# PROCÈS, CONDAMNATIONS, EXCOMMUNICATIONS CONTRE DES ANIMAUX.

Il fut un temps en France où des tribunaux prononçaient des condamnations contre des animaux prévenus de certains délits, et où l'autorité ecclésiastique lançait les fondres de l'excommunication contre des insectes nuisibles. Cet usage de la justice divinc et humaine a paru si monstrueux aux générations nouvelles, qu'elles n'ont point voulu d'abord y ajonter foi; mais des documens authentiques ne permettent plus de conserver aucun donte. Ainsi, plusieurs manuscrits conservés à la Bibliothèque royale on possédés par des savans, contiennent les dispositifs de ces jugemens, et jusqu'aux mémoires de frais et dépenses faits pour l'exécution des sentences prononcées. Pendant une assez longue période du moyen âge, la pensée de soumettre à l'action de la justice tous les faits condamnables, de quelque être qu'ils provinssent, loin d'être ridicule, a été généralement répandue.

Chassanée, célèbre jurisconsulte du XVIII siècle, a composé plusieurs consells; et dans le premier, après avoir examiné les moyens de citer en justice certains animanx, il regcherche qui peut légalement les défendre, et devant quel juge ils doivent être amenés.

L'extrait suivant donne, avec l'indication des écrivains qui sont nos autorités, l'époque des procès et jugemens prononcés dans les affaires les plus singulières, le nom des autonaix, le motif qui les a fait traduire en justice, ainsi que la date de plusieurs anathèmes écclésiastiques.

1120. — Mulots et chenilles excommuniés par l'évêque de Laon. (Sainte-Foix.)

4586. — Truie mutilée à la jambe, à la tête, et pendue, pour avoir déchiré et tué un enfant, suivant sentence du juge de Falaise. (Statistique de Falaise.)

4394. — Pore pendu pour avoir meurtri et tué un enfant, en la paroisse de Roumaigne, vicomté de Mortaing. (Sentence manuscrite.)

4474. — Coq condamné à être brûlé, par sentence du magistrat de Bâle, pour avoir fait un œuf. (Promenade à Bâle,)

1488. — Becniares (sorte de charançons): les grandsvicaires d'Autum mandent aux curés des paroisses environnantes de leur enjoindre, pendant les offices et les processions, de cesser leurs ravages et de les excommunier. (Chassanée.)

1499. — Taureau condamné à la potence, par jugement du bailliage de l'abl aye de Beaupré (Beauvais), pour avoir, en fureur, occis un jenne garçon. (DD, Durand et Martenue.)

Commencement du xvi<sup>r</sup> siècle. — Sentence de l'Official contre les becmares et les santerelles qui désolaient le territoire de Millère (Cotentin). (Théoph. Hainaud.)

1554. — Saugsues excommunices par l'évêque de Lauzanne, parce qu'elles détruisaient les poissons. (Aldrorande.)

1585. — Le grand-vicaire de Valènce fait citer les chenilles devant lui , leur donne un procureur pour se défendre, et finalement les condamne à quitter le diocèse. (Charier.)

1690. — En Auvergne, le juge d'un canton nomme aux chenilles un curateur; la cause est contradictoirement plaidée. Il leur est enjoint de se retirer dans un petit terrain (indiqué par l'arrêt) pour y finir leur misérable vie. (Description de la France.)

Un relevé de ces jugemens, présenté à la Société royale des Antiquaires par M. Berriat Saint-Prix, en elève le nombre à près de quatre-vingt-dix, dont trente-sept appartiennent au xviir siècle; et un seul a été rendu dans le siècle suivant, en 1741, contre une vache.

### NICOLAS POUSSIN.

SA VIE. — MAISON QU'HL HABITAIT AU MILIEU DU JARDIN DES TUILERIES.— SES TABLEAUN AU MUSÉE DU LOUVRE. — EXTRAIT DE SES LETTRES. — SES RÉFLEXIONS SUR LA PEINTUBE.

Nicolas Poussin est né aux Andelys, en Normandie. Il fut dirigé dans ses premières études de peinture par Varin, peintre assez habile. A dix-luit aus il sortit de la maison paternelle, et vint à Paris pour mieux étudier un art dont il reconnaissait déjà les difficultés, mais qu'il aimait avec passion.

Un jeune seigneur du Poitou l'aceneillit chez lui. Après avoir changé de maître deux fois, il fit connaissance avec quelques personnes qui lui prétérent plusieurs estampes de Raphaël et de Jules Romain. Il prit la résolution de partir pour Rome; mais son voyage fut interrompu à Florence par quelque aecident. Un second projet de voyage ayant encore échoué, il se remit à l'œuvre : et dejà, en 1625 : lorsque les jésuites de Paris célébrérent la canonisation de saint tenace et de saint François Navier, et que les écoliers de leur co'lége, pour rendre cette céremonie plus selennelle, voulurent faire peindre les miracles de ces deux saints, le Pous in fat choisi pour faire six tableaux en détrempe. Il avait une si grande pratique dans ce genre de travail, qu'il ne fit duéte plas de six jours à les faire. Ses tableaux farent plas estimes que ceux de tous les arares peintres qui avaient aussi travaillé pour l'ernement de cette fète.

Une troisième fois il partit pour itome, et y arriva et fin au printemps de l'armée 1624. Il y fit en peu de temps de rapides progrès, et son nom devint bientôt celèbre en Europe, M. Desnoyers, secretaire d'Etat et surintendant des britimens de Louis XIII, resolut de le faire revenir à Paris,

Après plusieurs hésitatio et, Poussin fat obligé de ceder aux ordres da roi et aux invitations pressantes du surintendant.

A con arrivée, il fut présenté au cardinal de Richelieu, qui le reçut avec un aig fort engageant. On le conduisit ensuite dans un logis qu'on lui avait destine dans le jardin des Tuileries.

Voici ce que Nicolas Poussin cerivit à cette époque à Carlo



Autonio del Pozzo, archevêque de Pise, et frère du chevalier Cassiano del Pozzo, son protecteur et son ami :

« Je fus conduit le soir dans l'appartement que M. Desnoyers m'avait destiné. C'est un petit palais, car il faut l'appeler ainsi. Il est situé au milieu du jardin des Tuileries. Il est composé de neuf pièces à trois étages, sans les appartemens d'en bas, qui sont séparés : ils consistent en une cuisine, la loge du portier, une écurie, une serre peur l'hiver, et plusieurs autres petits endroits où l'on peut placer mille choses nécessaires. Il y a, en outre, un beau et grand jardin, rempli d'arbres à fruits, avec une grande quantité de fleurs, d'herbes et de légumes; trois petites fontaines, un puits, une belle cour, dans laquelle il y a quelques arbres fruitiers. J'ai des points de vue de tous côtés, et je crois que c'est un paradis pendant l'été. En entrant dans ce lieu, je trouvai le premier étage rangé et meublé noblement, avec toutes les provisions dont on a besoin, même jusqu'à du bois et un tonneau de bon vin vieux de deux ans. J'ai été fort bien traité pendant trois jours, avec mes amis, aux dépens du roi. Le jour suivant je fus conduit par M. Desnoyers chez le cardinal de Richelieu, lequel, avec une bonté extraordinaire, m'embrassa, et, me prenant par la main, me témoigna d'avoir un grand plaisir de me voir. »

Bientôt après, Louis XIII lui accorda le brevet de son premier peintre ordinaire, avec 5,000 livres de gages, dit le brevet, et l'usage de cette même maison du milieu du jardin des Tuileries, où Menou avait demeuré auparavant.

Mais Poussin languissait loin de Rome ; il voyait d'ailleurs partout des envieux. Une circonstance vint mettre le comble à ses chagrins. Lemereier, architecte du roi, avait commencé à faire travailler à la belle galerie du Louvre; Poussin fit changer dans la voûte les compartimens, comme trop massifs et trop pesans pour ses dessins; Lemercier s'en offensa, et les pcintres mécontens se joignirent à lui contre Poussin, qui demanda à retourner à Rome pour chercher sa femme et mettre ordre à ses affaires. Il obtint un congé. Peu après le cardinal de Richelieu mournt, le roi suivit de près son premier ministre; M. Desnoyers se retira de la cour, et Ponssin resta en Italie, suivant son désir.

Le travail, la maladie avaient épuisé ses forces; il expira le 49 novembre 4665, agé de soixante-onze ans.

jeta, avec une grande simplicité, çà et là, les réflexions les plus justes et les plus élevées sur l'art.

La France possède, dans son musée du Louvre, trenteneuf tableaux de Ponssin, qui sont numérotés, depuis 196 jusqu'an nº 254, dans le catalogue de 1852. Les dessins que l'on a conservés sont au nombre de vingt-deux. Entre les plus remarquables de ses tableaux sont les bergers d'Arcadie, et le déluge.

Nous avons de Poussin un recucil de lettres qui a paru en 1824.

On y trouve le passage suivant qu'il écrivait dans l'année de sa mort à M. de Chambrai : « Délinition : la peinture est nne imitation faite avec lignes et couleurs, en quelque superficie, de tout ce qui se voit sous le soleil. Sa fin est la délectation. Il ne se donne point de visible sans lumière, sans forme, sans couleur, sans distance, sans instrument. Pour ce qui est de la matière (ou sujet), elle doit être noble; et pour denner lieu au peintre de montrer son esprit, il faut la prendre capable de recevoir la plus excellente forme. Il faut commencer par la disposition, puis par l'ornement, le décor, la beauté, la grace, la vivacité, le costume, la vraisemblance et le jugement partout; ces dernières parties sont du peintre, et ne peuvent s'enseigner. C'est le rameau d'or de Virgile, que nul ne peut cueillir s'il n'est conduit par le destin.»

On prétendait qu'il avait aussi composé un Traité des lumières et des ombres; mais Du Ghet, son beau-frère, dans une lettre à M. de Chanteloup, prouve que ce n'est qu'un extrait de Matteo, auteur italien, que lui-même avait fait pour l'usage de Poussin.

GROTTE BASALTIQUE DE L'ILE DE STAFFA, EN ÉCOSSE.



( Vue de l'île de Staffa. )

Staffa est l'une des iles Hébrides; elle est située par le 57° degré de latitude nord, à quinze milles de l'île de Mull.

On assure que Joseph Banks, célèbre compagnon de Cook, est le premier naturaliste qui ait aborde cette ile (août 1772), et en ait donné la description. M. Panekoneke l'a visitée il y a peu d'années, et a publié, en 4851, une relation de son voyage, ou nous trouvons les détails les plus curienx et les plus intéressans que nous puissions offrir à nos lecteurs.

Le nom celtique de la grotte de l'ile de Staffa est An-Ua-Vine on Fine. Staffa est un terme norse, qui veut dire Cette année-là même, il écrivit encore des lettres où il batons ou colonnes; an-ua-vine ou fine signifie la grotte harmonieuse, on, suivant une autre traduction, la grotte de Fingal; ces deux noms conviennent également à l'île. Souvent l'agitation de la mer et les tourbillons de vent, en se perdant au fond de la grotte, à travers les colonnes de basalte disposées en buffets d'orgnes, produisent des sons

d'une merveilleuse harmonie, « Ce sont les harpes éoliennes des ombres Fingaliennes, » disent les Gaëls, qui attachent l'idée de Fingal, le père d'Ossian, à tont ce qui parait surnaturel.

L'île de Staffa n'est qu'une masse de lave et de basalte.



(Grotte de Fingal.)

Les bords sont escarpés et inaccessibles dans toute sa circonférence, à l'exception d'un petit espace, au-dessus de la presqu'ile de Boo-Sha-La.

D'immenses colonnades basaltiques règnent tout autour, et au premier aspect on a la conviction qu'elles ont surgi tout-à-coup du sein de la mer.

La régularité de tout ce que l'on voit est telle, qu'il est difficile de ne pas croire d'abord que l'on entre dans un édifice taillé par la main de l'homme. Une longue voûte qui s'élève dans une proportion élégante, des colonnes droites, des angles rentrans et saillans dent les arêtes sont d'une extrême pureté, tout persuade que le eiseau d'artistes habiles s'y est exercé; car cette grotte n'est point basse comme les cavernes ordinaires, et on n'y distingue aucune pierre, aucun fragment qui ne soit prismatique, symétriquement, parfaitement et régulièrement taillé.

Cette caverne profonde semble une grande église gothique, dont la nef présenterait deux rangées de colonnes qui auraient été brisées et transportées tout debout, mais ayant des hauteurs inégales, à la droite et à la gauche de l'édifice noirei par les flammes. Le fond de la grotte est ténebreux, et fermé comme le chœur d'une chapelle.

La grève est triste et sombre, et a la forme d'un vaste escalier de marbre noir mis en désordre par quelque bouleversement souterrain. Les grands piliers s'étendent comme une longue muraille, et d'un côté, au milieu, on remarque un réduit pareil à un confessionnal obscur. Cet enfoncement bizarre se rétrécit tellement, qu'il n'a, dans la partie la plus reculée, que la largeur d'un fauteuil; aussi l'a-t-on nommé le fauteuil de Fingal. Le dais de cette cavité est formé de colonnes brisées qui représentent assez exactement une ogive gothique.

La voûte est composée, comme les parois, de colonnades qui se sont séparées à distance à pen près égales, et dont l'une des parties est restée suspendue, tandis que l'autre partie, en tombant, a laissé libre ce long espace qui forme la caverne; les prismes du bas et du haut se correspondent avec beaucoup d'exactitude. Les basaltes sont étroitement unis, et comme eimentés dans leurs joints par une matière calcaire d'un jaune eitron, qui se détache sur la nuance de fer qui est dominante. En plusieurs endroits des galeries, la pierre reflète des teintes vertes et orange-clair. La belle transparence des eaux, lorsque la mer est calme, double l'effet imposant de la variété de ces riches couleurs.

L'île est une propriété; elle appartient aujourd'hui à la famille des Macdonald, qui l'afferme donze livres sterling par an (502 francs), plutôt pour la pêche, sans doute, que pour tout autre produit de son territoire. La partie extérieure de la voûte est un plateau couvert d'une couche très mince de terre végétale. On a defriché un com de cette plaine aride, et quelques épis d'avoine y sont venus à grand' peine. Vers le milieu de l'île, on voit encore les debris d'une chaumière. Des vaches et des chevaux, tous de très petite espèce et de couleur noire, paissent à l'entour; les pâtres ont une physionomie triste. Comme des tempêtes d'une violence effroyable se déchainent sur Staffa les trois quarts de l'année, ils ne peuvent y habiter : c'est de l'île d'Iona qu'ils viennent avec leurs troupeaux pendant les jours de l'eté. Ils n'ont pour distraire leur vue, au milieu de brumes continuelles, que les cormorans qui chassent aux insectes et aux poissons, et les pingouins, les monettes, les guillemots, s'abandonnant aux vents ou jouant à la surface de la mer.

### USAGES POPULAIRES.

Combat des échasses , à Namur. — A des époques solennelles , la jeunesse de Namur , divisée en deux corps , sous les noms de Mélans et d'Arresses , se livre , élevee sur tes longs bâtons appelés cehasses , un combat qui offre un etrange spectacle.

Chaque parti, au nombre de sept à huit cents, commandé par un capitaine et plusieurs officiers, se distingue par sa coearde, et par ses drapeaux, qui, durant l'action, flottent aux fenetres de l'hôtel-de-ville. A l'heure convenue, les deux armées, musique en tête, arrivent par les deux extrémités de la Grande-Piace, champ de bataille ordinaire, paradent un moment, puis, après avoir été harangués par leurs capitaines, s'elancent gaiement dans la lice au son des instrumens guerriers. Leurs condes et leurs jambes artificielles sont les seules armes dont ils se servent; au milieu des combattans on voit se glisser les jeunes filles, qui les encouragent lorsqu'ils faiblissent et les relèvent quand ils sont abattus. Rien ne peut égaler l'acharnement des deux partis; ils déploient une vigueur et une agilité singulières en présence de la foule des spectateurs, dont l'interêt est puissanment excité.

Snivant la tradition du pays, cette lutte curieuse aurait pour origine la rivalité de deux familles, celles des Mélans et des Avresses, qui vidérent leurs différens de cette manière. Les historieus et les antiquaires n'adoptent point cette explication, mais ils ne la remplacent par rien de satisfaisant. Ces combats furent souvent livrés en l'honneur et en présence de souverains, parmi lesquels on cite Charles-Quint, Pierre-le-Grand, et Bonaparte. Les magistrats de la ville, ayant considéré, dès la fin du xville siècle, les dangers que ces jeux présentaient, les ont défendus. Depuis lors ils sont devenus plus rares; et le dernier a été livré en 1814 devant le prince d'Orange.

Danse des sept Machabées. — Cet exercice était encore particulier à la jennesse de Namur, et suivait ordinairement le combat des échasses.

Sept jeunes et vigoureux garçons représentaient les Machabées. Tous leurs vêtemens, veste, pantalon, bas, souliers et bonnet, étaient blancs et fixés avec des rubans rouges. Leur main droite était armée d'une épée émoussée; de la gauche ils saisissaient le fer de leur compagnon, et, entrelaçant leurs mains de cent manières differentes, ils exécutaient les mouvemens les plus variés.

L'origine de cet exercice est aussi incertaine que celle du combat des échasses. Le dernier ent lieu en 1774, en présence de l'archidue Maximilien.

### LA SEMAINE.

CALENDRIER INSTORIQUE.

Condamnations célébres. — Guerre d'Espagne. ---Papauté. — Le premier lieutenant de police.

9 Mars 1762. — Exécution de Jean Calas. La condamnation et le supplice injuste de ce vertueux protestant, faussement accusé d'avoir assassin : son fils qu'en supposait s'être converti au catholicisme, out plus fait pour la propagation de l'esprit de tolérance, que n'avaient fait jusque là un grand nombre des écrits des philosophes qui réclama ent la liberté religieuse depuis plusieurs siècles. Trois aus après l'exécution, le 9 mars 1765, un jugement solemel a réhabilité la mémoire de cette célèbre victime du fanatisme.

40 Mars 4811. — Prise de Badajoz, scapitale de l'Estramadure espagnole. Le général Mortier s'en empare après un
siège de cinquante-quatre jours. Wellington communiquant
cet evénement à la régence du Portugal, écrit : « La nation espagnole a perdu, en deux mois, les forteresses de
Tortose, d'Olivenza, et de Badajoz. Pendant ce temps. Je
maréchal Soult, avec un corps de troupes au-dessous de
vingt mille hommes, outre la prise de ces deux dernières

places , a pris ou tue plus de vingt-deux mille hommes de troupes espagnoles. »

11 Mars 1514. — Sous le règne de Philippe-le-Bel, tacques de Molay, grand-mattre des Templiers, et Guy, frère du dauphin d'Auvergne, sont brûles sur la place Dauphine. Tous les ans les successeurs des Templiers, qui viennent de rendre public leur culte à Paris, vont un à un, le 11 mars, sur le lieu du supplice.

Bossnet a dit an sujet de cet évènement historique : « On ne sait s'il n'y ent pas plus d'avarice et de vengeance, dans cette exécution, que de justice. »

14 Mars 1808. — Sénatus-consulte qui porte institution de titres héréditaires honorifiques, sons la dénomination de prince, duc, comte, baron et chevalier. Il est statué que les titulaires pourront former des majorats ou substitutions en faveur de leurs descendans directs.

12 Mars. — Ce jour est le premier du mois pour les Grees modernes. En plusieurs endroits, ils ont conservé l'usage de célebrer à cette époque le retour du printemps, par de vieux chants consacrés, et en cassant dans les rues toute leur vaisselle de terre. Ce dernier usage existe aussi dans un grand nombre d'antres pays; à Lorient, par exemple, en Bretagne, le dimanche de la Quasimodo, il ya une gnerre générale contre toutes les marmites, cruchès et pois-au-lait.

12 Mars 1699. — Le pape Innocent XII condamne, après neuf mois d'examen, le livre de Fénelon, intitulé *Explica*tion des maximes des Saints. Ce livre avait été véhémentement critiqué par Bossnet.

15 Mars 1809. — Révolution en Suède. Gustave-Adolphe 11 est désarmé par un Suèdois, qui lui adresse ces paroles : « Sire, votre épée vous a été donnée pour la tirer contre les ennemis de la patrie, et non contre les vrais patriotes, qui ne veulent que votre bonheur et celui de la Suède. » Le 29 mars saivant, Gustave-Adolphe abdique la conronne en ces termes : « Persuadé que nous ne pouvons plus continuer nos fonctio s royales, ni maintenir l'ordre et la tranquillité dans ce royaune, d'une manière digne de nous et de nos sujets, nous nous faisons un devoir sacré de renoncer, par le présent acte, volontairement et par notre propre motif, à nos fonctions royales, afin de consacrer le reste de nos jours à la gloire de Dieu. »

45 Mars 1815. — Les huit puissances signataires du traité de paix de Paris, du 50 mai 1814, réunies au congrès de Vienne, déclarent que Bonaparte, en rompant la convention qui l'avait établi à l'île d'Elbe, s'est placé hors des relations civiles et sociales, et le livrent à la vindicte publique comme ennemi et perturbateur du repos du monde.

14 Mars 1860. — Le cardinal Gregorio-Barnaba Chiaramonte est élu pape par trente-deux voix sur trente-cinq, dans le conclave tenu à Venise. Losqu'il n'était encore qu'évêque d'Imola, dans la Romagne, il avait prononcé à l'occasion de l'entrée des Français dans la Romagne un discours où l'on remarque ces phrases : « Les premiers chrétiens étaient animés de l'esprit de démocratic. Les vertus morales rendent bons démocrates. » Elevé à la papauté, il prit le nom de Pie VII. Ce fut lui qui sacra Napoléon empereur, à Paris, en 4894.

45 Mars de l'an 44 avant J.-C. — Jules César est assassiné dans le sénat.

15 Mars 1665. - Création de la charge de lieutenant de

police de Paris. M. de La Reynie, qui occupe le premier cette fonction, ordonne que des lanternes soient suspendues dans toutes les rues. Cette innovation produisit une grande impression sur l'esprit des bourgeois. Ce n'est que cent ans après, sous la lieutenance de M. de Sartine, que les lanternes à réverbère sont établies

A la réception de M. de La Reyme, le premier président du parlement de Paris lui recommanda trois choses, netteté, clarté, súreté.

### PROGRESSION

DES PRODUITS, DES REVENUS, ET DE LA POPULATION DE LA GRANDE-BRETAGNE.

La Grande-Bretagne (l'Angleterre proprement dite, l'Ecosse et le pays de Galles) avait produit par l'agriculture et par ses mines senlement 2,496,000,000 francs, en 1815. Ayant alors 42,500,000 habitans, c'était une production agricole de 199 fr. 68 c. par tête.

En 1851, elle a donné 5,350,000,000 fr., ou 225 fr. 53 e. par individu, sa population étant à cette époque de 45,000,000 d'habitans. L'augmentation moyenne amuelle pendant les dix-linit ans écoulés entre 1815 et 1851 a donc été, pour les produits de l'agriculture et des mines, de 47,444,000 fr.; pour la population, de 138,800 habitans, et pour la répartition des produits par tête, de 1 fr. 51 c. Si la même progression continuait pendant cent aus, la Grande-Bretagne, en 4951, aurait 8,094,400,000 fr. de revenu agricole, et 28,880,000 habitans, qui auraient chacun, terme moyen, un revenu annuel en produits de l'agriculture de 554 fr. 53 c. Or, comme cet art ne fait que le tiers environ des richesses de la Grande-Bretagne, il en résulterait que chaque Anglais possèderait près de 1,100 fr. de revenu moyen. Assurément, jamais le partage ne sera aussi égal; mais il est probable que le nombre des malheureux sera moins fort qu'actuellement, et que la répartition des produits sera mieux faite, ear le grand avantage de la civilisation est d'augmenter et d'honorer de plus en plus l'influence du travail.

Publicité des dépenses de l'État. — Autrefois en France les comptes de la guerre et de la marine se rendaient tous les six mois; mais comme la publicité des dépenses elfrayait l'absolutisme du souverain, on n'avait garde d'en rien laisser à la disposition des curieux. On rapporte que Louis XV s'enfermait dans l'OEil-de-Bœuf, et que là, avec deux valets, il brûlait soigneusement les papiers qu'on lai rendait, ne se retirant qu'après avoir bien remué dans les cendres pour effacer jusqu'an moindre vestige d'écriture. Aujour-d'hui le plus mince étudiant peut connaître les dépenses de l'État avec plus d'exactitude qu'il ne sait, au bout de l'année, par où a passé la pension que lui fait son père.

### STATISTIQUE.

ANNÉES DE GUERRE EN FRANCE PENHANT LES CINQ DERNIERS SIÈCLES.

Dans le xive siècle, il y eut 45 années de guerre :

5 de guerre civile;

15 de guerre portée à l'extérieur ;

25 de guerre sur le sol de la France.

Il y ent 14 grandes batailles, entre autres celle de Courtray, ou les Flamands firent trophée de quatre mille paires d'éperous de chevaliers français; celle de Poitiers, qui coûta la liberte au roi de France.

On peut juger de tous les maux que devaient entrainer

de semblob es guerres, dans lesquel es, pour une bataille rangée, se livraient cinquante ou soixan'e combats d'antant plus sanglans, que l'usage des armes à leu était presque incomm; que l'on combattait corps à corps, et que tout guerrier blessé un peu griévement mourait ordinairement faute de secons, à moins qu'il ne fût d'un rang très élevé.

Dans le xv° siècle on trouve 71 années de guerre :

15 de guerre civile;

45 de guerre sur le sol de la France;

45 seulement où la guerre fut portée sur le sol étranger; Et 11 grandes batailles, parmi lesquelles on remarque celles σ'Azincourt, de Castillon et de Montihèry.

Dans le xvi° siècle on compte 85 années de guerre :

44 de guerre extérieure;

8 de guerre sur le territoire français;

55 de guerre civile et religieuse.

Il y eut 27 batailles rangces, parmi lesquelles on en compte 41 où les Français, animés et par l'esprit de parti, et surtout par le fanatisme religieux, se battirent et se dechirèrent entre eux.

Dans le xvire siècle il y eut 69 années de guerre :

6 de guerre religieuse;

H de guerre civile;

52 de guerre portée à l'extérieur.

On compte dans ce siècle 59 batailles rangées.

Dans le xviiie siècle :

51 années de guerre extérieure;

I — de guerre religieuse;

6 - de guerre civile.

En tout, 58 années de guerre, et 95 batailles.

Ainsi, dans l'espace de cinq siècles, on trouve:

55 années de guerre civile;

40 — de guerre religieuse ;

76 - de guerre sur le sol de la France;

175 — de guerre à l'extérieur.

En tout, 526 années, pendant lesquelles se livièrent 184 hatailles rangées.

## LA PÉCHE DES PERLES A CEYLAN.

Dans le mois d'octobre qui précède la pêche, on se livre, si le temps le permet, à l'examen des banes d'huitres à perles. On s'assure de la position de chacun de ces bancs au moven de plongeurs qui v descendent à plusieurs reprises, et en rapportent un ou deux milliers d'huitres comme cchantillon. On ouvre les eoquilles, et si le produit des perles recueillies dans un millier d'huitres s'élève à la somme de 75 francs environ, on peut s'attendre à une honne pêche. Les banes d'huitres occupent, dans le golfe de Manaar, une é endue de dix lieues du nord au sud, et de luit lieues de l'est à l'ouest. Il y en a quatorze (tous cependant ne produisent pas); le plus grand est long de trois lieues, et large de deux tiers de lieue. La profondeur de l'eau est de trois à quinze brasses (quinze à soixante-quinze pieds). Les huitres à perles qui se trouvent sur ces banes sont toutes d'une même espèce et d'une même forme. Elles ressemblent un pen à l'huitre ordinaire, mais elles sont plus grandes, ayant de luit à dix pouces de circonference. Le corps de l'animal est blanc et glutineny: l'interieur de la coquille. la veritable naere est plus brillante et plus belle que la perle elle même; l'extérieur est uni et d'une couleur sombre. Les perles sont ordinairement renfermées dans la partie la plus épaisse et la plus charnue de l'huitre. Une seule luitre contient quelquefois plusieurs perles; et oa en cite une qui en a produit cent einquante. La perle n'est sans donte que le résultat de quelque depôt accidentel pendant l'agrandissement graduel de la coquille : petite au commencement, elle s'accroit par des conches successives de matière à perle.

Le gonvernement anglais de Ceylan fait quelquefois la pêche à ses proptes frais ; quelquefois il loue ses bateaux à plusieurs entrepreneurs ; le plus souvent il vend le droit de la pêche à un particulier , qui , à son tour , le sous-loue à d'antres. La saison de pêche de l'année 1804 fut cédée par le gouvernement à un capitaliste , pour une somme qui s'éleva au moins à 120,000 liv. st. (plus de 5 millions). C'est au commencement du mois de mars que commence la pêche, et elle occupe plus de deux cent einquante bateaux qui arrivent de différentes parties de la côte de Coromandel. Après plusieurs ablutions, sortiléges, et autres cérémonies superstitieuses, l'équipage de tous les bateaux s'embarque à minuit, sous la conduite des pilotes. Arrivés aux banes , on jette l'ancre , et on y attend la pointe du jour.

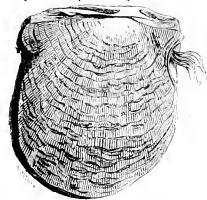

(Coquille de l'huitre à perles.)

A sept heures du matin, aussitôt que la chaleur solaire a acquis quelque force, les plongeurs commencent leurs opérations. On fait, avec les avirons et d'antres pièces de bois, une espèce d'échafaudage à jour qui dépasse les deux côtés du bateau, et auquel on suspend la pierre à plonger qui descend de cinq pieds dans l'eau; elle pèse cinquante-six livres, et a la forme d'un pain de sucre; la corde qui la soutient porte à sa partie inférieure un étrier pour recevoir le pied du plongeur. Celui-ei n'a pour tout vêtement qu'un moreeau de calieot qui lui enveloppe les reins. Il met un pied dans l'étrier, y demeure debout pendant quelques instans, s'y soutenant par le mouvement d'un de ses bras; alors on lui jette un filet, en forme de panier, entouré d'un cereeau de bois, dans lequel il place l'autre pied. Il tient à la main deux cordes, celle du panier et celle de la pierre. Dès qu'il se sent en état de couler, il bonche ses narines d'une main pour empécher l'eau d'y entrer, et donne une forte secousse au nœud auquel est suspendue la pierre, il la détache et plonge immédiatement. Aussitôt arrivé au fond, il retire son pied de l'étrier; on remonte sur-le-champ la pierre, qu'on accroche de nouveau à l'aviron; alors le plongeur se jette la face contre terre, et ramasse tout ce qu'il peut atteindre pour le mettre dans son panier. Quand il est prèt à remonter, il secoue fortement la corde, dont l'extrémité est entre les mains de l'équipage, qui la retire avec le plus de vitesse possible. Le plongeur, en même temps, débarrassé de toute entrave, grimpe lui-même le long de la corde, et parvient toujours, par les efforts qu'il fait, à reparaître assez long-temps avant le panier. Il s'amuse à nager à quelque distance du bateau, dans lequel il est rare qu'il rentre avant la fin de sa journée; il saisit soit un aviron, soit une manœuvre, en attendant que vienne son tour de redescendre. Un plongeur reste à peine sous l'eau une minute et demie; espendant, dans ce court espace de temps, et sur une couche richement fournie d'huitres, il pent, s'il est habile, en ramasser jusqu'à cent einquante. Il y a toujours, pour une pierre à plonger, deux pêcheurs qui descen-

dent alternativement : l'un se repose et se rafraichit pendant que l'autre travaille. Après eet exercice, ees hommes éprouvent des saignemens de nez et d'oreilles qui les soulagent beaucoup. Ils traitent leur travail de passe-temps agréable; et, quoiqu'ils soient occupés six houres de suite, ils ne font entendre ni plainte ni murmure, à moins qu'il n'y ait disette d'huitres.

Quand la journée est avancée, le pilote, qui commande, fait un signal; la flotte se rallie, et eingle vers le rivage, on elle est attendue par une foule immense. Chaque bateau rentre dans sa station, et les huitres sont transportées dans de grands enclos, on elles restent entassées et bien gardées pendant dix jours, temps nécessaire pour qu'elles se corrompent. Quand elles sont arrivées à un état convenable, on les jette dans un grand réservoir rempli d'eau de mer, et on les y laisse douze heures; puis on les ouvre, on les lave, et on livre les eoquilles aux rogneurs, qui en détachent les perles avec des tenailles.

Lorsque toutes les coquilles sont enlevées, la substance même des huitres reste au fond du réservoir avec le sable et les fragmens brisés des coquilles. Pour en extraire les perles qui s'y trouvent mélées, on lave à diverses reprises, en ayant soin de passer les caux de lavage au travers d'un sac. Une fois le sable ainsi lavé et séché, il est passé au crible. Les grosses perles en sont facilement retirées; mais la séparation des petites, qu'on appelle semence de perles, est un travail de quelque difficulté. On les assortit ensuite par elasses, selon leur grosseur; enfin, elles sont percées et enfilées, et alors elles sont envoyées au marché.

Dans tous les temps les perles ont été des ornemens précieux. Plusieurs tentatives d'imitations ont été faites et avec succès. La plus singulière, pratiquée sur les bords de la mer Rouge dès les commencemens même de l'ère chrétienne, se continue encore dans la Chine. On perce la coquille de l'huitre à perles pour y introduire un morceau de fil de fer, et on remet l'huitre en place; l'animal, blessé par la pointe du fil, dépose autour de lui une couche de matière à perle qui s'endureit peu à peu, et se fortilie par d'autres dépôts; alors l'huître est de nouveau repêchée.



(Intérieur de l'huitre à perles.)

On fabrique les fausses perles au moyen de petits globules de verre creux, dont l'intérieur, enduit d'un liquide appelé essence de perles, est rempli de cire blanche. Cette essence est composée de petites particules couleur d'argent qui adhèrent aux écailles de l'ablette, et a été mise en usage pour la première fois au commencement du dernier siècle par un Français nommé Jacquin.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, n° 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 50

### PROCESSION A JAGGATNATHA



(Procession à Jaggatnatha.)

Jaggatnatha, qui est aussi connu sons les noms de Jagrenat, Juggernauth, est situé dans le gouvernement du Bengale, district d'Orissa. C'est le temple le plus célèbre de l'Hindoustan. Suivant la tradition, l'idole a été façonnée par le dieu Vishnou lui-même, déguisé sous l'apparence d'un charpentier. On rapporte que le céleste artisan avait demandé à être seul et à n'être point interrompu pendant la durée de son travail; or, le roi qui faisait bâtir le temple en expiation de ses péchés, saisi d'un vif mouvement de curiosité, et craignant d'ailleurs que son charpentier ne fût qu'un onvrier paresseux, avait appliqué son œil contre une des fentes de la porte; mais à peine avait-il en le temps de reconnaître la fausseté de ses soupçons, que Vishnou, disparaissant, abandonna sa statue à peine ébauchée. Cette légende a au moins le mérite de justifier la laideur et les formes grossières du dieu que représente l'idole.

La masse des bâtimens qui composent le temple offre un aspect assez imposant; ils sont aperçus d'assez loin en mer pour faire reconnaître au navigateur l'approche de la côte, qui, dans cette partie du golfe de Bengale, est assez basse. La ville, habitée par des prêtres et des mendians, est journellement visitée par les dévots, qui viennent y prendre leur part des priviléges dont le dieu a doté ce séjour sacré. On porte à 42,000,000 par année le nombre de ces pêlerins.

La vue seule du temple suffit pour attirer sur le fidèle les bénédictions célestes; tous les péchés sont pardonnés à celui qui est assez henreux pour pouvoir porter à sa bouche quelques uns des débris du repas offert à Vishnou, ces debris eussent-ils été arrachés à la gueule d'un chien. (On comprend d'après cela que Vishnou doit avoir une table bien servie, pour que sa desserte soit abondante.) Recevoir des coups de bâton de la part des brahmines chargés de distribuer le riz, est une œuvre tout-à-fait méritoire. Enfin, le moyen le plus assuré de gagner le paradis, est de mourir dans cette terre Tour 1.

sainte, sur le sable qui avoisine la mer; aussi la plage estelle, en quelques endroits, toute blanche d'ossemens humains.

Les Hindous dévots qui sentent leur fin approcher se font apporter à Jaggathnatha pour y attendre la mort; mais plusieurs la trouvent en chemin, ear les souffrances, la misère, les fatignes du voyage, les tortures auxquelles la plupart d'entre eux se soumettent, engendrent des maladies épidémiques.

Les corps des pèlerins sont généralement privés de sépulture, et forment la nourriture habituelle des chiens, des chacals et des vautours; on rencontre leurs ossemens épars sur les routes jusqu'à quinze lieues à la ronde.

L'idole de Jaggatnatha, eelle de Balaram, son frère, et celle de Chouboudra, sa sœur, sont toutes les trois en bois, et assises sur des trônes de hauteur à pen près égale. La première est magnifiquement vêtue; elle a les bras dorés, le visage peint en noir, avec la bouche ouverte et couleur de sang; les deux autres sont peintes en blanc et en jaune.

La gravure représente la procession qui a lieu dans les grandes fêtes de juin.

L'idole est placée sur un immense char surmonté d'une tour qui a soixante pieds de haut; dès qu'elle est aperçue par la multitude, elle est saluée par un cri épouvantable, mêlé de sifflemens qui durent plusieurs minutes. On attache au char d'énormes cordages sur lesquels se jette tout le peuple, hommes, femmes et enfans, car c'est une œuvre sainte que de mettre le dieu en mouvement. La tour s'avance pémblement avec un grand bruit; les roues, gémissant sous le poids de la lourde machine, tracent de profonds sillons sur la terre. Les prêtres récitent des hymnes; des groupes de pèlerins agitent des branches.

Mais bientôt la scène devient hideuse, car la religion enseigne que le dien sourit à une libation de sang; et de pauvres fanatiques, se devonant pour obtenir ce sourire de leur horrible dieu, se précipitent sous les roues : quelques uns se bornent à faire fracasser leurs bras et leurs jambes; mais res plus saints se saccifient.

Un Anglais, Buchanan, qui fit en 1806 le pélerinage de Jaggatnatha, y fut témoin de ces sacrillees; ilvit un Hindou s'étendre le visage contre terre, les mains alongées en avant, sur le possage de la tola; son corpe écrasé demeura long-temps dans l'ornière exposé aux regards des speciateurs. Quelques pas plus loin une femme se saccifia aussi; mais, par un rafinement d'expiation, voulant savonrer la mort, elle se plaça dans une situation oblique, de manière à n'être qu'à demi écrasée, et à survivre de quelques heures dans les plus cruelles souffrances.

Une foule d'autres dévots, moins zélés, se contentent d'expier leurs péchés par des tortures qui n'entrainent généralement pas la mort du patient. Les uns se précipitent sur des matelas de paille garnis de lances, de sabres et de conteaux; d'autres se font attacher à l'extrémite d'un balancier, au moyen de deux crochets de fer qu'on leur enfonce dans l'omoplate, et , bientôt enlevés à trente pieds de hanteur, reçoivent un mouvement de rotation d'une rapidité excessive, pendant lequel il jettent des fleurs sur les assistans. Ceuxei ne restent pas oisifs, et se livrent à mille petites expiations, qui sont considérées comme de simples gentiflesses : tantôt ils se passent des tuyaux de pipe dans les bras et dans les épaules; tantôt ils se font sur la poitrine, sur le dos et sur le front, cent vingt blessures (nombre consacré); l'un se perce la langue avec une pointe de fer, cet antre la fend avec un sabre.

Au milieu de ces scènes d'horreur, il est un fait cependant sur lequel on aime à se reposer : on voit les membres de la caste orgneilleuse des brahmes se prosterner devant l'idole, la tête découverte, en se mélant sans scrupule avec les artisans, les ouvriers, les serviteurs, qui forment une caste impure. « Le dieu de Jaggatnatha est si grand, disent-ils, que tous sont égaux devant lui : distinction de rang, dignité, talent, naissance, tout disparaît, tout s'efface dans son immensité.»

Ainsi, dans le chaos de ces superstitions orientales, on voit poindre quelques lueurs des principes dont l'évangile de Jésus-Christ a éclairé l'Occident.

## PROGRÈS DES MESSAGERIES EN FRANCE.

Il paraît que ce fut sons le règne de Charles IX que l'usage des coches ou voitures publiques s'établit à Paris. Les loueurs de coches prenaient des permissions du roi, afin de n'être point inquiétés par les messagers de l'Université ou par les maîtres de poste.

En 1575. Henri III révoqua toutes les commissions octroyecs pour mener coches, et permit à Philibert de Cardaillac, sieur de Capelle, sénéchal de Quercy, de nommer telles personnes qu'il jugerait à pro<sub>t</sub>os pour la conduite des voitures de Paris, Orléans, Troyes, Rouen et Beauvais.

En 4594, les besoins du commerce ayant donné plus de développement à ces entreprises, lleuri IV créa l'office de commissaire-général et surintendant des coches publics de royaume, dont Pierre Thireul fut le premier titulaire.

En 1676, Louis XIV ordonna le remboursement de leurs finances aux propriétaires des différentes messageries, et subnozea aux baux de celles qui appartenaient à l'Université le fermier-général des postes de France. Depuis ce temps, les voitures publiques furent décorées du titre de messageries royales.

En 1678, une ordonnance détermina les fonctions des de nos chanssées. Repoussant le reproche qu'on leur agers, maîtres de coches et carrosses voituriers; rou- adresse de verser souvent en route, ils affirment que ces

icus et autres; elle exempta les fermiers et commis des messageries du losement des gens de guerre, de la collecte des deniers royaux, du guet et de la garde des portes, de tutelle, de caratelle, etc., etc.

En 1631, nouvelle ordonnance, qui leur permet de porter epée et autres armes, les dispense des corvées et de la milice, defend aux ofnéiers des élections et greniers à sel, habitans des villes et paroisses, as-essems et collecteurs, de les comprendre d'uns leurs rôles de taxes.

En 1775, Louis AVI, sur le rapp et de Turgot, sépara les messageries et dilizences de la ferme générale des postes, « Sa Majesté ayant recomm, dit le préambule de l'arrêt du conseil-d'etat, que le mode de regie adopté soumet ses peuples à un privilège exclusif, a résolu de faire rentrer dans sa main tant lesaits droits de carrosses, que les messageries qui font partie du bail général des postes, pour former une seule administration royale, » Turgot ayant réuni à cette administration les privilèges des diligences et coches d'eau sur les rivières et sur les canaux du royaume, organisa une vas'e exploitation, qui devait par la suite desservir tontes les provinces. Le prix des places dans les anciens carrosses était, depuis plus de cent ans, de dix sous par lieue; il fut porté à treize. On estime que le gouvernement retirait alors annuellement 900,000 livres de ce service public.

En 1789, les messageries rapportaient à l'Etat 1,400,000 livres; elles faisaient quinze lieues en vingt-quatre heures; le prix des places était d'un franc par lieue, et les voyageurs au nombre de huit dans les voitures de la plus grande dimension.

Par suite de la révolution et des victoires de l'empire, cette industrie reçut une telle impulsion, qu'en moins de quarante ans, et affranchie du monopole, elle a fait plus de progrès que dans les trois siècles précèdens. On pent s'en convaincre par le tableau suivant, où l'on remarque avec satisfaction que, malgré les nombreuses améliorations apportees dans le transport des voyageurs et des effets, malgré l'accroissement du prix des fourrages, des chevaux et de la journée, les messageries out réalis à une baisse considérable dans le prix des voyages.

| Années. | Mombre de voyagents par voiture<br>de la plus grande dimension | Lrix des places par liene. | Ourée, en mantes, du voyage<br>par ficue. | frix du transport des marchandises pour 100 kil, et pour 100 lieues. | Quantité de lieues<br>parcourues en vingt-quatre heures. | Nombre de voitures partant de<br>Paris à heures fixes par jour. | Nembre de voyageurs<br>qu'elles reçoivent par jour. | Quantité de marchandises<br>qu'elles chargent par jour<br>sur la totalité de leurs voitures. |
|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanée   | ombre de voyage<br>de la plus grand                            | Trix des place             | Ource, en minut<br>par fic                | rix du transport d<br>pour 100 kil. et p                             | Quantité d<br>arcournes en ving                          | Nombre de voitui<br>Paris à heures fi                           | Nombre de s<br>qu'elles reçoive                     | Quantité de ma<br>qu'elles charge<br>sur la totalité de                                      |
|         | -                                                              |                            |                                           |                                                                      | Ē.                                                       |                                                                 |                                                     |                                                                                              |
| 1810    | 11                                                             | 75 c.                      | 73 m                                      | 89 fc                                                                | 50                                                       | 50                                                              | 280<br>400                                          | 21,000 kil.<br>28,660                                                                        |
| 1815    | 15                                                             | 70<br>85                   | 40                                        | 70                                                                   | 40                                                       | 4(1                                                             | 400                                                 | 28,660                                                                                       |
| 4829    | 48                                                             | 05                         | 50                                        | 617                                                                  | 48 ]                                                     | 60<br>65                                                        | 720 _                                               | 59.000                                                                                       |
| 4825    | 48                                                             | 60                         | 3()                                       | 40                                                                   | 48 ]<br>48 ]<br>57 ]<br>57 ]                             | 65                                                              | 800                                                 | 42.250                                                                                       |
| 1827    | 18                                                             | 23                         | 50                                        | 40                                                                   | 57 }                                                     | 70                                                              | 908                                                 | 45.500                                                                                       |
| 1852    | 18                                                             | 45                         | 26                                        | 40                                                                   | $57\frac{1}{7}$ .                                        | 70                                                              | 900                                                 | 45,500                                                                                       |

Cette industrie, qui en 1775 produisait à peine pour l'Etat 900,000 livres, paie aujourd'hui 12,000,000 d'impôts, dont le établissemens de Paris fournissent le tiers. Recevant des voyageurs, chaque année, une somme de 45 à 50,000,000 de francs, elle entretient sur tous les points de la Françe au mouvement de fonds de plus de 400,000,000 f., et les entrepreneurs de messageries, dans un mémoire qui vient de parantre, calculent que les diligences ne doivent être comptées que pour un quarantième dans la détérioration de nos chaussées. Repoussant le reproche qu'on leur adresse de veiser souvent en route, ils affirment que ces

sortes d'accidens n'arrivent qu'une fois sur une distance de 450,000 lienes. Ainsi, ils font un trajet équivalent à quatorze fois le tour de la terre avant de verser, et une personne qui part pour Bayonne peut parier 650 francs contre. I franc qu'elle n'éprouvera pas cet accident. En 4773, il fallait vingt jours ou 430 heures pour aller de Paris à Bayonne; actuellement on franchit ce trajet en moins de 87 heures. La nourriture et le concher fevenaient à 80 francs; aujourd'hun on ne couche plus, et le prix de la nourriture est au-dessous de vingt francs.

Ainsi les progrès de l'industrie, offrant à l'homme plus de jouissances, plus de facilité pour satisfaire ses désirs ou ses intérêts, lui permettent néanmoins d'économiser son argent, et surtout son temps, le plus précieux de nos capitaux, puisque c'est celui dont notre vie est faite, et le seul qu'il ne nous soit pas permis d'augmenter.

# DÉPOPULATION DES BÊTES FÉROCES. COMBATS D'ANIMAUX A ROME.

Les animaux les plus terribles, comme les lions, les ours, les hyènes, les tigres, les panthères, les éléphans, les rhinocéros, etc., peuplaient en foule les continens, à une époque qui ue remonte pas au-delà de trois mille ans; l'homme, par son adresse, a su les rendre de plus en plus rares, et les reléguer dans les lieux déserts. Quant aux habitans des mers dangereux pour l'homme, il les a forcés aussi, mais dans les temps modernes sculement, de se réfugier dans des parages qu'il ne visite que rarement. C'est ainsi que les baleines ont quitté le golfe de Gascogne, où les anciens pêcheurs basques les trouvaient en si grande quantité que les clôtures de leurs champs etaient faites avec les debris de ces animaux.

La fureur de la chasse, commune à tous les peuples, n'a pas été la seule cause de la destruction des races muisibles; le goût passionné des anciens Romains pour les combuls d'animaux féroces contribua aussi énergiquement à dépeupler les forêts et les déserts. Le nombre des animaux tués à Rome, soit dans les fêtes publiques, soit dans le Cirque, est prodigieux.

C'est ainsi qu'après la conquête de la Macédoine, Métellus amena à Rome environ cent cinquante éléphans, qui forent tués à coups de flèches dans le Cirque, on on les avait fait combattre.

Ptolémée, dans la fête qu'il donna en l'honneur de son père Ptolémée-Soter, et dans laquelle il simula le triomphe de Bacchus, fit voir des éléphans, des eerfs, des luibales, des autruches, des orix, des chameaux, des brebis d'Ethiopie, des cerfs blanes de l'Inde, des léopards, des panthères, des onces, des ours blanes, et enfin un nombre considérable de lions de la plus grande taille.

Ce genre de spectacle qui, primitivement, avait un but politique, devint plus tard l'objet d'un luxe incroyable de la part des grands.

Pompée, lors de l'inauguration de son théâtre, après avoir montré au people un grand nombre d'animaux divers, lui présenta, en outre, quatre cent dix panthères, et six cents lions, parmi lesquels il s'en tronvait trois cent quinze à crinière. Les Romains parvinrent même à captiver ces animaux, et Antoine parcourut les rues de la capitale du monde avec des lions attachés à son char. Gésar, uon moins magnifique, montra au peuple jusqu'à quatre cents lions à crinière; ayant réuni plus de quarante éléphans, il les fit combattre contre cinq cents fautassius, ensuite contre cinq cents cavaliers (ecci s'appelait à Rome la chass amplifithéâtrale); en sortant de cette fête, d'autres éléphars le ramenèrent chez lui, à la clarté des torches et des flambeaux disposés sur leurs larges flancs.

Les animaux aquatiques ne furent pas plus que le s'espèces terrestres à l'abri de la fureur que les Romains avaient pour les spectacles. Treute-six crocodiles étalés aux regards d'un peuple curieux, dans le Cirque de Flandnins, furent déchirés et mis en pièces, après avoir combattu les uns contre les autres.

Au rapport des historiens, Titus fit périr aux yeux des Romains neuf mille animaux différens; Trajan ouze mille dans les jeux qu'il donna après la victoire remportée sur les Parthes. Probus fut celui des empereurs romains qui parvint à rassembler aux yeux du peuple le plus grand nombre d'animaux divers. Ainsi on le vit planter une forêt dans le Cirque pour la fête qu'il y donna, et il fit courir, le jour de cette fête, jusqu'à mille autruches, et une quantité innombrable d'animaux de tous les pays.

Ces spectacles continuèrent sans interruption jusqu'à la destruction de l'empire d'Occident : les défenses de l'empereur Constantin ne purent y mettre un terme.

Il est facile de comprendre que tout ce carnage dut singulièrement diminuer le nombre des animaux féroces et leur faire rechercher les retraites éloignées des habitations.

Lorsque les peuplades du nord curent envahi toute l'Europe, et que le christianisme les ent civilisées, les villes sé multiplièrent, un grand nombre de forêts furent abattues, et les contincus se trouvèrent ainsi à peu près debarrassés de ces hôtes dangerenx.

Anjourd'hui, les pays civilisés recèlent bien quelques bêtes sauvages, comme des ours, des loups, des hyènes; mais ces animaux redoutent la présence de l'homme; ils se cachent dans les cavernes des montagnes, ou dans la partie la plus épaisse des forêts. Ce qui ne les empêche pas d'être souvent les victimes du pieu, du poignard, ou de l'arme à feu.

### USAGES POPULAIRES EN FRANCE.

FÊTES ET CÉRÉMONIES.

Processions de la ville de Douai (Nord). — Le géant Gayant et sa famille.

En 1479, la guerre se poursuivait entre le roi de France et l'archiduc Maximilieu, époux de Marie de Bourgogue, comtesse de Flandre. Les Français voulaient surprendre la ville de Donai; ils se cachèrent dans les Avèties, près la porte d'Arras; et le matin du seizième jour de juin étant venu, ils firent condaire près de cette porte un cheval et une jument, espérant s'introduire dans la place au moment ou la garde sans déliance ouvrirait le passage.

Ce projet fut deconcerte, et les Français se retirérent. Afin de consacrer la mémoire de cet évènement, le conseil de la ville, le clergé et les notables résolurent, en 1380, qu'il scrait fuit chaque année, le 6 juin, une procession générale en l'honneur de Dieu, de toute la cour céleste, et de M. saint Maurand.

Peu à peu on vit s'introduire dans ces processions des figures grotesques ou ridicules, entre autres le celèbre géant Gayant. Cagenon, saint Michel et son diable, etc. A ce sujet, l'évêque d'Arras adressa, en 1699, des representations aux échevios de la ville. Cenx-ci consentirent à la suppression de la figure du diable de saint Michel; mais les abus auxquels donnait lieu la procession ne cessant point encore, cette cerémonie fut abolic par mandement de 1771, après des contestations infinies entre l'antorite civile et religieuse.

Vers le même temps, et afia de c lebrer le retour de la ville à l'obeise nec de Louis XIV, on institua une autre procession generale; par lettres closes de juin 4771, le roi enjoignit aux autorités d'y assister; depuis cette epoque, elle eut lieu sans interruption, le 6 juillet de chaque année, jusqu'à la révolution.

Aujourd'hui, la procession de Gayant, rétablie en 1801, n'est plus une procession religieuse.

Pendant la durée de la fête communale, on promène seulement la roue de fortune, le sot ou fon des Canonniers, et Gayant, ainsi que sa famille, composée de sa femme, et de Jaco, Fillion et Tiot-Tourni, ses enfans. La grande popularité dont jouissent ces célèbres mannequins dans le Nord ne contribue pas peu à attirer dans la ville une grande partie des habitans des communes environnantes.

Il n'existe rien de bien certain sur l'origine de cette illustre famille; ce qui paraît le plus probable à cet égard, c'est que ce fut Charles-Quint, qui, dans le but d'amener les habitans des diverses provinces des Pays-Bas à se réunir et à fraterniser, établit des fêtes dans lesquelles on vit paraître des ligures gigantesques, telles que Gayant, dont la tête atteint la hauteur du premier étage des maisons. De même qu'à Douai, des géans ont joué des rôles importans dans les divertissemens pupulaires, à Dankerque, Bruges, Bruxelles, etc.

Gayant et sa famille ont contribué à l'amusement de la femme de Louis XIV lorsque cette princesse fit son entrée à Douai en 1667.

### COTON. — COTONNIER (GOSSYPIUM).

Le coton est le duvet dont les fruits du cotonnier sont remplis à l'époque de la maturité. Les diverses espèces de cette plante constituent un des genres de la famille des malvacées, parce que leur fructification est analogue à celle des mauves. Les caractères génériques déduits de la fructification sont les suivans : fruits en capsules arrondies ou ovales, pointues au sommet, divisées intérieurement en trois ou quatre loges où le duvet est renfermé, et qui s'ouvent, lorsqu'elles sont mûres, par la seule force clastique du coton. Chaque loge contient de trois à sept graines enveloppées par le duvet. Les espèces dont on va parler sont les plus intéressantes, à cause de l'emploi qu'on fait de leur produit.

Quoique cette plante soit classée parmi les herbes, sa tige est dure et ligneuse. On la cultive comme une plante aunuelle, mais elle subsisterait quelques années si on l'abandonnait à la nature. La tige est cylindrique, rongeatre on



(Cotonnier harbace, gossypium herbaceum.)

brune dans le bas, velue, et semée de petits points noirs dans la partie supérieure, comme les pétioles qui supportent des feuilles à cinq lobes arrondis et terminés par une petite pointe. Les folioles du calice sont larges, raccourcies, et fortement dentées. La fleur est grande et jaune; les graines sont blanches.

Il n'est pas certain que cette espèce soit unique, et que quelques unes des variétés qu'on y rapporte ne doivent pas être érigées en espèces distinctes. Tel est, par exemple, un cotonnier cultivé aux Indes orientales, qui produit dès la première année du semis, mais qui dure plusieurs années, sous la forme d'un arbrisseau. Ses feuilles sont plus petites que celles de l'espèce précédente, et sont partagées en trois lobes alongés, sans pointe terminale; les graines sont noirâtres: on voit que ces différences sont assez nombreuses et assez importantes pour que l'une des deux plantes ne soit pas considérée simplement comme une variété de l'autre.

L'espèce annuelle est la plus répandue; c'est celle qui fournit le plus d'alimens aux fabriques. On la croit originaire de la Perse d'où elle aurait passé en Syrie, dans l'Asie Mineure, et dans plusieurs contrées de l'Europe méridionale. Le Nouveau Monde en a fait aussi l'acquisition, quoiqu'il ne manquât point d'espèces indigènes : parmi celles-ci, on en cite une dont le fruit est beaucoup plus gros que celui



(Cotonnier en arbre, gossyphum arboreum.)

du cotonnier asiatique, en sorte que la culture en serait plus productive. Mais le cotonnier à grosses capsules est originaire des contrées les plus chaudes de l'Amérique méridionale, tandis que l'asiatique s'accommode assez bien de la température de Malte, de la Sicile et de l'Andalousie. C'est par ce motif que les habitans des États-Unis lui ont donné la préférence, et le succès de leurs cultures justifie pleinement leur choix.

A la rigneur, la dénomination de cette espèce est un pen fastueuse, car on pourrait se contenter du nom d'arbuste pour un végétal qui s'élève rarement à la hauteur de quelques uns de nos lilas. Cependant, on le soumet à la taille, afin d'augmenter la production et de donner aux plants une forme et des dimensions qui rendent la récolte plus facile. Dans ces cotonniers, les feuilles sont palmées, divisées en cinq lobes alongés. Les fleurs sont d'un rouge brun, assez grandes. On trouve cette espèce dans l'ancien et le nonveau continent, sans que l'on puisse savoir si elle a passé de l'un dans l'autre. Ce qui est certain, c'est que la plus haute espèce de cotonnier existait en Amérique, avant l'arrivée des Européens dans ce continent, et qu'on est

fondé à la regarder comme indigène du Nouveau Monde. Mais ses caractères spécifiques diffèrent si peu de ceux du cotonnier arborescent des Indes orientales, que les botanistes ne pouvaient se dispenser de les rapporter à une même espèce.



(Cotonnier arbrisseau, gossypum religiosum.)

Cette espèce est originaire des Indes ou de la Chine. On ignore si elle a quelques rapports avec la religion de son pays natal, ee qui expliquerait et justifierait le nom que Linnée lui a donné. Quoi qu'il en soit, elle est un peu moins haute que l'espèce précédente, et porte un autre nom dans la langue de tous les pays où ces deux plantes se trouvent simultanément. On y distingue deux variétés, l'une dont le coton est blanc, et l'autre qui fournit le duvet jaune brun qui sert à la fabrication du nankin. Cette variété précieuse abonde surtout dans la Chine, d'où elle a passé aux îles de France et de Bourbon. On a trouvé aussi en Amérique une très petite espèce de cotonnier qui produit un duvet coloré en jaune brun, d'une extrême finesse, et d'un éclat remarquable; on en fait des bas que l'on préfèrerait à ceux de soie, si le prix en était moins élevé.

Jusqu'à présent, e'est le cotonnier semé tous les ans qui a répandu dans le commerce la plus grande quantité de coton. Celui que les Anglais estiment le plus vient de la Géorgie, l'un des états de l'Union américaine; les fabricans n'hésitent pas de l'acheter à un prix double de celui de tout autre eoton. Mais il faut remarquer que les espèces arborescentes ont besoin d'une plus forte chaleur, et ne seraient pas cultivées avec succès dans les régions tempérées, telles que le territoire des Etats-Unis ; eependant , suivant M. de Humboldt, la température moyenne des lieux qui eonviennent aux grands eotonniers, est un peu au-dessous de 14º de Réanmur, et eelle qu'exige l'espèce commune est audessus de 41°, en sorte que la différence entre les deux températures moyennes n'excèderait pas 2 degrés et demi. Ou regrette que cet habile observateur, auquel nous sommes redevables de si précieux documens sur les pays qu'il a pareourus en naturaliste, en physicien et surtout en philosophe, n'ait pas joint l'indication des températures extrêmes à celles des moyennes. Lorsqu'il s'agit de la culture de plantes vivaces, on ne peut se dispenser de connaître toutes les conditions de leur existence et de leur conservation; il faut done savoir quelle serait l'intensité du froid qui les ferait périr. Lorsqu'on trace sur la surface du globe terrestre des lignes isothermes (d'égale chaleur moyenne), on les conduit quelquefois à travers des lieux où les gelées sont inconnues, et quelquefois aussi dans d'autres où des etés très chauds compensent, par leur haute température, des hivers assez rigoureux. Il n'est done pas certain que le cotonnier en arbre puisse résister dans tous les lieux qui jouissent de la température moyenne des contrées de l'Amérique où le savant voyageur a observé ce végétal. On tiendra, sans doute, compte de toutes ees considérations, lorsqu'il s'agira d'établir le cotonnier dans la colonie d'Alger, et de l'y cultiver en grand.

Toutes les espèces de cette plante, annuelles ou vivaces, sont propagées par des semis. Pour les espèces annuelles, lorsque la saison est favorable, sept à huit mois s'écoulent entre les semailles et la récolte. Dès que les capsules commencent à s'ouvrir, on se hâte de moissonner. Les champs de cotonniers se présentent alors sous un aspect très agréable; l'œil se plait à pareourir ee feuillage d'un vert foncé et brillant, et la profusion de fruits blancs et globuleux dont il est parsemé. On estime que, si l'année est bonne, un arpent peut fournir jusqu'à deux cents livres de coton épluché. Ouelgnes cultivateurs enlèvent sur place le duvet avec les graines qu'il contient, et laissent sur les tiges l'enveloppe des eapsules; d'autres eoupent tous les fruits pour les emporter tous à la fois, et attendent qu'ils s'ouvrent spontanément pour commencer à les éplucher; cette opération devient alors plus difficile, parce que l'enveloppe desséchée se brise en très petits fragmens qui se mèlent avec le duvet. De quelque manière que l'on procède, il faut que la cueillette ne dure pas plus long-temps que le erépuseule du matin, et avoir soin d'enlever, avant le lever du soleil, toutes les eapsules qui se sont ouvertes, paree que l'action d'une forte lumière altère promptement la couleur du coton.

Les eotonniers arbustes ne sont en plein rapport que pendant einq à six ans. Lorsque le produit commence à dimunuer, on fait un nouveau semis, afin de renouveler la plantation.



( l'emilles, fleurs et fruits du cotonnier. )

Après la récolte, il s'agit d'eplucher les cotons pour en séparer la graine. Ce travail est long et minutieux lorsqu'on le fait à la main, parce que le duvet adhère fortement aux semences qu'il renferme. C'est iei que l'art des machines vient très à propos au secouts de l'industrie. L'Indien, réduit encore à ses deux bras, emploie toute une journce pour éplucher une livre de coton. L'instrument dont on fait usage pour éviter cette consommation de temps est un

moulinet composé de deux ou trois cylindres cannelés mis en mouvement par un mécanisme semblable à celui du ronct de la fileuse. An moyen de ce petit appareil, une seule personne epluche facilement et très bien jusqu'à soixante-cinq livres de coton. Mais ce résultat ne suffisait pas encore pour les inancuses exploitations des États-Unis; on y a construit de grandes machines à éplucher, substituant ainsi à la force de l'homme celle de plusieurs chevaux, de la vapeur, d'un courant d'eau. Une de ces machines, mise en mouvement par un seul cheval, dirigée par trois ouvriers, fournit chaque jour jusqu'à neuf quintaux de coton épluché.

Mais ce premier nettoyage ne suffit point : quelques semences et quelques parcelles des enveloppes du duvet ont cchappé à l'épluchage. Une autre opération debarrasse le coton de toutes ces impurctés; elle consiste à le vanner dans des tambours légers et qui tournent rapidement. Pendant qu'il est ballotté dans cette machine et bien éparpillé, un courant d'air le traverse, et se charge de toutes les matières pulvérulentes qu'il s'agit d'enlever au duvet. Après le vanage, le coton est envoyé au magasin pour être mis en balles, en le soumettant à l'action de fortes presses. Chaque balle pèse environ trois quintaux; mais lorsque ces masses volunineuses sont à bord du navire qui doit les transporter, on leur fait épronver une nouvelle compression bien plus énergique, et qui réduit leur volume de moitié

L'invention des filatures mécaniques a prodigieusement étendu l'emploi du coton. Quoique l'Angleterre en employât plus que les autres nations curopécanes, elle n'en importait pas plus de 4,000,000 de livres, ou 40,000 quintaux, jusqu'à la fin du xvin' siècle : en 1823, son importation fut de 2,266,260 quintaux, dont 1,517,520 provenaient des États-Unis, 291,450 du brésil, 521,870 des Indes Orientales, 64,540 de l'Egipte, 58,950 des iles anglaises dans le golfe du Mexique, 7,260 de la Celentie, et 4,710 de la Turquie et de la Gréce continentale. A cette même époque, la France importait à peu près 450,000 quintaux de coton.

## LA SEMAINE.

CALENDRIER HISTORIQUE.

Décrets. — Marts illustres. — Guerres et révolutions.

46 Mars 1790. — Décret de l'assemblée nationale qui abolit les lettres de cachet et toutes les mesures arbitraires de l'autorité.

47 Mars 1663. — La république de Hollande fait publicr une ordomance qui règle les récompenses de ceax qui seraient blesses au service de la patric.

| Pour la perte des deux yeux  | 1500 livees. |
|------------------------------|--------------|
| Pour celle d'un wil          | 550          |
| Pour celle des deux bras     | 1500         |
| Pour celle du bras droit     | 450          |
| Pour celle du bras gauche    | 550          |
| Pour celle des deux mains    | 1206         |
| Pour la main droite          | 559          |
| Pour la main gauche          | 500          |
| Pour les deux jambes         | 700          |
| Pour une seule               |              |
| Pour la perte des deux pieds | 450          |
| Pour on pied                 | 200          |

17 Mars 1741. — Mort du poète Jean-Baptiste Roasseau.

47 Mars 1845. — Proclamation du prince d'Orange, qui se constitue roi des Pays-Bas, ca conformité d'une cosoletion da congrès de Vienne.

43 mars 4781. — Mort de Turgot, un des administrateurs les plus éclairés et les mieux intentionnés qu'ait jamais

cus la france, t'endant la courte durée de temps où il exerça les fonctions de contrôleur-général, il parvint à réformer quelques uns des abus de l'ancieu régime; il entre-prit d'abolir les jurandes et les corporations, de commaer les droits seigneuriaux, de modérer les impôts indirects, et d'établer une égale répartition des corvées entre toutes les classes de citoyens. Ses idées en économie politique et en philosophie de l'histoire étaient très avancées. Dupont de Nemours et Condorcet ont écrit sa vie.

19 Mars 1626. — Louis XIII tenait un lit de justice pour faire enregistrer des édits bursaux dont son ministre et ses courtisans prétendaient avoir besoin. Louis Servin, avocat-général au parlement de Paris, représenta fortement l'injustice de ces nouveaux impôts. Le roi interrompit Servin, qui persista dans son énergique protestation contre la dissipation de la cour. Alors Louis XIII entra dans une violente colère; Servin, après avoir lutté encore quelques instans, tomba mort vux pieds du roi.

19 Mars 1808. — Charles IV, roi d'Espagne, abdique en faveur de son fils, proclamé sous le nom de Ferdinand VII.

20 Mars 1492. — Découverte de l'Amérique. Les trois vaisseaux de Christophe Colomb touchent la terre de l'île de Guanahani , l'une des Lucayes

20 Mars 1800. — Victoire d'Héliopolis. Lord Keith, commandant en chef de la flotte anglaise, somme l'armée française d'Orient de mettre has les armes et de se rendre à discrétion. Kléber, général de l'armée française, indigné, distribue cette lettre dans les rangs, et dit pour toute harangue: « Soldats, on ne répond à de tèlles insolences que par la victoire. Marchons! » On rencontre les troupes ottomanes, composées de plus de soixante mille Tures, Arabes et Mamelonks, à une lieue nord-est du Caire, sur les ruines d'Héliopolis. Les Français, à peine au nombre de dix mille, mettent ces troupes en fuite sans avoir perdu plus de deux cents hommes. Les riches dépouilles du camp, les nombreux chameaux, presque toute l'artillerie, restent au pouvoir des vainqueurs.

20 Mars 1815. —  $\Lambda$  minuit un quart Louis XVIII sort du palais des Tuileries. A neuf heures du soir Napoléon entre dans Paris. Il nomme Carnot ministre de l'intérieur, et Cambacérès ministre de la justice.

21 Mars 1795. — Fondation et mise en activité de l'École Polytechnique, sous le nom d'école centrale des travaux pablics, en conformité d'un décret de la Convention.

21 Mars 1804. — Loi sur la réunion des lois civiles en un seul corps de lois, sous le titre de Code civil des Français.

22 Mars 4687. — Mort de Jean-Baptiste Lulli, célèbre compositeur, auteur des opéras d'Athis, d'Armide et de Roland. Il était né à Florence en 1655. Il fut le premier en France qui fit des basses, des milieux et des fugues. Il monrut, à cinquante-quatre ans, des suites d'un coup de came qu'il se donna sur le pied en voulant battre la mesure.

### MOIS DE MARS

ORIGINE DE CE MOIS. — FLITES RELIGIEUSES. — CÉRÉ-MONIES ET COUTUMES AUXQUELLES ELLES ONT DONNÉ LIEU.

Romalus divisa l'année en dix mois, et donna le premier rang au mois de mars, qu'il appela du nom de son père. Noma Pompilius changea cet ordre de choses; il ajouta au calendrier les mois de janvier et février, et fixa le commencement de l'année au 4º janvier.

En France, jusqu'à l'année 1564, on commençait l'an-

née à Pâques, ou plutôt au samedi saint, après la bénédiction du cierge pascal. Le commencement de l'aunée a eu aussi lieu le 25 mars, jour de l'Annonciation.

Quoique le mois de mars ait pris son nom du dieu de la guerre, il était chez les Romains sons la protection de Minerve. Les calendes de ce mois étaient remarquables ; c'était le jour où la première fois de l'année on pratiquait plusieurs cérémonies ; on allumait un feu nouveau sur l'autei de Vesta, etc.

Ce mois était personnillé sons la figure d'un homme vêtu d'une peau de louve, parce que la louve était consacrée à Mars. Le bouc pétulant, l'hirondelle qui gazonille, le vaisseau plein de lait, symboles qui accompagnaient la figure de ce mois, signifiaient la remaissance de la nature, et le commencement du printemps.

Ce mois renferme cette année deux fêtes religieuses. La première, l'Annonciation, est communément célébrée le 25 de mars, dans l'église romaine; néaumoins il n'en est point de même dans tous les pays chretieus. Plusieurs églises d'Orient l'ont placée au mois de décembre.

Eile fut instituée en mémoire de la nouvelle que l'ange Gabriel vint donner à Marie, qu'elle concevrait le fils de Dieu. Le peuple l'appelle Notre-Dame de mars, à cause de l'époque où elle est solennisée. Son institution, sans être précisément connue, est fort ancienne; il existe sur cette fête deux sermons de saint Augustin, qui mournt en 450.

La seconde, le dimanche des Rameaux, qui tombe cette année le 51 mars, commence la semaine sainte. Elle reçut son nom de l'usage établi dans les premiers siècles, de porter ce jour-là en procession, et pendaut l'office, des palmes ou des rameaux d'arbres en mémoire de l'entrée triomphante du Christ à Jérusalem, huit jours avant la Pâques. Les penples, disent les évangélistes, avertis de l'arrivée de Jésus, allèrent au-devant de lui, étendirent leurs vêtemens sous ses pas, et couvrirent le chemin de branches de palmier. Ils l'arcompagnèrent jusqu'au temple en poussant des cris de joie.

Par suite de cette cérémonie, le dimanche des Ramcaux est appelé dans plusieurs provinces Paques fleuries.

La bénédiction des rameaux, en usage aujourd'hui, l'était déjà dans les Gaules au vu siècle.

On appelle encore ce dimanche Capitilavium, parce que c'était le jour où on lavant la tête des catéchumènes qui venaient tons ensemble demander à l'évêque la grâce de baptèrne, qu'on leur administrait le dimanche suivant.

# MUSÉE DE 1833. EXPOSITION DE SCULPTURES.

CHARLES VI DANS LA FORÊT DU MANS, PAR M. BARYE.

M. Barye excelle dans la représentation des animaux. Aucan sculpteur moderne n'avait jusqu'ici fait preuve d'un talent aussi remarquable dans ce genre d'imitation. On se rappelle combien firent d'impression, au salon de 1850, les différens groupes qu'il y avait exposés, notamment le combat du tigre et du crocodile; cette année nons avons admiré un lion qui roule sous sa patte un serpent, des mélées de bètes sauvages; un jenne elephant; un cerf mort; et de petits ours : celui-ci marchant gravement debout, avec un ventre de père noble, celui-là couché dans son auge, comme un enfant dans son berceau, d'autres jonant et hittant ensemble. Si nons avions vonlu donner surtout une idée des qualités les plus appréciées de M. Barve, nous aurions dû choisir une de ces seulptures dont nous venous de parler; mais nous avons eru au contraire plus int, ressant de publier le groupe historique de Charles VI, qui annonce son intention d'entrer aussi à son gré, et suivant ses inspirations. dans une voie nouvelle, on, d'après eet essai, on pent affirmer qu'il ne sera pas inférieur à lui-tuême.

Voici les détails de l'anecdote historique qui a fourni le sujet de la sculpture.

LE FANTÔME DE LA FORÊT DU MANS. — FUREUR FT DÉMENCE DU ROI. — RÉGENCE. — ASSASSINATS. — JEANNE D'ARG.

Pendant un de ces jours de chaleur étouffante qu'on éprouve quelquefois au commencement de l'autonne, Charles traversait la forêt du Mans, peu accompagné, parce qu'en s'était écarté pour qu'il ne fût pas incommode de la poussière. Tout-à-coup un homme en chemise, la tête et les pieds nus, s'élance d'entre deux arbres, saisit la bride du cheval, et crie d'une voix rauque : Roi, ne chevauche pas plus avant! retourne, tu es trahil II retenait les rènes si fortement, qu'on fut obligé de le frapper pour le faire lacher; mais on ne songea ni à l'arrêter ni à le poursuivre, et il disparut. Après le premier moment d'effroi, le roi ne dit mot; on remarqua seulement de l'altération sur son vi-age, et dans son corps une espèce de frémissement.

En sortant de la forêt, ou entra dans une plaine de sable échauffée par un solell ardent. Le roi n'était accompagné que de deux pages. L'un, presque endormi sur son cheval, laisse tomber négligemment sa lance sur le casque de l'autre. Le roi, au bruit aigu qui frappe son oreille, sort comme en sursaut de la réverie où il etait plongé, et croit que e'est l'accomplissement de l'avis qu'on vient de lui donner. Ile tire son épéc, pousse son cheval, frappe tous ceux qu'il trouve à sa rencontre , criant : Arant , avant sur le traître! Le due d'Orléans, son frère, veut le retenir. Fuyez, beau neveu d'Orléans! lui crie le duc de Bourgogne, monseiqueur yous veut oecir, Haro! le grand méchef! monseigneur est tout déroyé! Dieu! qu'on le preune! mais personne n'osait approcher le roi. Il s'était formé autour de lui un grand cercle qu'il parconrait en furieux, et chacun fuyait quand il tournait de son côté. On dit qu'il tua quatre hommes dans cet aecès de frénésie. A la fin son épèe se cassa, ses forces s'épuisèrent. Un de ses chambellans, nommé Guillaume Martel, prend son temps, saute sur la croupe de son cheval, le saisit; on le désarme, on le couche sans connaissance dans un chariot, et on le ramène au Mans,

Le fautôme de la forêt est toujours resté un mystère. Les médecins, nommés physiciens alors, firent beaucoup de dissertations et de longs écrits sur les causes de la maladie du roi : tous leurs raisonnemens aboutissaient au poison et au sortilège. Un medecin de Laon, nommé Guillaume de Harcelay, tenta la guérison, mais elle ne fut jamais parfaite.

Lorsque cet évênement arriva, le roi était en marche avec la cour pour rejoindre ses troupes et forcer le duc de Bretagne à livrer le baron Pierre de Craon, qui avait assassiné le connétable Clisson, dans la rue Gulture-Sainte-Catherine, à Paris.

La folie du roi détourna ces préparatifs d'hostilités, mais ent des conséquences funestes sur la situation de la France. Le due d'Orléans, frère du roi, et le due de Bourzogne, son oncle, se disputèrent la regence, et tous deux, par suite de ce débat, furent assassines, le premier dans la Vieille rue du Temple, à Paris, le second sur le pout de Montereau, Henri V, roi d'Angleterre, profitant de ces désordres, debarqua en Normandie, La France perdit la bataille d'Azincourt, vers Calais, et après diverses vieissitudes, en 1420, un traite donna la fifle de Charles VI an roi d'Angleterre, qui gouverna jusqu'à sa mort en qualité de régent. Ce fut en grande partie Jeanne d'Are qui delivra, sous Charles VII, la France de la domination etrangère.

LUTIN TOURMENTANT IN DRAGON, PAR M. ANTONIN MOINE.

Le sujet de cette sculpture est un lutin à cheval sur un dragon, et lui serrant les ailes pour l'empécher de s'envoler. Cette idée sera venue à l'artiste à la suite d'une lecture de lecture de quelque scène de la mythologie du moyen âge. [ M. Antonin Moine a d'abord été peintre et n'a eu que

tard la révélation de son talent de seulpteur. On estime beaucoup ses bas-reliefs . où il a traité des sujets analogues



(Salon de 1833. - Charles VI dans la forêt du Mans, par M. Barye.)

à celni-ci, et une suite de médaillons qui reproduisent avec fidélité les costumes et les caractères de tête des temps féodaux. Parmi les œuvres qu'il a exposées eette année, on remarque une épreuve en platre des bas-reliefs qui décorent un grand vase de porcelaine de Sèvres, et représentant d'un le hasse appuyée sur une biche.

eôté Léonard de Vinei faisant le portrait de la belle Joconde en présence de François Ier, et de l'antre Jean Goujon, montrant à Diane de Poitiers la statue qu'on voit au Musée des sculptures modernes, et ou elle est figurée en déesse de la



(Salon de 1833. - Lutin tourmentant un dragon, par M. Antonin Moine.)

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE SORT TUE du Colombier, nº 30. - Imprimerie de Lachevardiere.



|                                  | NOMS DONNES PAR LES AST | RONOMES AUX TAGRES DE LA LUNE | •                       |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 Grimaldus.                     | r 3 Capuanus.           | 25 Menelaus,                  | 37 Suellius, Tarnerius. |
| 2 Galileus.                      | 14 Bulialdus.           | 26 Hermes.                    | 38 Petavius.            |
| 3 Aristarchus.                   | 15 Erastosthenes.       | 27 Possidonius.               | 39 Langrenus.           |
| 4 Keplerus.                      | 16 Timocharis.          | 28 Dionysius.                 | 40 Tarunitus            |
| 5 Gassendus.                     | r 7 Plato.              | 29 Plinius.                   | A Mare Humorum,         |
| 6 Shikardus.                     | 18 Archimedes.          | 30 Theophilus.                | B Mare Nubium,          |
| 7 Harpalus.                      | 19 Insulasinus uiedii.  | 31 Frascatorius.              | C Mare Imbrium          |
| 8 Heraclides.                    | 20 Pilatus,             | 32 Censorinus                 | D. Mare Nectaris.       |
| <ol> <li>Lansbergius,</li> </ol> | 21 Tycho.               | 33 Messala.                   | E Mare Tranquillitatis. |
| 10 Rinoldus.                     | 22 Eudoxus.             | 34 Promontorium somnii        | F Mare Serenitatis.     |
| 11 Coperaicus.                   | 3 Aristoteles.          | 35 Proclus.                   | G. Mare Foreunditatis.  |
| 12 Helicon.                      | 24 Manilius.            | 36 Cleomedes.                 | H Mare Critium.         |
|                                  |                         |                               |                         |

### DE LA LUNE.

SA FIGURE. - SA ROTATION SUR ELLE-MÊME. -EXPÉRIENCE. - HABITANS DE LA LUNE - GA-LILÉE. - LIBRATION.

La lune étant l'astre le plus voisin de notre globe, dont elle se trouve, en quelque sorte, la vassale, puisqu'elle tourne antour de lui et lui sert de lampe pendant l'obscurité des nuits, c'est par elle que nous commencerons à donner des détails sur l'histoire du ciel.

Aujourd'hui nous offrons sa figure, telle qu'elle se présente dans une lunette astronomique qui renverse les objets. C'est le bord supérieur de la gravure qui , dans le ciel , est tourné vers le midi, le hord inférieur vers le nord, celui de droite vers l'orient, celui de gauche vers l'occident.

On eroit souvent apercevoir dans la lune une espèce de figure humaine; mais en l'examinant avec attention, on n'y voit aucune forme decidee; aussi, anciennement, a-t-on beaucoup varie dans les opinions à ce sujet, et plusieurs anciens ont-ils pense que l'aspect de la terre se produisait dans eet astre comme dans un miroir.

La figure de la lune demeurant toujours la même à nos yeux, comme chacun peut s'en convainere, il en résulte que cet astre nons montre toujours la même face; ainsi, s'il pouvait y exister des habitans, la moitie n'aurait jamais vu la terre. A moins d'avoir fait son tour de lune, comme on fait chez nous le four du monde, le Lunarien de l'hemisphère oppose serait, pour toute sa vie, privé du speciacl de notre globe, dont le diamètre devrait lui apparaître quatre fois plus grand que celui du soleil.

En ce que la lune, en décrivant un cercle entier autour de la terre, lui montre toujours la même face, on tire cette coaclusion remarquable, que la lune tourne autour d'ellemême, dans un temps précisément égal à celui qu'elle met à tourner autour de notre globe. On ne se rend pas compte de cela, au premier abord; mais pour bien s'en assurer, il saffit de placer un chapeau par terre, au milieu d'une chambre, et d'en faire le tour en ayant toujours les yeux lixés sur lui; les personnes qui seront assises dans l'appartement vous verront tourner sur vous-mêmes, car vous leur montrerez tantôt le nez et tantôt les talons, et vous-même vous aurez vu successivement toutes les parties de l'appartement.

On comprend, d'après ce qui précède, que la lune n'a guère, dans l'espace d'un mois, qu'un jour et une nuit, qui valent chacun environ quinze de nos jours longs de vingt-quatre heures. Les lunariens ne sont pas très favorisés, car leurs longues nuits doivent être très froides, et leurs longs jours très chauds.

C'est le célèbre Cassini qui a fait graver en 4692, d'après ses propres observations, la carte dont nous reproduisons la réduction; cependant, il y en avait déjà eu avant lui. Quelques astronomes ont donné aux taches de la lune les noms tirés de l'ancienne géographie, mais Riccioli les a désignees sous les noms que nous conservons, et cette nomenchature est adoptée maintenant comme un hommage rendu à la mémoire des hommes illustres

Galilée, le premier, après la découverte des lunettes, observa les taches de la lune, et remarqua le phénomène suivant, que l'on appelle libration. En regardant attentivement la face de la lune, il reconnut que les taches des bords se rapprochaient et s'éloignaient alternativement de la circonférence; que quelques unes même disparaissaient entierement; que pour certaines d'entre elles, la différence de position allait jusqu'à un huitième de la largeur du disque lunaire.

Il semble, d'après cela, que cet astre aurait autour de son centre un mouvement de va-et-vient; c'est pourquoi on a donné à ce phénomène le nom de libration (balancement).

La libration n'est cependant due qu'à une illusion de nos sens, et tient à plusieurs causes du mouvement de l'astre. En voici une, facile à comprendre, qui peut laisser pressentir ce que sont les autres : la lune présente toujours sa face au centre de la terre, mais les hommes étant au-dessus de ce centre, à une hauteur de 4,500 lienes, découvrent, suivant la position de l'astre, certaines parties supérieures qu'ils ne verraient pas du centre de la terre.

Dans un prochain article, nous détaillerons quelques particularités de la lune; sa constitution physique, ses volcans, ses aérolithes, la hauteur de ses montagnes, l'intensité de sa lumière, son poids, etc.

# TABLEAU DE LA HIÉRARCHIE ADMINISTRATIVE DANS LA RÉGENCE DE TUNIS (Afrique).

La conquête et la possession d'Alger ont appelé l'attention sur les pays harbaresques; peut-être ne trouvera-t-on pas sans intérêt cette notice sur les principaux fonctionnaires de la haute administration de Tunis, régence voisine dont les formes gouvernementales s'éloignent peu sensiblement de celles de l'état d'Alger avant la conquête.

Le bey (à Alger le dey). — Ce titre appartient au souverain, qui ne tient guère son pouvoir que de lui-même, quoiqu'il reçoive par forme l'investiture du grand-seigneur. Il habite le Barde, palais fortifié et situé dans la plaine, à un mille de Tunis. C'est là que chaque matin se rendent

seigneurs et raïas, les uns pour saluer la source de tout bonheur, les autres pour lui exposer leurs griefs, et lui demander justice; car le bey est le seul grand-justicier de son empire. Il n'est vraiment roi que sur son tribunal. C'est à lui que des tribus entières viennent demander satisfaction d'un cheikh prévaricateur. Dès cinq heures du matin, en été, le bey est accessible pour tous ses sujets, sa justice leur est ouverte. Il monte sur son tribunal; les ulémas, interprètes du Coran, l'entourent, et donnent leur avis lorsque les parties se sont retirées. Le jugement est prononcé à huis-clos: il est sans appel, et exécuté sur-le-champ, quel qu'il soit.

Le bachy-mamelouk, ou chef des Mamelouks. — L'administration tout entière de la régence repose sur les délégués du pouvoir du bey. Au premier rang, il faut placer le bachy-mamelouk. Il perçoit les contributions ou justes ou vexatoires qui fournissent aux dépenses de son maître; il donne audience anx agens diplomatiques européens; et, de cette manière, lorsque ces derniers sont dans le cas d'adresser des représentations énergiques, la fierté du bey n'a point lieu d'en être blessée. Au surplus, l'or ou les présens des chrétiens finissent toujours par aplanir les difficultés les plus graves.

Le kasnadar, ou le trésorier de l'empire. — C'est à lui qu'est confiée la garde des trésors du bey.

Le sahestabb, par corruption appelé sapatap ou satrape par les chrétiens. — C'est le chancelier, le garde des sceaux musulmans. Les fonctions de ce personnage font toute son importance. Dépositaire du caellet du prince, il l'appose au bas des dépêches et des billets que celui-ci délivre pour faciliter le service des affaires courantes.

Le ministre de la marine. — Son commandement ne se borne point à celui que semblerait lui réserver son titre; sa valeur s'exerce également au milieu des troupes de terre.

Tous ces fonctionnaires résident au Barde avec le bey. Si l'on veut ensuite étudier la hierarchie de l'ordre administratif dans la ville, on rencontre d'abord:

Le dewletle, ou grand préfet de police. — C'est à lui que sont portées les causes au premier degré de juridiction; s'il se déclare incompétent, elles sont portées au Barde. Le dewletle a la haute main sur toutes les affaires de police de la ville; il commande les rondes de nuit, fait observer les règlemens en matière de religion, punit les contrevenans, et condamne à la bastonnade. Quelquefois il lui prend fantaisie de faire en ville ses fonctions par lui-même. Il sort accompagné de plusieurs hommes d'armes, s'assied sous l'auvent d'une boutique, écoute les plaideurs, et prononce la sentence.

Les cadis. — Leur tribunal est plutôt un lieu de conciliation, comme chez nous la justice de paix, qu'un tribunal chargé de rendre des arrêts définitifs. On y distribue toutefois un assez grand nombre de coups de bâton.

Le grand-fermier de la douane. - C'est le dignitaire le plus indépendant de la Régence, le seul qui, avec le bachymamelouk, fournisse de l'argent au bey. Sur un terrain compris entre la ville et le port, et qu'on nomme la Marina, les négocinas francs ont obtenu la permission de faire construire des magasins où sont déchargées et entreposées les marchandises qui restent confices à la garde et sous l'inspection des douaniers turcs, jusqu'à ce que le grand-fermier donne l'ordre de les faire apporter en ville au magasin public. Là elles sont étalées, reconnues, pesées, et les droits sont tarifés et perçus selon le pied sur lequel la nation du négociant se trouve traitée. On comprendra néanmoins que la lettre des conventions n'est pas toujours exactement suivie; car le grand-douanier prenant l'engagement de fournir annuellement au bey une somme fixe (cette somme s'élevait à 300,000 piastres en 4826), s'arrange de manière à

se la procurer aux dépens des négocians dont les produits sont soumis à son contrôle.

On vient de voir quels sont les principaux fonctionnaires de l'ordre eivil (si tant est que ces derniers mots puissent recevoir application en Barbarie); quant aux membres de l'ordre religieux, tels que les ulémas, imans, marabouts, etc., etc., les nombreux voyageurs en Turquie les ont tellement fait eonnaître, qu'il deviendrait inutile d'en retracer ici les fonctions. On se bornera à rappeler que les imans ont, en général, le soin et l'intendance des mosquées. Ils s'y trouvent toujours les premiers, font la prière au peuple, qui la répète après eux. Les prêtres marabouts jouissent des plus grands privilèges parmi les Arabes, qui leur portent un respect profond. Leur habillement diffère peu de celui des autres musulmans, dont il ne se distingue que par un air de gravité et de réserve affectée. Lorsqu'un marabout passe, le peuple se met à genoux pour recevoir sa bénediction.

Les rivières sont des chemins qui marchent, et qui portent où l'on veut aller.

PASCAL, Peusées

Supplice de Torrigiano, sculpteur. — Pierre Torregiano, célèbre sculpteur florentin, auteur du beau monument de Henri VII à l'abbaye de Westminster, travaillait pour un grand d'Espagne à une statue de l'enfant Jésus. Le prix n'en était point fixé, mais l'acheteur, fort riche, avait promis de payer l'ouvrage suivant son mérite. Torregiano fit un chef-d'œuvre; le seigneur lui-même l'admira avec enthousiasme; il ne pouvait trouver d'expression pour le louer, et envoya le lendemain ses domestiques avec d'énormes sacs d'argent.

A cette vue l'artiste se crut dignement récompensé; mais en ouvrant les sacs, il trouva... 50 ducats en monnaie de cuivre.

Torrigiano, justement indigné, saisit son marteau, brise la statue, et chasse les domestiques avec leurs sacs, en leur ordonnant de raconter à leur maître ce qu'ils venaient de voir.

Le grand seigneur eut honte de son procédé; mais faire rough les grands, c'est animer contre soi leur vengeance. Il se rendit aussitôt chez l'inquisiteur, accusa l'artiste d'avoir porte la maiu sur l'Enfant Jesus, et feignit de frémir d'un attentat aussi affreux.

En vain Torrigiano soutint qu'un créateur a droit de détruire son ouvrage; la justice parlait en vain pour lui, le fanatisme était son juge. L'infortuné, mis à la torture, expira dans les plus horribles supplices.

On a calculé, qu'à lire quatorze heures par jour, il faudrait luit cents ans pour épuiser ce que la bibliothèque royale contient, sur l'histoire seulement; cette disproportion désespérante de la durée de la vie avec la quantité de livres dont chacun peut avoir quelque chose d'intéressant, prouve la nécessité des extraits. Ce travail, bien dirigé, serait un moyen d'occuper utilement une multitude de plumes que l'oisivelé rend nuisibles; et bien des geus, qui n'ont pas le lalent de prodnire avec l'intelligence que la nature donne et le goût qui peut s'acquérir, réussiraient à faire des extraits précieux.

MARMONTEL.

### LE ROSSIGNOL.

Il serait superflu de décrire eet illustre petit habitant des bosquets, qu'il anime par ses chants, le jour et la nûit, quand le printemps nous a rendu les fleurs et la verdure. Qui pourrait se contenter de l'écouter, et ne pas chercher à le voir, même en interrompant pour quelque momens ses roulades si brillantes? Le rossignol est connu même du Parisien dont les excursions hors de la capitale se sont bornées à des promenades au bois de Boulogne, à Vincenues, à Romainville. Le peu d'éclat du plumage du musicien, et, en quelque sorte, la simplicité de sa parure, font admirer de plus en plus la force, l'étendue et la llexibilité de sa voix, dont les accens, tantôt plaintifs, et tantôt d'une bizarre gaieté, se succèdent d'une manière toujours imprévue.

Qu'expriment ces discours prolonges, ces causeries que la nuit ne fait pas cesser? Le rossignol chaute même en cage, où d'impitoyables amateurs l'enferment quelquefois, et poussent la cruauté jusqu'à priver le petit chantre de la vue, afin qu'aueun objet n'interrompe ses chants en lui causant quelques distractions. Dans l'état naturel, on ne peut douter que les discours continuels du mâle ne soient adressés à sa compagne blottie dans le buisson touffu qui recèle le nid cache sous des herbes sèches, sous de la mousse, cu même sous une motte de terre.

Quelques interprètes du langage des animaux ont appliqué leurs recherches à celui du rossignol; mais jusqu'à présent leurs efforts n'ont rien obtenu dont ils puissent être satisfaits. Ils auraient probablement mieux réussi en exerçant leur sagacité sur les phrases courtes débitées par la fauvette avec une déclamation si expressive.

On a dit que le rossignol cherche la solitude, et cette opinion a même en sa faveur quelques beaux vers de La Fontaine (Fable de Philomèle et Progné). Cependant on ne brouve point cet oiseau dans l'intérieur des gramles forèts, ni surtout dans les montagnes couvertes de sapins; il se tient dans les bosquets, sur les lisières des bois, et ne s'en éloigne point. C'est un oiseau sédentaire, et qui n'imite point d'autres espèces analogues, de même baille, et qui se nourrissent des mêmes alimens, telles que les rouges-gorges dont les migrations sont quelquefois très lointaines. En France, il y a des cantons d'une assez grande étendue où les rossignols ne sont connus que par leur renommée.

Un observateur s'est assuré que la sphère remplie par la voix du rossignol n'avait pas moins d'un tiers de lieue de diamètre, lorsque l'air était ealme; on s'est amusé à compter les reprises de son ramage, et l'Allemand Bechstein est parvenu à rendre assez exactement par les eombinaisons de nos lettres l'effet produit par la voix de l'oiseau. Nous les donnons ici: il faut les sifiler et essayer de prononcer dans le sifilet les sons indiqués par les lettres.

Tiouou, tiouou, tiouou, uouou,
Shpe tiou tokoua,
Tio, tio, tio, tio,
Kououtio, kououtiou, kououtiou,

Tskono, tskono, tskono, tskono,
Tsii, tsii, tsii, tsii, tsii, tsii, tsii, tsii, tsii, tsii,

Tsorre tsorre tsorre tsorrehi; Tsatu, tsatu,

Kouioo trrrrrrrtzt Lu lu lu ly ly ly li li li li Kouion didl li loutyli

Ha guour guour, koui kouio! Kouio, kououi kououi kououi ko

Kouio, kouoni kouoni koui koui koui koui koui Ghi, ghi, ghi.

Gholl gholl gholl ghia hudndoi. Koni koni horr ha dia dia dillhi!

Hets, hets,

Touarrho hostelioi

Kouia kouia kouia kouia kouia kouia kouiati.



Koni koni koni io io 10 io io io koni Lu lyle lolo didi io konia. Hignai guai guay guai guai guai guai konior tsio tsiopi.

### NAUTILE PAPYRACE.

Les marchands d'objets d'histoire naturelle préfèrent quelquefois les dénominations anciennes ou vulgaires, à celles que les classifications systématiques ont introduites dans la science; ils ont conservé le nom de nautile à la coquille de l'argonaute (argonauta argo), mollusque marin du genre des sèches (sepiæ). L'adjectif papyracé caractérise assez exactement la coquille dont il s'agit, car elle est presque aussi minee qu'une feuille de papier demi-transparente, extrêmement légère. Mais ce qui excita dans tous les temps, et au plus hant point, l'attention des observateurs, c'est l'usage que l'habitant de ce singulier manoir sait en Laire pour s'établir sur les eaux, diriger sa course, naviguer. Les naturalistes lui ont assigné sa véritable place, en le classant parmi les argonautes, puisqu'il est à la fois le constructeur et le pilote de sa petite barque. Pour la construire, le mollusque ingénieur devait satisfaire à des conditions qui semblaient s'exclure l'une de l'autre : n'employer que très peu de matière, et obtenir cependant assez de solidité pour que l'embarcation ne fût pas brisée par les mouvemens tumultueux d'une mer soulevée par la tempète; pourvoir à la facilité du mouvement, même en renonçant aux formes qui eussent été plus solides. Sans autre guide que la nature et son instinct, l'argonante a fait un chef-d'œuvre, un petit esquif d'une élégance admirable, et les manœuvres qu'il exéeute en le faisant voguer augmentent encore l'étonnement. Voici la description que Pline en a donnée.

« Le nautilos on pompilos est une des merveilles de la la nature. On le voit s'élever du fond de la mer, en maintenant sa coquille dans une situation telle, que la carène soit toujours en dessons, et l'ouverture au-dessus. Dès qu'il atteint la surface de l'eau, sa barque est bientôt mise à flot, parce qu'il est pourvu d'organes au moyeu desquels il fait sortir l'eau dont elle était remplie, ce qui la rend assez lègère pour que les bords s'élèvent au-dessus de l'eau; alors le mollusque fait sortir de sa coquille deux bras nerveux, qu'il élève comme des mâts; chacun de ses bras est muni d'une membrane très fine, et d'un-appareil pour la tendre; ce sont les voiles. Mais si le vent n'est pas favorable, il faut des rames; l'argonaute en dispose sur les deux côtés de sa barque : ce sont d'autres membres plus souples, alongés, capables de se plier et de se mouvoir dans tous les sens, et

dont l'extrémité est constamment plongée dans l'eau. Ainsi, la navigation peut commencer, et le conducteur de l'esquif va déployer son habileté. Si quelque péril le menace, il replie sur-le-champ tous ses agrès, et disparaît sous les flots. »

Un naturaliste français, embarqué sur un vaisseau qui traversait la Méditerranée, eut l'occasion d'observer plusieurs centaines d'argonautes, manœuvrant autour du bâtiment; mais il ne put en prendre un seul, tant ces animaux sont attentifs à observer ce qui se passe, et prompts à éviter la main qui veut les saisir. On lui a contesté la faculté de construire lui-même sa curieuse coquille, parce qu'on ne l'y a jamais trouvé adhérent, comme les autres mollusques revêtus d'une enveloppe solide; on lui a même attribué les habitudes du pagure nommé Bernard l'ermite, qui se loge dans les coquilles vides, lorsque la grandeur et la distribution intérieure lui conviennent. Bernard l'ermite, à qui le logement ne coûte rien à bâtir, déménage souvent, et lorsqu'il se met en quête d'une nonvelle demeure, il visite lestement toutes celles qu'il trouve vacantes, et s'empare sans remords de celle où il trouve ses aises, ne balançant même pas, dit-on, pour mettre le propriétaire à la porte. Il n'en est pas ainsi de l'argonaute; on ne l'a jamais trouvé que dans le nautile papyracé, et l'origine de cette coquille serait inconnue, si on ne l'attribuait pas à l'animal qui l'habite. L'histoire naturelle de ce mollusque est encore pen avancée; on ne l'a observé que lorsqu'il est complètement développé, exerçant toutes ses facultés; les individus que l'on a décrits étaient tous à peu près de la même grandeur.



Il reste donc encore à pénétrer les mystères de la naissance et des accroissemens successifs de ces animaux.

### FULGORE PORTE-LANTERNE.

Les fulgores forment un genre d'insectes où l'on compte une einquantaine d'espèces, et dont le caractère générique le plus saillant est la longueur excessive de la tête. La forme de cette partie du corps varie dans chaque espèce, en sorte qu'elle a pu fournir des caractères spécifiques. Quelques unes de ces espèces étalent en volant la magnificence de leurs eouleurs; cependant la plus remarquable de toutes est vêtue très modestement. Un peu de vert, un peu de rouge pâle sur un fond grisâtre, deux grandes taches d'un jaune fauve, voilà tout ce que ses ailes déployées peuvent montrer au jour; mais pendant la nuit l'insecte obtient une incontestable supériorité. Il porte en lui-même la source d'une lumière qu'il répand au dehors avec plus de profusion qu'aucun autre corps phosphorescent de même grandeur. On n'est pourtant pas d'accord sur l'intensité de cette lumière. Les uns disent qu'un seul insecte éclaire suffisam-



(Fulgore porte-lanterne.)

ment pour que l'on puisse lire les caractères les plus fins; un témoin oculaire qui a donné une description du porte-lanterne de Surinam, au commencement du xviii° siècle, dit seulement qu'il ne croit pas impossible de déchiffrer avec ce flambeau une gazette hollandaise de cette époque; enfin, des hommes instruits, qui ont fait un assez long séjour dans la Guiane, n'ajoutent point foi à ce que l'on a écrit sur les facultés lumineuses des fulgores de ce pays, parce qu'ils n'en ont jamais aperçu

Ce témoignage négatif n'infirme point les assertions de personnes instruites, et qui racontent ce qu'elles ont vu. Telles furent, à la fin du xvIIIe siècle, et dans le suivant, Marie Sibylle Mérian, et sa fille ainée, vouées l'une et l'autre à l'étude des insectes, vennes à Surinam pour y observer les espèces extraordinaires dont on n'avait pas encore alors de bonnes descriptions. On sait que ces deux naturalistes joignaient le talent de peindre à celui de décrire suivant les méthodes de la science, que plusieurs langues anciennes et modernes leur étaient familières, et que leurs connaissances littéraires étaient plus étendues qu'on ne l'aurait pensé d'après leurs études de prédilection. Des écrivains qui se présentent avec tous ces titres à la confiance, obtiennent facilement celle des lecteurs; on ne sera donc pas disposé à révoquer en doute ce qu'on lit dans la Deseription des insectes de Surinam, concernant le fulgore porte-lanterne

Des Indiens avaient apporté aux deux naturalistes un bon nombre de ces insectes. C'était une provision pour plusieurs jours d'étude; on la mit dans une grande boîte déposée dans la chambre à coucher. Au milien de la muit, un son extraordinaire se fait entendre; les savantes, éveillées en sursaut, se lèvent précipitamment, et non sans effroi; elles demandent de la lumière; dès qu'elles peuvent discerner les objets, elles reconnaissent que l'origine du son est dans la boîte aux insectes. Elles se hâtent de l'ouvrir.... L'intérieur paraît embrasé; la terreur est à son comble; la boîte fatale échappe des mains; les prisonniers s'envolent, et répandent dans toute la chambre une vive elarté. Enfin, l'étonnement et la peur se calment, on fait la chasse aux lanternes volantes, et on les remet dans la boîte.

Ainsi, la fulgore de Surinam est une émule de notre cigale, et elle l'emporte beaucoup sur nos vers luisans. Cet insecte américain vit principalement aux dépens du grenadier, arbre dont l'Europe a fait présent au Nouveau Monde. Par réciprocité, l'Amérique pourrait donner son portelanterne aux contrées européennes qui possèdent le grenadier.

# DES INSTRUMENS DE MUSIQUE A CLAVIER DU PIANO.

L'usage des instrumens à clavier existait au commencement du xyt° siècle. Il y en avait de plusieurs sortes :

- 4º Le claricitherium, monté en cordes à boyaux.
- 2º La virginale, montée en cordes d'acier. (C'est de cet instrument que jouait la reine d'Angleterre Elisabeth.)
  - 5º Le elavicorde, en cordes de laiton.
- 4º Le clarecin, dont on fit usage jusqu'à la fin du dernier siècle. On en trouve encore quelques uns chez les luthiers, et chez de vieux amateurs. Voici quelle était sa forme

Un morcean de bois garni de buille ou de plume, et poussé par la tonche sans aucm agent intermédiaire, faisait résonner les cordes de ces instrumens. Leur étendue, dans les premiers temps où nous commençons à en avoir connaissance, était de trois octaves et demie. L'Allemagne avait adopté particulièrement le clavicorde. On se servit de la virginale, du clavecin et de l'épinette, sorte de virginale, en France, en Italie et en Angleterre, où, pendant longtemps, ils ne reçurent que pen d'ameliorations.

En 1718, Cristofori, Florentin, inventa le clavecin à marteau, qui prit le nom de piano forte, et dont les Anglais et les Allemands revendiquent egalement, mais sans aucun titre, l'invention. Cette decouverte eut le sort de tant d'autres, et les premiers essais du Florentin furent faiblement appreciés. On ne comprit que bien des annecs après tons les avantages qui pourraient en resulter. En 1760 sculement des fabriques regulières de pianos s'etablirent en Allemagne et en Angleterre. Vers 1776, les frères

Érard firent, les premiers à Paris, de petits pianos à cinq octaves, avec deux pédales, et d'une qualité de sen fort agréable. Jusqu'à cette époque, tous les instrumens de cette espèce avaient été importés d'Allemagne ou d'Angleterre.

Pendant long-temps, la fabrication de ces instrumens à Paris fut peu considérable. Dans le cours de l'année 1790, il ne sortit des ateliers du très petit nombre de facteurs établis à Paris, que *cent trente* pianos. Ce genre d'industrie ne prit quelque développement que depuis 1795. On appliqua les procédés des frères Erard à des pianos faits dans la forme des clavecins, et on leur donna le nom de pianos à queue. Ceux de Freudenthaler jouirent long-temps d'une faveur méritée. La production s'éleva bientôt à mille par an.

Plus tard, les facteurs de pianos firent venir d'Angleterre quelques grands pianos de Broodwood et Tomkinson, qui leur servirent de modèles. Ils tentèrent beaucoup d'essais de toutes sortes pour augmenter la force et améliorer la qualité du son. Une corde fut ajoutée aux deux dont se composait chaque note; quelques autres essais furent également heureux. MM. Petzold et Pape se distinguèrent parmi les nombreux facteurs établis à Paris. La caisse du piano fut élargie, agrandie; la table, alongée jusqu'à son extrémité, donna plus de vibration; les leviers des marteaux acquirent plus de force, et les cordes devenant plus grosses, on augmenta la résistance de la caisse, qui fut proportionnée à leur tension. On obtint enfin des pianos excellens. M. Pleyel fait en ce moment des pianos à une, à deux et à trois cordes qui réunissent tous les suffrages.

Dans la Rerue musicale, M. Fétis évalue à 520 le nombre des facteurs de pianos établis aujourd'hui à Paris, et à 450 celui des facteurs établis dans les départemens; quelques uns ont ici près de 80 ouvriers. Les produits de cette fabrication se sont élevés, depuis 4790, de 4 à 60, et tout porte à croire qu'avant peu d'aumées ils seront encore doublés, pent-être même triplés. Un jour arrivera sans doute, où, dans l'intérieur de chaque famille un peu aisée, on possèdera un piano, comme en certains pays du midi le plus pauvre a sa guitare suspendue à un clou. Puisse ce temps ne pas être cloigné de nous, car la musique est une distraction pure et bienfaisante aux heures du repos! elle fait aimer le foyer ou le soir se réunit la famille, et elle en chasse les mauvaises pensées et l'ennui.

Chacun se doit de vivre sérieusement, attentifvement et joyeusement.

CHARRON, De la Sagesse.

### VOYAGES.

Les détails que l'on va lire sont extraits d'un Voyage autour du Monde exécuté par la corvette la Favorite, sous le commandement de M. Laplace, pendant les années 1850, 1851, et 1852. Ce sont des nouvelles d'un grand prix, ear l'expédition de la Favorite est la dernière de toutes celles du même genre. Les contrées du fond de l'Asie et de l'Océanie, grâce aux excitations qu'elles reçoivent de l'Europe, secouent rapidement leur immobilité ou leur sauvagerie, et bientôt, sans donte, les relations des voyageurs sur l'état moral et politique de ces pays éloignés, seront d'autant plus vraies qu'elles seront plus récentes et seront aussi d'autant plus dignes d'intérêt qu'elles signaleront dans les civilisations inconnues des progrès que, d'après nos préjugés, nous avions crus jusqu'ici impossibles

SINCAPOUR, DANS LE DÉTROIT DE MALACCA. ORIGINE RÉCENTE DE SINCAPOUR. — SA PROSPÉRITÉ. — DESCRIPTION PITTORESQUE DE LA VILLE. — NATURE CIVILISÉE ET NATURE SAUVAGE.

Cette ville est un des exemples modernes les plus extraordinaires de ce que peut le commerce maritime d'une grande nation, quand il est encouragé et conduit par de sages et convenables institutions. Quelques années encore après la paix de 1814, les navigateurs qui passaient les détroits ne voyaient sur Sincapour que des bois épais, et sur le bord de la mer que de misérables cabanes de pêcheurs. Mais cette ile sanvage dominait le détroit qui lie l'Inde avec la Chine; pen de jours d'une navigation facile pouvaient amener sur ses bords les pros (sorte de navire) marchands des iles de la Sonde, du golfe de Siam, et des nombreux archipels qui convrent les mers voisines. Les Hollandais s'enrichissaient dans Batavia par le monopole qu'ils exercaient sur ces contrées; deux siècles semblaient avoir consacré à leurs yeux les vexations qu'ils faisaient éprouver aux Malais. L'Angleterre entendit les cris de cette population, forcée de se sonmettre à des droits aussi injustes qu'exorbitans, et comprit aussitôt l'avantage qu'elle pouvait en tirer. Sincapour devint une cité florissante, un port franc où tous les navires du monde, hors les américains, purent aborder sans payer aucun droit, et Batavia se vit abandonnée.

Chaque année a vu la prospérité du nouvel établissement augmenter d'une manière vraiment fabuleuse, Il est devenu l'entrepôt du commerce immense de l'Europe avec cette partie de l'Asie et les grands archipels voisins; sa rade, si belle, si sûre, est constamment couverte des pavillons de toutes les puissances commerçantes; son port peut à peine contenir la multitude des caboteurs malais qui, abandonnant la route de Java, viennent échanger le sucre, le café, les beaux bois de Siam, l'étain renomme des îles Battam et Bentang, et mille autres produits plus précieux, contre les marchandises d'Europe, qui, livrées sans droits et à des prix que la concurrence tient à un taux modèré, ont trouve une consommation que les calculs les plus vrais feraient trouver incroyable.

Un autre but semble avoir guidé la compagnie anglaise dans la fondation de Sincapour; elle a espéré trouver un débouché avantageux à l'énorme quantité de marchandises manufacturées que, par sa charte, elle est obligée d'exporter d'Angleterre, et dont ses magasins dans l'Inde étaient encombrés.

L'ile de Sincapour, sur laquelle quinze années ont produit de si grands changemens, peut avoir dix lienes de l'est à l'onest, et cinq dans la plus grande largeur du nord au sud. Elle est entourée de plusieurs autres îles plus petites, inhabitées et couvertes de bois; son sol est formé de collines peu élevées, offrant une multitude de positions pittoresques que les Européens ont couvertes d'habitations.

La ville est située au fond d'une belle baie, et sur les bords d'une petite rivière qui la partage en deux parties. Le mouvement des canots, celui d'une multitude de bateaux apportant à bord les cargaisons attendues, ou transportant au rivage les marchandises venues de l'Inde ou de l'Europe; enfin des flottes entières de caboteurs et de pros malais, entrant dans le port avec leurs nombreuses et longues rames ou leurs trois voiles carrées, offraient aux yeux l'image de la plus grande activité. La longue ligne de belles maisons blanches qui bordent la mer; les charmantes habitations qui, sur un plan plus éloigné, semblaient autant de taches au milieu des bois, contrastaient d'une manière attrayante avec le rivage désert, d'un vert sombre, de la côte malaise voisine, et avec les hautes montagnes de Baltain, couvertes d'épaisses forêts, parcourues par des tigres

énormes, seuls ennemis des pirates qui viennent y cacher le fruit de leurs déprédations.

Dans la ville, une foule agissante d'hommes, de couleurs, d'habillemens, de langages différens, encombre les passages: parmi eux se font distinguer, par leur figure hlanche, la forme de leurs yeux, l'extrême propreté de leur habillement, les Chinois, qui composent exclusivement les classes agricoles et ouvrières de la colonie. Ils ne peuvent être confondus avec les marins malais, au teint cuivré et basané, au regard farouche, à la taille courte et ramassée. Chez ceux-ci, des cheveux noirs, sales et crépus, un front sur lequel sont empreintes la méchanceté et la perfidie, sont cachés sous un chapeau de paille de forme conique; un simple caleçon en toile bleue pour tout vêtement, laisse apercevoir des membres gros et musculeux.

Le grand nombre de travaux achevés en peu de temps donne déjà à Sincapour une apparence d'ancienneté aux yeux d'un nouveau débarqué; mais s'il s'éloigne des dernières maisons, en dirigeant ses pas vers l'intérieur de l'île, le spectacle change peu à pen, et il retrouve les vestiges de la nature sauvage expirant sous les efforts de la civilisation. Une route bien entretenuc circule au milieu de terrains inondés, que couvre une multitude de cases malaises élevées sur des pieux; plus loin, des cannes à sucre d'une grande beauté couvrent un sol moins marécageux; sur les revers des collines, de jeunes plantations de canneliers et de géroffiers semblent disputer la terre aux arbres de la forêt, dont les énormes squelettes, à moité consumés par le feu, témoignent des travaux que leur destruction a coûtés à l'homme; mais à quelques pas ce contraste cesse, et la nature sauvage, abondonnée à elle-même, reparaît dans toute sa splendeur et sa sombre majesté. Vous entrez dans des bois épais, dont la silencieuse solitude jette l'âme dans une tristesse respectueuse; ils semblent ne donner passage qu'à regret à l'homme, dont la hache doit les renverser un jour.

## LA SEMAINE. CALENDRIER HISTORIQUE.

Edits, lois, décrets. — Nécrologie. — Découvertes. Guerres. — Traités.

25 Mars 1682. — Louis XIV confirme par édit la déclaration du clergé de France, contenant ces quatre propositions:

- 1º Le pape n'a aucune autorité sur le temporel des rois.
- 2º Le concile est au-dessus du pape.
- 5° L'usage de la puissance apostolique doit être réglé par les canons.
- 4º Les décisions du pape ne sont irréformables qu'autant qu'elles sont acceptées par l'Eglise.

Cette opinion gallicane était une sorte de protestantisme contre la théorie de la papauté, qui avait été pratiquée avec tant de hardiesse par Hildebraud (Grégoire VII).

25 Mars 4801. — Mort subite de Paul 4er, empereur de Russie. Une proclamation publiée le lendemain par Alexandre son fils, annonce qu'il a été frappé dans la nuit d'un coup d'apoplexie; mais en même temps le bruit court qu'il a été étranglé dans son palais avec sa propre écharpe. Le lendemain soir la ville entière est illuminée.

Paul avait embrassé au commencement de son règne la cause des Bourbons. Plus tard, après les défaites de Suwarow, il s'était allié sincèrement à Napoléon, dont il admirait le génic.

24 Mars 809. — Mort d'Aaron Raschild, le plus eélèbre des successeurs de Mahomet. Il avait étendu ses conquêtes dans les trois parties du monde, depuis l'Espagne et l'Afri-

que, jusqu'aux Indes. De tous les souverains, Aaron ne voulut pour allié que Charlemagne, auquel il envoya, entre autres présens, un éléphant et une horloge d'un travail singulier.

25 Mars 4802. — Traité de paix d'Amiens, entre les républiques française, batave, et l'Espagne, d'une part, l'Angleterre de l'autre. « Les iles de la Trinité et de Ceylan restent aux Anglais; l'île de Malte doit être remise à l'ordre reconstitué, et rester indépendante. »

25 Mars 4845. — Traité de Vienne entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prosse et la Russie, qui s'engagent à réunir tous leurs efforts contre Napoléon; chacune des puissances contractantes devra mettre sur pied 450 mille hommes, dont un dixième au moins de cavalerie (non compris les garnisons des places fortes). Le roi de France sera invité spécialement à donner son adhésion au présent traité. Cette adhésion a lieu. La Suède et le Portugal refusent seuls de fournir leur contingent.

26 Mars 4791. — Décret de l'assemblée nationale sur les moyens d'établir l'uniformité des poids et mesures. La grandeur du quart du méridien terrestre est adoptée pour base du nouveau système de mesures, et l'on décide que les opérations pour déterminer cette base, telle que les indique l'Académie des seiences, et notamment la mesure d'un arc du méridien, depuis Dunkerque jusqu'à Barcelone, seront incessamment exécutées.

27 Mars 1492. — Christophe Colomb découvre l'île de Saint-Domingue. Il la nomme Hispaniola; les naturels du pays l'appellent Haîti. La ville de Saint-Domingue qui y fut bâtie quelque temps après, lui donna le nom qu'elle porte aujourd'hui.

28 Mars 1580. — On date de ce jour-là le premier nsage de la poudre à canon par les Vénitiens, contre les Génois.

28 Mars 1792. — Loi de l'assemblée nationale, qui reeonnait et détermine que les hommes de couleur, et les nègres libres des colonies, joniront immédiatement de l'entier usage des droits politiques.

28 Mars 1802. — Déconverte d'une dixième planète par Olbers , à Brèmes (Saxe). Cette planète tourne en quatre ans et demi entre Mars et Jupiter. Olbers l'appela Pallas; Delalande l'appela Olbers.

28 Mars 1809. — Bataille de Médelin (six licues est de Mérida, Estramadure). Le maréchal Victor défait complètement les Espagnols. Les généraux de cavalerie Lasalle, Latour-Mauhourg, Bordesoult, se distinguent. Le lendemain les avant-postes français arrivent sur Badajoz.

29 Mars 1792. — Gustave HI, roi de Suède, meurt des blessures qu'il avait reçues, le 16 mars précèdent, dans un bal, à Stockhohn. Ses assassins étaient des conjurés de la faction des nobles qu'il avait reuversée en 1772.

29 Mars 1795. — Loi de la convention qui ordonne dans les villes au-dessus de trois mille âmes, d'afficher à l'extérieur des maisons, les noms, âge et professions de ceux qui les habitent.

29 Mars 1796. — Guerre de la Vendée. Charette, l'un des chefs royalistes, pris avec trente-deux des siens, a Saint-Sulpice, près de Montaign, est fusillé à Nantes.

MARINE. — Nº 2. détails du navire. — le locu.

Le brig ou brick est le plus grand des bâtimens à deux mâts. Il n'a janrais de batterie interieure couverte comme la frégate et la corvette. Son artillerie est sur son pont supérieur : elle ne se compose genéralement que de caronades, auxquelles on joint deux ou quatre canons. Il y a des bricks de guerre qui portent jusqu'à 20 caronades de 24 ; le commerce en construit qui peuvent recevoir jusqu'à 500 tonneaux de marchaudises. Le brick qui est ici représenté, navigue grand largue, c'est-à-dire que le vent lui vient presque de l'arrière, par la hanche de droite.

La hanche est la partie de la coque du vaisseau qui se trouve comprise entre l'arrière et les haubans du dernier mât.

On pent reconnaître lacilement les trois focs qui partent du beaupré: celui du milieu est le grand foc, l'intérieur est le petit foc, et le troisième est le clin-foc. Derrière le grand mât on remarque aussi une voile qu'on appelle la brigantine; c'est elle qui a primitivement donné au brick le nom qu'il porte.

En examinant avec attention la gravure, et se rendant bien compte du côté d'où souffle le vent, on reconnaîtra que l'effort du vent sur la brigantine tend à faire tourner l'arrière du bâtiment vers la gauche du lecteur, et le beaupre vers la droite; ce même effort sur les trois foes, au centraire, aurait pour résultat de rapprocher l'avant vers la gauche du lecteur, et d'éloigner l'arrière vers la droite: ces deux efforts se balancent et se détruisent; le navire suit une ligne droite. Des effets analogues, quoique moins prononcés, se produiraient relativement aux voiles du mât de misaine et du grand mât. Un des mérites du constructeur de vaisseaux consiste à bien disposer la position de sa mâture et la grandeur des voiles, pour que l'équilibre puisse



(Brick naviguant grand largue et jetant le foch.)

facilement s'obtenir entre les forces qui tendraient à faire tourner le bâtiment dans des sens différens.

Le loch. — Supposons qu'un voyageur établi dans la rotonde d'une diligence voulût connaître le nombre de lieues qu'il fait par heure, il lui suffirait d'avoir une ficelle divisée en mètres, de la fixer à un morceau de bois, et de laisser tomber celui-ci sur la route. Comptant alors avec sa montre le nombre de mètres qui passent par la portière dans l'espace d'une minute, il n'aurait qu'à faire le calcul suivant: Puisqu'en une minute la diligence avance de 100 mètres (je suppose), dans une heure elle avancera de soixante fois davantage, c'est-à-dire de 6,000 mètres, ou une lieue et demie.

C'est par un procédé tout-à-fait semblable qu'on mesure à la mer la vitesse du navire : on appelle cela jeter le loch; sculement, au lieu d'une montre, on se sert d'un sablier (ou ampoulette) d'une demi-minute, et la ligne de loch est divisée par des nœuds qui comprennent 47 pieds et demi. S'il passe un nœud dans la main du matelot pendant la demi-minute, il passera par heure 120 nœuds, ou 950 toises, ce qui est précisément la longueur du mille marin, tiers de la lieue marine de 2,850 toises.

Ainsi, autant le navire file de nœuds pendant que le sable tombe, autant il parcourt de milles marins; de là vient cette expression abrégée, connue de tout le monde: Nous filions six nœuds, pour dire, nous parcourions par heure six milles, ou deux lieues.

Un navire qui file 6 nœuds, temps ordinaire, marche bien. Le vaisseau anglais le *Talavera*, qui aborda la frégate

française la Calypso dans la dernière campagne, filait en ce moment 7 nœuds, suivant les journaux anglais; aussi fit-il une brèche énorme dans les flancs de la frégate. Dans les temps forcés, il y a des bâtimens qui filent 12 et 14 nœuds, plus de 4 lieues marines à l'heure.

Pour que la mesure du loch soit exacte, il fant que la pièce de bois à laquelle est attachée l'extrémité de la ligne soit fixe sur la mer. Afin d'obtenir cet effet, on attache la ligne à un petit triangle appelé bateau de loch, fait en bois, de 7 à 8 pouces de base; cette base est garnie d'une bande de plomb, calculée pour tenir le triangle noyé dans la mer, de manière à ce que le vent n'ait pas prise sur lui, et qu'il ne coule pas entre deux eaux.

On ne commence à compter les nœuds qu'à partir d'un petit morceau d'étoffe passé dans les torons de la ligne, et qui est à une distance du bateau de loch égale à la longueur du navire. On suppose que lorsque le bateau de loch est éloigné de cette longueur, il est hors de l'inlluence du petit tourbillon ou remous produit à la suite du bâtiment.

L'expérience a montré que le bateau de loch ne reste pas stationnaire, et que le frottement de la ligne, en se déroulant, suffit pour le rapprocher un peu du bâtiment, on corrige l'erreur qui en résulterait en mettant seulement 46 pieds et demi de distance entre les nœuds, an lieu de 47 pieds et demi, qui est le nombre rigoureux.

Les Buneaux D'Abonnement et de vente sont rue du Colombier, n° 30, prés de fa rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 30.

### LE PONT DES SOUPIRS A VENISE.



(Le Pont des Soupirs.)

Si l'on veut se former une idée exacte du palais ducal à Venise, sous le rapport de la vérité des détails, et de l'empreinte même que le temps a laissée sur les pierres de cette admirable construction, nous donnerons le conseil d'aller à l'exposition du Musée de cette année, et, dans le grand salon, en face de la porte d'entrée; le tableau de M. Hesse, représentant le convoi du Titien pendant la peste de Venise, satisfera tous les désirs et toute la curiosité de celui qui n'a pas vu le palais ducal.

La partie de ce palais reproduite par le dessin de M. Hesse est celle qui regarde la place Saint-Marc. Elle est située au commencement, à gauche, de la petite place, autrement nommée Piazzetta; et cette petite place conduit directement au grand canal.

C'est à la partie du palais ducal opposée à celle dont nous venons de parler, que se trouve précisément le Pont des Soupirs, il ponte dei Sospirj, dont nous donnous ici la description.

Comme description architecturale, le Pont des Soupirs ne peut nous occuper long-temps.

Le palais ducal est séparé des prisons d'Etat par une voie ouverte sur le grand canal. Dans les cachots de cet édifice étaient enfermés les accusés qui attendaient leur jugement, c'est-à-dire leur supplice. An moment ou ils allaient paraitre devant le conseil des Dix, le procureur criminel traversait le Pont des Soupirs, allait chercher le patient, le ramenait

par le même chemin, et bien souvent, pour ne pas dire toujours, l'accusé ne repassait plus ce pont. Aussi, à Venise, ce terrible passage était-il celèbre par les larmes, les sanglots, les soupurs, des nombreuses familles décimées par les inquisiteurs du conseil.

Ce pont, d'environ 18 pieds de haut sur 2 mètres de large, est jeté entre le palais ducal et les prisons d'Etat, au second étage du Palais. Il est totalement couvert, sans aucune fenètre, sans aucune soupirail: on pourrait comparer sa forme, mais dans des proportions plus grandes, à nos fourgons de l'armée.

Sous le rapport de la construction, voilà à peu près tout ce qu'on peut en dire; mais en parlant du Pont des Soupirs, il est impossible de ne pas dire quelques mots du palais de Saint-Mare; ce que nous allons faire.

On ne sait pas à quelle époque le palais dueal fut bâti, En 809, sous le doge Ange Participatio, un palais fut eleve; et les traditions portent à croire que ses bases furent posces sur l'emplacement même du palais actuel. Toujours est-il que sa construction bizarre, capricieuse, pleine de contrastes, ne peut laisser de doutes sur la lenteur avec laquelle il fut bâti, et sur le nombre des mains qui l'ont élevé. A le considerer en detail, le palais ducal est l'histoire cerite des revolutions de Venise, Depuis son toit jusqu'à sa base, tout rappelle les crimes dont Venise fut le théâtre, et tout en même temps atteste la richesse, la grandeur et la gloire de cette republique.

A 20 pieds au-dessons du sol sont des cachots, un labyrinthe de prisons se composant d'un lit de pierre, et ne re cevant d'air que par une onverture haute d'un pied et large de quatre pouces; encore cette ouverture est-elle génée par des barreaux de fer. On montre au voyageur une voie qui conduit à une porte donnant sur la place Saint-Marc, et le cicerone raconte que lorsque le doge voulait la mort de quelque noble vénitien, il attendait un jour de fête; et an milieu des joies de la place Saint-Mare, des bourreaux apostés entrainaient le noble désigné, le poussaient vers cette porte mystérieuse, la refermaient, et le conduisaient\* vers une prison que j'ai vue, où le sang est encore empreint sur les barreaux de fer de la lucarne à laquelle on garrottait la tête des malheureux, en attendant le conp de hache du bourreau; puis, la tête et le tronc étaient placés dans une gondole noire amarrée au-dessous du Pont des Soupirs: le gondolier gagnait le Lido, et le paquet disparaissait sous les eaux de la pleine mer. On ne savait ainsi ce qu'était devenue la victime.

En quittant les cachots, vous montez au palais par un escalier où fut décapité Marino Faliero.

Vous arrivez au premier étage; et là se trouve la boîte aux dénonciations.

Au second, vous rencontrez la bibliothèque du palais, ornée des po traits de tous les doges de Venise; et vous pouvez remarquer que celui du [doge Marino Faliero est remplace par un rideau noir, peint sur la toile, avec une inscription qui rappelle son crime et son supplice.

Les plafonds de toutes les enambres du palais sont ornés de cisclures dorées de la plus grande richesse; on ne peut évaluer le nombre de millions qui furent consacrés à cette dépense. On voit sur les mars tous les chefs-d'œuvre de Tintoretto, de Paul Véronèse et du Titien. Mais toujours les idées de grandeur et de puissance que peut réveiller la vue de tant de richesses et de tant de chefs-d'œuvre, vous ramèneront brutalement aux pensées de despotisme du gouvernement des doges et de l'inquisition : car ces chambres ne sont autre chose que la salle du conseil des Dix, auprès de la salle du secret, derrière le Pont des Soupirs, au-dessous des prisons de plomb, i piombi, où l'on renfermait les aecusés dans les plus grandes chaleurs de l'été, et où le beau soleil d'Italie, frappant sur ces toits de plomb, et changeant sa chaleur vivifiante en un horrible supplice, devenait le bourreau des victimes de la tyrannie.

On le voit done, tout le palais ducal est à lui seul l'histoire construite de la république de Venise, et le Pont des Soupirs n'est qu'une partie bien minime de tout cet édifice de puissance et de cruanté.

### POISSON D'AVRIL.

On rapporte plusieurs origines de cet usage populaire. Quelques uns prétendent qu'il renferme une mauvaise allusion à la passion du Christ, arrivée le 3 avril; ils pensent que poisson serait le mot passion corrompu. On sait que les Juifs renvoyèrent Jésus d'un tribunal à l'autre, et lui firent faire plusieurs démarches inutiles afin de l'insulter; ils supposent que l'on a pris de là la contume de faire courir et de renvoyer d'un endroit à l'antre ceux dont on veut se

Un autre auteur donne à cet usage bizarre une origine beaucoup plus récente: suivant lui, un prince de Lorraine, que Louis XIII faisait garder à vue dans le château de Nancy, tronva le moyen de tromper ses surveillans, et se sauva, le premier jour d'avril, en traversant la rivière à la nage. Les Lorrains dirent à cette occasion que c'était un poisson qu'on avait donné à garder aux Français.

L'usage du poisson d'avril pourrait aussi être considéré

Chacun a son genre de crédulité, chacun a son côté faible. Tel qui semble esprit-fort, tressaille au eri funèbre d'une chouette, an long hurlement d'un chien pendant la nuit, et coupe les cartes de la main gauche. Tel qui semble esprit sage et tête prudente, ira se morfondre en temps de pluie sous les croisées d'une dame, d'après un simple mot qu'on aura, pour l'attraper, laissé tomber tout exprès devant lui; fera belle toilette pour diner chez un riche gourmand, qui, ce jour-là, prendra médecine; risquera de se rompre le con sur un rocher pour cueillir une plante à lui inconnue; se lèvera avec le soleil pour déterrer dans de vienx auteurs une eitation fausse avec laquelle on lui aura fermé la bouche dans une discussion.

Ceux qui savent reconnaître les nuances de caractère, les côtés faibles de leurs amis, leurs tendances défectueuses, ceux-là pourraient, au 1er avril, profiter de la liberté du jour pour donner, avec mesure et convenance, une lecon délicate et indirecte. Serait-ce là la moralité de cet usage populaire?

> PROGRES DE LA POPULATION. DU REVENU ET DES IMPÔTS DE LA FRANCE.

Réflexions sur une opinion de Malthus.

En 450 ans la population de la France a doublé, son revenu total est devenu six fois plus fort, l'impôt total a quintuplé, le revenu et l'impôt moyens par habitant ont triplé, ainsi qu'on peut le voir par ce tableau:

| ANNÉES.                      | Population<br>totale.                                | REVENU<br>total.                                                                                      | REVENU<br>moyen<br>par<br>habitant.                        | IMPOT<br>totat.                                                                             | IMPOT<br>MOYEN<br>par<br>habitant.                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1750<br>1800<br>1810<br>1820 | 18,000,000<br>26,000,000<br>28,000,000<br>30,000,000 | 1,500,000,000 f.<br>3,500,000,000<br>5,400,000,000<br>6,390,000,000<br>7,400,000,000<br>8,800,000,000 | 93f.75c.<br>194 44<br>207 69<br>225 00<br>246 66<br>275 00 | 200,000,000 f.<br>250,000,000<br>650,000,000<br>870,000,000<br>950,000,000<br>1,100,000,000 | 12 f. 50 c.<br>13 88<br>25 00<br>31 07<br>31 66<br>34 37 |

Ces chiffres, empruntés à nos publications officielles ou à nos meilleurs statisticiens, combattent positivement, pour la France du moins, le principe établi par Malthus, savoir: que la population suit une progression par quotient, 1: 2:4:8:etc., tandis que les moyens d'existence suivent une progression par différence, 1.2.5.4. etc.; principe d'après lequel le genre humain serait menacé avant peu d'une famine générale.

Lorsque Malthus publia son Traité sur la population, il n'avait pas observé que depuis un siècle la durée de la vie moyenne s'est acerue, et que, par suite, les richesses des peuples ou leurs moyens d'existence ont fait de grands progrès. C'est par l'augmentation de cette durée, plutôt que par les naissances, que s'accroît actuellement la population des nations les plus civilisées.

Tous les enfans qui meurent en bas âge diminuent la somme des forces humaines, au lieu de l'accroitre. Ce sont des capitaux, accumulés pendant plus ou moins longtemps, qui se perdent sans se reproduire. Les enfans devenus hommes, au contraire, remboursent à la société les avances qu'elle a faites pour les nourrir; avec l'instruction, l'aisance, la propreté et les nombreux avantages que procure une civilisation perfectionnée, la vie moyenne s'accroit: moins d'enfans, peut-ètre, viennent au monde, mais, étant mieux soignés, ils vivent plus long-temps, et concourent aux travaux sociaux; les économistes ne doivent plus être inquiets de leur sort. Ce ne sont point les hommes valides, laborieux et robustes, qui arrêtent les progrès d'une nation; ce sont les malades, les mendians, et ceux qui ne travaillent pas. Aussi a-t-on dit avec raison que les moines nuisent à comme une sorte de leçon que l'on donne une fois l'an. La population, et par suite à la richesse d'un Etat, bien

mons parce qu'ils sont célibataires que parce qu'ils ne produisent rien. Le législateur qui, par des mesures habilement combinées, augmentent le revenu social, favorise plus l'accroissement de la population que ne pouvaient le faire les honneurs rendus par les Romains aux chefs des nombreuses familles, on les pensions de 4,000 et 2,000 francs accordées par Colbert, dans l'édit de 4666, à ceux qui avaient dix et douze enfans.

La science ne dément pas le proverbe vulgaire: A côté d'un pain il naît un homme. L'accroissement de population ne peut être quelquesois nuisible qu'autant qu'il résulte de l'augmentation des naissances seulement, sans que la vie moyenne devienne plus longne, par conséquent sans qu'une plus grande somme de travail s'ensuive; si Malthus avait remarqué cela, il n'aurait pas fait un cercle vicieux en avançant que la population, qui est la cause évidente de tont travail, de toute richesse et de tous moyens d'existence, doit être arrêtée dans sa marche croissante.

Lorsque les maladies seront mieux soignées, que la mendicité sous toutes les formes disparaîtra, que l'oisiveté sera diminuée, que l'instruction sera généralement répandue, la population pourra s'accroître sans danger pour son existence. La terre n'est point ingrate, elle rend avec usure ce qu'on lui a confié; elle prodigue ses bienfaits à ceux qui lui donnent leurs soins. Les plaines fertiles ne se changent en marais mortels que lorsqu'après avoir été dépeuplées, elles ne sont plus cultivées. Rome fit venir les blés de l'Afrique et de la Sicile quand ses citoyens, renonçant au travail et à ses produits, ornèrent les champs labourés par Cincinnatus de palais somptueux et d'élégans ombrages. L'Espagne, si florissante sous les Maures, devint pauvre lorsque ses moines et ses galions d'Amérique lui firent négliger ses fabriques et son agriculture.

Moyen de querir les antipathies. - Il arrive souvent qu'une personne vous inspire une antipathie, e'est-à-dire un sentiment de repugnance ou même une sourde inimitié qui vous rend sa présence pénible. Il faut se guérir d'une semblable disposition', car, dans l'intérêt de son propre honheur, chaenn doit chercher à aimer tout le monde, ou du moins à ne voir personne avec déptaisir, sans de justes motifs. Un savant très distingué de notre temps indiquait dernièrement un moyen de eure complète dont il avait fait l'épreuve sur lui-même : « Je reneontrais souvent à l'Aeademie, disait-il, un petit homme d'un visage ingrat, que je ne pouvais regarder sans qu'aussitôt tout mon corps ne fût agité d'une inquiétude douloureuse : j'étais obligé de lui tourner le dos ou de baisser les yeux pour qu'il ne s'aperçût point de la mauvaise impression qu'il faisait sur moi. La situation devenait chaque jour de plus en plus insupportable, ear il venait assidument à la Bibliothèque, et semblait me chercher avec l'empressement que j'aurais voulu mettre moi-même à le fair. A la fin , songeant un matin dans mon lit, je jetai un cri de joie : j'avais trouvé un expédient qui devait chasser mon antipathie, et, dans le cours de la semaine, je l'exécutai avec succès. Je parvins à rendre un service à cet homme, pen de chose à la vérité, mais il fut obligé de m'exprimer sa reconnaissance. Son visage alors me parnt heau et aimable : depuis ee temps , je ne le vois jamais veuir à moi sans un sentiment de plaisir, »

Cosmopolitisme de la langue française. — La langue française était européenne bien avant Louis XIV. Le frère Martin de Canal, moine italien du XIII siècle, écrivait en français l'histoire de son pays, « parce que, disait-il, la » langue françoise coroit parmi le monde, et étoit plus di-

» lettable à lire et à oir que nulle autre. » (Voir Ciraboschi, Storia della letterat. ital., tome IV, liv. 111, chap. 1er.)

Il arrive souvent qu'on prend, pour prouver certaines choses, des exemples qui sont tels, qu'on pourrait prendre ces choses pour prouver ces exemples : ce qui ne laisse pas de faire son effet; car, comme on croit toujours que la difficulté est à ce qu'on veut prouver, on trouve les exemples plus clairs. Ainsi quand on veut montrer une chose générale, on donne la règle particulière d'un cas; mais si l'on veut montrer un cas particulier, on commence par la règle générale.

PASCAL, Pensées.

L'Instoire est le trésor de la vie humaine. Imaginez en quelle horreur de ténèbres et quelle fondrière d'ignorance bestiale et pestilente nous serions abysmez, si la souvenance de tout ce qui s'est faiet ou est advenu avant que nous fussions nez, estoit entièrement abolie et esteinete!

AMYOT.

L'égoïsme est une sorte de vampire qui veut noarrir son existence de l'existence des autres.

BALLANCHE

### LE ZÈBRE.

Cet animal de l'Afrique méridionale tient, en quelque sorte, le milieu entre le cheval et l'ane, si l'on ne fait attention qu'à la taille et à la beauté des formes; mais il a reçu de la nature des ornemens encore plus remarquables. « Le zèbre, dit Buffon, est peut-être de tous les animaux quadrupèdes le mieux fait et le plus élégamment vêtu. Il a la ligure et les grâces du cheval , la légèreté du cerf , et la robe rayée de rubans noirs et blancs, disposés alternativement avec tant de régularité et de symétrie, qu'il semble que la nature ait employé la règle et le compas pour la peindre » Si cette magnifique espèce pouvait renoncer à son indépendance, et se soumettre au joug de la domesticité, elle serait pour l'homme une des plus précieuses acquisitions qu'il pût faire. Le zêbre est, dit-on, aussi sobre que l'âne, vit d'herbes séches et dures que les chevaux refusent de manger. Il est plus robuste que le cheval, dont il égale et surpasse même la vitesse. Mais pourra-t-on vaincre ses inclinations sauvages et vagabondes, son earactère irritable, opiniatre, impatient de toute contrainte? e'est ce que l'on saura lorsque la Société 200logique de l'Angleterre aura terminé les expériences qu'elle fait en ce moment dans son établissement rural de Kingston. Parmi les zèbres actuellement soumis à ses épreuves, quelques uns sont nés en Angleterre, et seront peut-être moins indociles que les individus pris dans les déserts de l'Afrique. Mais il paraît que la contrainte est extrêmement nuisible à ces animaux, et sera peut-être un obstacle au developpement de leurs facultés, ear elle agit très sensiblement sur leur croissance. Un jeune zèbre mâle, né dans la Ménagerie, séparé de sa mère dès sa naissance, nourri avec du lait de vache, retenu dans un espace etroit, et privé de l'exercice qui est sans donte pour son espèce un besoin impérieux, est resté d'une petitesse étrange, et, selon toute apparence, sa stature est actuellement fixée à cette limite.

Il semble que les essais pour amener cette espèce à l'état de domesticité devraient être faits en Afrique; mais surteut il faut qu'une grande prudence les dirige, que l'on sache attendre et faire un bon emploi du temps. Au cap de Boune-Espérance, quelques rolons hollandais avaient voulu jouir trop tôt d'un attelage de zèbres; ils curent à s'en repentir. D'autres éprenves mal conduites, tant en France qu'en Angleterre, ont peut-être fait exagerer ee que l'on a

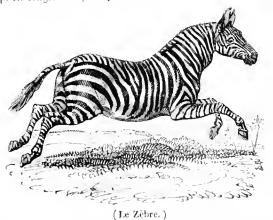

écrit sur l'indocilité du zébre. Les conquêtes que l'homme a dejà accomplies sur les animaux sont un encouragement pour ambitionner de nouveaux triomphes.

### SUCET REMORE (ECHENEIS REMORA).

Les echencis, que les pécheurs et les marins français nomment sucets, forment un genre de poissons dont la tête comprimée porte une grande plaque ovale composée de paires de lames, armées de crochets nombreux et très courts, au moyen desquels ces poissons peuvent s'accrocher aux rochers, à la carène des vaisseaux, aux très grands poissons, tels que les requins et les cétacés. La plaque et les moyens d'adherence qu'elle procure à l'animal qui la porte constituent les caractères generiques; le nombre des paires de lames a fourni le caractère distinctif de chaque espèce. La plaque du sucet remore est de plus de seize paires, et n'en a jamais vingt, en sorte qu'elle ne varie qu'entre dix-sept et dix-neuf. Ce poisson atteint rarement la longeur de trois decimètres (onze pouces), et cependant on lui attribuait de merveilleux effets.

On pensait qu'il pouvait arrêter dans sa course le plus grand vaisseau, malgré toutes les causes qui contribuaient à le mettre en monvement : les voiles, les rames, le choc

des flots soulevés par la tempête, rien de tout cela n'arrachera le vaisseau de la place où un petit poisson l'a fixé. A la bataille d'Actium, le navire de Marc-Antoine fut fixé par cet invisible obstacle, et ce fut ainsi qu'Auguste obtint la victoire et l'empire. Mais cet immense pouvoir du remore n'était pas la plus étonnante de ses facultés; que penser de son action sur les tribmuaux, dont il retardait, suspendait, arrétait la marche; de la faculté de retirer du fond d'un puits l'or qu'on y aurait laissé tomber, etc.? Dès qu'une absurdité a pu forcer les barrières que le bon sens lui opposait, elle ne manque point d'auxiliaires qui viennent l'aider à prendre possession de l'intelligence humaine, et à s'y maintenir. Les croyances populaires au sujet du remora séduisaient l'imagination; la poésie s'est empressée de leur prêter de nouveaux charmes, en les ornant de ses couleurs brillantes. L'éloquence même n'a pas dédaignéd'y chercher des allusions, de les appeier à l'appui de ses raisonnemens. Pline lui-même, qui voyait quelquefois la nature en poète plutôt qu'en naturaliste, crut à ces fables aussi fermement que le vulgaire de son temps ; il a fallu plus de vingt siècles pour dissiper le prestige. Enfin, les observations ont fait voir les choses telles qu'elles sont, et il est bien reconnu que le echenies n'arrêtent rien , qu'ils ne méritent pas même le nom de sucet; que la plaque au moyen de laquelle ils se cramponnent aux corps animés ou inanimés, lorsqu'ils veulent s'v lixer, est dépourvn d'organes de succion.

Tandis qu'on débitait en Europe, relativement à l'echeneis remora , toutes les extravagances dont on vient de parler, des pécheurs africains savaient tirer parti d'une autre espèce qui fréquentait les côtes de Mozambique. Celui-ci est beaucoup plus grand que le remore; sa nageoire caudale est forte, cartilagineuse, Lorsque l'un de ces echeneis est pris par les pècheurs, ils l'emploient à la capture des tortnes de mer; profitant du moment où elles sommeillent à la surface des eaux, le poisson capteur est attache à une corde que le pécheur alonge ou raccourcit, pour guider ses mouvemens, et pour le guider sous l'imprévovante tortue, à laquelle il s'attache; celle-ci se trouve si fortement saisie, qu'on l'amène en toute sûreté, comme avec un harpon. Pour attacher le poisson à la corde sans gêner ses mouvemens, on fait passer un anneau dans la nageoire caudale.

L'espèce d'echeneis que les pêcheurs emploient ainsi sur

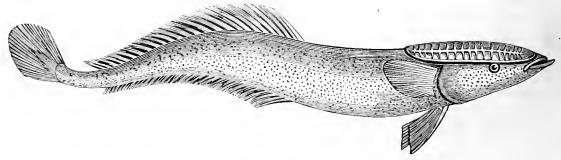

(Echeneis remora.)

les côtes de Mozambique, est celle que les naturalistes ont nommée naucrate; elle est représentée dans la figure cijointe.

## CLOCHE A PLONGEUR.

La cloche à plongeur, dont l'usage, déjà assez étendu, ne tardera certainement pas à s'accroître, est une des nouvelles conquêtes de l'industrie. Ce n'est pas que de nombreuses tentatives n'eussent été faites, assez anciennement, pour séjourner au fond des eaux : la curiosité de l'homme a toujours été eveillée à ce sujet, mais c'est seulement dans ces derniers temps que la pratique a pu tirer parti de toutes

les recherches théoriques qui avaient été produites, et de tous les essais qui avaient été faits.

Cette cloche a été employée avec succès dans la construction du pont de Bordeaux, et maintenant nos grands ponts en sont mums. A Cherbourg, elle sert à visiter et à terminer les parois inférieures des bassins creusés dans le roe pour recevoir les vaisseaux de ligne. Avec son secours ou peut travailler au fond des eaux presque aussi facilement qu'en plein champ: on creuse des rochers, on fait jouer la mine, on enlève des blocs de pierre les plus lourds, on les équarrit eton les maçonne.

Dernierement, une frégate anglaise, la Thétis, qui portait plusieurs millions de piastres, fut jetée par la tempête

et dispersés, roules pendant la tourmente avec les quartiers des rochers et le sable, furent ensevelis à plus de trente l'confus une graude partie de la somme perdue.

sur les côtes du Brésil et mise en pièces. Ses débris, hachés | pieds de profondeur. Une compagnie se forma, et, par le moyen de la cloche à plongeur, parvint à retirer de cet amas



(La Cloche à Plongeur, )

En donnant un peu l'essor à ses pensées, et en essayant | de pressentir tout le parti que l'homme pourra tirer de cette ingénieuse machine, on bâtirait facilement un conte de fees qui ne sortirait pas des domaines de la réalité. Nous nous en reposons sur l'imagination de nos lecteurs et de nos lectrices, et nous nous bornerons à donner une description succincte de la eloche à plongeur perfectionnée par l'Anglais Spalding.

Une expérience bien simple, et que chacun peut répêter, fera de suite comprendre le principe d'après lequel la cloche à plonger est organisée. Preuez un verre dont l'intérieur soit see, plongez le dans l'eau bien perpendiculairement, et retirez-le de même, sans l'incliner le moins du monde : vous pourrez vous assurer que les parois intérieures n'ont été moniflées qu'à une certaine distance des bords du verre, l'eau n'a point pénétré dans toute la eavité; une mouche qui aurait été lixée dans le fond aurait pu demeurer impunément submergée. Maintenant, agrandissez le verre, escamotez la mouche, et mettez des bommes en place : vous avez la eloche à plongeur. L'air, qui occupe un espace plus petit à mesure que la cloche s'enfonce, finit par acquerir une élasticité assez forte pour empêcher l'eau de penetrer davantage. Il est vrai de dire que cet air condensé cause une

sensation assez désagréable aux personnes qui ne sont pas encore habituées à ces promenades sous-marines, et leur fait éprouver des tintemens dans les oreilles; mais au bout d'un peu de temps on s'y habitue; il y a des ouvriers qui peuvent y rester plusieurs heures à une assez grande profondenr. Quant anx aceidens, ils sont si rares, que leur nombre ne s'écarte pas des limites ordinaires entre lesquelles tout fait humain se trouve compris. La crainte ne doit arrêter aucun curieux.

Notre gravure représente la cloche à plongeur employée en Augleterre. ABCD indiquent le corps de la cloche suspendue par quatre cordages aa, qui viennent se réunir dans le crochet du câble principal E; bb sont deux poids destinés à mainteuir l'embouchure CD de la cloche parallèle à la surface de l'eau. Pour determiner l'enfoncement de la machine, il y a un autre poids F, que l'on peut, à l'aide d'une poulie, faire monter on descendre à volonte, et qui a plusieurs usages. Si un des côtes de la cloche se trouvait, en descendant, retenu par quelque obstacle, de façon à faire renverser tout l'appareil, le poids E serait immediatement descendu au-fond de l'eau, et reposerait sur le sol; l'appareil, redevenant plus leger que le volume de l'eau deplacee, s'elèverait et reprendrait sa stabilité. Un comprend facilement aussi que ce poids est comme une sorte d'ancre qui maintient la cloche à une hauteur désirée. Deux fenètres sout pratiquées au sommet de la cloche, et ferunées par des verres bombés très épais, appelés verres lenticulaires. Get 11 sont deux réservoirs d'air qui en contiennent chacun environ un hectolitre et demi. Au moyen du robinet 1, et des tuyaux de communication ce, on peut à volonté laisser dégager l'air chaud et vicié, pour le remplacer par de l'air pur et frais. Quand un des réservoirs est vide, on avertit le batean qui supporte tout le système, au moyen d'un nombre déterminé de comps de marteau frappés sur les parois.

Un perfectionnement très ingénieux, dù à M. Spalding, permet aux plongeurs d'élever eux-mêmes à leur guise la cloche jusqu'à la surface de l'eau, ou de la lixer à une profondeur quelconque.

Une seconde cloche KK, plus petite que la première, est fixée au-dessus de celle-ci. Au moyen des deux robinets det e, les ouvriers peuvent à volonté laisser échapper l'air de la cloche supérieure, ou y faire entrer celui de la cloche inférieure. Quand on est au fond de l'eau, le robinet d est ouvert, la partie supérieure est pleine d'eau, et dans cet état tout l'appareil, sans le poids F, est plus léger qu'un égal volume d'eau, et devient plus lourd par l'addition de ce poids. Veut-on s'élever, on tourne le robinet e: l'air de la grande cloche, immédiatement remplacé par celui du réservoir, entre dans la petite, en chasse l'eau, et tout l'appareil, y compris le poids F, devenant plus léger qu'un égal volume d'eau, commence à s'élever.

On voit que ce système aquatique correspond tout-à-fait à celui des parachutes dans les ballons. Il faut avoir soin de ne faire rentrer l'air que lentement dans la cloche supérieure, car sans cela on s'élèverait avec tant de rapidité, que les ouvriers pourraient être renversés de leurs sièges.

# LE FER A CHEVAL, LEGENDE, PAR GOETHE.

Un jour Jésus se dirigeait avec sa suite vers une petite ville; il vit sur la route quelque chose de brillant: c'était un fer à cheval cassé. Il dit à saint Pierre de le ramasser; mais saint Pierre n'y était pas disposé; tout en marchant, il venait de rêver à l'empire du monde, ear ses rêveries n'avaient point de hornes, et c'était là sa pensée favorite. La trouvaille était trop au-dessous de lui : il lui aurait fallu des sceptres et des couronnes; mais devait-il courber son dos pour une moitié de fer à cheval? Il se detourna, et fit semblant de n'avoir pas entendu.

Jesus, tonjours bon et patient, ramassa lui-même le fer à cheval. A l'entrée de la ville, il s'arrêta devant la porte d'un forgeron, et le lui vendit trois deniers. Comme ils passèrent ensuite sur le marché, il vit de belles cerises, et en acheta autant que l'on peut en avoir pour trois deniers; puis, selon sa coutume, il les mit tranquillement dans sa manche.

On sortit de la ville. Le chemin traversait des prairies et des champs sans maisons, il était entièrement privé d'ombrage; le soleil brillait, la chaleur était grande, de sorte qu'on aurâit volontiers donné beaucoup d'argent pour un peu d'eau. Le Seigneur, qui marchait toujours en avant, laissa tomber, comme par mégarde, une cerise, et saint Pierre, qui le suivait, se baissa pour la ramasser avec autant d'empressement que si c'eût été une pomme d'or. La cerise humecta fort agréablement son palais. Jésus, un instant après, laissa tomber une seconde cerise, et Pierre de s'en emparer aussitôt. Le Seigneur continue pendant quelques temps à lui faire courber son dos pour ramasser des cerises; puis îl lui dit en plaisantant : « Pierre, si tu t'étais baissé

quand il le fallait, tu aurais mangé tes cerises plus commodément; celui qui néglige les petites choses, risque de se donner beaucoup de peine pour des choses encoré moins importantes. »

### FLOTTAGE DES BOIS.

DISETTE DE BOIS A PARIS. — INVENTION ET PERFEC-TIONNEMENT DES TRAINS PAR JEAN ROUVET ET.RENÉ ARNOCL.

Le train est une sorte de radeau fait de hois à brûler. Les bûches sont fortement liées ensemble, de manière à pouvoir l'otter d'une distance assez éloignée jusqu'à Paris sans se séparer. Les trains ont ordinairement environ 36 toises ou 216 pieds de long sur une largeur de 44 ou 15 pieds. La première construction des trains était loin d'avoir le degré de perfection connu aujourd'hui. A l'origine, c'étaient des hommes armés de plastrons de peau rembourrés, qui guidaient les trains par la seul force de leurs bras; maintenant on les gouverne plus facilement au moyen de l'aviron et du pieu qui s'y trouvent fixés.

Avant l'invention des trains, on charroyait aux ports de l'aris les bois des environs, qui fournirent ainsi longtemps aux besoins de la capitale; mais, vers le milieu du xv1° siècle, les forêts voisines commencèrent à s'épuiser, et il devint à craindre que Paris ne manquât un jour de bois de chauffage. Les moins prévoyans ne doutaient pas qu'il ne fallût prochainement y faire arriver les bois des provinces éloignées; et cette perspective était effrayante, car un long transport devait, selon toute apparence, élever le prix du chanffage à des sommes exorbitantes. Si l'on eût demandé alors à la plupart de ceux qui ne sentent pas aujourd'hui tout ce qu'il y a d'heureux dans l'invention du flottage des bois, comment il a été possible de remédier au terrible inconvenient dont était menaece la capitale, ils eussent été bien embarrassés, et il est probable qu'ils eussent donné, comme unique ressource, l'aceroissement et l'entretien des forêts voisines; c'est en effet à ces moyens, longs, coûtenx et pénibles, que se réduisit alors toute la prudence du gou-

Paris était sur le point de devenir beaucoup moins habité, à cause de la cherté du bois, lorsqu'un bourgeois parisien, Jean Rouvet, imagina, en 4549, de rassembler les eaux de plusieurs ruisseaux et rivières non navigables, d'y jeter les hois compés dans les forêts les plus éloignées, de les faire descendre ainsi jusqu'aux grandes rivières; là, d'en former des trains, et de les amener à flot, et sans bateau, jusqu'à Paris.

C'est dans le Morvant que Jean Rouvet fit ses premiers essais, et qu'il abandonna avec confiance an courant des ruisseaux réunis de cette contrée une grande quantité de bois. Son projet, traité de folie avant l'exécution, et entravé, comme c'est la coutume, ne fut porté à la perfection, et ne reçut toute l'étendue dont il était susceptible, qu'en 1556, par René Arnoul.

Le bois flotté abandonne, par son long séjour dans l'eau, la sève et les sels qui le rendaient plus lourd. Après avoir subi une dessiccation plus ou moins longue dans le chantier, il donne beaucoup de flamme, et se déhite principalement aux boulangers, aux rôtisseurs, aux pâtissiers, qui ont des fours à chauffer; les bourgeois préfèrent le bois vert.

## LA SEMAINE. CALENDRIER HISTORIQUE.

Faits historiques et politiques. — Morts illustres. — Vaccine.

temps à lui faire courber son dos pour ramasser des cerises; 50 Mars 1282. — Vépres siciliennes, ou massacre fait en puis îl lui dit en plaisantant : « Pierre, si tu t'étais baisse Sieile, au son de la cloche des vêpres, de tous les Français

qui étaient restés dans l'île après la conquête que Charles d'Anjou (frère de saint Louis, roi de France) avait faite du royaume de Naples et de Sicile, sur la maison impériale de Souabe. Le nombre des Français morts est supposé avoir été de huit mille. Un seul, nommé Desporcelets, fut sauvé, dit l'histoire, à eause de sa grande prudhommie et vertu.

50 Mars 4557. — Les magistrats de l'Hôtel-de-Ville de Paris font construire l'hôpital des Petites-Maisons.

50 Mars 4806. — Joseph Bonaparte est déclaré roi des Deux-Siciles

51 Mars 1814. — Capitulation de Paris signée à deux heures du matin, par les colonels Denis et Fabvier, au nom des maréchaux Mortier et Marmont. A midi, l'empereur de Russie, le roi de Prusse, et le généralissime, font leur entrée à Paris, à la tête d'une grande partie de leurs troupes. Il y a hausse à la Bourse.

51 Mars 1816. — Mort de Dueis, poète tragique, qui, le premier, a essayé de transporter sur la seène française les drames de Shakspeare. Il était âgé de quatre-vingt-trois

ans.

1er Avril 1790. - Publicité du livre rouge, où étaient inscrites, vers la fin de l'ancien régime, les sommes délivrées sur des ordres ou bons donnés du propre mouvement du roi. En faisant remettre ce livre à l'Assemblée nationale, le 5 mars précédent, Louis XVI avait scellé de bandes de papier les feuilles qui portaient les détails des sommes accordées par Louis XV. Ce scellé fut respecté. Le premier article du livre était en date du 19 mai 1774; le dernier, en date du 16 août 1789. Le dépouillement total des dépenses donna un total de 228 millions; mais le comité des pensions déclara à l'Assemblée que le livre rouge n'était pas le seul registre qui contenait des preuves des dissipations de la cour, et qu'il était certain que les ordonnances du comptant, imaginées pour voiler une infinité de dépenses qu'on aurait en honte d'avoner, s'élevait à de très fortes sommes. Les ordonnances avaient été, en 4787, dans l'année la moins chargée, de 82 millions; et en 4783, l'année la plus chargée, de 145 millions.

1<sup>er</sup> Avril 1818. — Proclamation de Jean-Pierre Boyer, président de Haîti, au peuple et à l'armée de la république, à l'occasion de son avènement. Dans cette proclamation, datée du Port-au-Prince, chef-lieu de son gouvernement, il promet de soutenir les droits du peuple et l'indépendance

de l'Etat.

2 Avril 991. — Hugues Capet fait prisonnier son compétiteur à la conronne, Charles, oncle de Louis V, dernier des rois de la seconde race, et mort sans enfans. Toute la nation se réunit en faveur de Hugues Capet, comte de Paris, descendant de Robert et d'Eudes.

2 Avril 1791. — Mort de Mirabeau (Honoré-Riquetti), âgé de quarante-deux ans. Nous consacrerons un article

spécial à la biographie de cet homme célèbre.

2 Avril 1814. — Décret du Sénat dit Conservateur, qui déclare Napoléon déclui du trône; le droit d'hérédité aboli dans sa famille; le peuple français et l'armée déliés envers lui du serment de fidélité.

5 Avril 1203. — Jean-sans-Terre, roi d'Angleterre, poignarde dans un liateau, au pied de la tour de Ronen, le jeune Artus, son neven, et le jette dans la Seine, où le corps fut péché le lendemain. On l'inhuma dans l'église de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Jean, chassé de ses terres de France, par suite de ce crime, perdit plus tard la couronne d'Angleterre par la haine de ses sujets.

3 Avril 4799. - Prise de Sour (ancienne Tyr) par le

général Vial.

4 Avril 1284. — Mort d'Alphonse X, roi de Léon et de Castille, surnommé le Sage et l'Astronome.

4 Avril 1804. — Formation à Paris d'une société pour propager la vaccine. Plusieurs essais de l'inoculation de la vaccine avaient été faits, le 11 mai 1800, sur trente enfans, avec un fluide envoyé de Londres. C'est à Larochefoucauld-Liancourt que l'on doit l'introduction de ce préservatif contre la petite-verole. Avant cette innovation, sur treize personnes atteintes par le virus variolique, il en mourait une.

4 Avril 1817. - Mort de Masséna (maréchal duc de Rivoli, prince d'Esling).

5 Avril 4250. — Saint Louis est fait prisonnier en Egypte avec ses deux frères et ses principaux seigneurs. Il est mis en liberté moyennant 400 mille livres pour la rançon de ses compagnons, la reddition de Damiette pour sa propre rançon, et la promesse d'une trève de dix ans.

5 Avril 4795. — Traité de paix entre la république française et le roi de Prusse, conclu à Bâle, par François Barthélemy, neveu de l'anteur d'Anacharsis, et le baron de

Hardenberg

### COOK

SON ORIGINE OBSCURE. — SA PREMIÈRE EXPÉDITION. — SES TROIS VOYAGES AUTOUR DU MONDE. — SIR JOSEPH « BANKS ET SOLANDER. — DÉCOUVERTES.

James Cook jouit sans contestation, et, on pent le dire avec vérité, dans toutes les contrées du monde, d'une haute célébrité. Il demeure comme un modèle offert à l'émulation des navigateurs, qui, marchant sur ses traces, n'ont guère en qu'à compléter le cadre de ses travaux géographiques.

Aujourd'hui un voyage autour du monde n'offre guère plus de dangers qu'une croisière d'hiver dans la Manche ou sur le bane de Terre-Neuve; il suffit néanmoins à la réputation d'un homme d'en avoir accompli un seul; Cook en a fait trois, coup sur coup, dans l'espace de ouze ans, et a pu résoudre, lui tout seul, les trois plus grandes questions qui occupaient les géographes de cette époque.

Le premier fut entrepris en 1768, pour aller observer dans une des iles du grand Océan le passage de Vénus sur

le disque du soleil.

Nous expliquerons plus tard dans ce Magasin l'importance de cette mission scientifique, à laquelle le monde savant attachait le plus grand prix. Dalrymple, géographe habile, déjà connu par ses travaux dans l'Inde, avait composé le plan de cette campagne, la Société royale de Londres en avait rédigé les instructions; la enriosité était partout excitée, les têtes couronnées partageaient l'empressement général; mais dans la marine royale anglaise on ne connaissait, dans les grades convenables, aucun homme à qui l'on voulût confier cette mission

Or, il y avait alors dans une position subalterne. James Cook, âgé d'environ quarante ans, lils d'un domestique de ferme. Ce marin, ne le 27 octobre 1728, à Marton, dans le comté d'York, avait été mis en apprentissage chez un mercier de Newcastle, à l'âge de treize ans ; le voismage de la mer ayant développé chez lui une passion prononcée pour la navigation, il s'était fait matelot sur un bâtiment à charbon; à vingt-sept ans, il était passé, au même titre, sur un bâtiment de l'Etat; et traversant successivement tous les emplois les plus obsears et les plus pénibles de la marine, il put acquérir de lui-même, pendant cette humble période de sa vie, les connaissances astronomiques les plus élevées, et exécuter des travaux hydrographiques importans. Ces considérations le firent choisir, à l'honneur du gouvernement anglais, pour commander l'expédition scientifique la plus intéressante de l'époque.

Denx hommes célèbres voulurent partager sa gioire et ses dangers, sir Joseph Banks et sir Solander.

Sir Joseph Banks a été en Angleterre, pendant un demisiècle, l'un des hommes les plus actifs parmi ceux qui ont poussé à l'avancement des sciences. C'est lui qui a, en quelque sorte, fondé l'Association africaine; qui, pendant quarante ans, a fourni les instructions à la plupart des voyageurs anglais; qui a le premier fait connaître par une description la grotte de Staffa (v. 5° liv., p. 56 et 37). La prospérité de la Nouvelle-Galles, le transport de l'arbre à pain en Amérique, la restitution aux Français des papiers de La Pérouse, sont en grande partie le résultat de son influence. Chevalier de l'ordre du Bain, et tenant à la Société royale de Londres la présidence qu'il occupait depuis 1777, sir Joseph Banks est mort en 4820, à l'age de quatre-vingts ans. Ce savant, qui avait dejà fait, au sortir de l'université, un voyage sur les côtes du Labrador et de Terre-Neuve, se prit d'enthousiasme pour le voyage que Cook allait entreprendre, et voulut l'accompagner. Possesseur d'une grande fortune, il emmena un secrétaire, deux dessinateurs, quatre aides subalternes; il emporta les instrumens les plus parfaits, et se munit d'un grand nombre d'objets dorés pour faire des échanges avec les sauvages; mais il fit plus encore, il détermina le célèbre naturaliste Solander à faire partie de l'expédition.

Solander était un Suédois, disciple de Linnée; il avait dejà fait, par hasard, un voyage sur mer. Se trouvant en Angleterre, il était allé en rade rendre visite à un de ses amis; le navire sur lequel il se trouvait reçut l'ordre de se convrir immédiatement de voiles, et de faire route pour les Canaries, à la rencontre de bâtimens richement charges qu'il fallait capturer. L'ordre était précis, impératif; le capitaine n'eut pas le loisir de faire reconduire Solander dans le port, et l'emmena. Notre naturaliste se résigna, fit tourner sa captivité au profit de la science, et forma des collections d'histoire naturelle. A son retour, il se fixa en Angleterre, où il eut une place dans le Musée; ce fut alors que sir Joseph Banks lui proposa le voyage autour du monde, lui garantit la conservation de l'emploi au Musée, et lui assura sur sa propre fortune une rente viagère de 10,000 francs.

Avec d'aussi habiles collaborateurs, les puissans moyens qu'il avait à sa disposition, ses talens et son activité, Cook ne pouvait manquer de justifier les espérances du monde savant. Le passage de Vénns fut heureusement observé dans l'ile d'Otahiti; on reconnut aussi dans cette campagne que la Nouvelle-Zélande était partagée en deux par un canal qui porte depuis lors le nom de détroit de Cook.

Au retour de cette première expédition commencée le 47 mai 1768 et terminée le 21 juin 1771, il recut le grade de commandant dans la marine anglaise, et fut bientôt désigné pour remplir une nouvelle mission. Il s'agissait de faire de nouveau le tour du globe en passant dans les plus hantes latitudes sud, et de visiter spécialement chacun des eoins de l'océan Pacifique qui n'avait pas été examiné, afin de résoudre la question tant de fois agitée sur le continent austral. Beaucoup de savans soutenaient depuis près de deux siècles l'existence de terres australes inconnues, plutôt par des argumens philosophiques que par des faits positifs, et déployaient les immenses conséquences que leur déconverte devait produire. Cook remplit sa périlleuse mission avec audace et prudence; il s'avança au-delà du 71° degré de latitude, et ne rencontra sur aucun des points qu'il visita le continent désiré. Son opinion constante a été cependant qu'il existait une terre près du pôle. Pendant cette campagne il reconnut, entre autres points, la côte orientale de la Nouvelle-Calédonie, entre la Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Zélande, et le groupe d'îles auxquelles il a donné le uom de terres de Sandwich. Cook , à son retour , fut reçu

avec enthousiasme; il fut élevé au rang de capitaine; il reçut une place dans l'administration de l'hôpital de Greenwich, et fut élu membre de la Société royale de Londres; enfin il fut décoré de la médaille d'or consacrée par sir Godefrey Copley à l'écrit le plus utile sur les expériences nouvelles; on jugea que son mémoire sur l'emploi de méthodes à l'aide desquelles il était parvenu pendant son voyage à conserver la santé de son équipage, était digne d'être ainsi couronné.



(Cook.)

Cook jouissait de son repos et de sa renommée, lorsque l'esprit public, déçu dans l'espérance de trouver la terre australe, se tourna vers le nord, et désira ardemment savoir s'il existait réellement un passage vers le pôle qui pût éviter aux navigateurs européens le circuit du cap de Bonne-Espérance; mais comment oser proposer le commandement d'une nouvelle expédition au capitaine Cook, après toutes les fatigues et les périls qu'il avait essuyés? Cependant on lui demanda ses conseils pour le succès de cette entreprise; et dans un diner chez lord Sandwich, chef de l'Amirauté, qui avait déjà provoqué le voyage aux terres australes, on s'étendit longuement sur l'utilité dont une telle déeonverte serait pour la navigation. Le capitaine se sentit si animé par toutes les considérations qui furent présentées, qu'il s'élança de son siége avec enthousiasme, en s'écriant, à la satisfaction des vœux secrets de tous ses amis, qu'il se chargeait lui-même d'exécuter le projet. C'était la mort qu'il allait chercher!

Il fut décidé qu'au lien d'essayer de passer de l'océan Atlantique dans l'océan Pacifique, on ferait tout le contraire. En conséquence, Cook, quittant Plymouth le 12 juillet 1776, se rendit dans le grand Océan septentrional, en passant par les iles qu'il avait déjà visitées, et commença ses travaux sur les cotes orientales du nord de l'Amérique. Après avoir visité cette partie du globe, il revint prendre des rafraichissemens dans les îles Sandwich. Ce fut alors qu'il déconvrit l'Île Owhiwhée, où il fut tué de la manière la plus malheureuse dans une querelle qui s'éleva entre les Indiens et les gens de son équipage, le 14 février 1779.

Les Pureaux d'abonnement et de vente Sont rue du Colombier, n° 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardiene, rue du Colombier, nº 30

### ANVERS.



(Cathédrale d'Anvers.)

La cathédrale d'Anvers a été construite vers le milieu du xm° siècle. En 4559, le pape Paul IV, à la sollicitation de Philippe II, l'a érigée en cathédrale. Cet édifice, l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture gothique, a 500 pieds de longueur, 250 de largeur, et 560 de hauteur; 250 arcades voûtées y sont soutenues par 425 colonnes; de chaque côté il existe une double nef.

La tour de Notre-Dame, en pierres de taille, a 466 pieds de hauteur; il faut monter 622 marches pour arriver à la dernière galerie. Cette tour est percée à jour en découpure, et va en diminuant d'étage en étage, avec des galeries disposées les unes au-dessus des autres; elle a éte commencée en 1422, d'après le plan et les dessins de l'architecte Ameliua, et totalement achevée en 1518. La seconde tour u'a

été terminée que jusqu'à la première galerie. En 1540 on y plaça un carillon composé de 60 cloches.

On admire dans l'intérieur de l'église de magnifiques tableaux de Rubens, dont une partie avait été transportée à Paris, sous l'empire. Au dernier siège de la citadelle, en 4852, on les a garantis contre les boulets et les obus, au moyen d'échafaudages et de remparts de charpente.

Au bas de la tour est gravée une épitaphe en l'honneur du peintre Quintinus Metzys, qui fut d'abord maréchal ferrant et forgeron. La ferrure de ce petit puits que l'on voit au bas de l'église à gauche, a été façonnee par lui, au marteau et sans limes. On raconte qu'il aimait la fille d'un peintre qui ne voulait pour gendre qu'un artiste; encourage par sa passion, il devint peintre habile, et obtint le consentement du père. Cette histoire est aussi celle du peintre italien Antonio Solario.

La ville d'Anvers a la forme d'un are tendu , dont l'Escaut fait la corde. Elle a des rues et des places publiques

Anvers a donné le jour à un grand nombre d'hommes edlebres; c'est la patrie des peintres Denis-Calvaert (maitre du Guide), l'Albane, le Dominiquin, Gaspard Crayer, Rubens, Van Dyck, Jordaens, les deux Téniers, Ommegauk, et du graveur Edelinck, à qui Louis XIV accorda des appartemens dans la fabrique des Gobelins. C'est encore la patrie du géographe Ortelius, des historiens Grammaye, Butkers, Sanderus, Van Meteren; des imprimeurs Moretus, et du jurisconsulte Stockmans.

Cette ville, où l'art et le commerce ont autrefois jeté tant d'éclat et amassé tant de richesses, surtout au xvie siècle, a souffert dans tous les temps, plus qu'aucune autre, des vieissitudes de la politique européenne. Il semble que nui débat ne puisse s'élever ou s'apaiser entre les gouvernemens des grandes nations, sans qu'aussitôt elle ne soit frappée, en signal de guerre ou de paix.

Anvers avait déjà fait partie plusieurs fois de la France. lorsqu'elle se soumit à la république, le 29 novembre 1792. Les Autrichiens la reprirent le 28 mars 4792, et les Français y entrèrent de nouveau, le 24 juillet 4794. Par suite, a ville fut comprise dans le département des Deux-Nèthes. Enfin, elle fut évacuée par les Français le 5 mai 4814, en vertu d'une convention conclue à Paris. A cette époque Carnot avait le commandement de la place.

En 1828, l'auteur du l'oyage dans le royaume des Pays-Bas donnait les détails suivans sur la citadelle d'Anvers:

Les six bastions de la citadelle, bien terrassés, minés et contreminés, sont environnés de fossés larges et profonds. Elle a servi de modèle à beaucoup de citadelles qui ont été construites depuis. Le duc d'Albe la fit bâtir, en 1568, pour tenir les habitans dans une obéissance forcée; la direction des travaux fut confiée à Pacciotti, ingénieur d'Urbin, et à Cerbelloni. On trouve, ajoutait l'écrivain, dans la citadelle d'Anvers, où l'on n'entre que par une seule porte et une de secours, quinze puits, une place d'armes, une église et des collines d'où l'on découvre la campagne. C'est dans la citadelle que, sous le gouvernement français, se trouvait le bagne.

### FIXATION DES DATES DE PAQUES ET DES FÊTES MOBILES.

Selon les décisions de l'Eglise catholique, la fête de Pâques doit être célébrée le 1er dimanche après la pleine lune qui suit le 20 mars.

Il résulte de cette règle que Pâques ne peut pas arriver plus tôt que le 22 mars ; ce qui n'a lieu qu'autant que la pleine lune tombe le 21 mars, et que le lendemain se trouve être un dimanche.

4761 et 4818 sont les seules années où cela se sera vu pour le xvine et le xixe siècle. Alors le carnaval se trouve réduit à fort peu de jours,

En 1818, Béranger exprima les regrets des amis du carnaval dans une chanson fort comue.

Páques ne pent pas arriver plus tard que le 25 avril, ce qui a lieu sculement lorsque la pleine lune tombe le 20 mars. En effet, il faut alors, pour suivre la décision de l'Eglise, descendre jusqu'à la pleine lune snivante, le 48 avril; si ce jour est un dimanche, il faut encore continuer sept jours plus loin, et l'on arrive au 25 avril. 1754 et 1786 présentent cette particularité.

Quand on counaît le jour de Pâques pour une année, on connait toutes les fêtes qu'on appelle mobiles, parcequ'elles sont reglées suivant le jour de Paques, et changent avec lui, l'fiancée, qui, la tête ornée d'une couronne de myrte fleuri,

En voici la distribution:

La Septuagésime, 9e dimanche, est le 63e jour avant Pâ-

Sexagésime, le 56e jour.

Quinquagésime, dimanche gras, le 49°.

Dimanche de la Passion, le 14°.

Celui des Rameaux, le 7°.

La Quasimodo est le premier dimanche après Pâques.

L'Ascension est le jeudi, quarante jours après Paques.

Et la Pentecôte est le 10° jour après l'Ascension.

La Trinité est le dimanche après la Pentecôte.

La Fète-Dieu est le jeudi qui suit la Trinité ; elle tombe deux mois plus tard que le Samedi-Saint, et exactement à la même date.

### MOEURS ET USAGES POPULAIRES EN FRANCE.

Un mariage dans le jura. - négociations prélimi-NAIRES. - LE TROUILLE-BONDON. - CÉRÉMONIE QUI SUIT LES FIANÇAILLES. - VEILLE DU MARIAGE. - CÉLÉ-BRATION. - LE GARÇON FRANCET LA FILLE FRANCHE. - RETOUR CHEZ LE MARI. - ÉPREUVE DU BALAI.

Lorsqu'un garçon a formé le dessein de se marier, un de ses amis se charge des négociations préliminaires. Sous le nom burlesque de Trouille-Bondon, il se rend chez les parens de la fille, où, après avoir fait un éloge pompeux des qualités et de la fortune de son ami, il entend à son tour l'éloge des vertus et des agrémens de la jeune personne. Si la démarche a paru présenter quelques chances de succès, les parens se parlent, se visitent, afin de vérifier la vérité des rapports qui ont eu lieu de part et d'autre, et la demande se fait alors solennellement.

Vers la fin du repas du soir, le jeune homme, placé à côté de la jeune fille, lui présente sur une assiette ou dans son verre, un rouleau de pièces d'or ou d'argent, suivant ses ressources pécuniaires. Si elle accepte, elle met les arrhes dans sa poche, telle est sa réponse; dès cet instant elle est fiancée, ou du moins elle ne peut plus rompre l'engagement qu'elle a contracté sans rendre le double de la sonme reçue.

A la veille de la publication des bans, les futurs distribuent à leurs parens et à leurs amis des dragées ou des beignets. Cette contume s'appelle donner les fiançailles. Le jour on le contrat est passé, ordinairement la veille de la célébration du mariage, la fiancée réunit chez elle plusieurs amies; toutes se déguisent et se retirent dans une pièce écartée. Le futur, ses frères, ses camarades, arrivent, et frappent à la porte de la maison en réclamant une brebis qui leur appartient. On refuse de leur ouvrir, ils insistent, se font introduire, cherehent partout, et renouvellent leur demande à la porte de la chambre où sont retirées les jeunes filles. Un homme enfin se présente aux jeunes gens, et leur affirme qu'aucune brebis étrangère ne s'est introduite dans son troupeau. Afin de prouver ce qu'il avance, il fait défiler, une à une, les jeunes filles devant le pretendu; celui-ci les fait danser successivement, et s'il ne reconnait point sa fiancée, il est l'objet des railleries de chacun.

On apporte la robe de noces; un membre de l'assemblée adresse aux futurs époux une harangue où l'hymen n'est pas ménagé; on offre à la prétendue un mauvais morceau de pain noir, et ensuite un gâteau et du vin, afin de lui faire comprendre que son nouvel état amène avec lui peines et plaisirs. Enfin l'heure du souper arrive, on se met à table; les femmes n'y font qu'une courte apparition, mais les hommes y restent bravement la nuit entière à boire et à chanter.

Le lendemain le mariage se célèbre dans la paroisse de la

se laisse conduire, après quelque résistance, à l'église, au bruit des armes à feu et des instrumens de musique.

Le père, ou, à son défaut, le plus proche parent de la future, lui donne le bras, et ouvre le cortége; le prétendu reste en arrière avec les vieillards. Les amis intimes des deux jeunes gens, sous le nom de garçon franc et de fille franche, s'avançent au premier rang, et sont chargés de faire les honneurs de la noce.

Avant d'étendre la chappe sur les futurs, le prêtre bénit leur pièce d'or ou d'argent, et leur anneau. Au moment où le marié met le sien au doigt de sa femme, il s'établit une altereation plaisante. Si la jeune fille prétend à la domination dans le ménage, elle s'efforce de repousser au-delà de la seconde phalange la bague que le marié, préoccupé du soin de s'assurer l'empire, cherche à faire glisser le plus loin possible.

La cérémonie terminée, le père de l'époux ramène l'épouse au logis pendant que des cris, des coups de feu, et les sons de la musette, expriment de nouveau la joie du jour.

Lorsque les deux familles ne sont pas du même village, on charge sur des voitures attelées de bœufs couverts de rubans, le mobilier et le troussel de la mariée. Les femmes s'y placent pêle-mêle avec les meubles, et filent au fuseau pendant la route. Le cortége s'ébranle; mais si la nouvelle épouse excite des regrets, la jeunesse du pays retarde son départ en embarrassant le chemin qu'elle doit parcourir, et à la sortie du village lui offre un bouquet.

La maison du jeune homme est fermée; le couple s'y présente, la mère du marié lui jette par les croisées plusieurs poignées de blé, fèves, pois, etc., symbole de la prospérité qu'on lui souhaite. Bientôt la porte s'ouvre, la mère s'avance sur le seuil, et présente à sa brue un verre de vin et un morceau de pain. La jeune femme partage ce présent avec son époux, car tout entre eux va devenir commun; puis elle est introduite dans la maison. On lui fait subir quelques épreuves; par exemple, on pose un balai par terre en travers de la porte; si elle est soigneuse, propre, lahorieuse, elle le ramasse, le range, ou, mieux encore, halaie la chambre en présence des spectateurs. On pareourt ensuite toute la maison, ou se remet à table; le marié n'y prend point place, mais sert tout le monde; les honneurs sont réservés pour sa femme.

A la lin du souper, les amis communs se masquent, viennent divertir l'assemblée, et faire leurs complimens au jeune couple. C'est ce qu'on appelle aller à la poule.

Il est inutile d'ajouter que la danse est toujours un des divertissemens dont on se lasse le moins à pareille fête.

# LE VAISSEAU CHINOIS. TRADITION POPULAIRE DES MALAIS.

(La ruse peut lutter contre la force.)

Parmi les premiers souverains d'Hinde et de Sinde, aucun n'était plus puissant que le raja Suran. Tous les rajas d'Orient et d'Occident lui rendaient hommage, excepté celui des Chinois. Cette exception, qui déplaisait beaucoup au monarque, l'engagea à lever des armées innombrables pour aller conquérir ce pays : il entra partont en vainqueur, tua plusieurs sultans de sa propre main, et épousa leurs lilles, approchant ainsi à grands pas du but de son ambition.

Lorsqu'on apprit en Chine que le raja Suran était en marche avec ses soldats, et qu'il avait déjà atteint le pays de Tamsack, le raja de la Chine fut saisi d'une grande consternation, et dit à ses mandarins et capitames rassembles : « Le raja Suran menace de ravager mon empire ; quel con-

seil me donnez-vons pour m'opposer à ses progrès? » Alors un sage mandarin s'avança. « Maître du monde, dit-il, ton esclave en connaît le moyen. - Mets-le donc en usage, répondit le raja de la Chine. » Et le mandarin ordonna d'équiper un navire, d'y charger une quantité d'aiguilles fines, mais très rouillées, et d'y planter des arbres de Cahamach et de Birada. Il ne prit à bord que des vieillards sans dents, et eingla vers Tamsack, où il aborda après pen de temps. Lorsque le raja Suran apprit qu'un vaisseau venait d'arriver de la Chine, il envoya des messagers pour savoir de l'équipage à quelle distance était situé leur pays. Les messagers viorent questionner les Chinois, qui répondirent : « Lorsque nous mimes à la voile, nous étiens tous encore des jeunes gens, et, ennuyés d'être privés de la verdure de nos forêts au milieu de la mer, nous avons planté la semence de ges arbres. Aujourd'hui nous sommes vieux et cassés, nous avons perdu nos dents, et ces semences sont devenues des arbres qui ont porté des fruits long-temps avant notre arrivée en ces lieux, » Puis ils montrèrent quelques unes de leurs aiguilles rouillées: « Voyez, poursuivirent-ils, ces barres de fer étaient , lorsque nous quittâmes la Chine , de la grosseur du bras; à présent la rouille les a rongces presque entièrement. Nous ne savons pas le nombre d'années qui se sont écoulées durant notre voyage, mais vous pouvez le calculer d'après les eirconstances que nons venons de vous présenter. »

Les messagers rapportèrent au raja Suran ce qu'il avaient entendu. « Si le récit de ces Chinois est véritable, dit le conquérant, il faut que leur pays soit à une distance immense. Quand pourrions-nous l'atteindre? Le plus sage est de renoncer à notre expédition. » Et à la tête de son armée, il se mit en marche pour retourner dans ses états.

Coucher du soleil sous les régions équinoxiales. - A mesure que le solcil descendait vers la mer, quelques nuages appararent brillamment colorés des plus riches reflets d'or, de pourpre et de feu, qu'il soit possible à l'imagination de concevoir, et dont l'effet était rendu plus merveilleux par le singulier contraste de l'azur fonce de la mer et du eiel; mais ce n'était cependant encore que la première partie, ct, pour ainsi dire, l'avant-scène d'un plus sublime tableau. A peine le disque solaire ent-il disparu, qu'un jet immense d'un vert pâle et transparent, qu'on eût dit lancé dans l'espace par un prisme visible, vint le remplacer, et comme marquer sa route à travers les magiques ondulations de sa lumière defaillante; ni la plume ni le pinceau ne sanraient rendre la varieté de tons, d'aceidens et de mouvemens que cette apparition inattendue vint répandre au milien d'une scene déjà si magnifique. Un réseau de pierres précienses les plus éblouissantes n'eût même rien produit qui pût s'y comparer. La muit avait dejà succède à ce brillant phénomène, mais l'équipage et les passagers étaient encore immobiles, les yeux tournes vers l'horizon, dans un religieux silence.

Lorsque les personnes d'un vrai mérite, lorsque les bonnes âmes se rencontrent pour la première fois , elles ne font point connaissance : on peut dire qu'elles se reconnaissent comme de vieux amis qui n'etaient separes que par l'eloignement ou par l'inegalité des conditions.

XAVIER DE MAISTRE.

## LE THÉ.

Que de livres n'a-t-on pas fait contre le thé!

Cependant le the a forcé ses detracteurs au silence, tandis que ses enthousiastes apôtres lui ont préparé l'entenne ( un glorieux triomphe, ont déroulé dans de beaux salons le tableau de ses precieuses qualités, et sont enfin parvenus à en faire le complement obligé de toute réunion de jeu, de musique, ou de simple eauserie. Le thé, plante merveilleuse, a commencé la conquête du monde, et il l'achèvera; long-temps retenu dans les salons bourgeois, il en sort maintenant et se popularise.



(Feuilles et fleurs du Thé.)

Faire ici le décompte de ses nombreuses propriétés, de ses vertus souveraines, ce serait s'engager dans une trop longue nomenclature. Il suffira de savoir qu'en 1666, 50 juillet, la compagnie des Indes en Angleterre mentionne dans ses voyages l'achat de 22 livres et demie de thé, au prix de 56 livres sterling (environ 900 fr.), pour en composer un présent agréable au roi; qu'en 1674, elle en achète encore 55 livres pour cadeaux, et qu'aujourd'hui, en Angleterre seulement, il s'en consonnne plus de 50 millions de livres.

D'après le baron de Zach, Adam Smith, célèbre économiste anglais, a calculé, à une époque où il ne s'en consommait guère que 25 millions, la quantité de vaches qu'il faudrait pour remplacer le thé par du lait, et il a tronvé un total de 500,000, qui exigeraient pour leur entretien environ un million d'hectares de terrain.

En France, le goût du thé s'est surtout répandu dans la bourgeoisie depuis 1814; jusqu'alors îl n'était guère sorti de quelques salons un peu élevés, sauf dans certaines villes telles que Bordeaux, par exemple, où les mœurs françaises sont profondément empreintes des habitudes étrangères, anglaises et hollandaises.

En Hollande, il se boit des quantités prodigieuses de thé; c'est même dans cette contrée qu'on a commencé à en introduire la consommation. Quelques écrivains de mœurs ont prétendu, dit encore le baron de Zach, que l'usage du thé, en ce pays, était la cause indirecte des visages larges et joufilus qu'on appelle des patapoufs. Les dames qui préparent cette boisson se trouvent devant des bouilloires toujours fort propres, et luisantes comme des miroirs; leurs visages sont ainsi constamment défigurés par la forme arrondie des vases, et ce serait de l'impression continue produite par ces images grotesques que résultent les faces houffies de leurs enfans.

Sans admettre précisément cette explication des patapoufs, on pourrait, en quitant le ton de plaisanterie, se demander sérieusement quelle influence réciproque a pu exercer sur la constitution physique des hommes, l'échange des produits étrangers.

A qui sera-t-il donné de pénétrer le mystère de ces relations, et de montrer la communauté lente et secréte qui s'établit au moyen des alimens et des boissons transportés à phisieurs milliers de heues du sol qui les fournit?

Tandis que nos vins, nos étoffes, nos livres vont atteindre le sauvage jusqu'aux confins de la civilisation, nous nous

enivrons du tabae de Virginie, nous adoucissons nos mets avec le sucre des Antilles, et nous les relevons avec les épiees des Moluques; nous savourons lentement le parfum excitant du eafé d'Arabie, ou bien nous aspirons à diverses reprises des grandes lampées d'eau imprégnées de quelques particules de thé. Ne serait-il pas possible, au milieu de ces jouissances, de ramener parfois le souvenir sur les contrées qui nous les fournissent, sur les hommes éloignés qui les ont préparées, sur les moyens de transport qui les ont déposées sur notre table? Sans doute en trouverait là, de temps à autre, le sujet de quelques bonnes paroles, et peut-ètre d'un joli chant.

La fleur du thé est blanche, et offre quelque ressemhlance avec la rose sauvage de nos haies. On fait pendant l'année plusieurs récoltes des feuilles, communément trois; les premières eucillettes jouissent du parfum le plus délicat et le plus aromatique. Il en est des thès en Chine, comme des vins en France : leur qualité est classée par cantons.

Le fait le plus essentiel de la préparation des feuilles consiste à les rouler en les desséchant sur des plaques de fer échauffées ; on leur fait perdre ainsi un suc nuisible. Cette opération est extrémement douloureuse pour les mains des pauvres préparateurs qui sont brûlées par la chaleur des feuilles. Toujours il faut qu'il y ait travail et sonffrance pour préparer même les moindres plaisirs.

Le thé nouveau est considéré par les Chinois comme un puissant narcotique, aussi ne le font-ils entrer dans la eirculation qu'un an après la récolte. Le thé venu par terre, appelé thé de caravane, passe pour être meilleur que celui qui a traversé les mers.

Il n'y a réellement que deux espèces de thé, le thé vert et le thé noir, ou thé bou, qui se subdivisent chacune en plusieurs variétés. Nons n'entrerons pas dans le détail de leur nomenclature, nous nons contenterons de dire que le thé vert agit plus activement que le thé noir sur les personnes nerveuses. Le thé le plus convenable à la santé et au goût général, doit être mélangé des deux espèces, suivant une proportion qui varie en raison des individus. Quelques personnes ont eru que le vert acquérait sa couleur parce qu'il était desséché et roulé sur des plaques de cuivre; mais cette opération, qui tendrait à jeter de la défaveur sur le thé vert, est entièrement fausse; les analyses les plus exactes n'y ont jamais fait découvrir la moindre particule de cuivre.



(Récolte du Thé.)

Les Européens qui font le commerce du thé ont recours, pour leurs transactions avec les Chinois, à des experts de cette nation, qui ont la faculté de distinguer les diverses qualités des feuilles par la teinte de l'infusion. Voici une anecdote curieuse que raconte à ce sujet le capitaine Blanchard, dans son Manuel du commerce de la Chine (1806).

« Je voulus m'assurer du savoir de mon connaisseur. Nous avions mis ensemble de l'eau bouillante sur quatre différentes montres de thé qui me paraissaient également bonnes, et dont chacune portait un numéro correspondant à ceux des tasses où étaient les infusions. Je changeai un de ces numéros, et je lui en substituai un autre. Mon expert vint le jour suivant pour faire sa visite. Je lui fis observer qu'il se trompait dans son jugement sur une des tasses qu'il attribuait à la montre à laquelle elle appartenait en effet, tandis que le numéro, que je lui montrai, en désignant une autre. Cette remarque parut l'affecter; mais, après un nonvel examen, auquel il apporta une grande attention, il me dit que je m'étais trompé en plaçant les numéros, et il ajouta avec assurance : Cette cau appartient à cette montre ( en désignant la véritable ) et non à celle-ci. Je lui avouai ma supercherie, et il fut satisfait.»

On voit que les Chinois sont arrivés à une délicatesse de goût désespérante pour les gourmets, qui chez nous se piquent d'être de fins connaisseurs. Ils portent l'attention la plus minutieuse dans les apprêts de leur boisson favorite; ils ont même des professeurs qui enseignent l'art de faire les honneurs d'une table à thé. Chez les Européens, aujourd'hui, la manière de servir le thé est devenue aussi un art, et fait partie de l'éducation d'une demoiselle de maison. Sur ce point, comme sur plusieurs autres, l'Europe se trouve encore à la suite de la Chine.

### TEMPLE DE LA SIBYLLE A TIVOLI.

Lorsque la chalenr de l'été et les exhalaisons insalubres règnent à Rome, les étrangers et les Romains vont chercher un air plus pur sur les hauteurs voisines. A cette époque, Tivoli offre un refuge delicieux. Cette ville est située à environ six lieues de la capitale, sur le penchant d'une montagne pittoresque, dont les flancs sont couverts de bosquets d'oliviers, et çà et là de couvens, de villa, et de ruines antiques. Elle est abritée d'un côté par le sommet du mont Catili qui la domine, et par les montagnes Sabines, tandis que de l'autre côté la vue plonge sur la campagne, vaste plaine où s'elève Rome, et au-delà sur les vagues bleuâtres de la Méditerranée. La population de Tivoli peut-être évaluée à dix mille ames. On y remarque quelques belles habitations, quoique les maisons en général soient malpropres et de peu d'apparence. Cependant, lorsqu'on y arrive, le contraste qu'offre Tivoli avec la magnificence de Rome produit une impression ravissante, qui nait autant de l'aspeet que de la fraicheur de l'air. Le regard du voyageur se repose avec joie sur une population brillante de santé en dépit de la misère, et oublie les habitans de Rome et de la campagne, qui ne lui offraient que des figures haves, sous l'influence pestilentielle du pays plat.

La route que l'on suit de Rome à Tivoli est une ancienne chaussée dont plusieurs parties sont parfaitement conscrvées, et se trouvent dans le même état où elles étaient lorsque le poète Horace les parcourait, il y a deux mille aus, en se rendant à sa petite maison de Sabine. Des ruines d'un intérêt historique sont éparses sur cette route. Arrivé à Tivoli, où l'emplacement des villa appartenant jadis aux Pison, aux Varus, aux Lépide, aux Catulle, s'associe à mille souvenirs, le voyageur est conduit à l'auberge de la Sibylle. Là il découvre une magniflque cascade, et les temples elégans de la Sibylle on de Vesta. La cascade est formée par l'Anio, dont le nom moderne est le Tevéron; cette rivière, après avoir serpenté dans les vallces de la Sabine, roule, tranquille et silencieuse, à travers Tivoli, jusqu'à l'escarpement d'un précipice, où elle tombe en volume considerable sur des roes profonds; elle mugit et écume dans un canal étroit, et enfin s'élance dans des abimes sans fond.

La vue de cette double chute, dont on jouit en descendant dans la vallée où les caux se réunissent après avoir formé la première cascade, est une des plus belles qu'on puisse voir. La hauteur de la cataracte est d'environ deux cents pieds. Les rochers qui résistent à cette percussion puissante et continuelle, presentent une position demi circulaire, d'un developpement médiocre. Quelques uns sont revêtus d'arbrisseaux et de verdure, et dentelés par des cavernes. Les caux ont percé une de ces roches, qui forme un pont naturel.



(Temple de la Sibylle.)

An sommet du roe massif et escarpé qui s'elève sur la droite du gouffre, est construit le temple de la Sibylle, que quelques antiquaires supposent être celui de Vesta. Ce monument est de forme circulaire; il était soutenu par dix-huit colonnes corinthiennes, mais dix seulement ont conservé leur entablement. Quelle que soit la perfection du style architectural, on peut dire que l'effet remarquable produit par la vue du temple est dù surtont à sa situation.

Le contraste de ce monument, qui respire la grâce et la paix, avec le désordre et la turbulence des eaux qui mugissent au-dessous, ajoute à la beauté de l'aspect. L'autre temple de Tivoli est situé à peu de distance de celui de la Sibylle, et souvent il en usurpe le nom; mais le temps et les hommes l'out moins épargné. Il n'en reste plus que quatre colonnes qui figurent dans une église qu'ou a abandonnée, et qui elle-même n'est plus qu'une ruine.

## FRAIS D'ÉTABLISSEMENS DES PETUTS MÉTIERS DANS PARIS.

Second article, -- Voyez page 18,

Marchande des quatre saisons, — Porteur d'eau, — Décrotteur,

A un ouvrier sans travail, à une pauvre femme veuve, on à de malheureux enfans qui s'approchent à la derobee et supplient à voix basse, il est cruel de dire; « Laissez-moi, je n'ai pas de monnaie; je ne puis tien faire pour vous. »

En s'eloignant, on a beau se repeter chaque fois, en forme de justification, que la plupart de ces gens-là trompent la bienfaisance publique; que ce sont des faineans on des ivrognes; que d'ailleurs quelques sous ne les tireraient pas de la misère, et que le lendemain il faudrait recommencer; ces excuses, qui, malheureusement, sont très souvent justes et vraies, ne penvent jamais satisfaire pleinement le cœur. On se sent poursuivi par une sorte de regret; on côt mieux aime que la raison eut conduit à une conviction opposée; puis un doute s'insinue et trouble l'esprit : après tout, ectte main qu'on a vue s'alonger en passant, ouverte et tremblante, était peut-être réellement honnête et affaiblie par la faim. Mais encore, que faire?

Ecoutez. Dès que ce combat s'élève en vous, n'ayez pas de fansse honte, et abandonnez-vous entièrement au désir de votre conscience; revenez sur vos pas; interrogez ce mendiant, sans dureté, sans familiarité choquante, et aussi sans aucune scusiblerie; parlez-lui comme à tout homme, votre semblable, votre concitoyen; apprenez de lui s'il a 'habitude de demander l'aumône, s'il sait quelque profession, s'il a cherché du travail, s'il serait heureux d'avoir des outils, des instrumens, ou quelques approvisionnemens pour entreprendre un métier. S'il sourit de dédain ou murmare, s'il refuse et continue à demander de l'argent, honte à lui et pitié! c'est une dégradation morale que vous n'avez pas mission on puissance de réformer. Vous avez fait votre devoir; passez. S'il répond au contraire avec empressement à vos questions, s'il accepte avec un tremblement d'émotion vos offres, qu'il vous conduise vers sa famille, qu'il vous enseigne le lieu où est son grabat, entendez ce que disent de lui, non pas son logeur ou son marchand de vin, qui espèreront de votre compassion le paiement de ce qui leur est du, mais ceux qui n'ont d'autre interêt pour vous apitoyer sur son sort que celui de la verité; et alors, si vous avez trouvé une pauvreté, même à demi vertueuse, soyez-lui secourable; suivant vos ressources, suivant l'habileté de votre protégé et le métier qu'il préfèrera embrasser, faites-lui l'avance de quelques ontils ou de quelques provisions, que vous achèterez vous-même en le consultant. Cherchez dans le tarif des diverses dépenses nécessaires pour la plupart des petits états, et calculez bien; vous pourriez établir ainsi presque toute une famille, père, mère, enfans, avec moins de frais qu'il ne vous en coûte pour conduire votre épouse et vos lilles à un bald'indigens par souscription. Vous aurez vraiment fait le bien avec connaissance de cause, vous aurez pratiqué la charité utile, et vous en serez récompensé ; car le soin de continuer votre œuvre par vos encouragemens, votre surveillance, vos conseils, écartera de vous cette laide maladie contagieuse de l'égoïsme, qui refroidit et aigrit en nous les meilleurs penchans, et qui n'est jamais si repoussante que lorsqu'elle rit sur le visage d'un homme insolemment indifférent à la misèr $\epsilon$ , par $\epsilon$ e qu'il n'en souffre point.

Nous avons dit qu'il y a que variété infinie de petits métiers qui penvent se former en un jour, et nous avons déjà consacré quelques lignes à ceux du cordonnier en vieux, du chiffonnier, et dé la marchande de friture : voici quelques uns des autres documens que nous avons promis de donner successivement.

Marchande des quatre saisons. - Cet état est l'un des plus faciles et des moins dispendieux, qu'une pauvre fille reduite à la dernière détresse puisse embrasser. En un quart d'heure, le metier est appris et foudé. Le comité de jeunes gens de la rue Taranne allouait ordinairement pour un établissement de ce genre une pièce de cinq francs ainsi employée:

Éventaire d'osier qui s'attache à la ceinture. . . 1 fr. 50 c. 

TOTAL...5 fr. » c.

An printemps, l'éventaire se charge de houquets, d'herbes nouvelles , de légumes , d'œufs frais ; en été, les premiers ont paru menacer quelque temps le métier d'une ruine

fruits, les groseilles vertes, les cerises, remplacent les fleurs; en automne, les provisions consistent surtout en raisins, noix, poires, pommes et poissons; en hiver, ce sont des citronset des oranges.

Les marchandes qui arrivent à cesser d'être ambulantes, se fixent à la Halle, dans un marché, sur un pont, ou devant une salle de spectacle. Voici le matériel de ces établissemeus à demeure :

| Une table composée de deux tréteaux et d'une     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------|------|
| planche                                          | 2 fr. | » C. |
| Une chaise                                       |       | 1)   |
| Un baquet                                        | 4     | ))   |
| Deux paniers                                     | 4     | 50   |
| Carafes, bocaux, verres                          | 5     | w    |
| Fournitures en orgeat, limonade, tisanne, fruits |       |      |
| ou lleurs, ctc                                   | 5     | ))   |

TOTAL. . . . 13 fr. 50 c.

Porteur d'eau. - Le porteur d'eau à la sangle n'a besoin d'aucune autorisation pour débiter. Il puise gratis aux fontaines publiques. Une clientelle de porteur d'eau se vend quelquefois jusqu'à cinquante francs. Le démissionnaire, avant de se retirer, se fait accompagner chez les habitués plusieurs jours de suite par son remplaçant, et le présente avec recommandation aux divers étages qu'il était en possession de fournir. Un porteur d'eau qui n'est pas aimé de ses confrères, qui frande et passe avant son tour lorsqu'il veut emplir ses seaux aux fontaines, est infailliblement obligé d'abandonner le métier. L'invention d'un cri particulier, qui monte et se fasse reconnaître aux fenêtres les plus élevées, malgré le bruit des rues, est l'une des premières difficultés qu'ait à vaincre un apprenti. Un fonds solide et complet coûte dix francs.

| Deux seaux  | 6 fr. »        | c. |
|-------------|----------------|----|
| Une bricole |                |    |
| Un cerceau  |                |    |
| *           | TOTAL 10 fr. » | c. |

Le porteur d'eau au tonneau est assujetti à plusieurs formalités. Il doit obtenir une permission du commissaire de son quartier, qui ne l'aecorde que sur le témoignage de deux citoyens patentés. Muni du certificat du commissaire. il va chercher à la Prefecture de Police une petite carte ou permis, qui conte 25 centimes. Il est ensuite obligé de se rendre à un bureau spécial, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, pour y faire mesurer son tonneau, sur lequel on marque le numéro de la quantité d'eau qui peut y être contenue. Cette formalité coûte 2 francs. Il va de nouveau à la Préfecture de Police pour faire inscrire le numéro du tonneau; nouvelle formalité qui coûte 1 franc. Enfin il ne lui reste plus qu'à obtenir aux Pompes de son quartier l'autorisation d'y puiser, moyennant un droit de 4 et de 5 sous. snivant que son tonneau contient 10 cu 14 voies. Le terme moyen du gain de la journée d'un porteur d'eau (au tonneau à bras), paraît être de 4 à 5 francs; quelques uns de ces établissemens rapportent aux entrepreneurs jusqu'à 6,000 fr. par an.

Une mesure de police oblige les porteurs à conserver leurs tonneaux pleins pendant la nuit, et à déclarer l'endroit on ils sont deposés. C'est une precaution contre les incendies. L'amende, en cas de contravention, est, pour la première fois, de 15 francs.

Un tonneau coûte environ 110 francs; les autres frais sont les mêmes que ceux du porteur à sangle, sauf le couverele, qui coûte 75 centimes, et les frais d'autorisation, qui montent à 5 francs 50 centimes.

Décrotteur. — La concurrence et les établissemens fixes

complète. Depuis quatre ou cinq années, le prix d'un déerottage de soutiers ou de bottes est tombé de deux sous à un sou.

Ce métier est pour les hommes une ressource aussi prompte et aussi facile, que le métier de marchande des quatre saisons pour les femmes. Souvent c'est par un mouvement de désespoir, qu'un enfant, abandonné par ses parens, ou un onvrier sans travail, dit, les larmes aux yeux : Je vais me faire décrotteur! Toutefois, l'état de décrotteur est réputé supérieur à celui de chiffonnier, quoiqu'il soit moins indépendant, et qu'il exige moins d'habileté.

Il est besoin, pour l'exercer, d'une autorisation du commissaire.

Avec six sous de planches et quelques clous, on confectionne aisément la boite; les menuisiers la vendent deux francs.

| Une boite                            | 2 fr | » C. |
|--------------------------------------|------|------|
| Deux brosses à cirer                 |      | 40   |
| Une brosse à habit                   |      | »    |
| Un vieux couteau et un pot de cirage | n    | 60   |

TOTAL. . . . . . 6 fr. » c.

## LA SEMAINE. CALENDRIER HISTORIQUE.

Hommes célèbres. — Législation. — Découvertes.

- 6 Avril 4520. Mort de Raphaël, le plus grand pcintre des écoles modernes. Le Musée du Louvre possède quatorze de ses tableaux, désignés sur le catalogue de 4852, du numéro 4184 au numéro 4197.
- 6 Avril 1792. Décret de l'Assemblée nationale, qui supprime toutes les congrégations d'hommes et de femmes, ecclésiastiques ou lasques, et qui prohibe les costumes ecclésiastiques.
- 6 Avril 4804. Le général Pichegru est trouvé étranglé dans la tour du Temple, où il était enfermé depuis le 28 février, comme prévenn de conspiration.
- 7 Avril 1492. Mort de Laurent de Médicis, surnommé le Grand et le Père des lettres, chef de la république de Florence
- 7 Avril 4795. Décret de la Convention, qui établit l'uniformité des poids, mesures et monnaies, suivant le système décimal.
- 8 Avril 4541. Le poète italien Pétrarque reçoit la couronne poétique à Rome, au Capitole. Le sénat était assemblé. Douze jennes gens âgés de quinze ans, fils des premières familles de Rome, entrèrent en récitant des vers du poète. Ils étaient habillés d'écarlate. Pétrarque les suivait, revêtu d'une robe que le roi de Naples lui avait donnée, et entouré de citoyens habillés de vert. La foule du peuple, pendant la cérémonie, s'écriait : « Vive le Capitole! vive le poète!»
- 8 Avril 4799. Combat de Nazareth, dans l'ancienne Palestine, livré par trois mille Turcs et Arabes à einq cents Français, qui, commandés par le général Junot, remportent la victoire.
- 9 Avril 491. Zénon, sonverain de l'empire gree de Constantmople, dans l'intervalle d'un des accès d'épilepsie auxquels il était sujet, est transporté, par ordre de sa femme Ariadne, au tombean des empereurs. Des gardes dévoués à l'impératrice sont apostés aux entrées du tombean. Plusieurs jours après on reconnait que Zenon a eté enseveli vivant. De faim et de désespoir, il avait ronge une partie de ses deux bras.

- 9 Avril 1721. Sous le règne de Hussein, roi de Perse, une grande partie de la ville de Tauris est engloutie par un tremblement de terre, avec 250 mille habitans.
- 40 Avril 757. L'usage des orgues dans les églises commence à Compiègne. (Voyez, sur l'introduction des orgues en France, page 10, 2° livraison.)
- 40 Avril 1815. Mort du célchre mathématicien Lagrange.
- 41 Avril 4512. La Floride est découverte par Ponce de Léon, Espagnol qui cherchait une île merveilleuse où la crédulité du temps avait placé une fontaine de Jouvence.

L'histoire abonde en faits curieux qui montrent que le travail conduit les hommes à découvrir la vérité, par tous les chemins où ils s'engagent, même lorsqu'ils n'ont que des erreurs et des préjuges pour guides. Une grande partie de la science moderne a été créce par ces savans du moyen âge, réputés sorciers, imposteurs ou fous, qui cherchaient la pierre philosophale ou l'art de la transmutation des métaux, l'élixir de longue vie, le mouvement perpétuel, ou la quadrature du cercle. Nous ressemblons tous aux enfaus de ce laboureur dont parle La Fontaine : ils remuaient et retournaient le champ de leur père chaque année avec ardeur pour déterrer de l'or, et ils trouvèrent de riches moissons.

42 Avril 69. — Sénèque et Lueain, poètes et philosophes, prévenus de conspiration contre Néron, sont condamnés à mort. Tous deux se font ouvrir les veines : Lueain meurt en récitant des vers où il avait célébré autrefois un soldat mourant comme lui ; Sénèque, s'apercevant que son sang, glacé par la vieillesse, s'écoule trop lentement, se fait plonger dans un bain chaud dont la chaleur l'étouffe. Plus de trois écents personnes des maisons les plus illustres de Rome étaient entrées dans cetté conspiration. Une femme, Epicharis, après avoir souffert les plus horribles tortures sans révéler le nom de ses complices, craignant que, trop faible pour supporter de nouveaux supplices, elle ne devint parjure malgré elle, s'étrangla la nuit dans son cachot.

42 Avril 1704. - Mort de Bossuet.

- 42 Avril 1754. Mort de Thomas de Lagny, algébriste et géomètre, né à Lyon en 1660. Il n'avait vécu que pour la géomètrie et le calcul. Au dernier terme de l'agonie, lorsque depuis long-temps il avait entièrement perdu l'usage de toutes ses facultés, et ne répondait plus à aucune question, quelqu'un s'avisa de lui demander à l'oreille quel etait le carré de douze; un son de voix revint à ses levres, il murmura ces mots : « Cent quarante-quatre, » et mourut.
- 42 Avril 1782. Mort de Metastase, poète tragique italien. « Il y a dans Métastase, dit Voltaire, des scènes dignes de Corneille, quand il n'est pas declamateur, et de Racine, quand il n'est pas faible. »

## PIERRES CELTIQUES. DOL-MEN ET MEN-IHR.

Les men-hirs sont les rudimens de l'obelisque. Leur nom décomposé indique clairement leur forme : ear, en langue bretonne, men veut dire pierre, et hir, long ou longue.

C'est surtout en Bretagne que l'ou trouve frequemment ces grossiers monumens, dont l'origine se perd dans la nuit des âges. Il est rare de parcourir un canton sans en rencontrer quelques uns, qui s'elèvent comme des grans au milien des bruyères arides et désertes.

Beaucoup de conjectures ont cté faites sur ces manumens, sur le motif de leur érection, et sur les horanes qui les ont élevés. L'opinion la plus probable, c'est qu'ils ont été érigés par les Druides, à l'epoque où leur religion régnait en souveraine dans les Gaules.



(Dol-Men.)

C'était dans les profondeurs des forêts sacrées que s'accomplissaient les sanglans mystères du druidisme. Là, le sang humain conlait sur les autels de Thent ou Thentates, et ces autels n'étaient autre chose que ce que l'on nomme encore aujourd'hui dol-men (en breton, table de pierre). Tous consistent en plusieurs pierres verticales, surmontées d'une ou deux pierres plates posées horizontalement. On remarque sur quelques uns un déversoir pratiqué pour l'écoulement du sang des victimes. En faisant des fouilles près de ces autels, on trouve souvent des fragmens d'os calcinés. des eendres, et des espèces de coins creux d'airain, dont jusqu'à ce jour, on n'a pu expliquer l'usage d'une manière satisfaisante.

La forme de l'autel, les eendres, les haches d'airain, des traces de feu encore empreintes sur la pierre, disent hantement que là eurent lieu de sanglans sacrifices.

Les men-hirs (pierres longues) étaient probablement élevés par les Druides, soit en l'honneur de leur divinité, soit pour désigner les tombes de personnages importans. On sait jusqu'à quel point les anciens portaient la piété envers les morts, et le soin qu'ils prenaient de lear élever des monumens. Dans toutes les parties du monde, les regards du voyageur sont frappés de ces collines factices, de ees pierres tumulaires, que le temps et les hommes ont respectées pendant plus de quarante siècles.

On a lieu de penser que les endroits qui renferment une grande quantité de men-hirs ne sont autre chose que des cimetières privilégies. Nulle part on n'en voit une plus grande quantité que sur le rivage de Carnae (Morbilian); là, ees pierres brutes, rangées sur plusieurs lignes, se comptent par centaines, présentant l'aspect d'une armée en bataille. Cet arrangement symétrique, ces nombreux obélisques sur les bords d'une mer orageuse, ont fait eroire que ce pouvait être un lieu de réunion des collèges druidiques; car, de même que ces prêtres se rassemblaient quelquefois dans les sombres et mystérieuses forêts des environs de Dreux, ils aimaient aussi le rivage de Carnae, où leurs regards étaient souvent frappés par les grandes seènes d'une nature sauvage, parfaitement en harmonie avec leur culte.

Le men-hir dont nous donnons le dessin s'élève dans une lande, près de Plouarzel (Finistère), sur le point le plus élevé du Bas-Léon. Comme tous les men-hirs de la Bretagne, ce grossier monolithe (on désigne sous ce nom tout monument formé d'une seule pierre) est de granit brut ; sa hauteur est de près de quarante pieds, ce qui suppose environ cinquante pieds de hauteur totale, car une pareille masse ne peut avoir moins de dix pieds en terre.

Quoique brut comme tous les monumens du même genre, ce men-hir est de forme presque quadrangulaire, et présente une particularité qui pourra fournir un sujet de | Imprimerie de Lachevardiere , rue du Colombier, nº 50.

recherches aux antiquaires celtiques. Sur deux de ses faces opposées, on voit, à la hauteur de trois pieds environ, une bosse ronde taillée de main d'homme, et ayant au moins un pied de diamètre. Ces bosses sont encore pour les paysans des environs les objets de ridicules superstitions.

Dans plusieurs contrées de la Bretagne , les crédules habitans des campagnes croient qu'à certaines époques de l'année, et par un beau elair de lune, des nains hideux, qu'ils nomment Cornandon, sortent de leurs souterrains, et forment une ronde infernale autour des dol-mens et des men-hirs. Leurs petites voix eriardes se font entendre pendant le silence des units, et font fuir le voyageur qu'ils cherchent à attirer en faisant sonner de l'or sur la pierre

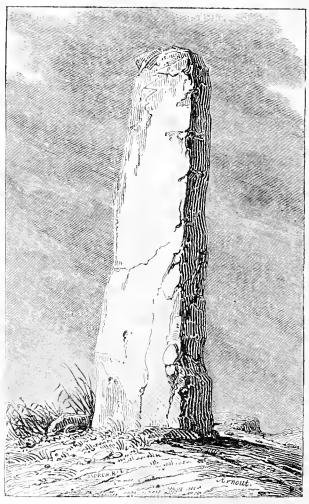

(Men-Hir.)

Quoique les men-hirs soient encore nombreux en Bretagne, il y en a beaucoup moins qu'à l'époque où le christianisme y pénétra. Ne pouvant déraciner du cœur des Armoricains le culte qu'il tenaient de leurs ancêtres, les missionnaires ne trouvèrent rien de plus simple que de surmonter eertains men-hirs d'une petite croix, et d'en faire tailler quelques uns de manière à représenter, tant bien que mal, l'emblème de la religion nouvelle. C'est ainsi qu'ils s'emparèrent aussi des fontaines sacrées, qui sont encore aujourd'hui consultées par les mères et les amans.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, n° 30, près de la rue des Petits-Augustins;



(Groupe du Laocoon.)

Le sujet de ce groupe célèbre est décrit par Virgile dans le second livre de l'Encide. Le poète raconte comment le grand-prêtre Laocoon, qui avait offensé Minerve, fut immolé avec ses enfans à la vengeance de la déesse.

Prêtre du dieu des mers, pour le rendre propice Laocoon offrait un pompeux sacrifice, Quand deux affreux serpens, sortis de Ténédos, (J'en tremble encor d'horreur) s'alongent sur les flots;

Tout fuit épouvanté. Le couple monstrueux Marche droit au grand-prêtre, et leur corps tortueux D'abord vers ses deux fils en orbe se déploie, Dans un rerele écaillé saisit sa faible proie, La ronge de ses deuts, l'étouffe de ses plis Les armes à la main, au secours de ses fils Le père accourt : tous deux à son tour le saisissent

Tome I.

D'epouvantables nonds tont entier l'investissent.
Deux fois par le milieu leurs plis l'ont embrassé,
Par deux fois sur son cou leur corps s'est enlace;
Ils redoublent leurs nœuds, et leur superbe créte
Dépasse encor son front et domine sa tête.
Lui, degouttant de sang, souillé de noirs poisons,
Qui du bandean sacré profanent les festons,
Raidissant ses deux bras contre ces nœuds terribles,
Exhale sa douleur en hurlemens horribles.

Traduction de Dalitik.

La France a posséde pendant quelques années le Laocoon; mais, à la cliute de l'empire, il a ete rendu à l'Italie. Le sculpteur italieu Camova fut charge de diriger le transport. On en voit au jardin des Tuderies, dans le parterre, sous le pavillon Marsan, une copie en bronze, où l'expression du marbre est moins habilement rendue qu'elle ne l'a ete par le burin de notre celèbre graveur Bervie, mort il y a quelques

années à Paris. Pour nous, sans doute, nous ne pouvions pas avoir la pretention de donner une idée complète des beautés de ce chef-d'œuvre de l'art antique; nous croyons toutefois que, même en restant de très loin au-dessous d'une perfection qu'il n'était pas même permis d'oser chercher à atteindre, l'artiste a su conserver assez fidèlement, dans l'ensemble de son travail, la pose, le mouvement, et le caractère général de la composition.

Il existe un nombre infini de commentaires sur le Laocoon. Quel en est l'anteur? à quelle époque a-t-il été exécuté? Virgile s'est-il inspiré de la contemplation de la sculpture, on le sculpteur a-t-il puisé son inspiration dans la poésie de Virgile? ces questions, et une foule d'autres, ont eté débattues savamment dans une longue suite d'ouvrages d'esthetique.

L'avis de l'illustre critique allemand Winkelman est que le Laocoon a été exécuté du temps d'Alexandre-le-Grand, par le sculpteur Lysippus.

De son côté Lessing, poète et philosophe allemand, qui a écrit sur le Laocoon un volume entier, traduit en français par Vanderhourg, attribue l'œuvre à trois sculpteurs grecs, Agésandre, Polydore et Athénodore, tous les trois nes à Rhodes, et contemporains de l'empereur Titus.

Cette dernière opinion est fondée sur un passage du livre XXVI de l'Histoire naturelle de Pline, où il est fait mention d'un groupe de Laocoon, composé d'un seul bloc de marbre, et qui était un grand objet d'admiration pour les Romains.

En fait, le Laocoon, que les siècles ont respecté, a été trouvé derrière les Bains de Titus : il est vrai qu'il n'est pas d'une seule pièce ; mais il s'en faut de beaucoup que l'on doive tonjours croire à la lettre les assertions de Pline.

Voiei, sur le caractère de ce groupe, quelques réflexions de Winkelman, qui nous ont paru mériter d'être transcrites.

« De même que la mer, dit cet écrivain, demeure came dans ses profondeurs, quelque agitée que puisse être sa surface, ainsi, dans les figures grecques, au milieu même des passions, l'expression annonce encore une âme grande et rassise.

a Une telle âme est peinte sur le visage du Laocoon, au milieu des souffrances les plus cruelles; la douleur qui se découvre dans tous les tendons et les muscles, et que la contraction pénible d'une partie de son corps nous fait presque partager, n'est mèlée d'aucune expression de rage sur les traits ou dans l'attitude entière. On n'entend point ici cet effroyable eri du Laocoon de Virgile; l'ouverture de la bouche ne permet pas de le supposer, elle indique plutôt un sonpir d'angoisse étouffée. La douleur du corps et la grandeur de l'âme sont réparties en forces égales dans toute la construction de la figure, et sont pour ainsi dire balancées.

» Exprimer une si grande âme, c'est faire bien plus que de peindre seulement la belle nature. L'artiste a dû sentir en lui-même cette force d'esprit dont son marbre porte l'empreinte; la Grèce vit plus d'une fois le philosohe et l'artiste réunis dans la même personne; elle eut plus d'un Métrodore. La philosophie, chez elle, tendait la main à l'art, et donnait aux corps de sa création des âmes supérieures.»

— Le nom de Marie était autrefois en si grande vénération, qu'en certains pays il était défendu aux femmes de le porter. Alphonse IV, roi de Castille—sur le point d'épouser une jeune Maure, déclara qu'il ne la prendrait qu'à condition qu'on ne lui donnerait point au baptème le nom de Marie. Parmi les articles de mariage stipulés entre Marie de Nevers et Vladislas, roi de Pologne, il y en avait un qui portoit que la prince-se changerait son nom en celui d'A-

loyse. On l't encore que Casimir I<sup>er</sup>, roi de Pologne, qui éponsa *Marie*, fille du duc de Russie, exigea la même chose de celle qu'il prenait pour femme.

AGRANDISSEMENS SUCCESSIFS DE LA FRANCE, DEPUIS L'ÉTABLISSEMENT DE LA TROISIÈME RAGE.

| nn carrages em népi noraceas                                            | ORIGINES                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| PROVINCES ET DÉPARTEMENS.                                               | des agrandissemens.           |
|                                                                         |                               |
| La Picardie (Somme)                                                     | `                             |
| L'ILE-DE-FRANCE (Aisne, Oise, Seine,                                    | 1                             |
| Seine-et-Oise, Scine-et-Marne)                                          |                               |
| L'ORLEANAIS (Eure-et-Loir, Loir-et-                                     | ronne.                        |
| Cher, Loiret)                                                           | 1                             |
| Le Berry (Indre, Cher)                                                  | Par achat, sous Philippe I.   |
| La Touraine (Indre-ct-Loire)                                            | Par confiscation, sous Phi-   |
|                                                                         | lippe-Auguste.                |
| La Normandie (Eure, Orne, Calva-                                        |                               |
| dos , Manche , Seine-Inférieure).                                       | sous Philippe-Auguste.        |
| Le Languedoc (Tarn, Haute-Ga-<br>ronne, Hérault, Aude, Gard, Ar-        | Par héritage, sons Philippe.  |
|                                                                         | i le-Hardi                    |
| dèche, Haute-Loire, Lozère)                                             | ,                             |
| Le Lyonnais (Rhône, Loire)                                              | Par acquisition, sous Phi-    |
| 7 C / A   1                                                             | lippc-le-Bel.                 |
| La CHAMPAGNE (Ardennes, Marne,                                          |                               |
| Haute-Marne, Aube, partie de                                            | D                             |
| l'Yonne)                                                                |                               |
| Le Daureiné (Isère, Drôme, Hautes-                                      |                               |
| Alpes)                                                                  | 5 de-Valois.                  |
| Vendée)                                                                 | Par conquête, sous Charles V. |
| L'Aunis (Chareute-Inférieure, et une                                    |                               |
| partie de la Charente)                                                  | Id. Id.                       |
| La Saintonge (Charente)                                                 |                               |
| Le Limousin (Corrèze, une partie                                        |                               |
| de la Haute-Vienne)                                                     |                               |
| La Guienne et le Nord de la Gasco-                                      | 1                             |
| GNE (Gironde, Dordogne, Lot-et-                                         |                               |
| Garonne, Aveyron, Landes, partie                                        | / les VII.                    |
| sud-ouest des Basses Pyrénées, par-                                     |                               |
| tie nord des Hautes-Pyrénées)                                           | )                             |
| La Provence (Basses - Alpes, Var,                                       | Dan háultaga sans Laus VI     |
| Bouehes-du-Rhûnc)                                                       | Par héritage, sous Louis XI.  |
| La Bourgogne (Côte-d'Or, Saône-et-<br>Loire. Ain, partie de l'Yunne)    | D 1. 1                        |
| Le Maine (Mayenne, Sarthe)                                              |                               |
| L'Ayon (Maine-et-Loire)                                                 | Id. Id.                       |
| La Bretagne (Ille-et-Vilaine, Loire-<br>Inférieure, Morbihan, Côtes-du- | )n                            |
| Inférieure, Morbihan, Côtes-du-                                         | Par mariage et traite, sous   |
| Nord, Finistere)                                                        | François I.                   |
| La MARCHE (Creuse, partie nord-est                                      |                               |
| de la Haute-Vienne)                                                     | Par confiscat., sous le même. |
| L'Auvergne (Puy-de-Dome, Cantal).                                       | . 1d. Id.                     |
| Le Bourbonnais (Allier)                                                 | Id. Id.                       |
| Le Brann (partie des Basses-Pyrén.).                                    | )                             |
| Le comté de Forx et la partie sud de                                    |                               |
| la Gascogne (l'Arriège et la partie                                     |                               |
| sud des Hautes-Pyrénées)                                                |                               |
| Le Roussitaon (Pyrénées-Orientales).                                    | Par conquête,                 |
| L'Artors (Pas-de-Calais)                                                | Sous Louis XIIL               |
| L'Arsace (Bas-Rhin, Haut-Rhin).                                         | )                             |
| La Flandre (Nord)                                                       | Par conquête,                 |
| La Franche-Gomté (Haute-Saône,<br>Doubs, Jura)                          | sous Louis XIV                |
| Le Nivernais (Nièvre)                                                   | 7                             |
| La LORRAINE (Moselle, Meurthe,                                          | Par cession et trailé, sous   |
| Meuse, Vosges)                                                          | Louis XV.                     |
| COMTAT D'AVIGNON (Vaucluse)                                             | Cédée par le pape à la répu-  |
|                                                                         | blique.                       |
| La Corse                                                                | Par cession, sous Louis XV.   |
| ALGER                                                                   | Par conquête, sous Char-      |
|                                                                         | les X.                        |
|                                                                         |                               |

Remarques sur le tableau précèdent. — Lorsque l'Assemblée constituante a changé la division politique de la France, en transformant les provinces en départemens, elle voulait détruire les nationalités diverses qui s'opposaient à une fusion intime entre tous les habitans de la France, et entra-

vaient la marche de l'administration générale. Cherchant à diviser le territoire en parties à peu près équivalentes, elle n'a pu ni voulu faire correspondre à chacune des divisions anciennes un nombre exact de divisions nouvelles; aussi n'a-t-on pu indiquer comme appartenant à chaque province que les départemens dont la plus grande partie s'y trouvait enclavée.

On a aussi négligé les subdivisions des grandes provinces, comme surchargeant trop le tableau; ainsi, le département de l'Aveyron, qui est entièrement formé du Rouergue, a néanmoins été compris dans la Gascogne, parce que le Rouergue faisait partie de cette ancienne province.

Il n'y a que trois classes d'hommes : les rétrogrades les stationnaires et les progressifs.

LAVATER

#### AVRIL

ORIGINE DE CE MOIS. - PAQUES. - ŒUFS DE PAQUES.

D'après les étymologistes, le nom de ce mois vient du mot latin aperire, ouvrir, parce qu'alors, disent-ils, la terre ouvre son sein et se pare de fleurs. Ce mois se trouve toujours au commencement du printemps; les Romains l'avaient consacré à Vénus; il était figuré par un homme qui semblait danser au son d'un instrument. Avril était le deuxième mois de l'année de Romulus, qui commençait par mars, et il avait 30 jours; Numa le réduisit à 29, et César lui en rendit 50; suivant Suidas, les Grecs l'avaient mis sous la protection d'Apollon.

On trouve souvent dans nos anciens poètes l'expression d'avril pour signifier le printemps mème.

PAQUES signifie passage. Moïse institua cette fête en mémoire du passage de l'ange qui extermina les premiers nés des Egyptiens.

Voici la manière dont les juifs célébrèrent la Pâque en Egypte pour la première fois. Le dixième jour du premier mois du printemps, nommé Nisan chez les Hébreux, chaque famille ayant choisi un agneau mâle sans défaut, le garda jusqu'au quatorzième du même mois. L'agneau fut égorgé le soir de ce jour, et après le coucher du soleil, on le fit rôtir pour le manger la nuit suivante avec des pains sans levain et des laitues amères.

La Pâque chrétienne est célébrée en mémoire de la résurrection de Jésus. Les plus anciens monumens attestent que cette solennité est aussi ancienne que le christianisme mème, et qu'elle fut établie aux temps des Apôtres. Dès les premiers siècles elle a été considérée comme la plus importante et la plus auguste fête de cette religion. On y administrait solennellement le baptême aux catéchumènes; les fidèles y participaient aux mystères avec plus d'assiduité que dans les autres temps de l'année, on y faisait d'abondantes aumônes. Plusieurs empereurs ordonnèrent, à cette occasion, de rendre la liberté aux prisonniers dont les crimes n'intéressaient point l'ordre public.

Au second siècle, il y eut de la variété entre les différentes églises quant à l'époque de la célébration de cette solennité. Celles de l'Asie mineure la faisaient comme les jurfs, le quatorzième jour de la lune de mars. L'église romaine, celles d'Occident et des autres parties du monde la remettaient au dimanche suivant. Après de nombreuses contestations entre les divers membres de la puissance ecclésiastique dans la chrétienté, le conseil de Nicée porta enfin, en 525, des décisions positives.

Dans quelques provinces , à l'issue de l'office des Ténèbres , les enfans sortent de l'église , et parcourent les rues en agitant fortement des crécelles, et frappant avec des mailloches contre les portes. Quelques personnes croient voir dans ce bruit une imitation du déchirement du voite du temple de Jerusalem, ou l'expression du désordre de la nature dans ces momens de deuil

C'est peut-être anx Phéniciens, qui adoraient le Créateur sous la forme d'un œuf, que nous devons les œufs de Pâques. Suivant leur croyance, la nuit, principe de tontes choses, avait engendré un œuf, d'où étaient sortis l'amour et le genre humain. Vers Pâques, le soleil arrive sur l'équateur, et nous quittons les longues nuits : l'œuf primitif se brise, et le genre humain renait.

Une bonne œurre. — L'année approchait de son terme. Assis à l'ombre d'un palmier, le riche Hassan énumérait avec une satisfaction extrême ses bonnes actions.

« Quatre bourses à la mosquée d'Ispahan, et trois à la grande caravane de la Mecque, plus six tomans à un saint derviche, afin qu'il fasse pour moi trois prières par jour, et cinq tomans pour des amulettes distribuées au peuple. — Plus un pain par semaine à ma voisine, qui, bien que pauvre elle-même, élève un orphelin. »

Tandis que dans la joie de son cour il met ces sommes diverses sous les yeux de l'Eternel , il voit des doigts de rose ' effacer ce qu'il vient d'écrire , hors le dernier article.

Le Persan se retourne enflamme de colère pour punir l'insolent qui trouble ses calculs. Un génie aux ailes d'or, revêtu d'une robe éthérée, s'appuyait sur son siège.

« Je suis, dit-il, envoyé de Dieu pour porter aux pieds de son trône toute bonne œuvre qui, telle que le parfum d'un sacrifice, faite avec un cœur désintéressé, double le mérite de son auteur. J'ai, suivant mes instructions, rectifié tes calculs. »

Ainsi parla Azariel au prince orgueilleux, et il s'évanouit à ses regards.

#### TURENNE.

Henri de La Tour d'Auvergne, vicomte de TURENNE, est né à Sedan, le 16 septembre 1611. Il était protestant-calviniste. Son enfance fut peu remarquable par le developpement extraordinaire des facultés; cependant il montrait un goût décidé pour l'art de la guerre, et recherchait avec ardeur les récits de bataille. Il était d'une si faible constitution, que son père hésitait à le mettre dans la carrière mili taire. On raconte que Turenne, enfant, voulut prouver qu'il était de force à supporter les fatigues de la guerre, et qu'il passa une muit d'hiver sur les remparts de Sedan; le lendemain matin, son gouverneur le trouva endormi sur l'affût d'un canon

Il fit ses premières armes en 1625, dans la Hollande, sons le commandement de son oncle, Maurice de Nassau. Il vint ensuite à Paris, où il fut nommé colonel d'un régiment d'infanterie, puis maréchal-de-camp, après une action d'éclat en Lorraine.

Il passa en Alsace, on il combattit avec le célèbre due d'Enghien, dont il ent plusieurs fois à réparer les fantes. Après de brillans exploits contre les impériaux et les Bavarois, il ent la gloire de faite signer le fameux traité de paix de 1648, dit de Westphalie.

Mais les talens militaires et le courage de Turenne avaient à peine mis lin à la guerre extérieure, que les troubles civils de la minorite de Louis XIV commencèrent. D'un côté, étaient des princes turbulens, comme le due de Bouillon, les princes de Condé et de Conti, le due de Longueville, qui voulaient soutenir leur indépendance contre la royauté; et de l'autre côté, se trouvait la royauté elle-même qui cher-

chait à se constituer sur les débris de la féodalité. Après quelques incertitudes déterminées par ses liens de famille dans le parti de la Fronde, et par son amour pour la duchesse de Longueville, Turenne se déclara pour la cour, et prit le commandement des armées contre les princes et contre Condé.

Turenne, dans cette campagne de 1652, déploya toutes les ressources de son génie militaire, vainquit ses ennemis, obligea Condé à sortir de France, consolida la monarchie qui se substituait de plus en plus à la noblesse, et assura enlin la couronne sur la tête de Louis XIV.

Cette victoire donna un immense crédit à Turenne, et lui valut sans partage le commandement des armées.

En 1654, il recommença la guerre contre les Espagnols, qui ne fut terminée qu'en 1659, par le traité de paix des Pyrénées, qui valut à la France de grandes conquêtes.

Alors Turenne prit un repos qu'il ne connaissait pas depuis trente ans. C'est vers cette époque qu'il étudia le catholicisme. Bossnet, pour le convertir, composa son Exposition de la foi, et il abjura entre les mains de l'archevêque de Paris, le 25 octobre 1668. En 1672, il fit la campagne de Hollande, célèbre par les ravages et l'incendie du Palatinat; en 1674, avec des forces très inégales, il battit les troupes de la Hollande, de l'Empire et de l'électeur de Brandebourg. Après tant de vietoires, Turenne voulait alfer passer le reste de ses jours chez les Pères de l'Oratoire, lorsque, sur les instances de Louis XIV, il reprit, en 4675, le commandement des armées. Il se trouvait en présence de l'illustre tacticien, comte de Montecuculli; il avait réussi à l'amener sur un terrain favorable; déjà il s'écriait : « Je le tiens; il ne pourra plus m'échapper, » lorsqu'un boulet, tire au hasard, vint le frapper au milieu de l'estomac, le 27 juillet 1675.



(Turenne.)

Le même coup emporta le bras du général Saint-Hilaire, et son fils fondait en larmes. « Ce n'est pas moi qu'il faut pleurer, dit celui-ci en montrant le corps de Turenne; c'est ce grand homme. »

Madame de Sévigné, dans une éloquente lettre, a raconte l'effet douloureux que cette mort produisit en France. On ne doit voir toutefois dans Turenne qu'un des grands capitaines des temps modernes, distingué par sa prudence, ses calculs savans, son sang-froid et sa bravoure. Il a eu la gloire de donner à Louis XIV son trône, et de garantir la France de plusieurs invasions étrangères.



(Equipement d'un cavalier français dans le xvne siècle.)

## DES CHEVAUX ARABES.

Le mot collectif par lequel les Arabes désignent les chvaux en général est khayl. Ils les divisent en einq grandes races originaires du Nejed, et, de temps immémorial, ils ont mis un soin religienx à conserver la pureté de ces races. Quelques auteurs font remonter lenr origine à la période la plus éloignée du paganisme, assignant, comme le père commun, un coursier fameux, nommé Mashoor, appartenant à un ancien chef d'une de leurs tribus; d'autres assurent qu'elles sont issues des cinq jumens favorites du Prophète. Quoi qu'il en soit, elles n'ont pas de marques caractéristiques qui puissent les distingner les unes des autres. On ne les reconnait qu'an moyen des certificats de leur généalogie, tirés et attestés par les propriétaires, et dans lesquels l'origine masculine et féminine est spécifiée avec une grande exactitude. Tout cheval arabe mis en vente est habituellement pourvn de ses titres de noblesse.

L'affection fraternelle, la prédilection décidée que les Arabes portent à leurs montures, sont fondées non seulement sur l'utilité qu'ils en retirent dans leur vie active et vagabonde, mais encore sur une ancienne croyance qui done les chevaux de sentimens nobles et généreux, d'une interligence supérieure à celle des autres animaux. Ils disent ordinairement : « Le cheval est la plus belle créature après l'homme; la plus noble occupation est de l'élever, le plus délicieux amusement de le monter, et la meilleure action domestique de le soigner. » Ils ajoutent, d'après leur prophète : « Autant de grains d'orge donnés au cheval, autant d'indulgences gagnées. »

Mahomet décrit ainsi la création du cheval : « Dieu appela le vent du sud, et dit: — Je veux tirer de toi un nouvel être; condense-toi, dépose la fluidité, et revêts une forme visible. Ayant été obéi, il prit quelque peu de cet élément devenu palpable, souflla dessus, et le cheval fut produit. — Va, cours dans la plaine, dit alors le Créateur à l'animal; tu deviendras pour l'homme une source de bonheur et de richesse; la gloire de te dompter ajoutera à l'éclat des travaux qui lui sont réservés. »

Les chevaux arabes sont, en général, d'une constitution délicate, mais accoutumés aux fatigues des lougues marches, prompts, actifs, et d'une vitesse surprenante. Le ventre minee, les orcilles petites et la queue peu fournie, telles sont les marques distinctives par lesquelles on pent les reconnaître à la première vue. Presque touvours exempts

de difformités apparentes, ils sont si doux et si dociles. qu'ils peuvent être soignés par les femmes ou par les enfans, evec lesquels souvent ils dorment sous la même tente. Jusqu'à l'âge de quatre aus, on ne leur met ni selle, ni fers;



(Une tête de cheval.)

ils sont communé aent nourris avec du lait de chamcau, et peuvent supporter la soif plusieurs jours de suite. Les qualités physiques que les Arabes estiment le plus dans un cheval sont: le cou long et courbé, les oreilles délicatement formées et se touchant presque à leurs extrémités, la tête petite, les yeux grands et pleins de feu, la mâchoire inférieure étroite, la bonche découverte, les narines larges, le ventre peu développé, la jambe nerveuse, le pâturon court et flexible, le sabot dur et ample, la poitrine large, la croupe haute et arrondie. Quand l'animal réunit les trois beautés de la tête, du cou et de la croupe, ils le regardent comme parfait. Parmi les differens sigues particuliers à chaque cheval, les uns sont regardés comme sinistres, les autres comme favorables.

Les diverses couleurs des chevaux arabes sont le bai-clair, le bai-brun, l'alezan, le blanc, le gris clair, le gris mèlé, le gris blenâtre. Le noir et le bai-clair éclatant sont inconnus en Arabie; on ne les trouve qu'en Perse, en Tartarie et en Turquie. Les races de Nejed sont communement regardées comme les plus nobles; celles du Hejjaz, comme les plus belles; celles d'Yémen, comme les plus robustes; celles de Mésopotamie, comme les plus donces; celles d'Egypte, comme les plus vives; celles de Barbarie, comme les plus fécondes; celles de Perse et du Kurdestan, comme les plus propres à la guerre; celles de Syrie, comme ayant les plus belles couleurs.

Les chevaux de race furent toujours très en vozne chez les anciens Arabes, comme ils le sont encore chez leurs descendans. Les courses solennelles et nationales ont de tout temps occasionné des querelles sanglantes entre les tribus, dont les chefs, dans ces fêtes, se disputent la preeminence. Le shah de Perse actuel vient habituellement aux courses

où ses chevaux favoris paraissent les premiers dans la lice, montés par de jeunes et élégans jockeis. Il proclame luimême les vainqueurs, et distribue de sa propre main les prix accontumes.

Les chevaux persans et turkomans, dont l'apparence est la même, différent cependant des chevaux arabes en ce qu'ils sont plus corpulens, et leur poil plus rude au toucher. C'est aussi une opinibn assez généralement répandue en Orient, que les derniers se distinguent des autres par la répugnance qu'ils montrent pour l'eau transparente, tandis que celle qui est trouble leur plait à un tel point qu'ils ne manquent jamais d'y caracoler lorsqu'ils sont obligés d'y passer.

## COMBATS DE COQS A LUÇON, ILE PRINCIPALE DES PHILIPPINES

Les combats de coqs sont pour les habitans de Manille (capitale de Luçon), ce que les courses de taureaux sont pour les Espagnols. Il y a dans la ville, les faubourgs, et même les provinces, des endroits désignés par l'autorité pour les combats de coqs; c'est là que ces intrépides animaux viennent défendre, au prix de leur sang et souvent de leur vie, les intérêts de leurs maîtres. Avant le combat, les arbitres, tirés de la foule des spectateurs qui entourent une petite arène couverte de sable fin, décident, après bien des discussions, si les combattans sont égaux en force, et surtont en pesanteur. La question résolue, de petites lames d'acier, longues, étroites, et d'une excellente trempe, arment la patte gauche de chacun des gladiateurs, que les caresses et les exhortations intéressées de leurs propriétaires excitent au combat. Pendant ce temps les paris out lieu; l'argent est prudemment opposé à l'argent; enfin le signal est donné, les deux coqs se précipitent à la rencontre l'un de l'autre; leurs yeux brillent, les plumes de la tête sont hérissées, et éprouvent un frémissement que partage une belle crête écarlate. C'est alors que l'animal le mieux dressé oppose l'adresse à la force et au courage aveugle de son ennemi. Ils dédaignent les coups de bec, ils savent combien est dangereux l'acier dont leurs pattes sont armées; aussi les portentils toujours en avant, en s'élancant au-dessus du sol. Il est rare que le combat dure long-temps ; un des champions tombé, le corps ouvert ordinairement par une large blessure; il expire sur le sable, et devient la proie du maître de son vainqueur; celui-ci, le plus souvent blessé lui-même, ne chante pas sa victoire; emporté loin de l'arène, il est combié de soins, et reparait au combat quelques jours après, plus fier encore qu'auparavant, jusqu'à ce que le fatal coup d'éperon d'un rival heureux vienne terminer sa vie glorieuse. Si parfois les combattans tiennent la vietoire en suspens, et s'arrêtent pour reprendre haleine, le vin chaud aromatisé leur est prodigué. Alors avec quelle avide et inquiéte curiosité chaque parti compte leurs blessures! Après quelques courts instans de repos, le combat recommence avec une nouvelle forcur, et ne finit que par la mort d'un des champions. Il arrive quelquefois qu'un coq, craignant La mort ou reconnaissant la supériorité de son adversaire, abandonne le champ de bataille après quelques efforts. Si, ramené deux fois au combat, les cris, les encouragemens de son maître ne penvent ranimer son courage, les paris sont perdus, et le coq déshonoré va le plus souvent expier sa lâcheté sous l'ignominieux conteau de enisine d'une maite se doublement irritée.

(Voyage de la Favorite autour du monde.)

Ce n'est pas seulement aux Philippines que le peuple se plait aux combats de coqs. On sait combien ces sortes de spectacles ont encore d'attrait pour nos voisins d'Angleterre. En France on a tenté plusieurs fois d'introduire ce triste

divertissement, notamment il y a quelques années à París, mais la spéculation était mauvaise, et n'a pas enrichi ses auteurs; les affiches n'ont attiré le public qu'une seule fois

#### LA SEMAINE.

CALENDRIER HISTORIQUE.

Protestantisme. — Évènemens contemporains. — Nécrologie.

15 avril 1598. — Édit de Nantes. Par cet édit, Henri IV autorise le libre exercice de la religion réformée dans tous les lieux du royaume qui sont dans le ressort immédiat d'un parlement. Les protestans peuvent faire imprimer leurs livres sans aucune censure, dans les villes où leur religion est permise. Ils sont déclarés aptes à remplir toutes les charges de l'État

15 Avril 1798. — Le général Bernadotte, ambassadeur de la république, à Vienne, arbore à la porte de son hôtel le drapeau tricolore, surmonté du bonnet rouge, et portant ces mots: Liberté, Égalité. Le peuple assiège l'hôtel.

44 Avril 1696. — Mort de madame de Sévigné. Nous donnerons le portrait de cet écrivain.

44 Avril 4701. — Philippe V, petit-fils de Louis XIV, appelé en 4700 au trône d'Espagne, par le testament de Charles II, fait son entrée à Madrid. On avait préparé, pour célébrer sa venue, un petit auto-da-fe où l'on devait brûler quelques Juifs; mais il défendit la cérémonie, à la grande surprise du peuple.

44 Avril 1814. — Décret du senat qui confère le gouvernement provisoire de la France au comte d'Artois, sous-le titre de lieut nant-général du royaume, « en attendant que Louis-Stanislas-Xavier de France, appelé au trône des Français, ait accepté la charte constitutionnelle. »

. 45 Avril 69. — Othon, empereur romain, ayant été vaincu à la bataille de Bedriac, par les généraux de Vitellius, conjure ses soldats de se joindre au parti victorieux. Il se retire dans sa chambre, où il se fait apporter un verre d'ean fraîche, et deux poignards qu'il met sous son chevet, après les avoir essayés. Le lendemain matin ses domestiques le trouvent mort d'un coup de poignard. Il avait trente et un aus.

45 Avril 1595. — Mort du Tasse, la veille du jour où il devait recevoir au Capitole la couronne poétique que lui avait décernée le pape Clément VIII.

46 Avril 1788. - Mort de Buffon.

16 Avril 4799. — Combat du Mont-Thabor près du Jourdain. Le général Kléber avec le général Junot, et deux mille Français, soutiennent un long combat contre d'innombrables troupes de Turcs et d'Arabes. Le général Bonaparte, se détachant du siège d'Acre, disperse cette foule d'ennemis, où l'on comptait, en cavaliers seulement, plus de 25 mille hommes.

46 Avril 4815 — Le duc d'Angoulème a vainement essaye sur les bords du Rhône de soulever le peuple contre le retour de Napoléon. Il se rend prisonnier. Conduit à Cette, il recouvre la liberté en s'embarquant.

47 Avril 4555. — Marino Faliero, doge de Venise, accusé de conspiration contre la république, est jugé par le conseil des Dix, et a la tête tranchée sur le grand escalier du Palais Ducal

47 avril 1446. — La mer ayant rompu ses digues à Dor-

drecht (Hollande), engloutit plus de cent mille personnes. 47 Avril 1790. — Mort de Benjamin Franklin. L'Assemblée nationale prend le deuil.

48 Avril 4506. — Le pape Jules II pose la première pierre de l'église de Saint-Pierre de Rome. Cette église a d'abord été commencée sur les dessins de Bramante, qui furent modifiés par plusieurs architectes. Michel-Ange a donné le plan qui a été définitivement suivi. Le Bernin a ajouté le péristyle, et Vignole les petits dômes d'accompagnement.

49 Avril 4560. — Mort de Mélanchton, disciple de Luther. Sa grande douceur et son onction rendent son nom sacré pour tous ceux qui songent combien il est rare et difficile qu'au milien des grandes révolutions religieuses ou politiques les hommes les plus vertueux conservent leur caractère pur de l'influence passionnée des évènemens.

19 Avril 1810. — Les provinces de Caracas, Cumana, Barinas, Margarita, Barcelonne, Merida et Truxillo, dans l'Amérique espagnole du Sud, forment un gouvernement fédératif, désigné sous le nom de Confédération américaine de Venezuela.

Singulières antipathies. — Henri III ne pouvait demeurer seul dans une chambre où il y avait un chat. Le duc d'Epernon s'évanouissait à la vue d'un levrant. Le maréchal d'Albret se trouvait mal dans un repas où l'on servait un marcassin ou un cochon de lait. Vladislas, roi de Pologne, se troublait et prenait la fuite quand il voyait des pommes. Erasme ne pouvait sentir le poisson sans en avoir la fièvre. Scaliger frémissait de tout son corps en voyant du cresson. Ticho-Brahé sentait ses jambes défaillir à la rencontre d'un lièvre ou d'un renard. Le chancelier Bacon tombait en défaillance lorsqu'il y avait éclipse de lune. Bayle avait des convulsions lorsqu'il entendait le bruit que fait l'eau en sortant d'un robinet. Lamothe le Vayer ne pouvait souffrir le son d'aucun instrument, etc., etc.

Tous ces exemples semblent prouver que, de même qu'il est des entraînemens involontaires vers certaines choses, il est aussi des répugnances qui paraissent le résultat de l'organisation, et peuvent passer pour invincibles. Rien c'est plus commun que de voir des personnes d'un caractère assez ferme d'ailleurs, s'effrayer ou sonffrir en voyant certains insectes, ou en entendant certains sons, tels que le gémissement du liège que l'on coupe, du verre sur lequel on fait glisser le doigt. Il faut toutefois distinguer parmi ces impressions celles qu'on peut vaincre avec une forte volunté, et en les bravant à dessein pendant quelque temps

## DE LA CONSOMMATION DU SUCRE EN FRANCE.

Le sucre, que les peuples de l'antiquité employaient comme médicament, selon Dioscoride et Pline l'Ancien, s'appelait chez les Grecs sel indien ou saccaron, d'où les Latins firent saccarum. Ces nations le tiraient de l'Orient.

La plante qui le produit, et que nous nommons aujourd'hni canne à sucre, est originaire de l'Inde au-delà du Gange, d'où elle passa en Arabie, puis en Afrique, où sa culture ne prit jamais un grand développement. Vers le milieu du xu<sup>e</sup> siècle, ayant été introduite en Sicile et en Provence, dont le climat ne lui convenait pas, elle fut hientôt après transportée dans les provinces méridionales de l'Espagne, et chez les Portugais, qui l'introduisirent à Madère et aux Canaries. Ce fut dans ces dernières iles que Pierre d'Esiença prit les plants qu'il porta, en 4506, à Hispaniola, actuellement Haiti on Saint-Domingue. Michel Ballestro tira du suc de cette plante, et Gonzalès de Velosa ayant fait venir des ouvriers de l'une des iles Canaries, ent le premier la gloire de produire du sucre dans le Nouveau-Monde. La canne à sucre étant inconnue en Amérique avant cette époque, c'est à ces trois hommes que ce continent doit l'une de ses plus précieuses industries, et une richesse de plusieurs milliards, qui vaut micux que celle de ses mines d'or et d'argent.

Sous le règne de Henri IV, il y a deux cent trente ans, le suere était si rare en France, qu'il se vendait à l'once chez les apothicaires, à peu près comme aujourd'hui nous achetons le quinquina. En 4700 la consommation totale de la France ne dépassait pas un million de kilogrammes, ce qui donnait 100 de kilogramme par tête.

La population était alors de 16,000,000 d'âmes. Le goût de cette denrée s'accrut tellement pendant le xVIIIe siècle, qu'en 1789 on en consomma 25 millions de kilogrammes. Les guerres de la révolution, le système continental, et les droits exorbitans dont Napoléon frappa les sucres exotiques, réduisirent la consommation, en 1812, pour tout l'empire français, qui comptait 44 millions d'habitans, à 7 millions de kilogrammes. C'était moins de ½ de kilogramme (ou trois onces) par individu. Lorsque la paix ent rendu nhe grande activité au commerce des colonies, il y ent, par suite de la réduction des droits et de l'aisance devenue un pen plus générale, un grand accroissement dans la demande du sucre; en voici la progression:

| Années. | Années. Co |  | Consommation. | Consommation. |                 |  |  |  | u kilogramme. |     |    |       |
|---------|------------|--|---------------|---------------|-----------------|--|--|--|---------------|-----|----|-------|
| 1815.   |            |  |               |               | 46,000,000 kil. |  |  |  | 5             | fr. | 60 | cent. |
| 1816    |            |  |               |               | 24,000,000 .    |  |  |  | 5             | ))  | 60 | 10    |
| 1818    |            |  |               |               | 56,000,000 .    |  |  |  | 5             | ))  | 20 | ν     |
| 1820    |            |  |               |               | 48,000,000      |  |  |  | 2             | ນ   | 80 | ν     |
| 1822    |            |  |               |               | 55,000,000      |  |  |  | 2             | D   | 80 | מ     |

En 4825, la guerre d'Espagne ayant fait augmenter les prix, la consommation ne fut que de 40 millions de kilog.; mais les craintes du commerce ayant promptement cesse, la progression continua:

```
4826. . . . . 64,000,000 kil. . . 2 fr. 40 cent.

4827. . . . . 62,000,000 . . . 2 v 40 v

4829. . . . 62,000,000 . . . 2 v 40 v

4854. . . . . 80,000,000 . . . 2 v 40 v
```

La France ayant alors 52,500,000 habitans, e'était deux kilog, et demi ou 5 livres par personne. Il est mutile de faire remarquer combien la diminution du prix a influé sur la consommation qu'elle a puissamment contribue à augmenter. Malgré cette progression rapide, nous sommes loin encore des Etats-Unis qui consomment cinq kilog, de sucre par tête, de l'Angleterre à qui il en faut sept, et surtout de l'île de Cuba où la moyenne s'élève à quinze ou trente livres, « Cenx qui n'ont pas vu de leurs yeux, dit M. de Humboldt, quelle énorme quantité de suere on consomme dans l'Amérique espagnole, même dans les familles les moins aisées, doivent être étonnés que la France entière n'exige, pour ses propres besoins, que trois ou quatre fois autant de sucre que l'île de Cuba, dont la population libre n'excède pas 340,000 habitans. » Qu'on juge par ce qui se passe dans ce pays, où la civilisation est loin d'être avancée, de ce que pourrait devenir la consommation de la France si le monopole exercé au profit de nos colonies ne mettait pas le prix de ce produit au-dessus des moyens de plusieurs millions de Français.

après transportée dans les provinces méridionales de l'Espagne, et chez les Portugais, qui l'introduisirent à Madère et aux Canaries. Ce fut dans ces deruières îles que Pierre car il diminucrait de beaucoup la consommation du pain

Les disettes et les famines sont moins à craindre, quand un peuple possède des substances alimentaires très variées.



(Cannes à sucre.)

Ainsi les habitans de l'ancienne France, qui n'avaient pour nourriture que le pain, le laitage, très peu de viande, quelques manyais légumes, et les châtaignes dans certaines localités, étaient bien plus souvent que nous affligés de la cherté des grains.

## TRAITE DES NOIRS

Un grand nombre de voix sc sont élevées en Europe contre l'esclavage des noirs dans les colonies. Cela est juste et humain; mais il y a une difficulté qui n'est peut-être pas résolue.

Comment remplacer les noirs?

La France et l'Angleterre, rivales depuis bien des siècles, ont uni leur puissance pour empêcher cette vente de chair humaine; leurs navires parcourent les mers pour capturer les bâtimens négriers, dont le capitaine et l'équipage sont punis avec rigneur. Cela est encore bien; eependant si l'on veut cultiver les colonies, comment conserver les colonies sans aelieter des nègres?

Or, si les planteurs peuvent acheter des nègres, ne faut-il pas que des particuliers en aillent chercher à la côte d'Afrique?

Il y a une contradiction manifeste de la part des généreux antagonistes de la traite.

Aussi, qu'en résulte-t-il? C'est que des êtres à face humaine, qui dans les flancs de leur navire recélaient cette marchandise prohibée, des êtres blancs comme nous, se trouvant chassés, poussés à pont, traqués par quelque navire croiseur, se débarrassent de leur cargaison en la jetant par-dessus bord.

Malheureusement, en un jour on ne change pas ce que les siècles ont fait. Aussi doit-on s'attendre à voir renouveler des horreurs pareilles à celles qu'exprime la gravure.

Peut-être pourrait-on concilier les intérêts des planteurs, et les devoirs que nous impose l'humanité, par quelque mesure analogue à celle-ci ·

mieux encore, déléguée par les deux gouvernemens réunis, et fondée comme se sont autrefois fondées les compagnies commerciales des Indes, après avoir effectué les calculs convenables, se chargerait elle-même, légalement et avec privilège, de pourvoir les colonies d'une quantité suffisante de nègres pour équilibrer les besoins annuels.

Dans ce but, elle noucrait avec les populations de la côte, qui vendent leurs prisonniers ou leurs condamnés, des relations légales, à l'aide desquelles elle pourrait plus tard leur inculquer la eivilisation européenne.

Les nègres achetés seraient considérés comme des soldats enrégimentés, appartenant à la compagnie, qui les loucrait aux colons selon certaines règles.

Nos soldats qui tombent au sort ne sont-ils pas, sous un certain point de vue, tellement esclaves, qu'on les fusilie s'ils désertent, ou s'ils rendent à leur lieutenant la poussée qu'ils en ont reçue?

Les nègres pourraient suivre diverses voies dans la vie. Les uns demeurant toujours enrôlés, comme les vieux soldats, auraient l'avantage d'être sous une dépendance gouvernementale, et non sous le caprice des particuliers. D'autres suivraient les routes qui leur seraient ouvertes pour conquérir la liberté. D'autres pourraient faire retour dans leur patrie, et deviendraient des centres de civilisation chacun dans leur tribu.

Ceux qui travailleraient sur les habitations subiraient une surveillance protectrice; et comme il scrait défendu d'acheter des nègres, la traite cesserait.

Les colonies deviendraient ainsi des ateliers universels, des écoles d'enseignement général, où les noires populations africaines, qui se traitent entre elles avec plus de barbarie que les colons ne traitent leurs esclaves (ear on a peut-être exagéré ou du moins trop généralisé la cruauté des maîtres),



(Négriers jetant leur cargaison à la mer.)

passeraient toutes alors, et successivement, pour apprendre à conquérir leur place, et à mériter un grade dans l'échelle civilisée de la grande famille humainc.

La cupidité vit au milieu de la société comme un ver destructeur au sein de la fleur qu'il habite, qu'il ronge, et qu'il fait périr. L'abbé Béraud.

La loi n'est pas faite pour l'homme de conscience et RICHARDSON d'honneur.

Les maux du monde dureront jusqu'à ce que les philosoplies deviennent rois, ou jusqu'à ce que les rois deviennent PLATON. philosophes.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENT sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Une grande compagnie, anglaise ou française, libre, ou | Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 30.

#### CONSTANTINOPLE.



Vue de Constantinople.

Cette ville magnifique est située sons le 41° degré de latitude septentrionale, et vers le 26° degré de longitude orientale.

Elle fut fondée environ 660 ans avant l'ère chrétienne par Pausanias, roi de Lacédémone, qui lui donna le nom de Byzance. Constantin, sous le règne duquel cessèrent les persécutions contre les chrétiens, lui donna son nom, et y établit le siège de l'empire d'Orient au commencement du 19° siècle. Les Français s'en emparèrent en 1204, et les Grecs la reprirent en 1261. Mahomet II en chassa les Grecs l'an 1453, et en fit le siège de son empire. Les Turcs lui donnent le nom de Stamboul.

L'emplacement qu'occupe Constantinople semble avoir été marqué par la nature pour l'établissement d'une ville du premier ordre; elle s'élève en triple amphithéâtre sur un promontoire triangulaire, défendu par un bras de mer étroit, et qui s'élargit insensiblement dans la direction de l'Asie, dont il n'est séparé, à son point le plus rapproché, que par un canal étroit. Un bateau peut faire ce trajet en moins d'un quart d'heure, et communiquer ainsi d'Europe en Asie. Ce détroit, que les anciens appelaient le Bosphore, parce qu'un bænf pouvait le traverser à la nage, coule, dans un espace d'environ six lieues, entre la mer Noire et celle de Marmara. Ses hords offrent le spectacle le plus varié et le plus pittoresque; il fait un coude en entrant dans la mer de Marmara, enveloppe Constantinople, et forme, par une de ses branches qui plonge dans les terres, le port appelé la Corne d'or, qui sépare la ville proprement dite des fanbourgs de Galata et de Péra.

Ce port, où, dans la gravure, on voit entrer différens bâtimens, est par sa situation et son développement un des plus beaux du monde, et convient à la capitale de l'Europe et de l'Asic centrales. La ville forme un triangle, dont deux côtés sont baignés par la mer de Marmara et les caux de la Corne d'or, tandis que la base qui tient au continent européen présente un plateau élevé, dont quelques inégalites rompent seules la surface.

Le terrain de Constantinople consiste en collines à pente

insensible, qui s'élèvent graduellement du côté du continent, tandis qu'elles déclinent dans la direction du sérail placé à la pointe du triangle entre la rade et la mer. Les Romains, en souvenir des sept collines sur lesquelles Rome était bâtie, appelèrent aussi Constantinople la ville aux sept collines, comme pour l'associer à la puissance de la capitale de l'empire d'Occident; cependant cette dénomination manque de justesse, car si l'on ne considére que les collines sensiblement prononcées, il y en a moins de sept, et si on les compte toutes, le nombre en est plus considérable. Le point culminant de la première colline, à partir du sommet du triangle, est occupé par le sérail ou palais du sultan. Derrière ce palais, et sur le revers de la pente, s'élève le dôme de Sainte-Sophie. La seconde colline est couronnée par la mosquée d'Osman, dont le dôme frappe par sa hardiesse et sa hauteur. La mosquée de Soliman, plus grande encore, domine la troisième; un ancien aqueduc, dont les arches hardies produisent un effet magnilique, réunit la troisième à la quatrième. Sur le point le plus élevé de la chaîne des collines, le sultan aetne!, Mahmoud, a fait construire une tour élevée où une garde veille sans cesse, pour signaler les incendies qui se manifestent fréquemment dans cette eilé dont tontes les maisons sont en bois.

Quoique la principale rue de Constantinople, qui part du sérail et traverse la ville, ne soit interrompue que de loin en loin, les maisons sont en général séparées les unes des autres par des espaces nus ou par des jardins, des arbres, d'anciennes ruines, et par des mosquees isolées dont les minarets, élancés comme des flèches et d'une blancheur celatante, contribuent puissamment à la beauté de l'aspect.

La situation de Constantinople sur des hauteurs contribue à sa salubrite. Ouverte aux brises qui soufflent du Bosphore, de la mer de Marmara et des plaines de la Thrace, elle est nettoyee par les eaux de pluie qui descendent des collines et qui balaient les immondices; cependant elle est souvent exposée à la peste.

Constantinople est entourée de murailles flanquées de tours; ces murailles et ces tours, du côté de la mer de Mar-

mara et du port, ou jadis leur utilité, comme défense, était pen sensible, sont dans un état de degradation complete. Dans plusieurs endroits, elles out même entierement disparn, mais du côte du continent, ou elles étaient essentielles, Constantinople présente une triple ligne de murailles anciennes, extrêmement fortes, et qu'il serait facile de réparer. Sur quelques points, ces constructions en partie degradees officent des raines pittoresques d'un effet unique. La longueur de cette ligne, depuis le fond du port jusqu'aux sept tours, est d'environ une lieue et demie.

Suivant les calculs les plus exacts, la population de Constantinople, c'est à-dire de la ville proprement dite, pent ètre evaluce à environ cinq cent mille âmes. Si l'on ajonte à ce nombre, comme on le fait ordinairement, la population des faubourgs de Pera et Galata, et celle de Scutari, qui. bien qu'en Asie, est assez voisin pour être consideré comme une dependance de la ville, on arrivera à un total de sept à luit cent mille âmes, en y comprenant les Tures, les Grecs, les Armeniens , les Juifs et les Francs. Quelle que soit la direction que l'on ait suivie pour se rendre à Constantinople, soit que l'on acrive par les Dardanelles et la mer de Marmara, soit qu'on descende le Bosphore en sortant de la mer Noire, on qu'on ait traversé les plaines de la Thrace; soit enfin qu'on vienne de descendre les rivages montueux de l'Asie, et que l'on s'y rende par Galata, cette ville se présente aux regards comme la reine des cités; mais rien n'égale la beauté du point de vue dont on jouit lorsqu'on arrive en descendant le Bosphore.

Quand on examine sa situation, on comprend aisément combien il serait avantageux pour les Russes d'en faire l'entrepôt de leur commerce méridional, dont tous les produits pourvaient facilement se transporter de l'intérieur de leur empire dans la Méditerrance. Aussi, depuis Pierre-le-Grand, les czars visent-ils constamment à ce but; mais l'intérêt des autres nations de l'Europe s'y oppose, et l'Angleterre et la France ne sauraient y eonsentir sans abdiquer leur prépondérance dans cette mer.

Comme on se gâte l'esprit, on se gâte aussi le sentiment. On se forme l'esprit et le sentiment par les conversations. Ainsi les honnes ou les mauvaises le forment ou le gâtent. Il importe donc de tout bien savoir choisir pour se le former et ne point le gâter; et on ne saurait faire ce choix, si on ne l'a déjà formé et point gâté. Ainsi cela fait un cercle d'où bien heureux sont ceux qui sortent.

PASCAL, Pensées

#### CORPORATIONS.

ORIGINE DES COMMUNAUTÉS COMMERCIALES. — JURANDE, MAITRISE. — LE CHEF-D'ŒUVRE. — PRIVILÉGES DES CORPORATIONS AU MOYEN AGE. — LEUR ABOLITION.

Plusieurs anciens auteurs font mention de collèges de négocians, de serruriers et de quelques autres professions, ¿qui, chez les Romains, ont dû avoir beaucoup de rapports avec nos communantés, corps de marchands, corporations, etc. L'institution des collèges, dont le seul peuple tomain nous fournit l'exemple, disparut à l'epoque de l'intession des Barbares; mais il est vraisemblable que la tradition conserva le souvenir de cet usage, et, par differens mo ifs, les seigneurs le lirent revivre dans les pays de leur dependance; peut être même enrent-ils l'intention d'encontager les arts par des privileges et des distinctions.

Il n'existe rien de positif sur l'époque de l'institution des communantes de marchands; on sait plus precisement qu'elles étaient en plein exercice à la fin du regne de saint Louis; mais l'association des ouvriers entre eux remonte beaucoup plus haut. Des la seconde race des rois de France,

il est question d'un roi des merciers, dant les fonctions consistaient à veiller sur tout ce qui concernait le commerce; il était alors, pour les marchands de tout le royanme, ce que furent plus tard les jurés pour chaque corporation; seulement, ses pouvoirs étaient infiniment plus ctendus; il jouissait de grands privileges. Henri IV supprima cette charge en 1581.

Depuis leur origine jusqu'à la révolution qui rendit le comnuerce libre, les corporations se composaient de personnes d'une profession bien distincte; ainsi, pour être membre d'un corps de marchands, il fallait être de la profession exercce par les membres de ce corps; dans presque tontes, on exigeait, en outre, qu'aucun de ceux qui composaient la sociéte ne fit partie d'une communaute qui put avoir des droits et des intérêts opposés; par conséquent, celui qui aurait exercé deux métiers, n'aurait pu appartenir à deux corps differens.

Une corporation pouvait être établie de trois manières, savoir : par prescription, par lettres patentes, par acte du Parlement.

A moins de dissolution, aueun membre n'avait droit et ne pouvait disposer en rien des biens de la communauté, qui étaient inalienables; le soin des affaires communes était coufié à un fonctionnaire revêtu du titre de directeur, syndie, juré ou garde, etc. Ces charges se transmettaient par élection; le juré présidait les assemblées de la communauté, faisait recevoir les apprentis et les maîtres, et observer les statuts et règlemens.

La maîtrise était le droit qu'acquérait un ouvrier de travailler, non pour son propre compte, mais uniquement pour éclui des marchands. Ce n'était qu'après avoir fait cinq années d'apprentissage, autant de compagnonage, et avoir passé par l'epreuve du chef-d'œuvre, qu'il pouvait prétendre, en payant une somme assez forte, à se faire enregistrer au bureau de la communauté dans laquelle il avait dessein de se faire admettre.

Le chef-d'ouvre était l'ouvrage reconnu le plus difficile de la profession du postulant; c'était, par exemple, la courbe rampante d'un escalier, pour les charpentiers; pour les ouvriers en soie, c'était de remettre dans un état propre au travail le métier où les maîtres et syndics avaient porté le désordre, etc.

Les fils de maîtres n'étaient point tenus à l'apprentissage ni au compagnonage. A l'âge de vingt-un ans ils étaient enregistrés sur le livre de la communauté. Toutefois, préliminairement, ils étaient en général soumis à l'épreuve du chef-d'œuvre, quoiqu'ils en fussent quelquefois dispensés.

Après être parvenu an grade de maître, ainsi que nons l'avons indiqué plus haut, l'ouvrier prenaît une lettre de marchand, et acquérait alors le droit de faire travailler pour son compte un nombre indeterminé d'ouvriers, et de vendre an public le produit de leurs travaux. Vers le milieu du xviir siècle, les frais de toute espèce qu'entrainait la réception d'un marchand s'élevait environ jusqu'à deux mille livres.

On peut reconnaître que, dans l'origine, les corporations rendirent des services au commerce; elles contenaient les premiers germes de l'esprit d'association qui, mieux dirigé, cût pu amener de puissans résultats; comme institution de police, elles né furent pas non plus sans utilité; elles maintinrent l'ordre et l'harmonie parmi les ouvriers et les marchands. On sait combieu, sous le rapport politique, ces corps se rendirent souvent redoutables au pouvoir dans le moyen âge; on se rappelle avec quelle énergie, en 4556, les corporations de Gand, le brasseur Jacques d'Arteveld à leur tête, se defendirent contre les armées du comte de Flandre; d'antres exemples, egalement remarquables, démontrent l'influence qu'exerçaient sur le res e de la population, et la place importante qu'occupaient dans l'Etat les com-

manautés, confréries ou corporations de maitres et marchands.

On a publié depuis quelques années beaucoup de détails sur les usages et sur les privileges des corporations : un rapporte que chaque confrerie avait le droit de s'assembler dans une église désignée, où étaient renfermés sa châsse, ses hauts bourdons fleuris, ses livres, ses cierges dorés, et la bannière sons laquelle les confrères s'assemblaient pour délibèrer sur les affaires de la communauté, pour régler la marche aux processions, aux entrées, et à toutes les cérénonies auxquelles ils avaient droit de présence.

La confrérie avait une caisse de réserve, dont le montant était destiné à exercer des œuvres de charité, et à seconrir ceux des membres qui se trouvaient ruinés par un accident malheureux et imprevu. Si l'un de ces derniers trépassait, la confrérie assistait en corps à ses funérailles. Les societés de secours mutuels qui existent aujourd'hui à Paris ont conservé ces usages.

La corporation des chaussetiers de Rouen avait le privilége de faire l'aumône avec le couvent des Jacobins, et de recevoir, pour ses bonnes œnvres, vingt sous par réception de chaque mesureur de sel. Celui-ci devait, en effet, se présenter chez le maître des chaussetiers pour qu'il mit sur ses lettres de réception les sceaux de saint Jacques et de saint Louis.

Le maître des chaussetiers portait, deux fois par an, le pain et le vin aux panvres de l'Hôtel-Dieu. Si l'un de ses confrères était reçu malade dans eet hospice, il avait droit à une double pitance. Tels étaient les privilèges de la corporation, contenus dans les ordonnances et lettres patentes de saint Louis, conservées dans un étui d'or.

Il paraîtrait que, dans les premiers temps, plusieurs de ces établissemens furent religieux en même temps que commerciaux. La corporation des pontifes on faiseurs de ponts, et dont le fondateur est saint Benezet, fut de ce nombre. Sur les plans qu'exécutaieut les chefs de ces corps, ou quelquefois les moines, presque uniques dépositaires des sciences à ces époques reculées, les entreprises se commençaient; se poursuivaient durant plusieurs générations, et s'achevaient enfin, mais toujours d'après les plans primitifs. Ce fut la confrérie des pontifes qui construisit les premiers ponts de pierre, et notamment celui de Saint-Esprit, dans le Dauphiné, l'un des plus hardis qui existent.

Mais les corporations, qui, dans l'origine, produisirent des résultats avantagenx, dégénérèrent peu à peu de leur institution première, et finirent par laisser dans les mains du petit nombre le monopole du commerce; plusieurs hommes célèbres plaidèrent long-temps contre leur existence avant d'elles ne fussent abolies. Jean de Vitt sontenait notamment que le gain assuré des corps de métiers et de marchands rendait ceux qui en faisaient partie indolens et paresseux, parce qu'ils avaient la certitude que l'entrée du commerce était, défendue à une fonte de gens fort habiles, qui ne pouvaient surmonter les difficultés et les obstacles qu'on leur opposait, à cause de leur peu de fortune.

Un édit de 4776 déclara le commerce libre; mais bientôt les corps de marchauds furent rétablis avec quelques modilications; enlin, le 43 février 1791, la loi abolit définitivement les maitrises, jurandes, et tout ce qui constituait les corporations.

Herder et Schiller voulurent se faire chirurgiens dans leur jeunesse, mais le destin le leur defendit, « Il existe, leur dit-il, des tressures plus profondes que celles du corps; guerissez-les! » Et tous les deux écrivirent,

JEAN-PAUL.

Le plus bel objet de l'univers, dit un certain philosophe, est un honnète homme aux prises avec l'adversité : il y en a cependant un plus bel encore, c'est l'honnète homme qui vient le soulager.

GOLDSMITH, le Vicaire de Wakefield.

## NOTRE-DAME DE PARIS.

L'obscurité qui enveloppe les commencemens de note, histoire s'etend également sur l'origine de Notre-Dame. Il est difficile de déconvrir, au milieu des recits contradictoires que l'on trouve dans nos anciens historiens, quel fut le saint on le roi qui jeta les fondations de cette église. On rencontre beaucoup de fictions; on se perd dans une foule de conjectures.

Ainsi, les uns prétendent que saint Denis posa la première pierre de l'église Notre-Dame. Est-ce dans la eité, est-ce dans les faubourgs? c'est ce qu'ils ne décident pas. Lui donna-t-on d'abord le nom de Notre-Dame ou celui de Saint-Denis du Pas? c'est ee qu'ils ignorent. Or, tout porte à croire que l'intervention de saint Denis dans la construction de cette église doit être complètement écartée.

En effet, Grégoire de Tours nous apprend que saint Denis est venu à Paris lorsque cette ville n'était encore que « Lutèce, entourre de la Seine, située dans une île pen e endue, où l'on aborde des deux côtés par des ponts en bois, » comme dit Julien, dans le me siècle, sons l'impérialat de Dèce. Dans ce temps, Paris avait pour pontifes les Draides; pour ceremonies religieuses, des sacrifices humains; pour foi, l'idolâtrie et la haine du christianisme. Saint Denis et ses néophytes ne pouvaient célebrer les saints mystères que dans des sonterrains, dans des endroits ceartes d' la ville, appeles eryptes, que l'on suppose avoir eté dans l'emplacement où se trouve le quartier Saint-Germaindes-Pres : il est donc très peu probable que les Gaulois, qui auraient sacrilie les chretiens sur l'autel des Druides, enssent tolère la construction d'une église catholique dans l'enceinte même de la ville naissante.

Il est certain que les persécutions cessèrent au 19° siècle, que plusieurs églises chrétiennes avaient eté agglomerées dans l'île de Paris, et il est probable qu'une d'entre elles prit le rocable de Sainte-Marie. Cette probabilite prend tous les caractères d'une certitude, par l'existence de plusieurs titres authentiques.

Ainsi, vers la fin du 11° siècle, Childebert fait donation, dans une charte, de la terre de Celle, près Montereau-Faut-Yonne, à l'église-mère de Paris dediée en Phonneur de Sainte-Marie; ce qui prouve que cette église fut bâtie sous la première race de nos rois.

Dans la vie de saint Cloud, vir siècle, ce saint fait donation de son monastère à l'eglise-mère, c'est-à-dire de Sainte-Marie; enfin, Frédégonde se retira dans l'interieur de la basilique dédiée en l'honneur de Sainte-Marie.

Sous Philippe-Auguste, Mauriee de Sully fit construire, sur les fondations existantes, le chœur de l'eglise eleve en face de la rue nouvelle qui regut et a gardé le nom de rue Notre-Dame. Cette rue fut celebrée par le poète Guillot, du xm° siècle, dans son Dictionnaire des rues de Paris:

Puis en la cité promtement M'en vins apres, priveement La rue du Sablon par m'aine, Puis rue Neuve de Notre-Dame.

En 4482, le grand-autel fut consacré quatre jours après la Pentecète; une inscription, troifvee sur les pierres du portail des croisées, prouve qu'en 4257 on y travaillait encore, et ce ne fut qu'au xive siècle qu'elle fut terminée Done ou mit plus de trois siècles à élever ce monument; la religion du Christ était établie en France depuis dix siècles.

La forme de cette église est, dans l'intérieur, une croix latine. C'est un monument gothique, et qui présente à l'exterieur le caractère distinctif de l'architecture des Goths, par les arcs-boutans disposés à partir de la tour des cloches, contre-boutés au dehors sur les voûtes, et qui opposent leur resistance aux efforts de la poussée. Sa longueur, dans l'auvre, est de 65 toises; sa largeur de 24; sa hauteur, audessons de la clef de voûte, de 17 toises 2 pieds.

La façade a été elevée sous Philippe-Auguste; elle est terminée par deux tours carrées, et sa largeur est de 16 toises 4 pieds.

Nous donnerons dans la suite une vue de l'ensemble du monument, qui est un des chefs-d'œuvre de l'art gothique; aujourd'hui nous représentons seulement les details principaux du portail du milieu, qui offrent un caractère d'originalité très remarquable.

Au-dessis des trois portes, avant la révolution de 93, vingt-sept statues des rois de France figuraient sur une seule ligne; le premier était Childebert; le dernier, Philippe-Auguste; on y voyait Pepin-le-Bref assis sur un lion. Enlin, sons les deux niches qui séparent le portailmilieu des deux portails étaient deux statues : la Foi et la Religion.

Un gentilhomme de Chartres avait adopté tout un système sur l'ensemble de cette façade. Ce gentilhomme, nommé Gobineau de Montluisant, y trouvait l'histoire complète de la science hermétique.

Ainsi, le Père éternel, etendant ses mains sur deux anges, c'était le créateur tirant du néant le souffle incombustible et le mercure de vie. Au portail à droite, le triomphe de saint Marcel ayant sons les pieds le dragon, c'était la découverte de la pierre philosophale; car les deux élèmens, le fixe et le volatil, étaient représentés par la gueule et la queue du dragon.

Il nous est impossible d'admettre ces explications, et malheureusement il n'existe aucune description raisonnable des dessins bizarres du portail-milieu, que, fidèles à notre promesse de montrer la vieille France, nous avons dù reproduire.

La forme de ce portail est une voûte sans péristyle et sans |

escalier. Les assises contenaient les deux statues dont nous avons parlé, et maintenant sont vides.



( Portait-milieu de Notre-Dame, )

Le sol, tout porte à le croire, a été exhaussé, car les traditions nous apprennent qu'il y avait un certain nombre de marches dans toute la largeur de l'église.

Au-dessus de la porte se trouvent trois subdivisions en basreliefs.

Le Père éternel est au sommet; deux anges sont à ses côtés. Cette composition est gracieuse.

La seconde subdivision représente un diable trainant, par une chaîne dont les anneaux sont d'une forme oblongue, une foule d'hommes et de femmes, qui, probablement, sont la personnification des crimes et des vices. La figure de ce diable est vraiment satanique; il a un corps et des jambes de lion. Au-dessous, se trouvent des ligures sans expression de saints et de saintes, qu'il eut été inutile de représenter ici.

Six bas-reliefs sont à droite, dans la voussure, et semblent consacrés au triomphe de l'Enfer. Notre seconde gravure



Tas-reliefs dans la voussure du Portail.

en est une représentation aussi fidèle qu'il était possible de Fentreprendre.

Nous avons exagéré le fruste ; il le fallait, car on ne sanrait vraiment imiter le dérèglement incroyable d'imagination de l'artiste qui a sculpté les scènes de ces bas-reliefs.

Des diables hideux, des reptiles, des flammes, des chevaux, des corps mélés, des prêtres, des rois et des reines, des enfans égorgés, d'atroces expressions de douleurs, des rires infernaux, quelques figures calmes, des tortures ridicules on obscènes: voilà les souvenirs dont on est suivi, après avoir long-temps considéré, an parvis Notre-Dame, ce mélange bizarre d'instrumens de supplice, de fourches et de corps enlacés.

Siècles étranges que ceux on la poésie religieuse, descendant de la chaire sacrée, entrainait à la piété par des prédications en partie sublimes ou grotesques, par des apostrophes du plus terrible tragique ou du comique le plus trivial; et, à la porte même du temple, préparait le peuple des fidèles à ces drames inouis, en suspendant sur sa tête, à côté des images pures et naïves de la cour céleste, les contes infâmes du sabbat!

## LE TABAC (NICOTIANA TABACUM).

Cette plante est originaire de l'Amérique, et c'est des habitans du Nouveau-Monde que nous avons reçu les premières leçons sur la manière de l'employer; mais les disciples ont bientôt surpassé leurs maîtres: les arts de l'Ancienmonde, appliqués à cette production nouvelle, ont varié ses formes, perfectionné ses propriètés, modifié les usages qu'on en fait. Sans examiner si ces usages sont justifiés par la raison, il faut bien leur reconnaître de puissans attraits, puisqu'ils ont surmonté les obstacles que leur opposaient les distances, les préjugés, la diversité des mœurs, la religion même. L'histoire de l'introduction du tabac en Europe est instructive sous plus d'un rapport : en voici une courte notice :

Vers le milieu du xvie siècle, l'Espagne et le Portugal recurent le premier envoi de tabac : on donna ce nom aux feuilles desséchées de la plante (que les indigènes améri cains nommaient petun), parce qu'elles furent tirées de File de Tabago, l'une des Antilles, près de la côte de la province de Caracas. M. de Nicot, alors ambassadeur de France 63 Portugal, en envoya une petite provision à Catherine de Médicis, qui y prit goût et l'accrédita, en sorte que le tabac porta quelque temps en France le nom de poudre de la reine. A la même époque, le cardinal Santa-Croce l'introduisait en Italie, en revenant d'Espagne, où il avait rempli pendant plusieurs années les fonctions de nonce apostolique. Il paraît que l'acquisition du nouveau sternutatoire fut un immense bienfait pour les nez italiens, car la reconnaissance fut bruyante, et les louanges du cardinal furent jointes à celles de son importation.

En Europe, le règne du tabac en poudre précéda celui de la pipe; mais bientôt, l'un et l'autre usage de cette plante lurent également en vogue; toutefois, la tabatière se conserva dans les rangs élevés par lesquels elle avait debuté. Gependant l'Angleterre ne fut pas toujours soumise à ces règles d'étiquette; le tabac y fat apporté par des marins, et l'on sait que le passe-temps de fumer est d'un grand seçours contre les ennuis d'une longue navigation. Les uns attribuent cette importation à Walter Baleigh, et les autres, à François Drake, navigateur célèbre, auquel les indigènes américains avaient fait connaître l'efficacité de la fumée de tabac contre les indigestions. De quelque part que vint ce remède, il fut très goûté par la haute noblesse, et passa bientôt dans toutes les classes. Ce fut en Angleterre que l'on

établit les premières tabagies. Dans les procédures criminelles, les jurés délibérajent en fumant.



Nicotiana tabacum.

Peu à peu, l'engouement s'affaiblit, et la réflexion lui succèda. Ce changement ne fut pas favorable au tabae; il eut des ennemis dès qu'il eut à supporter la sévérité d'un examen. En France des médecins s'elevèrent avec force contre l'abus de ce plaisir ou de ce médicament; le celèbre Fagon fut de ce nombre; afin de s'opposer plus efficacement aux progrès de la contagion, il fit sontenir une thèse publique, où les pernicieux effets du tabae étaient exposés et prouvés par de nombreux exemples. Trop occupé à la cour pour présider lui-mème à la discussion de cette thèse, il se fit remplacer par un médecin, qui fut pour le tabae un juge très sévère, mais qui durant toute la scance tenait à la main une tabatière où il puisait incessamment; l'auditoire ne put s'empêcher de sourire, et l'autorite des raisonnemens s'évanonit.

En Italie, le pape Urbain VIII lança les foudres de l'Eglise contre ceux qui auraient ose prendre du tabac dans le temple du Seigneur. Cette bulle d'excommunication fut renonvelce par le successeur d'Urbain. Au commencement du xvine siècle les cures de France tonnaient frequemment, dans leurs prônes, contre ceux de leurs paroissiens qui troublaient l'office divin par le bruit qu'ils faisaient en pulvérisant leur tabae; car, à cette époque, les campagnards, et beaucoup de citadins, portaient dans leur poche, au lieu de tabatière, un bout de tabae et un instrument pour le brover à mesure qu'ils en avaient besoin. Les maliométans forent plus rigourenx que les chrétieus contre le crime de fumer; le sultan Amurat IV condamna les fameurs à la mort. Les Tures de Russie ne poussèrent pas le zèle aussi loin, les fumeurs n'y curent à redouter que l'amputation de leur nez, consideré apparenment comme la partie la plus coupable. En Suisse même, sur cette terre classique de la liberte, il ne fut pas tonjours possible d'user impunement, soit de la pondre, soit de la fontre de tabac; à defaut de lois prohibitives., l'indegnation publique cut poursuivi les delinquans; mais enfin les magistrats s'apprétérent à repousser la contagion : le senat de Berne donna l'exemple aux autres cantons, et publia, en 1661, un décalogue, où le erime de fumer était defendu par Dieu même, comme le vol on le menrire. En Angleterre, le roi Jacques I<sup>re</sup>, surnomme le Salomon de la Grande Bretagne, avant publié, en 1605, an cert ou il ne dedagnait pas d'entrer en lice contre les partisans du tabae, et traitant avec une extrême severite « cette habitude degoûtante à la vue, repoussante pour l'odorat, dangereuse pour le cerveau, malfaisante pour la portrine; qui repand autour du fumeur des exhalaisons aussi infectes que si elles sortaient des antres infernaux. »

Malgre les efforts de cette ligue de la politique, de la religion et de la médecine, le tabae domine paisiblement aux fieux mêmes où il fut proscrit avec le plus de rigneur. Cependant, les debats ne sont pas termines au sujet de ses proprietes médicinales, et de l'influence qu'il exerce sur les organes sommis habituellement à son action; mais les passions n'ont plus aucune part aux diverses opinions des medecins sur ces questions très diffiedes à resoudre; on observe, on reeucil e des faits, on a soin de les analyser lorsqu'its se prétent à cette operation de l'intelligence; et cette manière de procéder conduit tôt on tard à la verité.

Le ta'ac est une belle plante, qui ne serait pas déplacée dans les plates-bandes des grands jardins. Elle s'élève à plus d'un metre et demi, lorsqu'on lui permet de croître et de fleurir; mais ceux qui la cultivent ne s'occupent que de la feuille, et lui sacrifient tout ce qui pourrait nu re à l'abondance de la recohe; ils suppriment le haut de la tige, et lous les organes de la floraison, ne reservant que le nombre de pueds necessaires pour fournn la quantité de semence dont ils out besoin.

Les botanistes ont substitué au nom américain du tabae (pctun), celui de nicotiana, en memoire de M. de Nicot, quo, quo que con equore si cet ambassadeur lit connaître la plante, et envoya des graines en même temps que les feuilles préparces. Pinsqu'on persiste dans l'usage d'attacher un nom d'homme a chaque plante nouvelle, et de le transmettre ausi a la posterde, ne serant il pas equitable de decerner cet e sorte d'immortanté à cel û qui decouvrit ou importa cette production d'inne flore ctrangère? On savait que le petum avant ete transplante en Espagne, par les soins de Hernandez de Tolede; c'est au nom de cet Espagnol que l'hommage étant dû, et le mot hernandesia n'ent eté ni plus long, ni plus mal sonnant que celui de nicotiana.

## LA SEMAINE.

CALENDRIER HISTORIQUE.

Guerres. - Législation. - Litterature. - Meurtres.

20 Avril 1756. - Mort du prince Eugène, ne à Paris en 1665. Il etait fils d'Olympe Mancini, nièce du cardinal Mazarm, et d'Eugene-Maurice de Savoie. Il s'etait destiné d'abord à l'état écélesiastique, et s'appelait l'abbe de Carignan. On lui ref esa une abbaye ou un emploi militaire qu'il ilemandait, et, mecon ent, il s'attacha au service de l'empereur, qui fui donna un r gument de deagons. Ses batail es contre les Tures furent l'origine de sa grande reputation. Lors de la guerre de la Succession d'Espagne, il combattit conve Catinal et Vendôme, et remporta plusieurs avantages sur le marcehal de Vuleror. Ses victorres dans la Flandre furent e, suite plus fatales encore à la France; mais vaia.cu à Denain par le marcehal de Villars, et reponssé dans l'Allemagne, il conclut la paix de Rastadt en 1714, et retourna combattre contre les Tures, sur lesquels il remporta de grandes victoires. La paix de Passarowitz en fut le prix.

20 Avril 1797. — Pas-age du Rhin par l'armée de Rhinet-Moselle, aux ordres de Moreau. Ce pas-age est fait de pour, en presence des ennems. Les Autrichiens perdent dans cette pour uce et dans la suivante 4,000 hommes et 20 pièces de canon. Desaix , Gonvion Saint-Cyr , Dessoles , commandent en qualité de chefs de division.

21 Avril 1699. — Mort de Jean Racine. Racine a développé les passions du cœur humain avec une deficatesse infinie et une science profonde; mais il n'a pas su se servir de toute la puissance de la représentation theâtrale. Ses tragédies, délicieuses à méditer dans le silence du cabinet ou au coin du feu, manquent en général d'effet sur la scène.

22 Avril 1182. — Par tonte la terre la race juive a été un objet de mepris et de persécution : quoique la France soit l'un des pays où on l'ait le moins maltraitée, cependant notre histoire a consigné le detail d'un assez grand nombre s'e confiscations et d'expulsions du royaume. Ainsi, le 22 avril 1182, Philippe-Auguste chassa de ses États tous les juifs regnicoles sans exception. Il avait d'abord fait cerner les synagogues en un jour de sabbat, et n'avait donné la liberte aux juifs qu'après feur avoir fait payer une lourde rançon ; en les expulsant , il anéantit toutes leurs créances et confisqua tous leurs biens.

Une association vient de se former en France et en Angleterre pour l'emancipation des juifs dans toutes les contrées de la terre. On compte à la tête de ses fondateurs les principaux banquiers de l'Europe.

22 Avril 1676. — Ruyter, un des marins les plus remarquables du XVII<sup>e</sup> siècle, commandant les flottes combinées d'Espagne et de Hollande, fut attaqué par Duquesne devant les côtes de Sicile, vaincu et blessé mortellement d'un coup de canon parti du vaisseau de l'amiral français.

Cette victoire est l'une des plus importantes dont la marine française ait à se glorifier.

22 avril 1809. — Bataille d'Eckmühl (6 lienes sud de Ratishonne). Napoléon commande l'armée. Les maréchaux Davonst, Lannes, Massena et Lefebyre se distinguent. La maison de Lorraine a cessé de règner, dit l'empereur aux sobtats. Le lendemain, Ratishonne est enlevée d'assaut.

22 Avril 1815. — Acte additionnel aux constitutions de l'empare, presenté par Napoléon à l'acceptation des citoyens, qui sont invites à exprimer feurs votes dans toute la France. Cet acte, on se trouvent reproduits plusieurs principes de la Charte, parut an-dessous des désirs de liberté que l'empereur semblait vouloir satisfaire.

23 Avril 1625. — Lettres-patentes de Louis XIII, par les quelles il est enjoint à tous les juifs établis en France d'en sortir dans l'espace d'un mois. (Voir 22 avril 1182.)

25 avril 4616. — Mort de Miehel Cervantes, anteur de Don Quichotte. Ce roman est un des plus spirituels et des plus philosophiques qui soient jamais sortis de la plume d'un homme. Toute une civilisation éteinté y reparaît dans une admirable caricature. De nos jours où, revenant sur la pensée fondamentale du moyen âge, on venge cette copque des attaques qu'a dù lui prodigner la philosophie du xvine siècle, pent-être serait-on disposé à accuser Cervantes d'avoir deversé le mépris sur une belle institution; mais en se reportant au temps où s'exerça la verve satirique de l'auteur espagnol, on reconnaît qu'elle ne porta que sur le ridicule dont s'affublaient les prétendans à l'ancienne chévalerne degénérée.

24 Avril 1617. — Assassinat de Concini, connu sous le nom de marcelial d'Ancre. Premier ministre pendant la minorite de Louis XIII, la puissance que lui avait acquise son éponse Galigai, femme remarquable, avait mecontente les sengueurs et le peaple. Sur l'ordre du roi, Vitri, capitaine des gardes, arrête Concini. Celui-ei resiste, et Vitri lui tire dans la rête un coup de pistolet, au milieu de la cour du

Louvre. La maréchale d'Ancre ent plus tard la tête tranchée, par arrêt du parlement.

25 Avril. — Fête de saint Marc; c'est le second des évangélistes. On montre à Venise quelques cahiers d'un manuscrit qu'on dit être de sa main. On croit aussi, dans cette ville, que les reliques du saint sont placées sons la chapelle ducale, dans un endroit mysterieux dont les doges seuls ont en le secret. La république est placee sous la protection de l'evangéliste.

25 Avril 1770. — Mort de l'abbé No'let, savant physicien, qui s'est beaucoup occupé d'électricité. Ses principaux ouvrages sont les Phénomènes électriques, les Leçons de Physique expérimentale, un Traité de l'art des expériences, et divers mémoires à l'Academie, entre autres un Sur l'oule des poissons.

26 Avril 1478.—Les Pazzi, famille puissante à Florence, s'unissent à l'archevêque de Pise pour renverser Laurent et Julien de Médicis, princes de la république de Florence. Au moment de l'élévation de l'hostie dans la cathédrale, Julien est assassiné; Laurent, legèrement blesse, se sauve dans la sacristie et échappe anx assassins, qui bientôt sont mis à mort; l'archevêque est pendu.

26 Avril 1672. — Arrêt du Conseil, qui donne la liberté à toutes les personnes détenues dans les prisons de Normandie pour cause de magie et de sortilége.

### ASHAVERUS, OU LE JUIF ERRANT.

Lorsque Jésus-Christ, courbé sous la croix, voulut goûter quelques instans de repos devant la porte d'Ashaverus, il fut repoussé durement par ce barbare; il chancela et tomba sous son fardeau... mais il se tut.

L'auge de la colère se présenta devant Ashaverus, et lui dit: « Tu as refusé le repos au Fils de l'Homme, cruel! le repos aussi te sera refusé jusqu'à son retour! Un noir démon échappe des enfers, te chassera à coups de fouet de contrées en contrées, Ashaverus; tu n'auras pas la donce consolation de la mort ni la paix du tombeau. »

Voici bientôt deux mille ans qu'Ashaverus est entraine par le monde. Voyez-le : il se traine hors d'une caverne ténébreuse du mont Carmel, il seçone la poussière de sa barbe, saisit un des crânes humains entassés à ses pieds, et le lance du haut de la montagne; le crâne bondit, retentit et se brise en éclats.

« C'était mon père! mugit Ashaverus, »

Un nouveau crâne, sept crânes nouveaux roulent avec fracas de rochers en rochers.

- « Et eeux-ci! et ceux-ci!... hurle le Juif avec des yeux hagards; et ceux-ci... et ceux-ci... e'étaient mes epouses! »
  - D'autres cranes roulent encore,
- » Et ceux-ci... et ceux-ci... murmure Ashaverus, c'étaient mes enfans. Ah! ils ont pu mourir... mais moi, réprouvé, je ne puis pas mourir... un jugement terrible plane en grondant sur ma tête eoupable.
- » Jérusalem tomba. J'écrasai l'enfant au berecau, je m'élançai dans les flammes, j'insultai le Romain; mais helas! une malédiction infatigable me tenait par les cheveux... et je ne mourus pas.
- » Rome allait tomber; je courus pour m'enterrer sous ses débris. Le colosse s'écroula, et ne m'écrasa point dans sa chute.
- » Des nations s'élevèrent et s'anéantirent devant moi; moi seul je ne mourus pas.

- » De la cime d'un rocher qui fendait les mes je me précipitai dans la mer; muis le tourbillon des vagues me rejeta sur le rivage, et la llèche empoisonnée de l'existence me perça de nouveau.
- » Au bord du gouffre ardent de l'Etna, j'unis mes mugissemens pendant dix lunes aux mugissemens du géant, et sa bouche de sonfre fut remplie de mes cris... helas! pendant dix lunes! mais l'Etna vomit des llammes et me rejeta avec un torrent de laves. Je m'agitais dans les cendres... et je vivais encore.
- » Une forêt brûlait; poussé par mon délire, je courus à la forêt embrasée. La resine bouidante découlait goutte à gontle sur mes membres; mais la flamme consuma mes chairs et dessecha mes os, et ne me devora point.
- » Je me joignis aux bourreaux de l'homanité, je me précipitai dans la tourmente des batailles : je hravai le Gaulois, je bravai le Germain ; mais les dards et les Luces se brisaient sur mon corps, le glaive du Sarrasin se rompait sur mon crâne, une grêle de balles pleuvaient sur moi , semblable à des poids lancès contre une cuirasse de fer; la poudre des combats s'emonssait sur mes reins, comme sur la croûte d'un roc dont le sommet se perd dans les mues.
- » En vain l'éléphant m'a foulé aux pieds; en vain la mine de pondre a éclate sous moi et m'a laucé dans les airs : je suis retombe étourdi contre terre , j'etais... brûlé , consumé ; mon sang , mon cerveau , et jusqu'à la moelle de mes os , desséchés , au milieu des cadavres déligures de mes compagnons... mais je vivais encore!
- » La massne d'acier du géant s'est fracassée sur ma tête, le bras du bourreau s'est démis, la dent du tigre s'est émoussée sur moi; aucun lion affamé n'a pu me déchirer dans le cirque.
- » Je me suis conché au mil'eu des serpens venimeux, j'ai provoqué le dragon en portant la main sur sa ciète sangiante; mais le serpent a mordu... il n'a pas tué.
- » J'ai bravé la rage des tyrans; j'ai dit à Neron: Tu es un bourreau! J'ai dit à Christiern: Tu es un bourreau! J'ai dit à Mulei Ismaël: Tu es un bourreau!... Mais les tyrans ont inventé des tortures inouies, et ne m'ont point égorgé.
- » Ah! ne pouvoir mourir! ne pouvoir mourir! ne pouvoir reposer après tant de fatigues! trainer sans cesse cet amas de poussière, avec sa pâteur de mort, ses infirmités, son odeur de tombeau! n'avoir sous les yeux, durant des milliers d'années, que le monstre mono one de l'uniformité, et voir le temps avide, affamé, sans cesse mettre des enfans au monde, sans cesse dévorer des enfans! Ah! ne pouvoir mourir! ne pouvoir mourir!
- » Toi dont le courroux me persécute, as-tu des sentences plus cruelles? fais-les tomber sur moi comme un tonnerre. Qu'un orage me précipite de la cime du mont Carmel, qu'à ses pieds je roule fracasse, que je verse tout mon sang... et qu'enfin je meure! »
- Et Ashaverus tomba. Un bruit affreux retentit à ses oreilles, des ténébres couvrirent ses paopieres; un ange le porta de nouveau dans la caverne.
- « Dors à presen , dit l'ange, dors d'un sommeil paisible, Ashaverus; la colère de Dien n'est point eternelle. Quand tu l'eveilleras, il sera la , celui dont tu as vu couler le sang au Golgotha... et qui t'a pardoune, »

SCHUBART, poète allemand.

## CAPTURE DE L'ÉLÉPHANT.

Les éléphans vont ordinairement en société, et ainsi réunis ne sont pas dangereux; on peut les rencontrer sans érainte. Mais à une certaine époque de l'année, il so désaire.

che toujours de la troupe quelques individus, qui paraissent attaqués d'une sorte de rage. Malheur aux habitans qui se trouvent sur le passage d'un de ces animaux! Il y a peu d'annecs, un riche voyageur, traversant en palanquin. avec sa femme et ses deux filles, une plaine de l'île de Geylan, fut aperçu par un éléphant isolé. Les porteurs effray és se sauvent; l'eléphant court sur les palanquins, les cerase sous ses pieds, et saisissant avec sa trompe les corps mu-

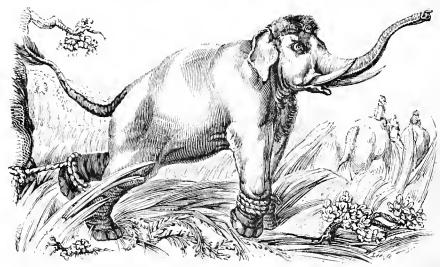

(Éléphant capture.)

ules de ses victimes, achève de les mettre en pièces, en les fancant à diverses reprises contre les arbres.

Pour se delivrer de ces cruelles rencontres, les habitans recouvrent avec du feuillage de grandes fosses où l'éléphant tombe, et meurt de faim; d'autres fois ils parviennent à s'emparer du monstrueux quadrupède par le secours de quelques uns de sa race, et voici comment.

Les cornacs s'avancent avec précaution vers le fourre d'où partent les rugissemens, conduisant deux éléphans apprivoisés qu'ils abandonnent à peu de distance. Ceux-ci continuent tranquillement leur route au devant de l'animal sauvage, comme s'ils étaient, ainsi que lui, des habitans de la forêt. Après quelques façons ils finissent par se placer à ses deux côtes, en jouant avec lui et détournant son attention. Les cornacs alors se glissent doucement à ses pieds et l'amarrent solidement, comme on le voit dans la gravure; puis ils donnent un signal, et les deux traîtres se retirent, laissant le pauvre éléphant bien attaché et aux prises avec la faim, qui le rend bientôt traitable.

Quand il est complètement épuisé, les cornaes viennent le chercher avec leurs deux complices, qui le ramènent à la ville, et sauraient très bien le contenir à grands coups de trompe, s'il s'avisait de faire le mutin; mais ordinairement il est fort radouci, et s'habitue promptement à sa nouvelle situation.

## LAMPE DE SURETÉ POUR LES MINEURS.

On entend beaucoup de gens se plaindre de ce que les investigations de la science demeurent sans résultat utile. Il arrive, en effet, que l'industrie ne tire profit d'une propriété physique ou chimique des corps, que de longues années après la découverte faite; on doit donc admirer d'autant plus les travaux théoriques qui trouvent immédiatement leur application dans la pratique. Parmi les plus importans, nous compterons la lampe de Dary, qui, depuis son emploi, a dû préserver de la mort plusieurs milliers d'hommes.

On sait qu'il se dégage souvent des galeries des mines, un gaz, qui, mêlé avec l'air ordinaire, prend feu aux lampes des mineurs, détonne, et fait périr dans sa combustion les malhenreux qu'il atteint. En 1815, il s'était formé, en Angleterre, une societé qui cherchaît les moyens de prévevenir ces accidens. Sir Humphry Davy ayant visité les mi-

nes, reconnut que l'hydrogène carboné dont se composait le gaz inflammable ne détonnait point quand il était mêlé avec moins de six, et plus de quatorze fois son volume d'air; il reconnut en outre que les toiles métalliques dont le diamètre des mailles était assez petit avaient la propriété de ne point se laisser traverser par la flamme, et qu'enfin un mélange d'air d'hydrogène carboné, fait dans des proportions convenables pour opérer la détonation, n'éclaterait cependant point s'il était renfermé dans un tube d'un petit diamètre et d'une longueur proportionnée.



(Lampe de Davy.)

D'après ees remarques, il imagina de renfermer la lampe des mineurs sous une cage cylindrique, faite en fil de fer. Le gaz qui se dégage des mines pénètre dans les lampes, s'y brûle lentement sans faire explosion; et comme la toile intercepte la flamme, celle-ci ne se communique pas au reste de l'atmosphère.

Sir Davy pouvait tirer un parti très lucratif de sa belle déconverte; mais il y a renoncé complètement, ayant assez de fortune dit-il, pour son plaisir et son ambition, et craiguant que plus de richesses ne detournassent son attention de ses études favorites.

Les Bureaux d'abonnement et de vente Sont rue du Colombier, n° 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lagnevardiere, rue du Colombier, nº 50.

#### LE BANANIER.



(t.e Bananier.)

Le bananier est l'une des plantes les plus utiles et les plus répandues sur la surface du globe. Il nourrit une grande partie des hommes qui habitent les régions tropicales, et offre son fruit aux populations de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Inde, aussi bien qu'à celles des îles de l'océan Pacifique. C'est un végétal herbacé, dont la tige, simple, ronde, droite, du diamètre de six à huit pouces, d'une conleur vert-jaumâtre, s'élève souvent à plus de quinze pieds, et se termine par un faisceau de grandes feuilles ovales, longues de six pieds sur dix-huit à vingt ponces de large. Cette feuille est si tendre, qu'elle est fréquemment déchirce par le vent; traversée dans sa longueur par une grande et forte fibre, elle est rayée de nervures transversales, qui lui donnent l'apparence d'une banderolle de rubans balancée par la brise.

Plusieurs écrivains ont cherché à prouver que le bananier était l'arbre du fruit défendu dont il est fait mention dans la Genèse, et que ce furent ses feuilles qui servirent à Adam et Eve pous se vêtir, lorsqu'ils furent chassés du paradis terrestre après leur faute.

Huit à neuf mois environ après la naissance du végetal, il s'élève du centre des feuilles un épi de fleurs de la hauteur d'environ quatre pieds, auxquelles succedent des fruits déficieux, qui se remplissent d'une chair sucrée à mesure qu'ils avaneent vers leur maturité, et qui parviennent à la longueur d'environ huit pouces sur un pouce de danné-

tre. L'épi ainsi chargé s'appelle régume, es présente s'aspect d'une énorme grappe qui pent renfermer jusqu'à cent soixante fruits, et dont le poids s'elève quelquefois à soixante-dix livres. A l'epoque de la maturité on coupe la tige, qui, d'ailleurs, une fois déponillée de son produit, langurait et se dessèclerait; mais les rejetous qui poussent au pied s'élèvent rapidement, et offrent au bont de six mois une non-velle réco'te. Il suffit de retourner de temps en temps la terre autour des racines du bananier pour entretenir la végetation. On voit que rien n'est plus simple que la culture d'une plantation de cet utile végetal. Les bananeries sont communément établies le long de petites rivières et des ruisseaux.

La banane se mange ordinairement enite sous la cendre, on au four, ou bien bouillie; plusieurs varietés peuvent aussi être mangées toutes crues. Les tiges servent à la nourriture des gros bestiaux, et fournissent une sorte de filasse dant on fait des chemises dans certaines parties de l'Inde. Les feuilles sont employees en guise de nappes par les habitans des Moluques; on les rend lisses et polies, et dans cet etat elles servent à une foule d'usages, limites eependant par la fragilite du tissu.

On a calcule qu'un terrain de cent mètres earrés était capable de fournir plus de quatre mille livres de substances nutritives. Il en resulte, d'après les calculs de M. de Humboldt, que le produit de ce végetal est à celui du froment seme sur une égale surface de terrain comme 155 est à 4.

et à celui des ponumes de terre, comme 44 est à 1. Il ne faudrait cepend not pas en conclure que ces rapports expriment la puissance mutritive du banamier comparée à celle du froment par exemple, car a poids egal le froment nourrit m.cax que le banamier; mais, en tenant compte de cette const cration. M. de Humboldt a trouve qu'un demi-hecture de terrain, qui en Europe ne suffirat pas à la subsistance de deux individus, en entretiendrait cinquante dans les régions tropicales, s'il était planté de banamiers.

On pent attribuer une grande partie de l'insonciance qui rigne parmi les popula ions pen civilisées repandues en re les tropiques, aux facilites qui leur sont offertes par le bananier pour leur nourriture habi uelle et les besoins ordinaires de lem vie. L'homme ne fait guere de grands progres qu'a la condition d'une excitation vive on continue; le vieux proverbe l'a bien dit: Nécessité est mère de l'industrie.

Sur le second plan de la gravure, on voit des cocotiers dont l'un porte des fruits.

## LÉGISLATION. DU DROIT D'AUBAINE.

HISTOIRE DE CE DROIT DANS L'ANTIQUITÉ ET AU MOVEN AGE. — SON ABOLITION PAR L'ASSEMBLÉE CONSTI-TUANTE.

De tous les temps et dans tous les pays, les legislateurs ont été portes à mettre une grande différence entre les etrangers et les citoyens.

Pour remonter, selon l'usage, aux Grees et aux Romains, on sait que dans la Gréce le nom de citoyen était le titre le plus honorable. Il fallait qu'un etranger ent rendu de grands services , ou qu'on voulût lui faire un grand honneur, pour qu'on l'en décorât. Au moyen âge, le titre de citoyen des républiques de Venise et de Suisse n'était pas moins ambitionné : le roi de France Louis XI accepta le titre de citoyen suisse.

Les Grees appelaient les étrangers des barbares; Lyeurgne defendait de les admettre à Lacédémone; il prohibait sévérement tout mariage avec eux. A Athènes, ils étaient assujettis à payer un tribut annuel; ils ne pouvaient habiter qu'un quartier particulier, séparé de tous les autres; leurs enfans ne pouvaient point se confondre avec les jeunes Athéniens; ils ne devaient jouer et prendre leurs exercices que dans un lien spécial, situé hors des murs de la ville, et appelé le Cynosarges.

Chez les Romains, le même mot (hostis) servait à désisigner les enuemis et les étrangers, et deux fois ceux-ci furent chassés de Rome. Les mêmes sentimens de haine et d'exclusion se transmirent de siècle en siècle. Le Florentin Machiavel écrivait au xvr siècle, que toutes monarchies et republiques devaient éviter la réception et le mélange des étrangers, comme suspects; et un jour qu'on parlait à Lonis XII de marier sa fille, madame Clande, à un prince étranger; « Je ne ferai, répondit-il, jamais d'autre alliance que des souris et rats de mon royaume; » indiquant par là, ajoute son historien, qu'on doit toujours soupçonner au cœur d'un étranger quelque poison et trahison.

Ces prejugés, ces préventions, qui maintenant ont heureusement disparn à la suite des causes qui leur avaient donné maissance, avaient amené pour les étrangers une législation particulière et rigoureuse, dont le droit d'aubaine faisait partie, et qu'on désignait quelquefois tout entière sous ce nom.

On appelait aubains les individus qui, nés en pays étrangers, venaient s'établir dans le royaume. Les seigneurs sur les terres desquels ils se fixaient les traitaient fort durement, et, dans plusieurs provinces, les réduisaient même à l'état de serfs.

Quand la politique des rois de la troisième race ent af-

franchi de la servitude corporelle, non seulement les habitans de leur domaine, mais encore ceux des grandes villes, elle fit cesser, par rapport aux etrangers, cet usage, aussi contraire à l'humanité qu'aux interêts du royaume. Les rois prirent les aubams sous leur aronerie, ou protection royale. Dès qu'un aubain avait reconnu le roi, ou lui avait fait areu, il conservait sa franchise, et il était à l'abri des entreprises et des violences des seigneurs particuliers.

An commencement du XIVe siecle, plusieurs seigneurs en France etaient encore en possession de recueillir la succession des non-regnicoles decedes sur leurs terres; mais l'antorité royale les deponilla bientôt de ce privilège, et concentra en ses seules mains l'exercice de tous les droits sur les aubains. Dès lors, le droit d'aubaine fut regardé comme appartenant uniquement au roi et même comme essentiellement inherent à la couronne.

A ce titre, les aubains payaient annuellement une redevance, dite chevage, de 42 deniers, somme alors assez considérable. S'ils se mariaient sans autorisation royale, ils devaient une amende de 60 sous. Enfin, s'ils voulaient se marier avec des régnicoles, ils étaient sujets a un droit de fort-mariage, droit exorbitant, pour lequel ils étaient obliges d'abandonner, dans certains lieux, le tiers, et dans d'autres, la moitie de tous leurs biens meubles on immenbles.

Ces droits s'évanonirent avec les vestiges des anciennes servitudes; mais les aubains furent souvent frappés en cette qualité de différentes taxes, notamment sous Henri III, Louis XIII et Louis XIV.

Dans le dernier état de législation, qui a continué à pen près jusqu'à la révolution, les étrangers pouvaient vendre, échanger, faire le commerce, etc.; mais ils ne pouvaient ni transmettre leur succession à leurs parens, ni en recueillir ancune; ils ne pouvaient ni disposer, ni recevoir par testament. A leur mort, leurs biens passaient donc au roi.

Tel était le droit commun; quelques exceptions y avaient eependant été faites.

Ainsi, les marchands étrangers qui venaient en France à quelques foires, étaient exempts du droit d'anhaine pendant leur voyage, leur séjonr et leur, retour dans leur pays. Les foires de Champagne, si célèbres dans notre histoire, avaient toujours joui de ce privilège; la ville de Lyon l'obtint plus tard, en faveur de ses foires franches, de Charles VII et de Louis XI

Lorsque, en 4607, Henri IV établit à Paris et dans quelques autres villes des manufactures de tapisserie de Flandres, il anoblit les sieurs Commans et de La Planche, tous deux étrangers, chargés de la direction de ces manufactures; il les exempta des droits d'aubaine, eux et tous les onvriers qui viendraient travailler sons leurs ordres.

En 1664, ces manufactures étant presque tombées, Louis XIV en établit une nouvelle à Beauvais; il déclara régnicoles et naturels français les ouvriers étrangers qui y auraient travaillé huit ans. Le même privilége fut accordé, après huit et dix années de travail, aux ouvriers étrangers de la manufacture des glaces et cristaux, et de la manufacture royale des Gobelins. Cinq années de service sur mer faisaient également acquerir à l'étranger la qualité de Français; mais la même faveur ne fut jamais étendue aux troupes du service de terre.

Dans les villes de Marseille et de Dunkerque, tous les étrangers étaient exempts du droit d'aubaine; cette exemption avait pour but de les attirer dans ces villes, et d'y fixer leur commerce.

D'autres exceptions au droit commun étaient fondées sur des traités passés avec des puissances étrangères; les termes de ces conventions en réglaient alors les effets.

L'abolition du droit d'aubaine en France, décrétée en 4790 et 4791 par l'Assemblee constituante, tandis que

ce droit était maintenu par les autres nations, tourna d'abord au detriment des Français; mais après quelques essais, une loi de 1819 est parvenue, par une heureuse combinaison, en supprimant les derniers vestiges de ce droit barbare, à prévenir tous les inconvéniens et à concilier tous les intérêts.

Dans Paris, ville si riche et si indigente, les plus misérables rebuts ont une valeur; on y ramasse, an coin des rues, des os, des bouteilles cassées, des cendres, des loques; un vieux chat y a son prix, ne fût-ce que pour sa peau; mais personne n'y veut d'un homme misérable. Cet habitant du fortuné royaume de France, cet enfant de Dieu et de l'église, ce roi de la nature, va sollicitant à chaque porte l'indulgence du chien de la maison, pour y demander d'une voix lamentable, à un être de son espèce, de sa nation, de sa religion, un morceau de pain, qui souvent lui est refusé

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Vœux d'un Solitaire.

## SUICIDES PAR IMITATION.

On attribue, en général, à la volonté une puissance presque indéfinie sur les actions; on admet que l'homme peut toujours, par la seule force de sa conscience, maîtriser les penchans qui le portent à commettre tel ou tel acte, quelles que soient les causes extérieures qui agissent sur lui. Cette croyance, cependant, est souvent contrariée par une foule de faits. Ainsi, dans les exemples qui suivent, on voit l'imitation, que l'on peut mettre au nombre des causes du crime, donner lieu à de fréquens suicides. On pourra en tirer cette conséquence, que les législateurs-moralistes ne doivent pas seulement s'appliquer à trouver des raisons solides et à donner de bons conseils, mais encore à écarter les causes matérielles dont l'influence pourrait empêcher les effets de ces raisons et de ces conseils.

La volonté de l'homme a de la force, sans donte, mais à condition qu'on ne la place pas dans des circonstances assez puissantes pour dominer cette force. L'expérience enseigne, souvent aux dépens de quelques uns, à mesurer la valeur de ces circonstances; la raison peut les prévoir, c'est alors à elle de les éviter.

Un soldat de l'Hôtel des Invalides se pendit à un potean, et fut, peu de temps après, imité par douze de ses camarades. La contagion ne cessa que quand on ent arraché le fatal poteau.

Napoleon fit brûler une guerite dans laquelle plusieurs soldats s'étaient donne la mort,

Dans un régiment en garnison à Malte, les suicides se succédaient d'une manière effrayante; le commandant, après avoir vainement essayé plusieurs moyens, résolut de refuser désormais aux suicides la sépulture selon les rites chrétiens L'esprit d'unitation cessa tout-à-coap

A une certaine époque, les femmes de Lyon furent possélées de l'envie de se détruire en se jetant dans les puits de cette ville.

En 1815, dans le petit village de Saint-Pierre-Monzau, dans le Valais, une femme se pendit; un grand nombre d'autres suivirent sou exemple, et si les autorités civiles n'étaient intervenues, la contagion aurait pu se répandre indéfiniment.

A une séance de l'Académie de médecine, M. Esquirol cita six exemples d'individus tournaentés du désir de tuer leurs enfans, et cela depuis le crime de la fille Cornier.

On croira difficilement qu'il ait existé à Berlin un club du suicide destiné à propager cette funeste manie; le fait est pourtant positif. Cette société était composee de six personnes, qui avousient hautement l'intention de se détruire, et cherchaient, par tous les moyens, à faire des prosélytes.

On se moqua de leur folie; mais trois suicides eurent lieu, conformément aux principes de la société, et à la fin tous les six prouvèrent leur bonne foi; le dernier se tua en 1817.

Un club du suicide a également existé à Paris, On y comptait douze personnes; le règlement portait qu'on élirait tous les ans celui des membres qui se donnerait la mort.

Clavecin oculaire, et orque des saveurs. — Nous avons dernièrement donné une notice sur les instrumens de musique à clavier, et en particulier sur le piano. Voici quelques détails en forme de complement à cet article, sur deux inventions curieuses de la fin du dernier siècle : le clavecin oculaire, et l'orgue des saveurs.

Le père Castel, auteur du premier de ces instrumens, avait supposé que les sept couleurs, produites par l'effet du prisme sur les rayons de la lumière, se rapportaient exactement aux sept tons de la musique, et il avait ainsi composé sa gamme :

L'ut répondait au bleu. L'ut dièze, au céladon. Le re. an vert gai. Le re dicze, an vert olive. Le mi, au janne. Le fa, à l'aurore. Le fa dièze, à l'oranger. Le sol, an rouge. Le sol dièze, an cramoisi. Le la, au violet. Le la dièze, au violet bleu. Le si. au bleu d'Iris.

Et l'octave recommençait ensuite de même, seulement les teintes des couleurs devenaient de plus en plus legeres. Le père Cas el pretendait par ce moyen, en faisant parairre successivement toutes ces conleurs, dédommager ceux à qui la nature a refusé le sens de l'onie, e: procurer à l'œil la sensation agréable que font sur l'oreille la melodie des sons de la musique et l'harmonle des accords

De son côté, l'abbé Poncelet, auteur de l'orgue des sareurs, voulut appliquer une saveur particulière à chaeun des sept tous de la musique.

Voici quelle était sa gamme :

L'acide répondait à l'ut.
Le fade, au re.
Le doux, au mi.
L'amer, au fa,
L'aigre-doux, au sol.
L'austère, au la.
Le piquant, au si.

L'instrument était semblable à un buffet d'orgue portatif. Le clavier était disposé à l'ordinaire sur le devant. L'action de deux soufflets formait un co rant d'air continu; cet air était porté, par un conducteur, dans une rangce de tuyaux aconstiques. Vis-à-vis ces tuyaux, ctait dispose un pareil nombre de lioles, remplies de liqueurs qui representaient les saveurs primitives, on les tous savoureux. Au reste, l'instrument était disposé de telle sorte, qu'en pressant fortement avec le doigt sur une des touches du clavier. on faisait entrer l'air dans les myanx aconstoques, et on faisait sortie la liqueur des fioles. Cette liqueur al ait se verser, an moyen d'un conducteur, dans un reservon place au has des tioles. Le reservoir commun ou tout aboutisseit, etait un grand gobelet de cristal. Si l'organiste tonchait fanx, la fiqueur qu'il avait attirde à lui etait detestable; s'il touch it savaniment, de manière à former des combinaisons de tons harmonieux, la liqueur qui se troavait dans le reservoir etait déliciense.

Je trouve que nos plus grands vices prennent leur pli dès notre plus tendre enfance, et que notre principal gouvernement est entre les mains des nourrices. C'est passe-temps aux mères de voir un enfant tordre le cou à un poulet, et s'ébattre à blesser un chien et un chat. Et tel père est si sot de prendre à bon augure d'une âme martiale, quand il voit son lils gourmer impérieusement un paysan ou un laquais, qui ne se défend pas; et à gentillesse, quand il le voit affiner son compagnon par quelque malicieuse déloyauté on tromperie. Ce sont pourtant les vraies semences et racines de la cruanté, de la tyrannie et de la trahison.

MONTAIGNE.

#### CALLOT.

« A l'œuvre on connaît l'artisan , » dit un vieux proverbe. Si, d'après cet adage, on invitait un physionomiste, qui n'aurait jamais vu le portrait de Jacques ou Jacob Callot, à donner une idée de ce que devait être la figure de cet étrange artiste, dont le crayon fantastique a bien ercé les diables les plus laids, les plus poétiques, les plus divertissans de l'enfer, les masques les plus fous, les plus grotesques, les plus ridicules du carnaval de Rome, les mendians les plus déguenillés, les plus piteux, les plus faineans et les plus rusés d'Espagne, de Navarre et de France; sans aueun doute le disciple d'Adamantius et de Lavater imaginerait aussitôt un de ces visages caractéristiques, singulièrement grimés, au regard plein de feu, au front et aux joues fortement ridés par les veilles et la misère, peut-être même à la trogne bourgeonnée, comme l'était vraisemblablement celle de Lantara; en un mot, un de ees visages bizarres d'hommes qui ont sué sang et eau à chevaucher toute leur pauvre vie sur cette pauvre monture Pégase, qui sont nés dans un grenier, se sont inspirés au cabaret, et sont morts à l'hôpital, laissant pour tout héritage un nom que les habiles révèrent, et qui réjouit tont le monde.



(Callot.)

Mais le physionomiste scratt en defaut.

eette race souffretense, insouciante, mal logée, mal vêtue, mal venue, de poètes, de musiciens et de printres, à laquelle nous avons fait allusion. C'était un gentilhomme de bon ton, de bonne mine, portant avec grace une fine moustache, d'amples et de fraiches dentelles au col et au poignet, un brave pourpoint bien taillé, et aussi prompt et habile à se servir de la pointe de son épée que de la pointe de son burin



(La Paresse.)

Il est né à Nancy, en 4594, et ancun de ses biographes n'oublie de dire qu'il était de condition noble.

Une grande partie de sa vie s'est passée dans les palais des princes. Il fut tour à tour en faveur près du grand-duc de Florence, de l'Infante des Pays-Bas, de Louis XIII, et de son souverain légitime le duc de Lorraine.

Il parvint à perfectionner, à un très haut degré, la gravure à l'eau forte; et quand il se fut rendu parfaitement maître de ce mode d'expression, il donna à sa verve un libre cours, et déversa à flots tout ce qu'il y avait en lui de richesse, de goût et d'imagination, de vives saillies et d'observations comiques. Il a composé et gravé plus de six cents pièces.

On pourrait diviser ses compositions en trois classes :

- 1º Les sujets historiques, remarquables par la sagesse du dessin et la pureté de l'exécution : tels sont les portraits de Gaston de France et de Louis XIII, plusieurs batailles, les siéges de Breda, de La Rochelle et de l'île de Ré.
- 2º Les sujets religieux, qui sont en général traités avec une délicatesse admirable dans toutes leurs parties. Nous ne connaissons point de gravures à l'eau forte qui nous paraissent préférables aux douze petites pièces de la Passion; on doit citer encore, comme œuvres principales dans cette catégorie, l'Histoire de l'enfant prodigue en dix pièces, des saints et des saintes, les plans des édifices de la Palestine, la Genèse en vingt-trois pièces, les sept péchés capitaux, etc. Nous avons eherché à reproduire l'allégorie de la puresse, qui nons a semblé propre à donner une idée de la finesse et de la llexibilité du burin de Callot.
- 5º Les fantaisies, caprices, diableries, mascarades, danses, gueuseries, etc.

C'est surtout dans cet ordre de travaux que Callot a déployé une incroyable originalité : il a prodigué sous mille formes variées cette vive et subtile gaieté satirique de l'esprit national, qui a inspiré la longue suite de nos chansonmiers, conteurs, rimeurs, romaneiers, auteurs comiques, tous enfans de la même famille, que l'Europe nous envie.

Il faut reconnaître toutesois que les œuvres de Callot, quelque empreintes qu'elles soient dans leur eoneeption intime du caractère français, n'ont point échappé à l'influence des mouvemens de l'art en Italie et en Espagne. Il est aise Callot n'avait, dans sa tournure, rien de commun avec | d'y découvrir les traces de cette action si puissante qu'out exercée pendant plusieurs siècles, non seulement sur nos arts, mais encore sur notre civilisation et sur nos mœurs, ces deux grandes nations aujourd'hui éteintes: l'Italie, foyer des eroyances de nos pères; l'Espagne, phare des mondes inconnus, qui nous a conduits vers les merveilles de l'Asie et des Amèriques.

Les amateurs de gravures entreprennent presque tous des collections de Callot; on les voit sur les quais, dans les magasius d'estampes, dans les ventes, cherchant à les compléter, sans y parvenir jamais entièrement, bien qu'il y ait un nombre infini d'épreuves originales en circulation, et un plus grand nombre de copies.

Tout le monde connaît la belle planche de la Tentation de saint Antoine, et c'est sans contredit l'œuvre de Callot qu'on admire le plus, toute défectueuse qu'elle est par suite du manque d'unité.

Il est, à notre avis, une composition supérieure, la place publique, ou la foire de Florence; une bonne épreuve se vend un louis.

Au même degré de mérite, on doit placer les charmans tableaux des misères et des malheurs de la guerre, en dixhuit pièces; les paurres, en vingt-six pièces, les bohémiens



en voyage, et les fantaisies on nains grotesques, qui peuvent rappeler les songes drôlatiques. Ensuite viennent i balli di Sfessania, en vingt-trois pièces; la bataglia del rè Tessi e del rè Tinta, la fête d'esprits, dédiée à Ferdinand II, due d'Etrurie; les exercices militaires, les cavaliers et dames, les allégories, les supplices, etc.

Parmi les œuvres qui sortent tout-à-fait des trois classes que nous avons indiquées, il en est une que nous recom-

mandons à la enriosité de nos lecteurs : c'est un livre de fleurs et de feuilles pour l'orfèvrerie. La date de l'exemplaire que nous avons sons les yeux est 1655, l'année même où mourut Callot, à l'âge de quarante-deux ans.



(Franca-Trippa e Fritellino.)

Il est difficile d'imaginer de combien de délicieuses gravures cette mort prématurée a arrêté l'exécution, si toutefois elle n'a pas été l'indice que l'inspiration même de l'artiste était épuisée. Car c'est un fait beaucoup plus commun qu'on ne serait porté à le croire, que l'extinction du talent précède de peu la cessation de la vie.

Un homme ne devrait jamais avoir honte d'avouer ses torts; ear faire de pareils aveux, e'est dire seulement qu'on est plus sage aujourd'hui qu'on ne l'était hier. POPE.

### LES ALCHIMISTES.

NOMS DIVERS DES ALCHIMISTES ET DE L'ALCHIMIE. —
LA PIERRE PHILOSOPHALE. — RECETTE POUR LA TROUVER. — CÉLÈRRES ALCHIMISTES. — UTILITÉ DE LEURS
TRAVAUX. — CHARLATANS.

Les savans qui se sont adonnés à l'alchimie oans le moyen âge avaient d'autres noms que celui d'alchimistes; ils s'appelaient, par exemple, les enfans de l'art, les initiés, les cosmopolites, les adoptes, les rose-croix, les souffleurs, ou les philosophes hermétiques; ce dernier mot (hermétique) faisait allusion à Hermès, ou Mercure trismégiste (c'est-à-dire trois fois grand), fameux philosophe égyptien, qu'on suppose avoir été conseiller d'Isis, femme d'Osiris, et avoir véeu environ 1900 ans avant Jésus-Christ.

La philosophie hermétique, suivant les écrivains qui ont eu foi dans cette étude, était aussi ancienne que le monde; elle avait pour objet la recherche de la pierre philosophale, de la panacée universelle, et du grand œuvre; c'était eneore l'art de tronver l'eau merveilleuse qui donne une santé et une jeunesse éternelle, et de changer les metaux en or

Les alchimistes imaginaient qu'il existait des métaux parfaits, comme l'or et l'argent, et des métaux imparfaits, comme le mercure, le plomb, etc., et qu'il était possible de transformer.

« L'or, disaient-ils, est de tous les corps de la nature le plus compact, le plus pesant, le plus inalterable au fen, à l'eau et à l'air, c'est le roi des métaux, » Ils le designaient aussi sous le nom de solou soleil, et le representaient sous la figure d'un cercle; ce u'était là qu'une consequence de leur doctrine, dont la propagation se faisait entre les sages, seulement par images et comparaisons mysterieuses.

Les Arabes se sont beaucoup occupés d'alchimie; ils sont les premiers qui aient attribue à f'or les plus grandes vertus medicinales, ils le mélaient dans leurs compositions chimiques reduit en feuilles; ils pensaient que l'or fortilie le cœur, ranime les esprits, et réjouit l'âme; d'après eux l'or serait utile pour la inclancolie, les tremblemens et les palpitations du cœur. Les alchimistes qui s'emparerent de ces idées amphilièrent encore, retournèrent les éloges de mille façons; ils attribuaient toutes les vertus possibles à cet or mystérieux, qu'ils prétendaient extraire eux-mêmes des métaux imparfans. L'or philosophique, la quintessence, l'ame de l'or, la teinture solaire radicale, l'eau du soleil, la poudre de projection, le magistère, l'essence des cèdres du Liban, le restaurant des pierres précieuses, l'elixir universel, tou es ces dénominations étaient également appliquées à la pierre philosophale. Ces noms merveilleux d'un secret imaginaire donnaient aux enfans de l'art un grand crédit, bien que les plus fameux d'entre eux soient morts, comme le célèbre Paracelse, dans les souffrances et la misère.

Il fallait que la croyance en la pierre philosophale fût bien vive et bien enracinée parmi les alchimistes, pour leur donner la persévérance inconcevable qu'ils mettaient dans leurs recherches; ils entretenaient pendant des années entières des fourneaux allumés, où s'opérait la fusion des métaux et des compositions dont ils faisaient usage. Plusieurs ont eu la renommée d'avoir trouvé la pierre philosophale; par exemple, on a prétendu long-temps que Nicolas Flamel l'avait découverte le 17 janvier 1552; il passait pour immensément riche, et, après sa mort, à diverses reprises, des gens avides firent des fouilles dans une maison qu'il avait possédée, à Paris, rue de Marivaux; mais ces fomilles furent toujours infractueuses, comme devaient s'y attendre les esprits senses. Avant Flamel, Raimond Lulle, fameux écrivain du xiiie siècle, transforma, suivant la rumeur populaire, pendant son séjour à Londres, einquante mille livres de vifargent en or, pour le roi Edonard Ier.

Vers le même temps, Alphonse X, roi de Castille, avait écrit dans un de ses ouvrages: « La pierre qu'ils appellent philosophale, je savais la faire. N.... me l'avait enseigné; nous la fames ensemble, ensuite je la lis seul, et ce fut ainsi que souvent j'augmentai mes finances. »

Enfin, auxvus siècle, Van Helmont fils, le dernier homme remarquable qui se soit occupé de la recherche du grand œuvre, affirme avoir vu et touché plusieurs fois la pierre philosophale. Elle avait, selon lui, la conleur du safran en poudre, et elle etait brillante comme du verre pulverisé. On lui en donna le quart d'un grain, et ce quart d'un grain, jeté dans huit onces de mercure, les changea en argent ires pur.

On compte un nomb e infini de traités d'alchimie, presque tous écrits en langage mystique, qui donnent des formules on recettes pour opérer le grand œuvre. En voici une des plus courtes et des plus claires: « Mettez dans une fiole de verre fort au feu de sable, de l'élixir d'Aristee avec du baume de Mercure, et une pareille pesanteur du plus pur or de vie on précipité d'or, et la calcination qui restera au fond de la liole se multipliera cent mille fois. » En voulant opérer d'après de semblables recettes, les souffleurs se sont toujours ruinés.

La pureté de l'ame était vivement recommandée par les alchimistes, comme une condition essentielle pour le succès de leurs travaux; quelques uns d'entre eux, cependant, ne la possédaient millement. Flamel exerçait l'usure à Paris, et parvint à s'enrichir par ce moyen, beaucoup plus que par la dirine pierre. Paracelse, au xvi siècle, passa presque tonte sa vie dans l'ivresse et la débauche. C'est lui qui, dans les cours qu'il faisant en Allemagne, s'écriait avec une orgueilleuse ironie: « Avicenne, Galien, et vous tous, philosophes et medeeins vulgaires, les cordons de mes cautiers

en savent plus que vous; toutes les universités et tous les écrivains réunis sont moins instruits queles poils de ma barbe et de mon chignon; moi, moi seul, je suis le vrai monarque de la médecine! »

L'extravagance de ces paroles étonne pen lorsque l'on songe que presque tous les hommes de mérite, à cette epoque, croyaient fermement aux sciences occultes; que les moines les plus instruits, dans leurs retraites, en faisaient l'objet des études de leurs veilles, et qu'à la naissance du protestantisme, des thèses sur l'astrologie judiciaire, la cabale et la magre, étaient publiquement soutennes par des philosophes dont le nom est encore, de nos jours, honoré à plusieurs titres.

On peut dire qu'alors les sciences exactes n'existaient pas; elles sortaient péniblement du chaos de la fable; les observations ne se ralliaient que lentement pour former les bases de travaux sérieux et incontestablement utiles.

Il est fort heureux, assurément, que, de nos jours, personne ne puisse s'aviser de chercher la pierre philosophale, sons être certainement exposé à passer pour fou. Toutefois, il faut être sobre de dedain pour ceux des alchimistes du moyen âge qui étaient de honne foi; ils ont ouvert avec beaucoup de peine dans l'obscurité, à leurs propres risques et périls, les premières portes de la science. D'importantes déconvertes sont dues aux manipulations laborieuses et patientes par lesquelles ils faisaient passer une foule de matières avec l'espoir de parvenir à un but fantastique. C'est ainsi, pour citer un seul exemple, qu'on ne peut nier le mérite des efforts de Paracelse pour introduire en médecine l'usage des préparations antimoniales, mercurielles, salines, ferrugineuses, qui ont sur nos organes une action si efficace.

Quant aux alchimistes de mauvaise foi, charlatans avides, qu'on a vus partout se multiplier au xvie siècle, nous abandonnous volontiers leur m moire au mépris. C'est tout ce qu'on doit à ces vils escamoteurs, qui s'en allaient par le monde, vendant fort cher aux crédules le secret de faire de l'or, comme si, ayant un secret semblable, ils eussent eu besoin de le vendre pour s'enrichir.

On connaît quelques unes des ruses de ces fripons.

Les uns savaient habilement glisser dans du plomb ou du cuivre en état de fusion, des parcelles d'or contenues dans un bâton creux dont ils se servaient pour mêler leur préparation. D'autres se servaient de creusets dont ils garnissaient le fond d'or on d'argent amassé en pâte légère; ils couvraient ce fond d'une autre pâte, faite de la poudre même du creuset et d'eau gommee, qui cachait l'or et l'argent; ensuite, ils jetaient le mercure ou le plômb, et l'agitant sur un feu ardent, faisaient apparaître à la fin l'or ou l'argent caleiné.

Lenglet Dufresnoy a écrit un Catalogue raisonné des écrivains qui ont traité de la philosophie hermétique. Cet ouvrage, en trois volumes, est fait avec conscience.

## LA SEMAÍNE. CALENDRIER HISTORIQUE.

Hommes vélèbres. - Faits politiques.

27 Avril 1762. — Mort de Jean Bart. Il était né à Dunkerque; son père était un pauvre pêcheur. Peu d'hommes sont plus comms et plus àimés du peuple que lui. Son nom sert à designer la franchise rude et hrusque unie an courage. On cite à plaisir toutes les anecdotes de son voyage à cour. Il parvint au grade de chef d'escadre, et en 1694 une victoire qu'il remporta sur l'amiral Hidde lui lit donner des lettres de noblesse. Il mourut dans sa ville natale, d'une pleuresie, à l'âge de cinquante-cinq ans. 27 Avril 1784. — Première représentation du Maringe de Figaro de Beaumarchais. Trois cents personnes dinèrent à la comédie dans les loges des acteurs; trois matheureux furent étouffes dans la fonte à l'ouverture des bureaux ; on ne sortit du spect cle qu'à dix henres du soir ; c'etait alors une heure indue. A la soixante-qua orzième représentation, Beaumarchais , âgé de cinquante-cinq ans , fut euvoyé à Saint-Lazare

· 27 Avril 1805. — Mort de Toussaint-Louverture. Né à Saint-Domingue, d'un père et d'une mère esclaves, il fut d'abord pâtre, ensuite rocher, et plus tard surve. L'ant des nègres ses compagnons. La révolution de Saint-Domingue le porta successivement aux grades de genéral de brigade, de général de division, et enfin de général en chef des armées de Saint-Domingue. Dans ses lettres à Bonaparte il écrivait: Le premier des noirs au premier des blancs. Ce fut une trahison qui le rendit prisonnier de la France. Il est mort enfermé au château de Joux, près de Besançon.

28 Avril 1772. — Exécution de Struensée, ministre danois, et de Braudt. Ils sont décapités, leurs corps sont écartelés, et placés sur la rone; leurs têtes sont exposces sur des pieux. Struensée, de médecin deveni ministre, avait voulu appliquer avec trop de précipitation les principes de la philosophie du xvijis siècle : il avait affranchi la presse, diminué le nombre des corvées, modéré les impôts, favorisé l'industrie, modifié la rigueur des lois pénales, et la longueur des formalités judiciaires; mais il blessa les opinions religieuses du peuple, qui unit contre lui sa voix à celle de la noblesse,

29 Avril 1785. — Mort de l'abbé Mably, frère de Condillac. Ses ouvrages les plus remarquables sont les Observations sur l'Histoire de France, et les Entretiens de Phocion. Les Polonais avaient demandé à Mably et à Rousseau une constitution nouvelle : contre l'avis de Rousseau, Mably proposa une royauté héréditaire; il admettait du reste que le roi ne devait avoir aucune autorité réelle.

29 Avril 4826. — Constitution donnée au Portugal par don Pedro, avant son abdication, qui eut lieu le 2 mai suivant. Cette constitution consacrait l'établissement des deux chambres représentatives.

50 Avril 1655. — Mort de Lesueur, peintre français, à l'âge de trente-liuit ans. Le Musée du Louvre possède quarante-six de ses tableaux, désignés dans le catalogue de 1852 depnis le nº 115 jusqu'an nº 160.

30 Avril 1805. — La Louisiane est vendue par la France aux Etats-Unis, au prix de 15 millions de dollars (plus de 75 millions de francs.).

50 Avril 4804. — Un membre du Tribunat, nommé Carée, dépose sur le bureau une proposition tendant à ce que Bonaparte soit nommé empereur.

1rt Mai 1753. — Mort de Couston (Nicolas), sculpteur français, auteur du groupe représentant la jonction de la Seine et de la Marne, qui, des jardins de Marly, a passe dans celui des Tuileries.

2 Mai 1668. — Traité d'Aix-la-Chapelle entre la France et l'Espagne, Louis XIV avait sonmis la Flandre en trois mois, et la Franche-Comté en trois semaines. Les puissances enropeennes en furent effrayees; l'Angleterre, la Suède et la Hollande dirent alliance contre le vainqueur.

Louis XIV fut obligé à un traité avec l'Espagne; il rendit à ce royanne la Franche-Comté et garda la Flandre.

2 Mai 1814. — Louis XVIII, dans une déclaration datée de Saint-Ouen, annonce que le plan de constitution propose par le Sénat dans la séance du 6 Avril precedent, quoiqu'elle renferme des principes qui devront être conservés, ne peut devenir loi fondamentale de l'Etat.

5 Mai 4524. — Origine de l'institution des Jeux floraux. Une violette d'or fin est décernée en prix à Arnaud Vidal, par les sept po tes composant la societe littéraire nommée Collège du gai savoir ou de la gaie science. En 4556, on ajouta à la violette une églantine et un souci d'argent.

### LA SÈCHE.

Cet babitant des mers est répandu jusque vers les régions des glaces polaires, quoiqu'il préfère les parages plus échauffés, où il trouve une nourriture plus abondante. Il forme, dans la grande division des mollusques, un genre dont les caractères sont très saillans, et qui semblent lui assigner une place intermédiaire entre les mollusques et les poissons. Comme ces derniers, les sèches ont deux yeux toujours ouverts, sans membrane clignotante; les deux sexes y sont éséparés; enfin leurs muscles ont, dans l'intérieur du corps, un point d'appui, qui n'est pas articulé comme le squelette des animaux vertèbres, mais qui est solide : c'est une pièce unique, non flexible, d'une matière analogue à celle des coquilles, comme sous la dénomination d'os de sèche. On met cet os dans la cage des serins, qui y aiguisent leur bec.

La chair de ces mollusques est un aliment dont ou fait une assez grande consommation sur les côtes et dans les iles de la Méditerranée; elle est, pour les Grecs, une des provisions de carême. La médecine lit autrefois usage des os de sèche, auxquels on attribuait des propriétés absorbantes. Anjourd'hui, dans le cas ou ils seraient utiles, on les remplace par de la craie ou par toute autre pierre calcaire. On sait que la vésicule pleine de matière noire que contiennent quelques espèces de séches, est la substance qui fournit l'encre de la Chine, produit des arts chinois que l'on n'a pas encore assez bien imité en Europe. Une autre espèce, assez commone en France, fournit aux peintres la liqueur brune nommée sepia. Voità des titres qui recommandent ce mollusque à la curiosité et à l'attention de tous les amis des arts. On lui attribue un antre produit qui n'appartient ni à l'art ni à la nature, mais en quelque sorte an hasard : e'est l'ambre gris. Les baleines avalent, dit-on, beaucoup de sèches, mais elles ne digèrent pas tout : les vesienles de matière colorée en brun ou en noir sont rejetees; mais, altérees par le séjour qu'elles om fait dans le corps du cetacé, elles éprouvent encore de nouvelles alterations par l'action prolongée des eaux de la mer, et le resultat de ces transformations est l'ambre gris. Nos lecteurs seront sans donte pen disposés à se contenter de cette explication; mais leur incrédulité va être mise à une autre epreuve : l'histoire des sèches abonde en prodiges, comme on va le voir

Une des espèces de ce geure, les poulpes, parviennent à des dimensions plus que colossales, suivant les traditions populaires des marins, qui pretendent que le fameux krascer des mers du Nord pent alonger ses beas an-dessus des flots, saisir le mât d'un navire par son extrémite supérieure, et le plonger dans la mer. Sur les côtes de France beaucoup de pêcheurs croient fermement qu'il y a des poulpes asset forts pour saisir un homme dans une chaloupe, et triompher de tous les efforts que l'on pourrait faire pour leur arracher cette proie. Les contes de cette sorte deguisent ordunaires

ment un fait réel sous l'enveloppe dont l'imagination l'a revêtu. On a vu avec surprise des exemples de la force musculaire dont les bras des poulpes sont donés : l'amour du merveilleux a subjugue le jugement, et la fiction a pris la place de la verité. Voyons donc quelle est la structure de cet animal si bien organisé pour la force, et qui se rendrait en effet très redoutable s'il parvenait à la grandeur qu'on lui attribue.



La sèche représentée ici est la plus commune sur les côtes de France. On voit ses deux grands yeux et ses huit bras munis sur toute leur longueur de suçoirs énergiques, au moyen desquels l'animal s'attache à ce qu'il veut saisir. On voit aussi que ces bras sont mobiles dans tous les sens; très flexibles et très déliés à leur extrémité, ce qui les rend propres à enlacer les plus petits animaux marins, à les étreindre avec force pour les porter à la bonche, qu'on ne voit point daus cette figure, mais qui ressemble assez au bee d'un perroquet, la machoire supérieure étant recourbée et prolongée au-delà de l'autre, et toutes les deux ayant la cousistance d'un bec d'oiseau.

Aux moyens d'attaques dont cet animal est très bien pourvu, comme on le voit, il faut ajouter ses moyens de défense. On ne peut le toucher impunément : une commotion galvanique réprime sur-le-champ cette témérité, et une douleur qui dure plus eurs heures, des démangeaisons comme celles qui suivent les piqures d'orties, ôtent l'envie de recommencer. Un système dedéfense plus extraordinaire, et dont la sèche ne doit pas user fréquemment, est la faculté qu'elle possède de s'environner subitement d'un nuage noir, en répandant autour d'elle sa vésicule d'encre. Cet artifice lui suffit, dit-on, pour échapper à des ennemis que ses armes ordinaires n'anraient pu repousser. Avec autant de moyens de conservation, il n'est pas étonnant que ces mollusques abondent dans toutes les mers. Mais malgré le nombre et la souplesse de leurs bras, leurs facultés locomoti-

ves sont très limitées; ils se blottissent dans des trous de roches sous-marines, étendant au dehors leurs bras pour chercher et saisir leurs alimens. Leur histoire naturelle est encore assez incomplète : il reste à apprendre heaucoup de choses importantes, et à rectilier ce que l'on croit savoir, en le dégageant des erreurs qui y sont mèlées.

#### PONTS SUSPENDUS EN CORDE.

Dans les pays où les rivières sont larges, peu profondes, et coulent lentement, l'idée des ponts suspendus a dû être d'autant plus tardive à se développer, que leur ntilité était moins immédiate; mais dans des contrées montueuses, abruptes, où les crevasses sont fréquentes et les eaux torrentueuses, la nécessité a dû produire de bonne heure ces constructions originales: en effet, les habitans de l'Amérique du Sud faisaient usage des ponts suspendus avant l'arrivée des Européens.

La gravure et les détails qui snivent sont tirés du magnifique ouvrage publié par M. de Humboldt sur les Cordillères; le pont est jeté sur la rivière de Chambo, près de Pénipé, dans le Pérou.

Les Espagnols l'appellent pont de hamac. Les cordes, de 5 à 4 pouces de diamètre, sont faites avec la partie fibreuse des racines de l'agare americana. Des deux côtés du rivage, elles sont attachées à une charpente grossière. Comme leur poids les fait courber vers le milieu de la rivière, et comme il serait imprudent de les tendre avec trop de force, on est obligé, lorsque le rivage n'est pas très éleve, de construire des gradins ou des échelles aux deux extrémités du pont de hamac. Celui de Pénipé a 420 pieds de long sur 7 ou 8 de large; mais il y a des ponts dont les dimensions sont plus considérables.

Tous les voyageurs ont parlé du danger que présente le passage de ces ponts de corde, qui ressemblent à des rubans suspendus au-dessus d'une crevasse ou d'un torrent. Ce danger n'est pas bien grand lorsqu'une seule personne passe le pont aussi vite que possible, et en jetant le corps en avant; mais les oscillations des cordes deviennent très fortes lorsque le voyageur se fait conduire par un indien qui marche avec beaucoup plus de vitesse que lui, ou lorsque, effrayé par l'aspect de l'ean qu'il découvre à travers les interstices des bambous, il a l'imprudence de s'arrêter au milieu du pont, et de se tenir aux cordes qui servent de balustrade.



(Pont de hamac.)

Un pont de hamac ne se conserve en bon état que pendant vingt à vingt-cinq ans; encore est-il nécessaire de renouveler quelques cordes tous les huit ou dix ans.

Les Burraux d'abonnement et de vente sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins,

Imprimerie de LACHEVARDIERE, rue du Colombier, nº 50.

### ANCIENNE RELIGION DES GAULOIS.



(Sacrifices humains chez les Gaulois, )

#### SACRIFICES HUMAINS.

La religion que Jules-César tronva si fortement établie dans la croyance des Gaulois n'était pas nationale : ils l'avaient reçue des Bretons à une époque dont l'histoire ne fait pas mention; et, plus tard, sous la domination des Romains, ils abandonnèrent le culte du dien Teutatès pour celui de Jupiter et des autres divinités de l'Olympe. L'Evangile fut ensuite prêché par des ministres sans armes ni soldats, et les conquêtes de la religion chrétienne amenèrent encore de nouveaux changemens.

Mais comme il n'est pas au pouvoir de l'homme de transformer entièrement ses idées et ses croyances, le Gaulois mèla quelques restés de la religion des druides à celle des Romains, ses vainqueurs et ses maîtres; et lorsqu'il devint chrétien, les deux cultes anciens ne furent pas complètement oubliés. Quelques pratiques religieuses du moyen âge ont beaucoup d'analogie avec celles que César a décrites; il n'est donc pas sans intévêt de se reporter à cette époque éloignée de près de vingt siècles.

Teutatès fut le Jupiter des Bretons et des Gaulois; les druides étaient ses ministres, distribuaient ses faveurs, lançaient ses fondres contre les impies, interpretaient les réponses que le dieu daignait leur faire lorsqu'ils l'inverto geaient suivant les rites de son culte, etc.; ils s'etacent même emparés de l'administration de la justice, et si quelqu'un osait décliner leur juridiction, ils le privaient de toute participation aux sacrifices: le recours à la divinité était alors interdit, à moins qu'on ne commençât par apaiser le courroux des ministres. Ainsi l'excommunication fut une arme redoutable entre les mains des prêtres de Tentatès, comme elle le fut par la suite lorsqu'elle fut lancée par des prêtres chretiens.

Les druides offrirent leurs secours aux malades, mais sans exercer la médecine : c'etait par leur intercession auprès de Dieu qu'ils promettaient de rendre la santé : mais Tentatès était quelquefois très exigent, et si la maladié était mortelle, il ne fallait rien moins qu'une victime aumaine pour racheter la vie que l'on voulait conserver. Pans les eas ordinaires, le dieu voulait bien se contenter de l'offrande de quelques bestiaux.

La cueillette du gui de chène fut la ceremonie la plus imposante de la religion des druides, et celle dont la tradition a conservé le plus de vestiges. Nous sommes encore assez près du temps où le gui était un sujet de chants populaires, au lieu d'être traite comme un ennemi dont une bonne culture delivre les arbres. Chez les Gaulois, lorsque l'on avait découvert un gui de chène, on s'apprétait à le cueillir, en observant scrupulcusement les rites prescrits en cette occasion. Deux taureaux blanes étaient attachés par les cornes au trone du chène chargé de la précieuse excroissance; le don qu'on allait recevoir valait au moins cette offrande. Un druide moutait sur l'arbre armé d'une serpe d'or, et détachait le gui; d'autres le recevaient sur un tissu de laine blanche destiné à cet usage. C'était une panacée universelle, dont une parcelle infusée dans l'ean préservait des atteintes du poison, procurait aux bestiaux un aceroissement de force et de fecondité, etc. Pour célebrer dignement cette heureuse trouvaille, les dévots présentaient leurs offrandes, et c'était l'élite de leurs troupeaux. Les victimes étaient partagées en trois parts : l'une pour le dien (elle était livrée aux flammes), l'autre pour les druides, et la troisième restait aux donataires.

Dans les grandes calamités publiques, ou avant d'entrer en campagne contre un ennemi formidable, les druides avaient introduit l'exécrable usage des holocaustes humains. On construisait un énorme mannequin représentant un homme, on le remplissait de malheureux condamnés dans les assemblées, et si leur nombre était insuffisant, on choisissait des victimes parmi les hommes hors d'état de se défendre; on entassait des combustibles auteur de cette horrible figure, et l'on y mettait le feu.

Quand on lit le détail de ces scènes d'horreur, on est tenté d'en révoquer l'authenticité; mais malheureusement le souvenir encore tout récent des cruautés de l'inquisition est trop positif pour nous permettre de rejeter sur l'humeur poétique des historiens, et sur les infidélités des traditions, les crimes dont l'espèce humaine fut coupable.

Bizarres somptuosités et allégories du moyen dye. - Autrefois, aux fêtes de la cour, on appelait entremets des décorations qu'on faisait rouler dans la salle du festin, et qui représentaient des villes, des châteaux et des jardins, avec des fontaines d'où coulaient toutes sortes de liqueurs. Au diner donné par Charles V, roi de France, à l'empereur Charles IV, en 1578, on s'achemina, après la messe, par la galerie des Merciers, dans la grande salle du palais, où les tables étaient dressées. Le roi se plaça entre l'empereur et le roi des Romains. Il y avait trois grands buffets : le premier de vaisselle d'or, le second de vaisselle de vermeil, et le troisième de vaisselle d'argent. Sur la fin du dincr commenca le spectacle ou entremets. On vit paraître un vaisseau avec ses mâts, voiles et cordages : ses pavillons étaient aux armes de Jérusalem; sur le tillac, on distinguait Godefroy de Bouillon, accompagné de plusieurs chevaliers armés de toutes pièces. Le vaisseau s'avança an milieu de la salle sans qu'on vit la machine qui le faisait mouvoir. Un moment après, parut la ville de Jérusalem avec ses tours convertes de Sarrasins. Le vaisseau s'en approcha; les ehrétiens mirent pied à terre, et montèrent à l'assaut : les assiégés lirent une belle défense; plusieurs échelles furent renversées; mais enfin la ville fut prise.

Charles IX étant allé diner chez un gentiihomme, auprès de Carcassonne, le plafond s'ouvrit à la fin du repas : on vit descendre une grosse nue, qui creva avec un bruit pareil à celui du tonnerre, laissant tomber une grêle de dragées, suivie d'une petite rosée de senteur.

Les habitans des villes où le roi passait tâchaieut de faire briller leur esprit par des devises, des emblèmes et des figures allégoriques. A l'entrée de Louis XI dans Tournay, en 1465, « De dessus la porte, dit Monstrelet, descendit par machine, une lille, la plus belle de la ville, laquelle, en saluant le roi, ouvrit sa rohe devant sa poitrine, où il

y avait un œur bien fait, lequel œur se fendit, et en sortit une grande fleur-de-lys d'or qu'elle présenta au roi de la part de la ville. »

SAINTE-FOIX.

### DES MOYENS D'INSTRUCTION.

LES LIVRES ET LES IMAGES.

Parmi le petit nombre des axiomes politiques admis généralement, il en est un qui fait reposer la probité des hommes et l'amélioration de leur sort sur la somme d'instruction qu'ils possèdent.

Instruisez les hommes, dit-on souvent, et vous les rendrez vertueur. Ce précepte est mis en pratique; car en portant son attention sur les méthodes d'enseignement expéditives qui ont été créées et adoptées; sur les écoles qui sont fondées par des gens opposés d'opinion; sur les cours publics de haute science, et sur ceux des connaissances pratiques et usuelles créés pour les classes les moins favorisées de la fortune; sur les bibliothèques qui s'établissent incessamment; sur la masse énorme de livres, et surtout de livres à bon marché, que l'imprimerie répand à profusion dans le commerce; sur les journaux enfin, qui se multiplient avec une rapidité prodigieuse dans les provinces, et dont Paris perd le monopole, tout en voyant s'accroître le nombre de cenx qui naissent dans son sein; en portant son attention, disons-nons, sur tout ce mouvement intellectuel, qui oserait craindre maintenant de voir la société reculer en arrière vers des siècles d'ignorance?

Le char de la civilisation est lancé, il fournira sa carrière; applaudissons!

Mais il n'est pas dans les destinées de l'homme de se reposer long-temps: à peine a-t-il fait l'expérience d'une voie de progrès, qu'il en essaie déjà une autre. Ainsi, pour le sujet qui nous occupe, nous signalerons comme un moyen complémentaire d'instruction, presque inusité encore, les dessins ou les images.

Les procédés qui permettent de reproduire avec du métal d'imprimerie plusieurs empreintes du bois sur lequel sont gravés les dessins, et d'obtenir ainsi des exemplaires par centaines de mille, sont encore fort nouveaux, et n'ont pent-être pas acquis toute leur perfection.

Cette invention, se faisant jour au moment où tous les esprits sont tournés vers la recherche des expédiéns propres à répandre rapidement l'instruction, est susceptible d'acquérir une puissance incalculable dans l'enseignement. Notre conviction est telle à cet égard, que nous dirions volontiers: Sans les dessins, il est impossible d'arriver à l'éducation complète des hommes, grands et petits.

Nons attachons en effet une grande importance morale aux images, et nous croyons qu'elles comblent une lacune des livres.

Un livre sans images pourra être enrichi de graves lecons de morale, et même de connaissances pratiques, mais il n'aura qu'une valeur imparfaite et une influence douteuse, parce que, malgré la propagation des écoles primaires, une bonne partie du genre humain ne saura jamais lire qu'à moitié dans un livre sans images.

De même que les sons d'une musique suave traversent les airs sans y laisser la trace du chemin qu'ils ont suivi, de même la lecture passe souvent dans l'esprit de certains individus sans descendre au cœur pour y déposer un souvenir. Cela ne tient pas à une faiblesse d'esprit, mais à une nature particulière, qui a surtout besoin d'être frappée par les yeux. Ceux qui en sont doués sont comme ces gens de courte haleine, qui s'épuisent après quelques minutes de marche, mais qui franchiraient d'un bond un énorme fossé : ils sont insensibles pour une pensée qui vient tomber sur cux goutte à goutte, tandis qu'ils absorbent tout entière celle qui vient les frapper d'un seul trait.

C'est pourquoi les images sont pour eux une grande faveur; au premier coup-d'œil, ils en saisissent l'ensemble et les détails. Ils conservent long-temps le souvenir des contours fugitifs qu'ils auront à peine aperçus; ils les recomposeront dans leur mémoire, et se délecteront à les méditer. Une image est pour eux de la parole condensée; ils ont un instinct merveilleux pour découvrir dans le détail le plus indifférent en apparence, dans le trait de dessin le plus incertain, une pensée bien nette, un sentiment bien prononcé; ils dissèquent, en un mot, loutes les formes qui ont frappé leurs regards, et en retirent, pour leur éducation intetteciaclle et morale, le même profit que d'autres pourraient obtenir en distillant les sucs nourriciers d'une lecture instructive.

Non seulement cette nature particulière qui a besoin d'être surtout frappée par les yeux, se manifeste chez différens individus; mais elle peut même se remarquer sur le même individu dans les diverses époques de sa vie. Ainsi, les enfans, en général, se rapprochent de la classe des gens qui s'instruisent par les images. Offrons-leur donc l'éducation sous la forme qui convient à leur intelligence : au lieu de les laisser dormir ou bâiller sur un livre, emmenons-les souvent aux musées, ou même sur les boulevards, dans les géoramas et les panoramas.

— Les aperçus qui précèdent suffiront, sans doute, pour faire comprendre la nature de la valeur morale que nous attribuons aux images. Le Magasin Pittoresque n'a pas seulement été conçu dans un but de spéculation ou simple récréation historique, industrielle, artistique, savante ou littéraire; un sentiment d'utilité morale y a aussi concouru, et la bienveillance avec laquelle on a accueilli cette publication prouvant que notre pensée a été comprise, nous avons dû la préciser, nous réservant de lui donner par la suite de nonveaux développemens.

La grâce est la beauté en mouvement.

## HYGIÈNE. DU DANGER DES CORSETS TROP SERRÉS.

Quoique les gravures que nous insérons ici présentent quelques détails anatomiques dont la vue pourra paraître à quelques personnes peu attrayante, nous n'avons pas voulu cependant les rejeter en considération de leur but d'utilité, et même de moralité.

Les figures 1 et 2 représentent une esquisse de la Vénus de Médicis, considérée à juste titre comme une des plus parfaites expressions de la beauté d'une femme; le squelette laisse voir les os dans leur position naturelle.

Les traits de la figure 5 représentent une demoiselle qui a voulu être mince au-delà du vœu de la nature, et a moulé sa taille dans un corset; la figure 4 montre la triste disposition de sa charpente ossense.

En vérité, le dernier de ces dessins ne laisse dans l'ûme que de mélancoliques pensées. Respiration embarrassée et fréquente, palpitations de cœur; saug mal aéré, et par suite débilité des organes; inflexion de l'épine dorsale et dérangement de la taille; digestion pénible; finalement, maladies pulmonaires; voilà quelques uns des inconvéniens des corsets trop serrés. Nous ferons grâce à nos lectrices de plus de détails; les gravures leur parleront assez clairement; an besoin, leurs docteurs en diront davantage. Nous nons hâtons d'ajouter cependant que nous ne plaidons que contre les corsets trop serrés, et nous reconnaissons les avantages de cette partie de la toilette pour donner au corps un maintien convenable, l'empécher de contracter des habitudes de positions défectueuses, et suppléer en quelque façon chez

les jeunes personnes aux exercices gymnastiques qui leur demeurent trop étrangers.

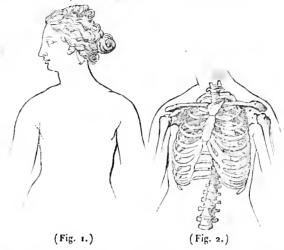

Mais il nous sera permis de déclarer ici avec les formes les plus polies et les plus respectueuses que nous puissions employer, que les females sont dans une parfaite erreur lorsqu'elles s'imaginent ajouter à leurs grâces naturelles en donnant à leur taille une raideur et en même temps une frêle apparence pénible à voir. Beauté et santé, sont deux qualités intimement unies. Une taille trop menne fait disparate avec le reste du corps; elle perd d'ailleurs, sous la compression barbare de la baleine ou de l'acier, la mobilité et le laisser-aller qui lui donnent de l'expression; ear la vie et le sentiment sont pressés sous ces armures inanimées et mécaniques, et ne se manifestent que par un mouveme. L machinal et saccadé, semblable à celui d'un automate mis en jeu par la vapeur. Et enfiu, les mères ne sont-elles pes responsables envers leurs enfans de la vie qu'elles leur donnent; ne craignent-elles pas de ne leur transmettre qu'une faible santé? Elles emploient leurs plus belles années à les soigner dans leurs bereeaux, nous le savons; mais si par ces sacrifices auxquels elles se condamnent, elles remalissent leur devoir de mère, pourront-elles racheter le vice de constitution dont elles laissent le triste et douloureux héritage?

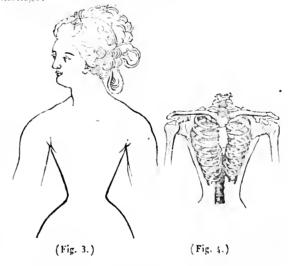

LES CARTONS DE RAPHAEL.

Nº 1. - MORT D'ANANIE.

Les artistes, en général, appellent cartous les dessins destinés à servir de modèles et de patrons aux tableaux qui doivent être executés à fresque, en mosaïque, ou en tapisserie.





Les cartons les plus renommés sont naturellement ceux de Raphaël , qui est lui-même le plus célèbre des peintres modernes..

Il ne nous est pas possible d'entrer ici dans de longs détails sur ce grand artiste, qu'on a surnommé divin. En donnant plus tard son portrait, nous raconterons sa vie et sa mort prématurée; nous essaierons aussi de caractériser son génie, dont il serait difficile, en France, de se former une juste idée, si l'on ne voulait l'appréeier que d'après eelles de ses peintures que le Musée du Louvre possède au nombre de quatorze. Aujourd'hui, il nous suffiça de faire observer que, dans notre temps, où toutes les réputations qui avaient été consacrées par les siècles, semblent avoir été violemment renversées de leurs bases pour être soumises à de nouveaux jugemens, la réputation de Raphaël, presque seule, n'a été atteinte par aucune réaction : elle est demeurée de bien haut élevée au-dessus de l'arène où les partis ont livré aux débats de la critique les principes de l'art aussi bien que ceux de la politique et de la religion; tous l'ont respectée, comme si, de quelque côté qu'on eut tenté de l'atteindre, on eût aussitôt reconnu qu'elle était inexpugnable.

L'Italie possède encore presque toutes les peintures les plus précieuses de Raphaël; mais l'Angleterre, jalouse sans doute de montrer que ses préoecupations industrielles et commerciales ne prouvent rien contre son amour pour l'art, s'est peu à peu enrichie d'un nombre considérable d'œuvres des grands maîtres, et, parmi ces œuvres, on remarque an premier rang sept d'entre les célèbres eartons, dont l'un a fourni le sujet de la belle gravure de Jackson, que nous donnons dans notre livraison de ce jour.

L'histoire de ces cartons nous paraît digne d'être racontée.

Ce fut d'après les ordres, ou, si l'on vent, d'après les conseils du pape Léon X, que Raphaël, au milieu de sa gloire et peu d'années avant sa mort, composa ces dessins. Quand ils furent achevés, on les envoya à Bruxelles pour y être exécutés en tapisserie, sous la direction de Bernard Van Orlay, et moyennant un prix convenu de 70,000 couronnes (plus de 400,000 fr.). Il semblera étrange que, lorsqu'on eut terminé les tapisseries, les cartons n'aient pas été rendus à Rome; mais déjà, à cette époque, Raphaël et Léon X n'existaient plus, et le nouveau pape, Adrien VI, n'avait pas hérité du génie et de l'amour de gloire qui ont immortalisé le pontificat de son prédécesseur. Les eartons restèrent donc à Bruxelles. Par une indifférence inexplicable, les hommes de goût qui avaient présidé et pris part à l'exécution des tapisseries, tels que Van Orlay et Michel Coxis, tous deux élèves de Raphaël, ne songèrent à la conservation de ces originaux, dont la mort de Raphaël rendait la valeur encore plus inestimable; long-temps ils furent confondus dans le mobilier de la manufacture; on assure même que quelques uns furent exposés aux injures de l'air, au-dessus de la porte d'entrée, comme pour indiquer la destination de l'édifice.

Dans la suite, Rubens ent honte de l'abandon où il les trouva; Charles I<sup>er</sup>, à sa recommandation, en sauva plusieurs de la destruction qui les menaçait, et les fit transporter à Londres. Bientôt la révolution d'Angleterre éclata; le musée royal fut vendu et dispersé; les eartons, qui n'étaient alors que très peu appréciés par les amateurs anglais, allaient être mis à l'encau pêle-mêle à vil prix; on les estimait 500 livres sterling (7,650 fr.), mais Cromwell montra plus de goût que ses contemporains, et les fit acheter pour les conserver à la nation.

Le Protecteur mort, Charles II les envoya à Mortlake, pour qu'ils y fussent copiés en tapisseries par un artiste nommé Cleen, directeur de la manufacture que Jacques t<sup>er</sup>

avait établie dans cette ville. Là, comme à Bruxelles, ils demeurérent enfouis pendant de longues années; on les y avait complètement oubliés. Ils étaient entassés, sans la moindre précaution, dans une salle obscure, et fort endommagés, lorsque, d'après les ordres du roi Guillaume, on alla les chereher pour les transporter de nouveau à Londres, où ils furent restaurés par le peintre William Cooke, et inaugurés dans la galerie de Hampton-Court, construite exprès pour les recevoir. Les Anglais espèrent aujourd'hui les voir exposer bientôt au publie, dans la Galerie nationale.

Dans l'origine, les cartons étaient au nombre de vingteinq; en voici la liste :

- 4º Prédication de saint Paul aux Athéniens;
- 2º Mort d'Ananie;
- 5º Elymas, le Magicien, frappé d'aveuglement;
- 4º Le Christ donnant les clefs à saint Pierre;
- 5º Le Sacrifice de Lystra;
- 6º Les Apôtres guérissant dans le Temple;
- 7º La Péche miraculeuse;
- 8º La Conversion de saint Paul;
- 9º La Nativité;
- 40° L'Adoration des Mages;
- 41º Le Christ soupant chez Emniaüs;
- 42°, 13°, 14° Le Massacre des Innocens;
- 45º La Présentation dans le Temple;
- 16º Descente de Jésus-Christ dans les Limbes;
- 17º La Résurrection;
- 48° L'Ascension;
- 19º Noli me tangere;
- 20° Deseente du Saint-Esprit;
- 21º Lapidation de saint Etienne;
- 22º Le Tremblement de terre;
- 23°, 24° Groupes d'enfans;
- 25° La Justice.

Ce sont les sept premiers sujets que représentent les cartons de la galerie de Hampton-Court. Deux autres sont, dit-on, en la possession du roi de Sardaigne; et un dixième, faisant partie de l'œuvre du massacre des Innocens, appartient à un Anglais, sir P. Hoare, écuyer. Tous les autres dessins originaux, sauf quelques raies fragmens, sont perdus; on les trouve seulement reproduits en entier dans les tapisseries de Rome.

Il est bien peu de personnes, en France, qui aient vu ou qui pnissent espérer de voir jamais les eartons que Londres possède : il aura été réservé au Magasin Pittoresque, malgré la difficulté de l'entreprise, d'en répandre dans notre pays des milliers d'exemplaires, et de faciliter ainsi l'écude de la pureté et de la simplicité admirables du génie qui a inspiré toutes les grandes compositions de Raphaël.

Une analyse des beautés de la Mort d'Ananie ne nous est pas permise dans cet article, qui dépasse déjà les limites ordinaires : nous sommes obligés de nons borner à transcrire le texte des Ecritures qui explique le dessin.

## RÉCIT DE LA MORT D'ANANIE ET DE SAPHIRE, EXTRAIT DES ACTES DES APÔTRES.

« Toute la multitude de ceux qui croyaient n'avait qu'un eœur et qu'une âme; et nul ne considerait ce qu'il possedait comme étant à lui en particulier, mais toutes choses étaient communes entre eux.

» Les apôtres rendaient témoignage avec une grande force à la résurrection de notre seigneur Jésus-Christ; et la grâce était grande dans tous les fidèles; car il n'y avait aucun pauvre parmi eux, parce que tous ceux qui possédaient des fonds de terre ou de maisons, les vendaient, et en apportaient le prix, qu'ils mettaient aux pleds des apôtres; et on les distribuait ensuite à chequn suivant ses besoins.

" » Joseph, surnommé par les apôtres Barnahé, c'est-àdire enfant de consolation, qui était Lévite, et originaire de l'île de Chypre, vendit aussi un fonds de terre qu'il avait, et en apporta le prix, qu'il mit aux pieds des apôtres.

» Alors un homme nommé Ananie, et Saphire, sa femme, vendirent ensemble un fonds de terre; et eet homme ayant retenu, de concert avec sa femme, une partie de prix qu'il en avait reçu, apporta le reste, et le mit aux pieds des apôtres.

» Mais Pierre lui dit: Ananie, comment Satan a-t-il tenté votre cœur, jusqu'à vous faire mentir au Saint-Esprit, et détourner une partie du prix de ce fonds de terre? Ne demeurait-il pas toujours à vous, si vous aviez voulu le garder; et après même l'avoir vendu, le prix n'en était-il pas encore à vous? Comment done avez-vous conçu ee dessein dans votre cœur? Ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais à Dieu.

» Ananie, ayant entendu ees paroles, tomba, et rendit l'esprit; et tous eeux qui en entendirent parler, furent saisis d'une grande erainte.

» Aussitôt quelques jeunes gens vinrent prendre son corps, et l'ayant emporté, ils l'enterrèrent.

» Environ trois heures après, sa femme, qui ne savait point ce qui était arrivé, entra, et Pierre lui dit : Femme, dites-moi; n'avez-vous vendu votre fonds de terre que cela? Elle lui répondit : Non, nous ne l'avons vendu que cela.

» Alors, Pierre lui dit: Comment vous êtes-vous ainsi accordés ensemble pour tenter l'esprit du Seigneur? Voilà ceux qui viennent d'enterrer votre mari, qui sont à cette porte, et ils vont aussi vons porter en terre.

» Au même moment, elle tomba à ses pieds, et rendit l'esprit. Les jeunes hommes étant entrés la tronvèrent morte, et l'emportant ils l'enterrèrent auprès de son mari.

» Cet évènement répandit une grande frayeur dans toute l'église. »

## MACHINE A FANER.

Le but qu'on s'est proposé dans la construction de cette machine est de remplacer les bras et la fourche du faneur pour éparpiller, retourner, jeter en l'air, exposer au vent et au soleil le foin récemment coupé. Les dents de fourche y



sont an nombre de neuf sur une même circonférence, et huit circonférences pareilles, placées sur le même axe, sont mises en monvement par un engrenage qui accélère la vitesse des fourches, et leur fait parcourir dix-huit pieds par seconde, tandis que le cheval avance de trois pieds. Ainsi, soixante-douze dents agissant avec cette vitesse font plus

d'ouvrage que trente-six hommes armés d'une fourche à deux dents, qui n'agissent que par intervalles, et avec une vitesse heaucoup moindre. Deux passages de la machine sur un pré, c'est-à-dire l'allée et la venue, suffisent pour opérer la dessiccation du foin, et laissent le temps de le serrer le jour même dans le grenier.

Cette machine est mue très facilement par un seul cheval. Quoiqu'elle ne soit pas très compliquée, on pense bien que le dessin ne peut représenter toutes les parties essentielles de sa construction, et que, pour l'exécuter, il faut que l'ouvrier soit guidé par des dessins où toutes les formes et toutes les dimensions soient tracées avec exactitude. On les trouvera dans le bel ouvrage publié par M. Leblane sous le titre de Recueil des machines, instrumens et appareils qui serrent à l'économie rurale, etc. C'est un des plus utiles monumens que les arts du dessin aient consacré à l'agriculture.

#### MAI.

ARBRES DE MAI. — MARIAGES EN MAI. — FÈTES, CÉRÉMONIES, USAGES.

Mai était le troisième mois du calendrier de Roundus. Suivant plusieurs étymologistes, on le nomma maius, en l'honneur des sénateurs qu'on appelait majores. D'autres, au contraire, prétendent que mai vient du nom de la déesse Maia, fille d'Atlas, et mère de Mereure. Ce mois était placé sous la protection d'Apollon, et personnifié sous la figure d'un homme entre deux âges, vêtu d'une robe ample à grandes manches, et qui portait une corbeille de fleurs sur la tête; un paon à ses pieds étalait sa queue parée de belles et brillantes couleurs.

Arbres de mai. — C'est une ancienne coutume encore observée dans une grande partie de la France à l'égard des maires, que celle de planter devant la maison des personnes d'une fonction ou d'un rang élevé, un arbre ou un gros rameau de verdure, appeié l'arbre de mai. Les cleres de la Basoche avaient le privilége de couper dans le bois de Vincennes un arbre qu'ils plantaient ensuite avec solennité dans la cour du Palais.

Mariages en mai. — Une superstition qui se perpétue dans quelques provinces, fait considérer comme funestes les mariages contractés en mai. On dit noces de mai, noces mortelles. C'était dans ce mois que les Romains fétaient les Lémuriennes, que Romulus avait instituées pour se délivrer de l'ombre plaintive de son frère assassiné. Ovide, dans ses Fastes, dit : « Que les vierges ou les veuves se gardent bien d'allumer dans le mois de mai les flambeaux de l'hyménée, ils se changeraient bientôt en torches funèbres. »

Rogations.— Prières publiques qui se font trois jours avant l'Ascension, pour demander à Dieu de conserver les biens de la terre, et d'éloigner les fléaux et les malheurs.

On en attribue l'institution à saint Mamert, évêque de Vienne, en Dauphine. Dans le cours de la dernière moitié du ve siècle, ce prélat exhorta les fidèles de son diocèse a faire des prières, des processions, des œuvres de pénitence, pendant trois jours, afin d'obtenir la cessation des tremblemens de terre, des incendies et du ravage des bêtes féroces, dont le peuple était affligé. Dans la suite, on continua ces prières pour se préserver de pareilles calamités, et l'usage s'en introduisit successivement dans les églises des Gaules, de l'Espagne, de l'Italie, etc.

Ascension. — Au temps du roi Dagobert, les environs de Rouen furent délivrés d'un dragon qui les désolait par saint Romain, évêque de la ville. Il s'était fait accompagner dans son expédition par un condamné à mort, qu'en considération de ce fait on rendit à la liberté. Dagobert décida que pareille grâce serait annuellement accordée au prison-

nier que les autorités ecclésiastiques et séculières en jugeraient digne. Le jour de l'Ascension, l'orgue retentissait dans l'église resplendissante de la clarté de tous ses flambeaux. Le clergé se rendait processionnellement sur la place de la Vicille-Tour, au son des clairons et des hauthois. Là, était élevé un théâtre de pierre qui portait la châsse de saint Romain. Le prisonnier s'y confessait, recevait l'absolution, et soulevait trois fois la châsse, pendant que le peuple criait Noël chaque fois. La procession reprenait sa marche vers l'église, en chantant le cantique de Lectance; et le prisonnier, la tête couverte de fleurs, suivait la châsse à laquelle ses fers étaient attachés; pendant l'office il demandait pardon à genoux à tous les membres du chapitre ; il se présentait ensuite à la maison du prince de la confrérie de saint Romain: là, il était magnifiquement traité; le lendemain il était conduit au chapitre, on lui faisait de graves remontrances sur sa vie passée (d'où pourrait être venu le mot chapitrer), et on le déclarait libre. Cette cérémonie remarquable n'a cessé que dans le dernier siècle.

## LA SEMAINE.

CALENDRIER HISTORIQUE.

Fastes religieux, politiques et littéraires. — Mort de Napoléon. — Exécutions.

4 Mai 1795. — Le maximum est établi en France. Cette mesure, qui fixe le taux le plus élevé, d'abord du prix du grain, et ensuite de celui des denrées et des marchandises de toute espèce, a pour objet d'empêcher les marchands d'élever les prix au point de rendre illusoire la création des assignats.

4 Mai 4814. — Ferdinand VII renverse le gouvernement constitutionnel en Espagne.

5 Mai 4789. — Ouverture des États-Généraux. Les trois ordres s'assemblent dans la salle des Menus, à Versailles.

5 Mai 4808. — Traité de Bayonne, par lequel Charles IV et Ferdinand son fils renoncent à leurs droits à la couronne d'Espagne, et les transfèrent à Napoléon.

5 Mai 1821. - Mort de Napoléon.

6 Mai 1777. — Exécution de Desrues, assassin de madame Saint-Faust de Lamotte et de son fils. Les circonstances odieuses des crimes de Desrues ont jeté une singulière épouvante parmi nos pères. La vie entière de ce misérable avait été une suite d'actions infâmes. Il semble, d'après ce que l'on rapporte de sa constitution physique, que sa scélératesse a été plus encore le résultat d'une organisation monstruense, que d'une mauvaise éducation. Ce fait ne pronverait rien contre l'abolition de la peine de mort : le système de détention appliqué aux fons dangereux serait également applicable à des monomanes de cet ordre.

7 Mai 1274. — Le quatorzième concile général s'ouvre à Lyon. Il s'y tronva 500 évêques, 70 abbés, 1,000 autres prélats, sons la présidence de Grégoire X. On ajonta le mot filioque dans le Credo, symbole de la foi catholique qui avait été dressé à Constantinople, le 50 juillet 581.

8 Mai 1816. — Abolition en France du divorce, qui était consacré par le titre VI du livre 1er du Code civil,

8 Mai 1794. — Exécution de Lavoisier, l'un des créateurs de la science chimique moderne. Ce fut son titre de fermier-général qui attira sur lui les rigueurs du tribunal révolutionnaire.

9 Mai 1204. — Baudonin, comte de Flandres, est proclamé emperent dans l'eglise de Sainte-Sophie, à Constan-

tinople. Ses compétiteurs à la couronne, parmi les chefs des eroisés, étaient le doge Henri Dandolo, et Boniface, marquis de Montferrat. Moins de deux ans après son couronnement, son cràne, entouré de cercles d'or, servait de coupe à Joannice, roi des Bulgares, qui l'avait vaincu sous les murs d'Andrinople, le 14 avril 1205.

9 Mai 4805. — Mort de Schiller, l'un des premiers poètes allemands. Il avait composé, à dix-huit ans, les Brigands, drame qui produisit une vive impression sur la jeunesse allemande, et que le haron Dalberg fit représenter en 4782 sur le théâtre de Manheim. Schiller s'était échappé de son école pour assister à la première représentation; à son retour il fut mis aux arrêts pour quinze jours. Le duc de Wurtemberg lui fit intimer, à cause d'un passage defavorable aux Grisons, la défense de rien publier qui fût étranger à ses études de médecine.

Parmi les drames les plus célèbres de Schiller, on doit compter Fiesque, Don Carlos, Wallenstein, Marie Stuart et Guillaume Tell.

40 Mai 4822. — Mort de l'abbé Sicard, successeur de l'abbé de l'Epée dans la direction de l'instruction des Sourds-Muets. Le nom de cet homme vertueux est sent un éloge tout entier. La France ne peut encore compter, malheureusement, qu'un faible nombre de talens supérieurs qui se soient voués avec le même zèle et le même amour aux perfectionnemens pratiques de l'éducation.

#### LE BABOUIN.

Cette espèce de singe est nommée simia cynocephalus, c'est-à-dire singe à tête de chien; en effet, le babouin serait pris pour un chien, si l'on ne voyait que sa tête. Tout son corps est convert d'une fourrure, brune, à l'exception de la face et des pattes où le poil est ras et noir. En plaine, il marche à quatre pattes, mais au milieu des rochers, il se dresse sur celles de derrière, et celles de devant deviennent des mains très fortes et très adroites.

Cette espèce est regardée comme uniquement frugivore. Le travail de fouiller la terre, pour en tirer des racines, raccourcit ses ongles, et rend ses pattes de devant d'autant plus semblables à des mains d'homme. Ses dents canines sont une arme quelquefois très redontable aux chiens de chasse, aux hyènes, et même aux léopards. Le singe saisit avec ses mains l'animal qui l'attaque, et le mordant à la gorge avec acharnement, il l'a bientôt mis hors de combat. On a vu un singe très vigonreux égorger ainsi plusieurs chiens, avant que la mente pût en venir à bout. Les Cafres assurent que lorsqu'un léopard est assailli par une bande de singes, il ne parvient que très rarement à leur échapper. Cependant, c'est aux dépens des singes que les léopards peuvent subsister, car ils trouvent rarement d'autre gibier.

Le singe est un animal très paisible, et tout-à-fait inoffensif, lorsqu'on ne le force pas à se défendre; mais c'est un voisin très incommode pour les cultivateurs. On est continuellement exposé à ses déprédations, quoiqu'il ne les commette pas à force ouverte, et que l'apparition d'an homme suffise pour le mettre en fuite. Quand une troape de babouins est en maraude, elle place des sentinelles sur une hauteur qui domine tous les environs; en cas d'alarme, la retraite se fait avec celérité, et en bon ordre; les femelles vont en avant, chargées de leurs petits, et les mâles les plus vigoureux forment l'arrière-garde. Malheur aux chiens qui oseraient les attaquer! En parcourant à cheval les etroites vallées de cette region montagneuse, il arrive souvent au colon d'être signale par les sentinelles, et de s'amuser de la terreur que sa présence répand; tont fuit à son appre-

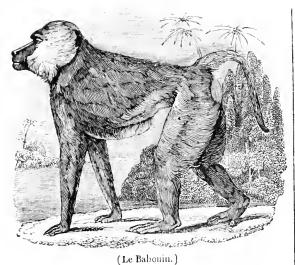

che, et il voit escalader des rochers à pie, franchir des précipiees, passer par-dessus des obstacles que l'on aurait jugés infranchissables par tout autre que par les oiseaux. Lorsque la bande fugitive se croit en sureté, quelques individus, qui paraissent être ses guides, ne manquent point d'injurier le perturbateur, et d'exprimer leur colère par des eris menaçans.

## AVIS A NOS SOUSCRIPTEURS.

Aneune des livraisons du Magasin pittoresque, considérée isolément, n'a la valeur d'un prospectus : quelques gravures, quelques articles ne suffisent pas pour faire sentir le degré d'intérêt et d'influence utile que notre recueil pent atteindre. Jusqu'à ce jour même, c'est à peine si nons avons en assez de temps et d'espace pour indiquer seulement quelques unes des principales séries à suivre, soit dans l'ordre des phénomènes naturels, soit dans l'ordre des travaux scientiliques, des productions des arts ou des perfectionnemens industriels.

Cependant, en comparant entre elles les dernières livraisons et la première, on reconnaîtra des améliorations successives, et l'on pourra pressentir celles qu'il nous est permis d'espèrer.

Nous nous eroyons done autorisés, par les sacrifices que nous nous sommes imposés, par les efforts que nous avons faits pour perfectionner nos travaux, et par ceux que nous nous proposons de faire encore, à prier nos sonscripteurs de concourir à la propagation de notre recueil. C'est à eux maintenant que nous conlions notre succès; car dans notre conviction, l'ensemble des numéros parus est certainement un temoignage beauconp plus complet et plus fidèle en notre faveur, que ne peuvent l'être les annonces des affiches et des journaux, moyens de publicité qui ne sont, après tout, que de simples promesses.

Nous leur demandous, en même temps, de s'associer de plus en plus directement avec nous par leurs conseils, aussi bien que par leurs critiques. Dans cette longue route que nous avons à parcourir, nous ne connaissons pas de meilleurs guides que ceux qui les premiers nous ont a dés, alors que nous avions moins de droits qu'aujourd'hui à leur confiance et à leurs encouragemens.

Sans augmenter les prix de souscriptions, nous avons pu commencer aussi quelques améliorations dans la partie matérielle ; ainsi

to 1 e papier d'impression continuera à être d'une même force et d'une même blancheur. Nous avertissons nos sonscripteurs que, des 1 e con lavraison, nous avons fait coller le papier en fabrique, thu qu'on poisse, si l'on veut, colorier les gravures,

2º Chaque livraison est adressée à nos sonscripteurs recouverte d'une enveloppe, pour éviter qu'elle s'endommage;

· 3" Nos prospectus promettaient quatre ou cinq gravnres par livraison : nous en avons donné plus de six.

Pour qu'ils n'éprouvent pas de retard dans l'envoi des livraisons, nous invitons nos souscripteurs dout l'abonnement expire à la 13° à vouloir bien le renouveler.

Il serait difficile d'éviter, au milieu de la variété d'articles que nous publions, quelques omissions et quelquefois même des erreurs, reproduites d'après les écrivains,
historiens ou voyageurs, qui semblaient mériter toute confiance: nous dénoncerons nons-mêmes, à la fin de chaque
trimestre, ces omissions et ces erreurs que nous aurons
découvertes, et que nos abonnés auront bien voulu nous
signaler.

1re Livraison, page 6, colonne 2.— L'exécution de Charles Ier, suivant ses contemporains, a eu lieu le 30 janvier 1648; mais cette date correspond pour nons au 9 février 1649. Le calendrier grégorien n'a commencé à être adopté par les Anglais qu'en 1752; avant cette dernière époque, le 24 mars était le premier jour de l'année anglaise.

3º Livraison, page 17. — (Bouclier d'Achille.) Pour obéir rigoureusement au texte de l'*Hiade*, l'artiste aurait dû représenter un cerele de flots comme encadrement du bouclier; mais il a pensè que la gravure en cut été allourdie, et qu'il cut fallu réduire, au point de les rendre indistinctes, les scènes intérieures.

3° Livraison, page 21, colonne 1. — « A l'entrée de la grotte, en avant de la ville, se trouve une tombe romaine creusée dans le roc: c'est celle de Virgile. » L'auteur de l'article a été induit en erreur. La tombe de Virgile est située au-dessus même de la grotte de Pausylippe. Nous donnous ici le dessin complet de ce tombeau, ou plutôt du columbarium on l'on suppose qu'ont été déposées les cendres du grand poète.



(Tombe de Virgile,)

3º Livraison, page 23, colonne 1, ligne 4 de l'article 3.— Au lieu de ces deux grandes parties du monde, lisez l'Asie et l'Afrique. 4º Livraison, page 28, colonne 1, ligne 1. — Au lieu de trente-

denx siècles, lisez vingt-denx siècles.

5° Livraison, page 33, colonne 2, ligne 19. — Au lieu de bussles, lisez bæns sauvages.

8° Livraison, page 58, colonne 1. — L'inscription du tableau sans portrait, consacrée à la mémoire du doge Marino Falicro, est celle-ci:

Hic est locus Marini Falethro, Decapitati pro criminibus.

« C'est ici la place de Marino Faliero, décapité pour ses crimes,—9° Livraison, page 65, colonne 1. — Divers ouvrages donnent à la tour de Notre-Dame d'Anvers une hauteur de 446 pieds. Dans la 2º livraison, page 11, colonne 2, on a fixé cette hauteur à 420 pieds. L'Annuaire du Borcau des longitudes a donné pendant plusieurs années 443 pieds, et maintenant n'en marque plus que 369.

LES EUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins

Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 50.

## LA PANTHÈRE, LE LÉOPARD, L'ONCE ET LE JAGUAR.



(Léopard guettant sa proie.)

Ces quatre espèces d'animaux earnassiers ont tant de rapports entre elles, qu'on serait tenté de les confondre sous une dénomination commune, et que l'on est embarrasse pour assigner à chacune quelques caractères distinctifs. Ces animaux habitent les pays chauds; tous sont revêtus d'une robe brillante et monchetée. Les ongles tranchans et rétractiles, comme ceux des chats; l'iris fendu et susceptible d'une grande dilatation; les oreilles courtes; des taches noires, arrondies, parsemées sur pelage fauve pour trois espèces, grisatre pour la quatrième; le poil court, brillant, blanc sous le ventre; le corps alongé, la tête ronde; l'habitude de grimper sur les arbres, de guetter leur proie, de l'atteindre d'un seul bond en s'élançant de leur cachette : tous ces caractères, communs aux quatre espèces, les rapprochent tellement, que les naturalistes ont commencé par les réunir sous le nom de panthère, ne les distinguant que par la grandeur on le lieu d'habitation. Ainsi le léopard serait la panthère du Sénégal, l'once la petite panthère, et le jaguar la panthère d'Amérique. Buffon a jugé plus conforme aux habitudes de l'intelligence et de la mémoire de conserver à chaque espèce son nom vulgaire, toutefois en indiquant les nombreuses analogies qu'elles ont entre elles, comme nous venons de le faire. La figure de ces animaux étant précisément ce qui diffère le moins dans les quatre espèces, il suffira, pour en donner une idée à nos lecteurs, de mettre sous leurs yeux la tête du léopard guettant sa proie.

Tome L

La panthère, le léopard et le jaguar sont également intraitables; ce n'est jamais sans péril que l'on essaie de les soumettre au joug de la domesticité. Quant à l'once, on doute encore de ce que Tavernier raconte. Suivant lui, la docilite de cet animal est telle, qu'un cavalier le porte en croupe, et qu'à la rencontre d'une gazelle, il le lance sur cette proie facile; l'once atteint la fugitive en deux ou trois bonds, et l'apporte comme ferait le chien le mieux dressé. Si l'animal chasseur a manqué son coup, ce qui arrive rarement, dit le voyageur, il revient tout confus, dans l'attitude du plus humble suppliant. Mais on sait que le temoignage de Tavernier à besoin d'être confirmé par des observateurs plus indicieux. Quelques naturalistes pensent que ce voyageur a confondu l'once avec le guepard, quoique l'once soit plus grande et plus redoutable. En effet, le guépard est bien plus disposé à se sommettre à l'homme, et surtout il doit être moins incommode au cavalier qui le porterait en croune.

La panthère atteint six pieds de long, en mesurant, suivant l'usage, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, dont la longueur est de la moitié de celle du corps. Le léopard n'a guère plus de quatre pieds, et sa queue est proportionnellement plus longue que celle de la panthère, car elie a presque les deux tiers de la longueur du corps. Entin l'once, encore plus petite que le leopard, porte une queue aussi longue que son corps. Il en est de même du ja-

guar; celui-ci est de même grandeur que le léopard, on ne l'en distingue reellement que par quelques mances de conleur et la distribution des taches sur le corps.

On dit que le jaguar livre quelquefois à l'alligator un combat qui tinit par la mort des deux combattans. Si ces deux canemis se rencontrent au bord de l'eau, le jaguar s'elance sur la tête de l'alligator et lui enfonce ses griffes dans les yeux, sachant bien qu'il l'attaquerait vainement sur le reste du corps, on il est convert d'une enirasse d'ecailles; l'alligator aveuglé plonge incontinent, tous deux disparaissent sous l'eau et sont noyés. Si ce fait est vrai, l'Amerique ne doit pas être le seul ducâtre de ces sortes de combats : la panthère, le leopard et l'once devraient être exposés, en Asie et en Afrique, aux attaques du crocodile, et se défendre de la même manière; cependant les voyageurs n'en font aucune mention.

Le léopard a eu le privilége d'être placé dans les armoiries, d'occuper les auteurs qui ont écrit sur l'art herablique, de fournir aux poètes des images et des comparaisons. La grande panthère a réellement plus de droits à cette sorte de célebrite que l'animal auquel on donne anjourd'hui spécialement le nom de leopard, et qui ne fut connu ni des anciens Grecs ni des chevaliers croisés; tandis que la grande panthère et l'once, ou petite panthère, furent observées de tout temps par les Europeens que le commerce, la guerre ou la simple curiosité amenaient en Asie.

## BANQUE DE FRANCE.

CAPITAL. — ATTRIBUTIONS. — ORGANISATION. — DÉTAIL DE SES ATTRIBUTIONS.

La Baoque de France a été fondée en 1800. Une loi, rendue le 24 germinal au xi (14 avril 1805), lui accorda pour quinze aus le privilège d'emettre des billets payables au porteur et à vue; le 22 avril 1806, la durée de ce privilège fut prorogee, par une nouvelle loi, jusqu'au 22 septembre 1845.

Le capital de la Banque était primitivement de 45,000,000, divisés en 45,000 parts ou actions de 1,000 francs. En 1808, le gouvernement autorisa l'émission de 45,000 actions nouvelles de 4,200 francs. Pour élever à la même somme le capital des 45,000 premières actions, il fut prelevé, sur les réserves que possédait l'établissement, 200 francs en faveur de chacque de ces actions, et le capital social se trouva ainsi porté à 108,000,000, répartis en 90,000 actions de 4,200 francs.

La Banque, ayant, depuis cette époque, racheté 22,100 de ses actions, il n'y en a plus anjourd'hui en circulation que 67,900, possédees, an 51 décembre dernier, par 5,827 actionnaires.

La principale opération de la Banque consiste à escompter des effets de commerce. Escompter un effet, c'est en payer le montant par anticipation, en retenant un escompte ou intérêt proportionné à l'éloignement de l'échèance de cet effet. C'est surtout sous cette forme qu'elle fait des avances de fonds aux commerçans et au trésor public; les interêts qu'elle en retire forment son revenu le plus important.

Elle fait aussi des avances sur dépôt de lingots, ou de monnaies étrangères d'or ou d'argent.

Elle tient une caisse de dépôt volontaire pour tous titres, contrats, métaux précieux, diamans, etc., etc.; moyennant un faible droit de garde, elle répond des valeurs déposées.

Enfin elle sert de caissier aux personnes qui la chargent de faire leurs recettes et leurs paiemens. Elle ne perçoit ne retribution pour ce service, parce que les frais qu'il occasione sont largement compensés par la jouissance, sans intérêts, des fonds que ce mouvement de caisse laisse à sa disposition.

La Banque est régie par un gouverneur et deux sonsgouverneurs nommés par le roi. L'administration se compose d'un conseil-général, formé par quinze régens et trois censeurs, et d'un conseil d'escompte de douze membres. Les régens, les censeurs et le conseil d'escompte sont élus par l'assemblee génerale des actionnaires.

Le nombre des employés était, en 1852, de quatre-vingtdix; celui des garçons de recette et de bureau, de cent. Les frais d'administration s'élèvent annuellement à près d'un million.

Le siège de la Banque est rue de La Vrillière, dans le quartier le plus central de la capitale. L'hôtel qu'elle occupe, et qui lui appartient, élevé par Mansard en 1620 pour le duc de La Vrillière, et possédé depuis par le counte de Toulouse et le duc de Penthièvre, a été restauré en 1811 par M. de Launoy, et approprié avec art à sa destination présente. Ce local est complètement isolé des habitations voisines par les rues de La Vrillière, Croix-des-Petits-Champs, Baillif et Neuve-des-Bous-Enfans, qui en forment un grand trapeze.

Chaque action de la Banque de France donne droit à un dividende fixe de 50 francs, payable tous les six mois. La somme nécessaire pour le former est prélevée sur les bénéfices et revenus de la société; l'excédant, s'il y en a, est divisé en trois parties égales, dont deux sont réparties aux actionnaires en sus du dividende obligé, et la troisième mise en réserve pour faire face aux pertes possibles.

Tous les ans les actionnaires sont réunis en assemblée générale. Le gouverneur, au nom du conseil-général, leur presente le compte rendu des opérations de l'année et de la situation de l'établissement. Cette communication est suivie par le rapport des censeurs. Le degré de prospérité qu'a atteint cette belle institution, et l'immense crédit dont elle jouit, prouvent la haute capacité et la sévère prudence des administrateurs qui ont concourn jusqu'à ce jour à sa direction. L'ordre, l'activité et la régularité parfaite qui règnent dans tous les détails d'une administration aussi compliquée, la rendent digne de servir de modèle.

L'utilité des banques fondées par l'association de nombreux capitalistes, est trop généralement reconnue pour qu'il soit nécessaire d'insister sur ce point; mais il est bon d'expliquer comment ces entreprises peuvent réaliser de beaux bénéfices, en ne percevant sur lenrs avances que des intérêts très modérés, et presque toujours inférieurs au taux admis dans le commerce; comment, par exemple, la Banque de France, prétant à 4 p. 400, peut chaque année distribuer à ses actionnaires des dividendes de plus de 5 p. 400 sur le capital nominal de leurs actions, couvrir des frais d'administration qui atteignent presque un million, et mettre en réserve une somme importante? C'est là le fait saillant dans les spéculations de ce genre, et il vaut la peine d'être étudié.

Les banques de circulation (celles qui émettent des billets) ne se bornent pas à faire des avances au moyen seulement du capital fourni par leors actionnaires: elles appellent à leur aide le *crédit*, et pour elles le crédit a cela d'avantageux, que l'usage ne leur en coûte rien. Par l'émission de leurs billets au porteur et à vue, elles empruntent au public sans intérêt de l'argent qu'elles prêtent à intérêt. En cela le public n'est pas lésé, poisqu'il ne prête que cette portion de son argent qui demeurerait improductive entre ses mains; d'ailleurs, les billets contre lesquels il échange cet argent n'ont-ils pas pour lui la même valeur et ne peuvent-ils pas lui rendre les mêmes services? Tout le monde les reçoit comme argent comptant, et il est toujours possible

de les convertir en numéraire en les présentant à la Banque, qui doit tenir constamment en reserve une somme destinée aux remboursemens eventuels.

L'expérience a prouvé que lorsqu'une banque n'émettait des billets que pour les avances qu'elle est appelée à faire sur des valeurs solides et d'une réalisation facil , une réserve du tiers des billets émis était tout-à fait suffisante. Ainsi elle peut employer à des opérations productives, outre le capital fourni par ses actionnairés, une somme égale aux deux tiers de celle de ses billets en circulation; et l'on congot que les intérêts qu'elle perçoit sur cette somme sont tout profit pour elle, qui en a la jouissance gratuite.

De là résultent d'immenses avantages, et pour les travailleurs et pour les capitalistes. Les premiers trouvent les capitaux qui leur sont necessaires, avec plus de facilité et à un prix plus bas, dans une institution qui offre aux autres un placement plus sûr et plus profitable pour leurs fonds.

Bordeaux, Nantes et Rouen possèdent depuis quelques années des banques de circulation qui ont déjà rendu de grands services au commerce. Nous devous souhaiter qu'il s'en établisse bientôt dans d'autres villes de nos départemens, où le mouvement commercial est assez important pour qu'une entreprise de ce genre puisse y réussir.

La balance des sorcières à Oudewater, - Au milieu du xviie siècle, on suivait encore officiellement à Oudewater, en Hollande, une coutume qui rappelait les épreuves des temps de barbarie, et que Charles-Quint avait introduite, dit-on, afin de dérober à la mort une multitude de victimes du fanatisme populaire. Elle consistait à peser dans la grande balance de la ville les gens accusés de sorcellerie, pour vérifier s'ils avaient le poids requis d'un bon et honnête chrétien. La plupart y venaient d'eux-mêmes. On les faisait déshabiller; une sage-femme patentée servait de témoin avec deux hommes chargés du pèsement. Les échevins et le greffier partageaient avec ces trois singuliers fonctionnaires les six florins dix sous payés par les individus qui réclamaient l'épreuve , et auxquels , en retour , on delivrait un certificat, attestant que leur pesanteur était proportionnée à leur taille, et qu'ils ne portaient rien de diabolique sur le corps. Ce certificat n'était pas trop cher ; puisqu'il les préservait du supplice du feu. On a fait l'observation que la plupart de ces prétendus sorciers et sorcières venaient de la Westphalie, et l'on assure que la superstition que nous venons de rappeler n'est point encore entièrement extirpce. Elle fait l'objet d'un fabliau intéressant, dans un recueil de poésies nationales belges, qui a paru récemment sous le titre de Ruines et Souvenirs.

## MARINE FRANÇAISE. - STATISTIQUE.

La marine militaire a dans sa dépendance cinq grands ports, qui sont : Brest, Toulon, Rochefort, Cherbourg, Lorient. Elle fait aussi des constructions à Saint-Servan, Dunkerque et Bayonne.

Les forges de la Chanssale (dans le département de la Nièvre) pour la confection des ancres, cables-chaines, et autres grosses pièces en fer, fui appartiennent, ainsi que l'établissement d'Indret, auprès de Nantes, entièrement consacré aujourd'hui à la fabrication des machines à vapeur.

Le matériel de la marine était au 1<sup>er</sup> janvier 1835 de; 55 vaisseaux; 57 frégates; 17 corvettes; 9 corvettes-avisos; 51 bricks, 20 bricks-avisos; 5 bricks-goëlettes; 8 bombardes; 6 canonnières-bricks; 48 goëlettes, cutters, lougres; 56 bá-

timens de flottille; 17 bâtimens à vapeur; 20 corvettes de charge; 28 gabarres; 4 transports;— en tout 287 navires.

Conformément à l'ordonnance du 4<sup>er</sup> mars 1831, le corps d'officiers de la marine doit être composé comme suit:

5 amiraux, 40 vice-amiraux, 20 contre-amiraux, 28 capitaines de vaisseau de 1 cre classe, 42 capitaines de vaisseau de 2 capitaines de frégate, 90 capitaines de corvette, 450 lieutenans de vaisseau, 550 lieutenans de frégate, 200 élèves de 1 classe, 100 élèves de 2 classe; — en cas d'insuffisance, des capitaines au long cours sont appelés à prendre rang sous le titre d'officiers auxiliaires.

Sons les ordres de ces officiers, sont planés les officiersmariniers et les matelots, soit des classes, soit des compagnies permanentes.

Les chionrmes, composées de plus de 7000 condamaés, font partie du service de la marine, et servent à exécuter les travaux de force si nombreux dans les ports.

Les stations ordinaires sont, celles du Levant; des Antilles; de Guba et du Mexique; du Brésil; de la mer du Sud; d'Afrique, pour la répression de la traite; de Terre-Neuve, Cayenne et Bourbon. Que l'on y joigne les missions extraordinaires, et l'on ne sera pas surpris si les armemens prévus pour 1855 (y compris l'Orion, vaisseau ecole), s'elèvent à 120 bâtimens actifs, montés par 1,527 officiers, 15,427 officiers-mariniers et marins, 550 artilleurs de la marine.

Outre ces forces, dont on peut disposer sur-le-champ, la marine a des constructions et des approvisionnemens de prévoyance, qui permettraient de les augmenter considérablement en peu de mois. Il y aura en chantier au 51 decembre 1855: — 24 vaisseaux, 26 fregates, 5 corvettes, 8 gabarres, en partie fort avances.

Depuis quelques années, de grands perfectionnemens ont été apportés dans la marine en faveur de la sécurite de la navigation et de la santé des hommes. L'ordre et la propreté sont admirables à bord des bâtimens de l'État. Les caisses en tôle, d'un arrimage facile, conservent dans tonte sa pureté l'ean nécessaire aux équipages, hien mieux que les anciens tonneaux; les crémaillères, nouveau système de ridage de M. Painchaut, sont du meilleur effet pour consolider la mature; les chaînes en fer permettent de mouiller dans des lieux où les câbles seraient coupés par les rochers; le percuteur de M. Jure , et l'adoption d'un calibre unique. sont d'heureuses innovations en artillerie; entin, l'experience vient de prouver que la substitution proposée par M. de Marque, des cables en fil de fer aux cables de chanvre pour les manœuvres dormantes, ne peut être que très avantagense. Ainsi, grace aux nombreux perfectionnemens qui se font chaque jour dans la marine, on peut esperer que les dangers de la navigation diminueront de plus en plus sensiblement.

Il y a des vices qui ne tiennent à nous que par d'antres, et qui, en ôtant le tronc, s'emportent comme des branches, Pascal, Pensces.

## JACQUES COEUR.

HISTOIRE DE SA VIE. - MONUMENS DE LA VILLE DE BOURGES.

Jacques Gœur est l'un des fondateurs du commerce en France; à ce titre il devait occuper l'une des premières places dans notre galerie de portraits.

Jacques Cour, fils d'un orfèvre de Bourges, Pierre Cour, fut dans sa jeunesse employe à la fabrication des mounaies. La bonne éducation qu'il avait reçue, la grande aptitude qu'il développe dans les affaires commerciales, le firent



avantagensement connaître de Charles VII, qui le nomma

d'abord maître de la Monnaie de Bourges, puis le chargea de l'administration des finances de la France, sous le modeste titre d'argentier. Il faisait sur terre et sur mer, avec les chrétiens et les musulmans, un commerce considérable de drap d'or et de soie, de fourrures, d'armes, d'épiceries, de lingots d'or et d'argent; il occupait trois cents facteurs, et il dirigeait plus d'affaires que tous les négocians réunis de la France et de l'Italie. Les mers étaient couvertes de ses vaisseaux; seul, il lutta contre le génie industriel des républiques de Gênes et de Venise, auxquelles il enleva les bénéfiees énormes qu'elles faisaient avec le Levant. Malgrè toutes les difficultés qu'il dut épronver dans un siècle de barbarie et de destruction , malgré le temps qu'il employa à mettre de l'ordre dans les finances de l'Etat, sa fortune devint si colossale, qu'il passa en proverbe de dire: riche comme Jacques Cœur, et qu'on crut qu'il avait trouvé la pierre philosophale, cette merveille que tant d'autres ont cherehée depuis.

En 4445, il fit construire une maison qui passait alors pour la plus belle du royaume. Aebetée, en 4682, par le maire et les échevins de Bourges, elle sert aujourd'hui d'Hôtel-de-Ville et de Palais de Justice.

An-dessus de toutes les portes se voient des bas-reliefs analogues à la destination des appartemens. Partout se trouvent des armoiries composées de coquilles de saint Jacques et de cœurs. Sur une balustrade en pierres découpées



But Astro-Ville de Burrges.

à jour, et qui communique à la campanille de l'horloge, se lit cette belle et noble devise, en lettres gothiques, précépée de cœurs et de coquilles;

A cœur vaillant rien d'impossible.

La chapelle au-dessus du portail principal offrait de chaque côté de l'autel deux cabinets ayant chacun une cheminée et une petite fenètre : là , se plaçaient Jacques Cœur et sa femme pour entendre la messe. Les deux fenètres représentent à l'extérieur deux portes entr'ouvertes et une personne à chacune regardant d'un côté opposé. La voûte de cette chapelle est peinte, entre les arceaux , de figures coloriées , et on y voit des sculptures gothiques du fini le plus précieux. Cette pièce est devenue le cabinet du procureur du roi , mais on a su lier à sa décoration intérieure les belles sculptures dont elle est ornée.

Une tour assez élevée, construite dans le goût de la renaissance, contient à son sommet des ouvertures qui permettent d'observer à une grande distance sur toutes les directions; c'est actuellement l'escalier des tribunaux.



Jacques Gœur, que sa longue habitude un haut commerce avait familiarisé avec les grandes idées, sentant de quelle importance serait pour sa patrie l'acquisition de la Normandie, prêta 200,000 écus d'or à Charles VII, en 1448, pour effectuer ectte conquête, et entretint quatre armées à ses frais pendant la durée de la guerre. Ayant été anobli, après tant de services rendus, il acheta les terres de Tonei, de Péreuse et de Saint-Fargeau; cette dernière ne

contenait pas moins de vingt-deux paroisses, ce qui supposait une étendue de plus de trente lieues carrées de superficie. A l'entrée du roi à Rouen, il marcha à côté du beau Dunois, portant une tunique et des armes semblables à celles de ce brave chevalier. Envoyé comme ambassadeur à Lausanne, ses ennemis profitèrent de son absence pour l'accuser d'avoir empoisonné Agnès Sorel, dont il avait été l'executeur testamentaire. Jacques Cœur, lors de son retour, eut peu de peine à se justifier d'un pareil crime; mais l'envie qu'avaient fait naître ses immenses richesses, le désir de les partager, et peut-être aussi le besoin de se débarrasser de dettes qui les gênaient d'autant plus qu'il leur avait prêté plus noblement, excitèrent les courtisans à tenter un nouvel effort pour le perdre. On l'accusa d'avoir fait sortir de l'argent du royaume, vendu des armes aux musulmans, renvoyé à son maître un esclave chrétien qui s'était réfugié sur un de ses vaisseaux, contrefait le sceau du roi, et altéré les monnaies. Une commission, dont Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, son ennemi mortel, était le président, le condanina à mort, le 19 mai 1453. Le roi, en considération de certains services, et à la recommandation du pape, commua sa peine en une somme de 400,000 écus, la confiscation de ses biens, le bannissement perpétuel hors du royaume, et l'amende honorable devant une église. L'académicien Bonamy, qui a fait une étude particulière du procès de Jacques Cœur, le représente non seulement comme innocent, mais encore comme une des plus illustres et des plus respectables victimes que la faiblesse ait sacrifiées à la haine. Ainsi, Charles VII, que l'histoire a surnommé le Victorieux, parce que Jeanne d'Arc lui prêta son épée, et Jacques Cœur son argent, a laissé brûler la première sur la place de Rouen, et a sacrifié le second aux seigneurs de sa cour.

Réduit à la misère, on lui permit, quoique banni, de se retirer dans le couvent des cordeliers de Beaucaire, d'où il s'échappa, par le secours de Jean Duvillage, un de ses facteurs, à qui il avait fait épouser sa nièce. Ses commis, dont il avait plutôt été le père que le maître, lui donnérent une somme de 60,000 écus, avec laquelle il se réfugia auprès du pape Caliste III, qui lui confia le commandement d'une flotte armée contre les Turcs. Etant tombé malade en traversant l'Archipel, il mournt dans l'île de Chio, en 1455. Jean d'Autun, historien de Louis XII, qui vécut avec les enfans de Jacques Cœur, dit qu'il y est enterré dans l'église des Cordeliers.

L'obituaire de la cathédrale de Bourges, écrit Butet dans la statistique du Cher, lui donne le titre de capitaine général des troupes de l'Eglise contre les Infidèles; et Charles VII, à qui il recommanda ses enfans en mourant, déclare, dans des lettres patentes, que Jacques Cœur était mort en exposant sa personne à l'encontre des ennemis de la foi catholique. Cet homme, célèbre par sa grande fortune et par son patriotisme, ne se distingua pas moins par son savoir : le plus riche négociant de son temps, il en était aussi le plus éclairé. On lui doit des Mémoires et Instructions pour policer la maison du roi et tout le royaume : ainsi qu'un Dénombrement ou Caleul des revenus de la France, que l'on trouve dans le Cheralier sans reproche, par Jean Bouchet de Poitiers, et dans la Division du monde, par Jacques Signet.

Louis XI ayant réhabilité la mémoire de Jacques Cœur, ses enfans, après un procès terminé sous Charles VIII, rentrèrent dans les seigneuries usurpees par Chabannes de Dammartin.

## GROTTE DU CHIEN, EN ITALIE.

A quelques pas des étuves de Saint-Germain, sur la route de Naples à Pouzzoles, est une excavation dans le rocher,

appelée la Grotte du Chien. Elle ne peut contenir que trois personnes.

C'est à la présence du gaz acide carbonique (union du carbone avec l'oxigène) que cette grotte doit toute sa céle-traté. Ce gaz etcint les corps en combustion, et asphixie les animaux. Tire-t-on un pistolet à deux pouces de terre, il ne part pas; fait-on entrer un chien, l'animal cherche à fuir, mais la vapeur qu'il respire le fait enller, entrer en convulsion, et lui donne la mort. Le traine-t-on dehors avant qu'il ne soit expiré, il reprend son existence première, gambade, et semble jouir vivement de l'air délicieux et frais du jac d'Aguano.

Dans cette grotte, un honune debout n'éprouve aucun malaise, parce que le gaz acide carbonique, étant plus lourd que l'air atmosphérique, ne s'elève pas beaucoup audessus du sol.

Il y a certaines caves de notre vieux Paris qui recèlent ce gaz en grande quantité; aussi faut-il se garder d'y descendre sans certaines précautions, par exemple sans porter d'abord devant soi une lumière, qui s'affaiblit et s'éteint s'il y a danger.

Entrée du Portugal, près d'Abrantés. — De tristes monticules de grès succèdent à des landes de rochers sebistenses et tranchantes, et sont remplacés par d'enormes montagnes de granit. Là où la pierre ne se montre pas à déconvert, l'ail se perd dans des landes uniformement parsemées de bruyères et de cistes. Des chèvres maigres et promptes à fuir dans la montagne composent les seuls troupeaux des habitans. Il faut, pour trouver des traces humaines, les chercher au fond de quelques ravins qui conservent l'eau pendant l'été. Là, près du hamcau qui, par la couleur et la forme de ses maisons, ressemble à une continuation de l'éternel rocher, on a planté d'oliviers quelques terrains enclos, et l'on a semé un peu de seigle et de maïs. Rien n'interrompt la monotonie du paysage, que des châtaigniers isoles, alors depouilles de leurs feuilles, les pâles arbres à liége et les chênes verts rabougris, dont la vue attriste dans toutes les saisons. LE GÉNÉRAL FOY.

Les inventions utiles, ainsi que les semences des végétaux, croissent et múrissent sans bruit : les fruits en sont cueillis sans peine, et le vulgaire en jouit sans s'informer comment ni d'ou elles viennent, et sans imaginer ce qu'elles ont coûté.

BAILLY, Astronomie.

## VOYAGES.

## ÉTABLISSEMENS FRANÇAIS DANS L'INDE.

Décline de son ancienne splendeur dans l'Inde, la France n'a conservé que des établissemens d'une médiocre importance relativement aux magnifiques possessions de nos énules de gloire et de puissance; mais peut-être de grands changemens se préparent-ils. La compagnie des Indes en Angleterre va voir expirer cette année-ci son privilége; sera-t-il renouvelé, et à quelles conditions?

Dans cet état de choses, on lira avec plaisir quelques renseignemens sur un de nos comptoirs dans cette contrée. Ils sont extraits et alrègés de la relation intéressante du voyage de la Favorite, commandée par M. Laplace.

## COMPTOIR DYANAON

SUR LA COTE ORIENTALE DE LA PRESQU'ILE DU BENGALE.

Productions. — Commerce. — Émigration à Bourbon. —

20,000 habitans submergés par la mer.

..... A Madras. j'avais vu les maîtres de l'Hindonstan malades et eunuyes au milieu du luxe et des richesses ; ici,

je trouvai une population pauvre, courbée sous le joug, et qui ne connaissait même pas les noms célèbres de Golconde, de Delhi, et de tant d'autres riches cités qui composent toute l'Inde pour la plupart des habitans de l'Europe. Ces magnifiques palais, cette spiendeur de l'Orient, rèves qui ont exalté tant d'unaginations, ne se sont montrés nulle part à mes yeux; j'ai joui d'un spectacle moins brillant, mais plus agréable pour moi, celui de quelques milliers d'Indiens, bénissant le nom de la France, qui les protège et les rend heureux.

Le territoire appartenant à notre établissement est extrêmement borné, mais très peuplé et bien cultivé. Au riz et à l'indigo, se joint la colture des cannes à sucre, dont le produit est entièrement consommé dans le pays. Les fruits et les légumes sont ceux des contrées tropicales, mais ils sont très peu variés, et en petite quantité. Outre les buffles, qui sont employés exclusivement aux travaux pénibles, les campagnes de Yanaon nourrissent encore des bœufs de petite taille, dont la chair est très bonne à manger, et de forts moutous couverts de longs poils au lien de laine.

Une sévère surveillance empêche les exactions des agens inférieurs indiens, chargés de percevoir les droits sur le produit des terres. Celles-ci appartiennent presque en totalité à la France, qui s'est mise au lieu et place des anciens souverains du pays, et reçoit, à ce titre, 60 pour 400 de revenu. Cette charge semblera bien pesante pour les pauvres cultivateurs; cependant elle est levée facilement dans nos établissemens, et leurs habitans sont tranquilles et heureux sous le joug de notre patrie, tandis que dans les provinces interieures sonmises aux Anglais, les Indiens sont en proie aux exactions et aux vexations les plus criantes de la part des collecteurs d'impôts.

Le voisinage d'une rivière navigable, traversant tout l'Hindoustan, avait fait de Yanaon le centre d'un grand commerce; on blanchissait et préparait dans les belles plaines qui entourent l'établissement, les toiles en coton écru, fabriquées dans les provinces intérieures. Ces toiles étaient conservées dans d'immenses magasins (maintenant vides et abandonnés), jusqu'à l'époque où, chaque année, les vaisseaux des différentes compagnies venaient les enlever pour l'Europe. Cette exportation, encore considérable en 1814, commença dés lors à diminuer; et enfin, elle cessa entièrement quand une espèce particulière de métiers, pour fabriquer les toiles de coton communes, fut établie en Angleterre, et permit aux marchands de cette nation d'entrer en concurrence avec ceux de Yanaon.

Alors, la multitude des bras qu'employait cette branche d'industrie restèrent oisifs. Dans notre comptoir, et les pays environnans, la détresse du peuple fut portée à un point dont on se ferait difficilement une idée en Europe. La faim et la misère détruisirent un nombre considérable de malheureux Indiens. Ce fut dans ces circonstances que la colonie de Bourbon vint demander des bras libres pour cultiver ses plantations dépourvues d'esclaves. Le besoin et les promesses décidèrent quelques Indiens.

Quatre piastres (un peu plus de 20 francs) étaient le prix de leurs travaux par mois; une partie était donnée avant le départ; c'était un trésor pour des Parias, seule caste pouvant offrir des émigrans. Une des grandes causes de cette émigration fut la faculté laissée à chaque Indien de faire passer à sa famille, et à des époques rapprochées, une piastre sur le nombre de celles qu'il gagnait par mois. Cette concession, toute faible qu'elle paraîtra, faisait cependant exister dans une sorte d'aisance une foule de malheureux; mais le grand-conseil de Bourbon, sous prétexte que le secours envoye par les Indiéns à leur famille faisait sortir le numéraire de la colonie, s'est opposé à se que cette première con dition de l'engagement fût remptie.

Le commerce des toiles n'a pas été la seule cause de l'ancienne prosperite de notre petif établissement. Le Godavery (rivière de Yanaon) a de tout temps apporté les nombreux radeaux de differens bois, et surtout de bois de Tek, que les habitans des provinces de l'interieur font transporter dans toutes les parties de l'Inde, sur une multitude de navires caboteurs sortis eux-mêmes des chantiers de Yanaon. Ces navires caboteurs, propriéte des marchands indigènes, sont conliés à des marins anglais ou français, et transportent dans les établissemens sur la côte Est de la presqu'ile, le riz fourni par les rives basses et inondees du Godavery, et l'indigo de belle qualité que produisent quelques usines dirigées par les blancs.

Mais le mouvement et les travaux qui donnent un aspect si pittoresque au rivage de Yanaon n'y ont pas toujours existé, et faisaient autrefois partie de la prospérité de Coringui, placée à l'embouchure du Godavery. Coringui, maintenant misérable, dépeuplée, devant laquelle les bâtimens de moyenne grandeur peuvent à peine arriver par des passes sinueuses et changeantes, fut une eite riche et commerçante; sa rade et son port étaient couverts de nombreux bâtimens sortant de chantiers entourés de magasins magnifiques et richement approvisionnés. Toutes les nations commerçantes de l'Europe avaient leurs factoreries dans cette ville; la compagnie espagnole des Philippines ellemême y faisait reparer ses vaisseaux, qui reparlaient chaque année chargés de ballots de toile de coton. Tant d'élémens de prospérité firent monter sa population jusqu'à 30,000 habitans. Une seule journée vit ancantir Coringui.

Dans le mois de décembre 1789, au moment on une grande marée atteignait sa plus forte hauteur, et où le vent de nord-est souillait avec fureur, amoneclait les eaux dans le fond de la baie, les malheureux habitans de Coringui aperçurent avec effroi trois lames monstrueuses venant du large et se succédant à peu de distance. La première, renversant tout sur son passage, se précipita dans la ville et y jeta plusieurs pieds d'eau; la seconde, augmentant les ravages, annonça aux Indiens le sort affreux dont ils étaient menacés. La fuite était impossible : dans un instant ce pays bas et uni fut entièrement inondé; enfin la dernière lame submergea, anéantit tout. La ville disparut, et avec elle 20,000 de ses habitans,

Il ne reste plus que quelques constructions entourées de vase et de marais fangeux.

# LA SEMAINE. CALENDRIER HISTORIQUE. Beaux arts et Politique

41 Mai 4708. — Mort de Mansart, premier architecte de Louis XIV. C'est lui qui a donné les plans, et surveillé l'exécution du dôme des Invalides, du château de Versailles, de ceux de Marly, du grand Trianon et de Clagny; de la maison de Saint-Cyr, de la place Vendôme, de la place des Victoires, etc. Le mérite de cet artiste a été surtout de comprendre admirablement le caractère du règne de Louis XIV, et de déployer le plus de faste possible, ne pouvant atteindre à la véritable grandeur.

41 Mai 1792. — Un vicaire de Sainte-Marguerite se présente à la barre de l'Assemblée legislative; il déckare qu'il est marié, et montre en temoignage sa femme et son beau-père. A la suite de ce premier exemple, un grand nombre de prêtres quittent le célibat.

12 Mai 1588. — Journée des barricades, Henri III avait fait entrer, des la pointe du jonr, dans Paris quatre mille Suisses, qu'il avait fait venir de Lagny, pour les loger au faubourg Saint-Denis. Ils avaient été distribués, avec les gardes françaises et les gardes de la ville, dans divers quartiers. Le parti de la Ligue, voyant ces dispositions, se rassemble, tend les chaînes de chaque rue, les fortifie avec des tonneaux pleins de têrre, et forme ainsi des barricades, dont la première est établie sur la place Maubert. Les gardes de la ville se joignent aux ligueurs. Un Suisse tire un coup de mousquet ; le combat s'engage. Henri III, effrave, envoie auprès du duc de Guise, pour le prier d'arrêter le monvement populaire, et de calmer le conseil des Seize, qui dirigeait la Ligue; mais il n'était plus temps. Le lendemain, 15 mai, après avoir tenu conseil, le roi se sauva des Tuileries, où il ne rentra plus.

45 Mai 4619. — Exécution de Barneweldt (Jean Olden), grand pensionnaire de Hollande, qui était parvenn à faire reconnaître l'indépendance des Provinces-Unies. Il mourut victime de l'ambition et de la jalousie de Maurice de Nassau, prince d'Orange. Le celèbre publiciste Grotius, et Hoogerbeer, pensionnaire de Leyde, qui avaient été arrêtés en même temps que lui, comme fanteurs de la doctrine religieuse du professeur Harminius, furent condamnés à une prison perpetuelle.

44 Mai 4610. — Assassinat de Henri IV dans la rue de la Féronnerie.

44 Mai 1669. — Mort de Sallo, inventeur des journaux littéraires. Ce fut lui qui publia, le 5 janvier 1665, le premier numéro du premier journal litteraire, qui était intitule Journal des Sarans, et qui se continue encore aujourd'hui.

45 Mai. — A Rome, le quinzième jour de mai, qui était celui des Ides, les vestales jetaient dans le Tibre, par-dessus le pont Súblicien, trente effigies ou mannequius en osier, représentant des vieillards. Il n'existe point d'explications satisfaisantes de cet usage.

46 Mai 1585. — Jean Népontucène, aumonier, est précipité, pieds et mains liés, dans la Moldau, par les gardes de l'empereur Wenceslas, pour n'avoir pas voulu révéler les confessions de l'impératrice. Le corps de Jean Népontucène, retiré du fleuve, fut adoré dans l'église metropolitaine, du vivant même de l'empereur.

46 Mai 1705. — Mort de Charles Perrault, auteur du Parallèle des anciens et des modernes, ouvrage remarquable, dont tout le mérite philosophique ne paraît pas être encore assez généralement compris. C'est anssi l'auteur des Contes de Fées.

46 Mai 1800. — Passage du mont Saint-Bernard par l'armée française.

17 Mai 1809. — Réunion des États romains à l'empire français, decrete par Napoleon, à Vienne. Ce decret, qui fut suivi d'un bref d'excommunication lance par Pie VII contre l'empereur, commençait ainsi : « Considerant que, lorsque Charlemagne, emp. reur des Français, et notre auguste predecesseur, fit don aux evêques de Rome de diverses contrées, il les leur ceda à titre de liefs, etc. »

## MUSÉE DE 1833.

TABLEAU DE M. A. HESSE. — HONNEURS FUNEBRES RENDUS AU TITIEN.

PESTE DE VENISE. - VIE DU TITIEN.

Le tableau dont nous donnons la gravure est un des plus remarquables de l'exposition : il se distingne par une belle etude de coloris, par un dessin correct, par l'art avec lequel les personnages sont groupes; on sonhaiterait seulement plus d'inspiration et de chaleur dans la composition; et peut-ètre le personnage principal, le Titien, ne se détache pas d'une manière assez saillante de l'ensemble du tableau. Le sujet représente les honneurs funebres rendus au Titien, mort à Venise pendant la peste de 1576. Le convoi est



(Musée de 1833. - Convoi du Titien, par M. Hesse.)

arrêté sur la place Saint-Marc, en face du palais ducal, qui est à gauche du tableau. On peut lire les détails sur ce monument et sur la place Saint-Marc dans notre 8e livraison.

La peste de 4576 exerça les plus grands ravages à Venise, en partie à cause de l'ignorance de deux médecms, professeurs à Padouc, qui furent appelés pour en étudier les symptômes. S'étant trompés sur les apparences de la maladie, ils entrainèrent tout le monde dans l'erreur, et empêchèrent de prendre des mesures pour arrêter le fléau; en fort peu de temps Venise fut dévastée par la peste. Le Titien s'était réfugié à Cadore afin d'échapper à la contagion; mais il fut atteint, et périt à l'âge de cent ans. Le sénat de Venise dérogea pour lui à un règlement très sévère qui commandait la destruction des cadavres pestiférés: il permit que le corps du Titien fût déposé, avec tous les honneurs religieux, dans l'église des Frazi.

Le Titien est le plus grand peintre de l'école vénitienne; il est né à Pieve di Cadore, en 1477. Il étudia sons plusienrs maîtres, et s'en dégonta promptement pour s'abandonner à son génie. Le Titien a peint une inimense quantité de tableaux, dont plusieurs out été perdus. Son talent embarrassait les genres les plus variés, le sacré, le profane, les sujets mythologiques. Il se distingue par la science et l'harmonie de ses compositions; chez lui tout se tient; le plus petit détail a autant de valeur que l'ensemble. Ses figures sont animées et expressives, et il savait rendre le sentiment dans les situations les plus différentes et dans les sujets les plus opposés. Le Titien est le premier coloriste des peintres italiens. Il a véeu dans le xvie siècle, si agité et si rempli d'hommes originaux; il a fait les portraits d'un grand nombre d'illustrations de l'époque, de Charles-Quint, de François Ier, de Philippe II, de l'Arioste, de l'Aretin, de Bembo, de Lucrèce Borgia. Les empereurs, les rois, les princes réctamaient tous l'honneur de voir leurs traits reproduits par ce magique pinceau. Charles-Quint posa jus-

qu'à trois fois devant lui. En public, à la promenade, il lui cédait toujours la droite; ses courtisans le lui reprochaient: « Je puis bien créer un duc, disait-il, mais où trouveraisje un autre Titien? » Le peintre laissa un jour tomber son pinceau devant Charles-Quint, qui le ramassa en lui disant: « Vous méritez d'être servi par un empereur. »

Les plus beaux tableaux du Titien sont en Espagne, presque ensevelis dans le palais de l'Escurial. Il a composé un grand nombre de sujets religieux et mythologiques; le tableau de Saint Pierre martyr passe généralement pour être son chef-d'œuvre: ce tableau, enlevé par nos armes à l'Italie, est resté au Louvre jusqu'en 1815. Le Titien était doué d'une âme élevée; il avait des mœurs simples, et vivait beaucoup en famille. Il a travaillé jusqu'à ses derniers momens.

Le Louvre possède, tant en tableaux qu'en portraits, vingt-deux ouvrages du Titien. On peut voir, au cabinet des estampes, plus de huit cents gravures d'après ses œuvres.

Les opinions les plus absurdes doivent leur origine à l'abus de quelques observations incontestables, et les erreurs les plus grossières sont le résultat de certaines vérités reconnues, auxquelles on donne une extension forcée, ou dont on fait une mauvaise application.

CABANIS.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, n° 30, pres de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardiene, rue du Colombier, nº 30.

AIX-LA-CHAPELLE.



(Cathédrale d'Aix-la-Chapelle,

Aix-la-Chapelle doit à Charlemagne tout l'éclat dont elle a brillé. Aujourd'hui encore, le souvenir du grand empereur et les traces presque effacées de son séjour impriment au nom de cette ville un caractère de vénération et de grandeur. Réunie à la France par Napoleon, elle était le éheflien du département de la Roër; mais, à la rentree des Bourbons, elle fut rendue à la Prusse.

Sa population, qui, dans les temps de sa prospérité, paraît s'être élevée jusqu'à 100,000 àmes, est réduite à environ 50,000 : on ne s'en étounera pas, quand on mesurera la distance qui sépare Aix-la-Chapelle, chef-lieu d'un district d'une province prussienne, d'Aix-la-Chapelle résidence de Charlemagne.

Toma I.

Charlemagne n'avait rien neguzé pour célel rer avec pompe la consecration de la cathédrale dont il ctat le fondateur; il avait rassemble une foule considerable de personnages éminens. On en peut juger par les details suivans , extraits de la Pragmatique qu'il donna à cette occasion :

α Vous, nos pères, frères et amis, qui vous interessez à la gloire de notre règne, vous savez ce qui arriva lorsque, étant allé un jour chasser à notre ordinaire, et nous étant egare dans les bois et sépare de notre suite, nous nous trouvâmes dans ce lieu, qui a éte appele Aix à cause de ses caux chandes; nous y découvrimes des bains chands et un palais bâti il y a long-temps; que voyant ces lieux ruines et remplis de broussailles, je les ai retablis, et qu'ayant decouvert

dans la forêt, sous les pieds du cheval sur lequel j'étais monta, des seurces d'eau chaude, j'ai fait bâtir en ce lieu un monastère de marbre precieux en l'honneur de sainte Marie, avec tont le soin et la magnificence dont j'ai éte capable; en sorte que, par l'assistance divine, cet ouvrage est parvenu à un point de perfection que rien ne pent egaler. Après avoir donc fini cette magnifique basilique, qui, par la grèce de Dien, a surpasse mes desirs, j'ai rassemblé de divers pays et états, et notamment de la Grèce, les reliques des apôtres, martyrs, confesseurs et vierges, afin que, par leurs suffrages, cet empire soit de plus en plus affermi et que nous obtenions le pardon de nos péchés.

v De plus, dans la dévotion que j'ai toujours eue pour ce lieu et pour les saintes reliques qui y ont été rassemblées par mes soins, j'ai obtenu que le seigneur Léon, pape, consacrat et dédiat cette église. J'ai aussi fait venir avec ie pape les cardinaux de Rome, grand nombre d'évêques d'Italie et de Gaule, des abbés de tous les ordres, et une multitude d'antres ecclésiastiques. Y sont aussi venus les principaux de Rome, les préfets et plusieurs autres seigneurs, ducs, marquis, cointes et grands de nos états, tant d'Italie que de Saxe, Bavière, Allemagne et France. J'ai mérité d'obtenir d'eux que l'on dresserait un siège royal dans cette basilique; que cette ville serait tenue pour capitale de la Gaule Trans-Alpine; que les rois héritiers de notre empire, y ayant été dûment initiés et sacrés, exerceraient ensuite les fonctions royales et impériales dans la ville de Rome, pleinement et sans empêchement. »

L'empereur demande ensuite que l'assemblée approuve les priviléges et immunités qu'il désire accorder à ce séjour; et, comme on le pense bien, tout fut accordé avec acclamation.

Ceux qui visitent aujourd'hui Aix-la-Chapelle ne partagent pas l'admiration exclusive de Charlemagne pour cette basilique, qu'il regardait comme surpassant par son architecture tous les édifices religieux. Ce qui la rend vraiment curieuse et intéressante, ce sont les souvenirs historiques qu'elle conserve.

Laissons parler, sur ce sujet, un voyageur qui nons a laissé, sur Aix-la-Chapelle et le pays situé entre Meuse et Rhin, des détails pleins d'intérêt.

• Je me rendis à la cathédrale. Voilà bien les portes d'airain que fit poser Charlemagne. Cette nef est la chapelle octogone qu'il bâtit dans le style du Bas-Empire, et que le pape Léon III consacra; je vois la place où l'empereur courbait son front devant le maître des cieux, au milieu des chanoines parmi lesquels il voulait être compté, exemple suivi par ses successeurs. Ces croisées, ouvertes par ses ordres, sont encore ornées de verres polis et taillés, dans lesquels l'art a incrusté l'or. Ses preux et tous les grands de son royaume, ou tous les pères des conciles, pouvaient se placer au-dessus des voûtes, sur les bas-côtés de la rotonde. Là est le fauteuil de marbre blanc, autrefois couvert de lames d'or, où il reposa dans un caveau pendant trois cent cinquante-deux ans, d'abord revêtu des symboles et habits impériaux, qu'Othon fit ôter en l'année 4000.

» Le trésor de la cathédrale possède le crâne du héros, un os de son bras droit qui annonce une stature colossale, une châsse contenant plusieurs autres de ses ossemens, sa croix pectorale, son cornet de chasse fait avec une dent de l'éléphant que lui avait envoyé Haroun-al-Raschid, et attaché à un ceinturon de velours cramoisi, sur lequel on lit ces mots: Dein ein, l'unique à toi. On m'y montra aussi la chape que portait Léon III. »

Lorsqu'on couronnait les empereurs à Aix-la-Chapelle, on leur ceignait le glaive de Charlemagne et on leur présentait le livre des Evangiles, sur lequel ils juraient de maintenir la religion catholique. Louis-le-Débonnaire, Othon-le-Grand, et trente-six de leurs successeurs, furent couronnes dans cette ville; depuis, les empereurs reçurent cette consecration à Francfort; mais le magistrat et le chapitre d'Aixla-Chapelle étaient toujours convoqués.

Les eaux minérales qui ont valu à cette ville sa réputation continuent à attirer les étrangers. On les distingue en supérieures et inferieures : les premières vont à 46° de Réaumur, les secondes à 57°. Sur la place du marché il y a une belle source, et une fontaine dont le bassiu a 25 pieds de circonférence. C'est là que l'on voit la statue en bronze de Charlemagne.

## QUADRATURE DU CERCLE.

Construire un carré dont la surface soit égale à celle d'on cerele donné; tel est le problème que cherchent à résoudre ceux qui s'occupent de la quadrature du cercle. Malheureusement ce problème est insoluble; on ne peut en avoir qu'une solution approximative, et aujourd'hui un homme qui connaît ses élémens de géométrie ne perd plus son temps à cette recherche.

Jamais les vrais géomètres n'en ont ignoré la difficulté ou l'impossibilité; dans leurs spéculations, ils n'avaient en vue que des moyens d'approximation de plus en plus exacts, et souvent ils aboutissaient, pour ainsi dire à leur insu, à des déconvertes dans les diverses branches de la seience mathématique. Mais il y a eu constamment une classe de gens pen éclairés, qui, sachant à peine ce qu'ils voulaient et ce qu'ils faisaient, prétendaient néanmoins, bon gré mal gré, trouver la quadrature du cercle, le mouvement perpétuel, etc.

Le problème est aussi ancien que la géométrie elle-même. Déjà on le voit exercer les esprits en Grèce, berceau de la science mathématique. Anaxagore s'en occupa dans la prison où on l'avait séquestré pour avoir proclamé le Dieu un et unique. Le Molière des Athéniens, Aristophane, introduit sur la scène le célèbre Méton, sur qui il ne croit pouvoir mieux déverser le ridicule qu'en lui faisant promettre de carrer le cercle.

Ce fut Archimède qui trouva le premier le rapport approché entre la longueur de la circonférence d'un cercle et eclle de son diamètre et de son rayon. Apollonius ou Philon de Gadare trouvèrent des rapports encore plus exacts, qui ne nous sont point parvenus. On connaît aussi les travanx d'Adrien, de Metius, de Viete et de Zudolph, de Van Keulen, de Maichin et de Lagny.

Le cardinal de Cusa est le premier des alchimistes-géomètres modernes. Il s'imaginait avoir trouvé la quadrature du cercle, en faisant rouler un cercle ou un cylindre sur un plan, jusqu'à ce qu'il y eût décrit toute sa circonférence; mais il fut convaineu d'erreur par Régiomontanus. Après lui, vers le milieu du xvie siècle, un professeur royal de mathématiques, Oronce Finée, s'illustra encore par ses singuliers paralogismes. Le fameux Joseph Scaliger donna aussi dans ces travers; estimant peu les géomètres, il voulait leur montrer toute la supériorité d'un docte comme lui. Viète, Clavius, etc., ayant osé réfuter sa logique mathématique, il se courrouça, les accabla d'injures, et se persuada de plus en plus que les géomètres n'avaient point le sens commun.

Il y a environ cinquante ans, M. Liger crut avoir trouvé la fameuse solution, en démontrant que la racine carrée de 24 égale celle de 25, et que celle de 50 égale celle de 49. Sa démonstration ne reposait pas, disait-il, sur des raisonnemens géométriques qu'il abhorrait, mais sur le mécanisme en plein des figures.

Il s'est établi sur ce problème des espèces de paris et de défis. Entre autres exemples assez nombreux, nous citerons un fabricant de Lyon, nommé Mathulon, qui, après avoir annonce aux géomètres et aux mécaniciens la déconverte de la quadrature et du mouvement perpétuel, les défia de prouver qu'il s'était trompé, et deposa à Lyon une somme de 5,000 francs qui devait être remise à son réfutateur. M. Nicole, de l'Académie des sciences, lui démontra, sans réplique possible, qu'il déraisonnait, et demanda que les 5,000 francs lui fussent adjugés. Le lier fabricant incidenta, et prétendit qu'il fallait aussi prouver la fausseté de son mouvement perpétuel: mais la sénéchaussée de Lyon ne vit pas en quoi une vérité pronvée dépendait d'une erreur à démontrer. Il perdit son procès devant elle, et Nicole céda les 5,000 francs à l'hôpital de cette ville.

Le Châtelet de Paris eut à décider sur le même point, il y a environ cinquante ans. Un homme de condition, après avoir provoqué triomphalement tout l'univers à déposer les plus fortes sommes contre la vérité de sa quadrature, consigna, par forme de défi, 10,000 francs. Il déduisait de sa solution, l'explication palpable de la trinité, et il donnait, comme évident, que le carré était le Père, le cercle, le Fils, et une troisième figure, le Saint-Esprit. De là aussi, avec une rigueur invincible, l'explication du péché originel, de la figure de la terre, de la déclinaison de l'aiguille aimantée, des longitudes, etc.

Comme on le pense bien, il y ent concurrence pour les 10,000 francs consignés; une femme se mit sur les rangs; elle crut qu'il ne fallait que le sens commun pour le refuter. L'affaire fut plaidée au Châtelet, qui, cette fois, jugea que la fortune d'un homme ne devait pas souffrir des erreurs de son esprit, lorsqu'elles ne sont pas nuisibles à la société; et le roi ordonna que les paris fussent considérés comme non avenus. Mais le tenace inventeur n'en resta pas moins persuadé que dans les siècles à venir on rougirait de l'injustice qui lui avait été faite.

L'Institut étant accablé chaque année par des paquets volumineux concernant la quadrature du cercle et le mouvement perpétuel, décida qu'à l'avenir il ne serait plus reçu aucun mémoire sur ce sujet. Cependant, il n'y a pas un an qu'il a procédé solennellement à l'ouverture d'un papier que, d'après le désir d'un auteur, on avait tenu sous le scellé pendant un grand nombre d'années, comme contenant une découverte précieuse. Cette découverte, c'était encore la quadrature.

## LA TOUR-D'AUVERGNE.

Théophile-Malo Corret de La Tour-d'Auvergne, premier grenadier des armees françaises, naquit à Carhaix (Finistère), le 23 octobre 1743.

En 4767 il entra en qualité de sons-lieutenant dans la denxième compagnie des mousquetaires; il passa ensuite au service de l'Espagne, où il donna des preuves de la plus brillante valeur, particulièrement au siège de Mahon. Pendant une action meurtrière, il sauva la vie à un officier espagnol blessé, en le rapportant au camp sur ses épaules; puis il revint au combat. Le roi d'Espagne lui accorda une décoration qu'il accepta, mais en refusant la pension qui y était attachée.

En 1795, âgé de cinquante aus, il comptait trente-trois années de services effectifs, et il embrassa avec ardeur le parti de la révolution. D'abord, il servit à l'armée des Pyrénées-Orientales, où il commandait toutes les compagnies de grenadiers formant l'avant-garde, et appelées rolonne infernale; presque toujours cette phalange avait décidé la victoire lorsque le corps d'armée arrivait sur le champ de bataille.

Ses loisirs étaient toujours consacrés à des méditations ou à des travaux littéraires. Appelé à tous les conseils de guerre,

il fit constamment le service de général sans vouloir jamais le devenir. S'étant embarqué après la paix avec l'Espagne pour se rendre dans sa province, il fut pris par les Anglais. On voulut le forcer à quitter sa cocarde; mais la passant à son épée jusqu'à la garde, il declara qu'il pérmait platôt en la défendant.

Etant à Paris, à son retour en France, il apprit qu'un de ses amis, vieillard octogénaire, venait d'être séparé de son fils par la réquisition; il se présenta aussitôt au Directoire, obtint de remolacer le jeune conscrit qu'il rendit à sa famille, et partit pour l'armée du Rhin comme simple volontaire. Il fit la campagne de 1799 en Suisse , fut élu membre du Corps-Législatif après le 18 brumaire, mais refusa de siéger, en disant: a Je ne sais pas faire des lois; je sais senlement les defendre, envoyez-moi aux armées. » En 1800, il passa à l'armée du Rhin, et y reçut l'arrêté qui le nommait premier grenadier de l'armée française. Dans le combat de Neufbourg, il tomba percé au cœur d'un coup de lance le 28 juin 1800. Toute l'armée regretta ce vieux brave qu'elle aimait à nommer son modele. Son corps, enveloppé de feui les de chène et de laurier, fut déposé au lieu même où il fut tué. On lui éleva un monument sur lequel on grava cette épitaphe: La Tour-D'Auvergne. On sait que son cœur embaumé était précieusement conservé par sa compagnie, et qu'à l'appel, le plus ancien sergent répondait au nom de La Tour-d'Auvergne: Mort au champ d'honneur!

La bravoure de La Tour d'Auvergne était devenue proverbiale; mais cette précieuse qualité est tellement française, qu'elle ne suffit pas aujourd'hui pour tirer un homme de la foule. Si La Tour-d'Auvergne n'avait été qu'un courageux soldat, il n'eût pas brillé de tout l'éclat qui l'environne. Une qualité plus rare le fit surtout remarquer, c'est son inaltérable amour de la patrie, la sensibilité de son âme, l'indépendance de son caractère et son désintéressement.

α J'ai près de 800 livres de rente, quelques livres, mes manuscrits, de bonnes armes, disait-il; c'est beaucoup pour un grenadier en campagne; c'est assez pour un homme qui ne s'est pas fait de besoins dans sa retraite. »

Le prince de Bouillon, qui avait obtenu par le credit de La Tour-d'Auvergne la restitution de ses biens, lui offrit une terre à Beaumont-sur-Eure, rapportant 10,000 livres de rente; mais le modeste guerrier refusa, ne voulant point mettre de prix à ses services. La famille de La Tour-d'Auvergne étalt une branche bâtarde de celle de Bouillon.

Un député lui vantait son credit, et lui offeait sa protection: a Vous étes donc bien puissant? Lui dit La Tour-d'Auvergne, qui se trouvait alors dans le plus grand dénuement.
— Sans doute. — El bien! demandez pour moi... — Un régiment? — Non; une paire de souliers. »

La Tour d'Auvergne a publié les Origines gauloises, ouvrage plein d'erudition et d'originalité. La mort l'a empéché de publier un Dictionnaire polygiotte, où il comparait quarante-cinq langues avec le bas-breton; il l'avait mis au net avant son dernier départ pour l'armée du Rhin.

## L'IGUANE.

Les naturalistes ont réuni, sons la dénomination d'iguane, une portion de la nombreuse tribu des lézards, et ils en ont formé un genre subdivisé en espèces presque toutes continées entre les tropiques. Quelques uns des caractères de ce genre établissent des analogies entre les iguanes et les caméleons : changement de couleur dans certames circonstances , corps aplati, gorge rentlee, Mais les iguanes sont très lestes , et vivent presque toujours sur les arbres ; ils ont une queue très longue, très dehee, et leurs pattes sont armées de griffes pour grimper : les caméléons ne quit-

tent point la terre, ils se meuvent difficilement, et leur aspect n'a rien qui plaise, au lieu que les mouvemens de l'ignane excitent la curiosité, et captivent le spectateur.

Il y a des iguanes dans les deux continens; mais les es-

pèces d'Amérique n'existent pas ailleurs, et ce continent est leur terre de prédilection; il nourrit les plus grandes et les plus remarquables. Celui qu'on voit représenté ici, est l'iquane vulgaire (lacerta iquana de Linné). Sa crète,

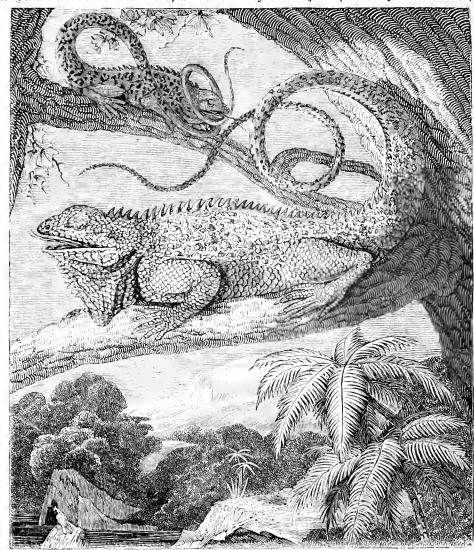

(Iguanes.)

sous la gorge, et l'autre crète plus longue qui s'étend jusqu'au bout de la queue, le goître disgracieux qui pend sous la gorge, les petites écailles dont tout le corps est revêtu, tous ces caractères génériques et spécifiques sont tracés fidèlement par le dessin, et peuvent se passer de description plus détaillée. Ce lézard atteint quelquefois la longueur de deux mètres, dont la queue forme plus de la moitié; quoique d'un poids assez considérable, comme on peut en juger par ses dimensions, il grimpe avec une prodigieuse céléruté, fait la chasse aux insectes, se nourrit de feuilles et de fruits, et descend de temps en temps pour chercher dans les terres humides des vers, des limaces, etc. Quoique ses màchoires soient armées de dents aigués, il avale toutes ses proies sans les déchirer ni les mâcher.

Malgré sa grandeur, qui ne permet pas de l'assimiler aux lezards de l'Europe, dont il a d'ailleurs les mœurs, l'agilité, et, en quelque sorte, les grâces, l'iguane doit être mis au nombre des animaux inoffensifs qui mériteraient d'être épargnés. Malheureusement, sa chair est un des alimens les plus recherchés par les gourmets; dès qu'ils en ont goûté, ils ne peuvent plus faire de bons repas si un plat d'iguane n'est servi sur leur table. Il a donc fallu mettre à contribution toutes les ressources de l'art du chasseur, dresser des chiens pour cette sorte de gibier, étudier plus atten-

tivement ses habitudes, afin d'en profiter pour le surprendre, etc. En Amérique, l'art du chasseur d'iguanes a reçu autant de perfectionnemens que celui du fanconnier en Europe, et cette chasse est une profession lucrative pour ceux qui savent la faire avec habileté. Il s'agit de prendre l'animal en vie, afin de pouvoir le transporter aux lieux où il sera de meilleur débit : si on peut s'en emparer sans le tuer avec le fusil, une épine introduite dans les narines, et enfoncée jusqu'au cerveau, le fait expirer aussi promptement que s'il était frappé de la fondre. La guerre que la gourmandise lui a déclarée est réellement une guerre d'extermination; l'espèce a presque totalement disparu dans les îles où elle abondait autrefois, et ne se maintient que dans les vastes forêts du continent. L'innocent et confiant iguane se livre lui-même à ses ennemis; il se laisse approcher, enlacer, et ne songe à se défendre que lorsqu'il est trop tard. Il s'apprivoise sans peine; même à un âge où l'instinct et les habitudes ont le plus de force.

Dans cette espèce, la femelle est plus grosse que le mâle. Elle dépose ses œufs dans le sable, au nombre de quinze à trente, et la chaleur du soleil suffit pour les faire éclore. Ces œufs sont à peu près de la grosseur de ceux du pigeon.

## MUSÉE DE 1833.

CAIN ET SA FAMILLE APRÈS LA MALÉDICTION DE DIEU.

MODÈLE EN PLATRE, PAR M. ETEX.

Ce groupe est l'une des œuvres qui semblent devoir survivre avec le plus d'éclat à l'exposition du salon de 4855. Il porte le caractère de toutes les créations originales, l'unité, la simplicité, un ensemble imposant; la pensée en est grande et dramatique, et il était difficile de reproduire avec plus de vérité et de poésie biblique cette sombre et accablante légende qui nous raconte la première malédiction de Dieu sur la race humaine. Pour saisir tonte la beauté de l'œuvre du sculpteur, il faut se rappeler le récit de Moïse dans la Genèse; Caïu vient de tuer Abel...

« Le Seigneur dit à Caîn : Où est votre frère Abel? il lui répondit : Je ne sais; suis-je le gardien de mon frère?

- » Le Seigneur lui repartit : Qu'avez-vous fait! la voix du sang de votre frère crie de la terre jusqu'à moi; vous serez donc maintenant maudit sur la terre qui a ouvert sa bouche, et qui a reçu le sang de votre frère, lorsque votre main l'a répandu.
- » Quand vons l'aurez cultivée, elle ne vons rendra point son fruit. Vous serez fugitif et vagabond sur la terre.
- » Cain répondit an Seigneur : Mon iniquité est trop grande pour pouvoir en obtenir le pardon.
- » Vous me chassez aujourd'hui de dessus la terre, et j'irai me cacher de devant votre face. Je serai fugitif et vagabond sur la terre. Quiconque donc me trouvera, me tuera. »

Tel est le tragique récit de la Genèse ; voyons maintenant le drame représenté par M. Etex.

Cain est assis sur un rocher, les jambes alongées, le



(Fac-simile d'un croquis donné par M. Etex.)

corps plié, la tête courbée, le bras gauehe abandonné sur les épaules de sa femme, mais sans la toucher; la main droite est repoussée derrière lui : c'est la main qui a commis le meurtre; il la cache par un involontaire mouvement, et semble craindre de l'approcher de son jeune fils appuyé contre sa poitrine. Toute cette pose de Cain n'est pas cherchée; il vient de recevoir la malédiction de Dieu, il est resté là, immobile, accablé. Regardez cette tête baissée, ces regards fixes, ces lèvres un peu serrées, voilà bien

l'homme qui a douté de la clemence divine, et qui a crié au Seigneur : Mon iniquite est trop grande pour pouroir en obtenir le pardon! Aussi porte-t-il dans ses gestes et dans ses traits le sentiment d'une fatalité invincible ; ne lui demandez ni remords , ni repentir.

Moise ne nous a parlé que de Cain senl, M. Etex nons montre le meurtrier accompagné de sa femme et de ses deux enfans. Cette femme qui n'a pas craint de suivre les pas de Cain, malgré la malédiction dont il est frappé, vous la

voyez agenonillee auprès de lui, la tête appuyée sur sa cuisse gauche, tenant son plus jenne enfant à son sein. Tonte la pose de cette femme est navrante de douleur; elle aussi, elle est accablee, mais ee n'est pas l'accablement d'un être puissant et energique, courbe et brise par une main de fer, c'est l'abandon d'un être plus tendre et plus faible qui se laisse aller à tout son désespoir. Le fils ainé de Cain est debout à sa droite, soutenn contre sa poitrine; le pauvre enfant leve la tête, et semble interroger les regards de son pere et lui demander du courage.

On est pris d'un saisissement irrésistible de douleur à la vue de ces quatre premiers êtres de la race humaine si sévèrement punis, frappes de tant de maux, destines encore à tant de misères.

Les formes de Caîn sont larges et saillantes, ses membres robustes, ses traits fortement proponées. M. Etex n'a pas adopté la tradition juive et chrétienne qui représente les premiers hommes comme les plus parfaits de formes; il les a supposés puissans et énergiques, mais non pas doués de ce fini et de cette délicatesse des races développées par les civilisations plus avancées. L'expression de la tête est rendue avec force et profondeur. La pose de la femme est du naturel le plus parfait; tout son corps est modelé avec vérité et sentiment, ses proportions sont hautes et fortes, mais cependant donces et arrondies.

M. Etex a composé ce morceau à Rome, en 1852; il a été admiré de tous les artistes distingués qui l'ont vu. Il a été envoye de Rome à Paris par parties détachées. Ce groupe n'est encore, pour ainsi dire, qu'une ébauche. L'artiste n'attend plus que les moyens de le tailler en marbre pour l'achever et le perfectionner.

## DE LA DURÉE DE LA VIE MOYENNE.

On entend par vie moyenne le nombre d'années que les hommes auraient à vivre l'un portant l'autre, c'est-à-dire les vies plus longues se compensant avec les plus eourtes. On en obtiendrait la véritable valeur pour un temps et un pays donnes si, additionnant l'age de tous ceux qui seraient morts dans cet espace de temps et dans ce pays, on divisait le total par le nombre des individus. En raison de la grande difficulte que ce moyen presente et du temps qu'il demande, on peut, dit Laplace (Essai philosophique sur les probabilités), dans une population stationnaire, où le nombre des naissances egale celui des morts, obtenir approximativement la duree moyenne de la vie, en divisant le total de cette population par le cluffre des naissances annuelles. C'est d'après ee dernier principe que l'Annuaire du bureau des longitudes a caleulé que la durée de la vie moyenne en France était de 52 ans :, tandis que Duvillard ne la portait, avant la revolution, qu'à 28 ans ‡. C'est donc une augmentation de plus de trois ans, due sans doute à l'introduction de la vaccine et à l'aisance qui s'est répandue plus généralement dans les différentes classes de la nation.

Les époques, les villes, les professions même, fournissent, quant à la question qui nous occupe, des résultats fort differens.

D'après Ulpien, au Digeste, livre xxxv, titre 2, la vie moyenne chez les Romains, non compris les esclares, était de 50 aus; mais it ne faut pas oublier qu'il s'agit ici des personnes qui prenaient une large part aux bienfaits de la civilisation d'alors. Il est certain que ce nombre ne sanrait représenter la vie moyenne génerale, qui devait être de beancoup inferieure. C'est ainsi que, de nos jours, les fondateurs de toutines se sont grandement trompes pour avoir établi leurs calculs sur des documens fournis par les masses de la population, tambis que les actionnaires et les

rentiers qui prenaient part à leurs entrepriscs étaient des personnes de choix, et dont la vie moyenne était plus longue que celle de la nation prise en général.

S'it faut en croire les statisticiens anglais, la vie moyenne serait chez eux de 45 ans, tandis qu'en France elle n'est que de 56 ans d'après M. Charles Dupin, et de 52 ans  $\frac{2}{10}$  seulement selon l'Annuaire. L'auteur de cet article doit ajouter qu'en s'en rapportant aux recherches qu'il a faites sur les onze départemens dont le nom commence par un A, le dernier nombre lui paraît beaucoup plus près de la vérité que cetui de M. Dupin.

La différence n'est pas moins sensible dans les villes. Ainsi à Genève la vie moyenne, qui était au xvi siècle de 48 ans \frac{1}{2}, fut dans le xvii de 25 \frac{1}{2}, et dans le xviii de 52 \frac{1}{2}. A Lyon elle est de 52 ans, à Bruxelles de 26, et à Nice de 51. Si les classes aisées de Paris vivent 42 ans, les classes pauvres ne trainent leur malheurense existence que pendant 24 ans; argument irrésistible contre ceux qui pensaient ou qui pensent (s'il peut s'en trouver encore) que la pauvreté est favorable à la durée de l'existence, parce qu'elle exempte d'un grand nombre de maladies cansées par le luxe et les richesses. L'homme opulent devrait, d'après ce système, pour arriver à une longue vie, imiter les habitudes et le régime du paysan.

Des faits positifs manquent pour comparer avec un pen d'exactitude la salubrité des différentes professions; mais nous pouvons dire que, malgré l'assertion contraire tant de fois répétée, la culture des sciences n'est pas nuisible à la santé. Franchini, qui a écrit une Histoire des mathématiques, s'est assuré que sur 70 mathématiciens italiens de différentes époques, et pris an hasard, 48 étaient arrivés à l'age de 80 ans, 2 à 90 ans, et cela dans un climat méridional, généralement moins favorable à une longue existence. En France, sur 152 savans, on a trouvé que la vie moyenne était de 69 ans pour chacun d'eux. Il est utile cependant que des recherches profondes soient faites sur la durée moyenne de la vie dans les différentes professions; car c'est là une de ces grandes questions que l'économie sociale adressera toujours à la statistique, pour connaître. du moins approximativement, les élémens qui doiven servir à la retribution des travaux. L'homme qui exerce un métier malsain ou périlleux doit être en effet, plus rétribué que celui qui, loin d'exposer ses jours, ne fait que s'entretenir dans un exercice salutaire.

Partont et en tout temps, la durée de la vie moyenne est en raison directe de la propreté, de l'aisance, de l'instruction et des soins médicaux. Si une population qui réunit tous ces avantages vit moins long-temps qu'une autre qui les possède au même degré, c'est qu'il existe dans la première un vice caché qu'il importe à son gouvernement de chercher et de faire disparaitre. Le nombre des vieillards dans un pays n'est pas la meilleure preuve de la vitalité des masses ou de la durée de la vie moyenne. Ainsi la vie moyenne, calculée sur 8 années, est plus longue dans le département de l'Aube, qui en sept ans a eu deux décédés centenaires, que dans l'Aveyron, qui pour le même temps en a fourni 52.

# LA SEMAINE. CALENDRIER HISTORIQUE Histoire. — Nécrologie.

48 Mai 4408. — Triomphe de l'université de Paris sur l'antorité civile. Deux écoliers, Léger Dumoussel et Olivier Bourgeois, ayant volé et assassiné des marchands sur un grand chemm, furent pendus par ordre du prevôt de Paris, Mais l'université, alléguant ses droits et ses privilèges, et menagant de fermer les écoles de Paris, parvint à faire con-

damner le prevôt « à détacher lui-même du gibet les deux écoliers pendus, à leur donner à chacun un baiser sur la houche, à les faire conduire sur un char, au parvis Notre-Dame, pour les présenter à l'evêque, et de là dans l'eglise des Mathurins, pour remettre les corps au recteur de l'université. » Cet arrêt fut exécuté, et les corps furent inhumés honorablement.

48 Mai 4804. — Le sénat défère à Napoléon Bonaparte le titre d'empereur.

19 Mai 1453. — Arrêt rendu contre Jacques Cœur, argentier de France (v. 14° livraison, p. 109).

49 Mai 4556. — Exécution d'Anne Boleyn, épouse de Henri VIII, roi d'Angleterre, qui, pour s'unir à elle, avait divorcé avec Catherine d'Aragon. Le lendemain du supplice de sa seconde femme, Henri VIII épousa Jeanne Seymour.

19 Mai 1681. - Ouverture du canal du Languedoc.

49 Mai 4802. — Institution de la Légion-d'Honneur. La proposition de la création de cet ordre ne fut admise par le tribunat et par le corps législatif qu'à une faible majorité.

19 Mai 1821. — Mort de Camille Jordan, député de l'opposition.

20 Mai 4506. — Mort de Christophe Colomb. Nous donnerons le portait de cet homme célèbre.

20 Mai 4795. — Mort de Charles Bonnet, naturaliste. Son ouvrage le plus célèbre est sa Contemplation de la nature. Parmi les priucipes qu'il a soutenus à la fois comme savant et comme philosophe disciple de Leihnitz, nons croyons devoir signaler ceux-ci: « Les corps forment une échelle non interrompue, depuis les plus simples jusqu'aux plus composés. — L'irrégularité de la distribution des maux dans le monde, rend nécessaire un complément qu'on ne peut espérer que dans une autre vie. — Dans sa nouvelle vie, chaque être reparaîtra plus parfait et plus élevé dans l'échelle qu'il ne l'était auparavant. »

20 Mai 4820. — Exécution de Charles-Louis Sand, étudiant allemand, qui poignarda Kotzebue, écrivain politique, accusé par les patriotes d'être l'espion de l'empereur Alexandre. La foule des spectateurs, en partie composée d'étudians d'Heidelberg, se précipitèrent sur l'échafaud, après le supplice, pour teindre leurs mouchons dans le sang du jeune martyr.

24 Mai 4793. — Incendie du Cap, et massacre des blancs à Saint-Domingue.

24 Mai 1810. — Mort du chevalier d'Eon de Beaumont. L'histoire de ce singulier personnage a long-temps occupé l'attention publique : il était ne à Tonnerre, le 5 octotobre 1728; il s'était distingué par sa valeur guerrière et par ses talens comme diplomate et comme écrivain. Exilé à Londres, il reçut tout-à-coup de M. de Vergennes l'ordre de reprendre les habits de son sexe s'il voulait rentrer en France. On ignore les motifs secrets de cette mascarade politique, à laquelle Eon de Beaumont consentit. Sous son nouveau costume, réduit à la misère par suite des évènemens de la révolutiion française, il donna à Londres un assant d'armes avec le célèbre Saint-Georges. On rencontre souvent une vicille gravure qui représente cette seance d'escrime qui fit beaucoup de bruit. Le chevalier d'Eon a vecu jusqu'à l'âge de 82 ans. Dans ses dernières années sa misère fut soulagée par plusieurs amis, au nombre desquels fut le P. Élysée, alors premier chirurgien de Louis XVIII.

22 Mai 1815. — Mort du marcelal Duroc. Le lendemain de la bataille de Bantzen, les Français poursuivaient les ennemis qui se dirigeaient sur la Silesie. Pendant cette poursuite, le géneral Bruyeres fut tuc. Duroc, di Napoléon, en voyant tomber à ses pieds un cavalier de sa garde, Duroc, lo fortune nous en veut bien aujourd'hui. Quelques instans après, un boulet renversa le general Kirgener et le maréchal Duroc.

25 Mai. 1498. — Jérôme Savonarola, prieur de Saint-Marc, homme austère, et d'une prodigieuse éloquence, qui avait prêché à Florence une régénération sociale, une ère nouvelle, ayant encouru la haine du clergé eatholique et de la populace, fut brûlé sur la grande place de Florence.

25 Mai 1776. — Mort de mademoiselle de Lespinasse, écrivain français du siècle dernier.

24 Mai 4545. — Mort de Copernic, on plutôt Koppernick, né dans la Prusse polonaise, le 9 février 4475. Ce grand astronome expira le jour même où le premier exemplaire de son ouvrage venait d'être mis entre ses mains. Une sentence de condamnation avait été prononcée à Rome contre sa mémoire; elle a été levée en 4824.

24 Mai 1794. — A Cracovie, les Polonais chassent les Russes de leurs murs, dressent l'acte de l'indépendance, répandent des proclamations, et déclarent Koseiuszko chef suprème de la force nationale.

## LES MÉDUSES.

Des masses gélatineuses, presque transparentes, en forme de calotte sphérique et quelquefois de demi-globe, s'élevant un peu au-dessus des eaux, dans lesquelles on remarque un mouvement de contraction et de dilatation successives, qui changent de place dans une eau parfaitement immobile : voilà ee que les naturalistes désignent par le nom de méduses. Les organes du mouvement et de la nutrition sont assez visibles dans ces animaux, et des injections faites avec adresse y font découvrir les vaisseaux nécessaires à la circulation.

Les méduses sont répandues avec profusiun sur toutes les mers, principalement dans les zones les plus chaudes. Il faut que leur aceroissement soit très prompt, car il n'est pas vraisemblable que des corps aussi pen consistans puissent résister pendant une longue suite d'années au choc des vagues et à la voracité des poissons qui vivent à leurs dépens; on dit que les cétacés en font une prodigieuse consommation. Elles sont livrées sans defense à tous leurs ennemis; car on ne peut regarder comme une arme défensive la propriété dont quelques espèces sont pourvues : la main qui les a touchées est punie par des douleurs analogues à celles qui suivent la piqure des orties, ce qui a valu à ces espèces la dénomination vulgaire d'orties de mer. On soupconne que ces petites lésions causces par l'attouchement des tentaenles des meduses, suffisent pour mettre hors de combat les petites proies vivantes dont l'animal vent s'emparer pour les porter à sa bouche. Malheur au poisson sortant de l'œuf qui se trouve à portee de ces filets toujours en mouvement! Dans les guerres d'extermination dont les mers sont l'immense thrâtre, on ne peut citer aucune classe d'animaux qui soient absolument inoffensifs, et la série des destructions continue à être observée même parmi les êtres microscopiques.

La figure ci-jointe est celle de la méduse clochette (medusa campanuleta), devorant un petit poisson. On y voit la bouche, le canal alimentaire, les bras souples et nerveux

qui sont les pourvoyenrs de cette bouche affamée. Afin de rendre plus visibles les parties qu'il s'agissait de montrer, un a considerablement agrandi l'objet representé; cette meduse n'a guere que dix lignes de diamètre; on la trouve près des côtes du Groënland.



(Méduse clochette.)

La plupart des espèces de méduses n'ont qu'une seule bouche, et cette ouverture unique sert à l'introduction des alimens et à la sortie des digestions. Quelques espèces sont pourvues de plusieurs bouches. On ne sait encore si tous les animaux de cette classe peuvent être phosphorescens dans quelques cas particuliers, ou si cette propriété n'appartient qu'à un certain nombre d'espèces. Les grands bancs de méduses que l'on rencontre entre les tropiques offrent quelquefois, pendant les nuits sombres, le magnifique spectacle d'une mer en feu. Pendant le jour, on se plait à voir les belles couleurs et les formes élégantes de ces masses flottantes, leurs ceintures dorées, leurs bras d'un beau rouge. Toutes ces choses occupent le navigateur, et lui rendent plus supportables les fatigues et l'ennui d'une longue traversée.

## FEMMES DANS L'HINDOUSTAN.

Les femmes de l'Hindoustan sont maintenues dans un état d'infériorité et d'esclavage qui peut servir à mesurer la hauteur de civilisation à laquelle l'Europe est arrivée.

Une femme, dans l'opinion des Hindous, ne vaut pas la peine qu'on s'en occupe; pour elle sont les paroles les plus durcs, les vetemens les plus mauvais, les plus chétives aumones, les travaux pénibles et les coups. Le même soldat qui, pour ouvrir la foule au palanquin d'un grand devant lequel il marche, s'adresse poliment aux hommes qu'il veut faire ranger, distribue aux femmes qui se trouvent sur son passage des coups de pied et des coups de poing, sans même daigner les avertir ou attendre qu'elles aient pu s'e-

Le fait suivant, raconté par M. Héber (Voyage à Calcutta), montre à la fois et le peu de cas qu'un Hindou fait de la vie d'une femme, et l'état de superstition dans lequel sont encore plongées les provinces superieures de l'Inde britannique.

« Dans un village à quelques milles de Ghazipour , une vive contestation s'était élevee entre deux petits propriétaires, à l'occasion de la jouissance de quelques pièces de ter-

rain. L'une des parties contendantes était un vieillard de soixante-dix ans au moins, marie à une femme du même âge environ. Cet homme ayant le dessous dans la discussion, se saisit de sa femme, avec l'aide de ses enfans et de quelques parens, l'entraine dans le champ pour lequel il plaidait, l'enferme dans une hutte en paille, et y met le feu aussitôt. Suivant les principes religieux de la population, cette mort devait répandre sur le sol une malédiction ineffaçable, et l'esprit de la femme, errant au-dessus du champ, devait empécher à jamais la partie adverse de profiter du gain du procès. « C'est une affaire de famille, dit l'officier de justice hindon qui vint rapporter le fait au magistrat anglais, et en définitive il ne s'agit que d'une vieille femme; que vouliez-vous qu'on en fit de mieux? »

Comment pent-on considérer les animaux sans se plonger dans l'etonnement que fait naître leur mysterieuse existence? Un poète les a nommés les reves de la nature dont l'homme est le réveil. Dans quel but ont-ils été créés? Que signifient ces regards qui semblent couverts d'un nuage obscur, derrière lequel une idée vondrait se faire jour?

MADAME DE STAEL, De l'Allemagne

## SEMOIR A CHEVAL, DE M. HILLE.

Cette machine semble assez compliquée, car on y voit une tremie, des engrenages, une vis, des tuyaux de fonctions diverses, etc.; mais aucune de ces parties n'est inutile, aucune ne peut être suprimée. Pour qu'un semoir satisfasse à toutes les conditions imposées à ce genre d'instrumens, il faut que la semence soit répandue uniformément sur le sol, à une distance déterminée par l'espace que les plantes doivent occuper lorsqu'elles sont complètement développées. Il faut donc un moyen de mesurer les distances et de compter les graines, on de n'en laisser passer à la fois qu'un volume determine. Cette machine fait plus que répartir d'une manière avantageuse la semence sur le champ; elle la recouvre en meme temps, en sorte que les oiseaux pillards ne penvent en dévorer une partie, ce qui a lieu avant que la herse n'ait terminé le travail du semeur, dans les procédés ordinaires de l'agriculture. La grande supériorité des cultivateurs anglais tient en partie à l'usage du semoir, tant parce qu'il prepare mieux la récolte future, que parce qu'il use avec plus d'économie le produit de la récolte précèdente : il donne le moyen d'obtenir plus en dépensant moins.



Pour les détails de construction, on peut consulter le re cueil public par M. Leblanc.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30. près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 50.

### RUINES DE POESTUM.



(Intérieur de Pæstum.)

Ces ruines e lèbres sont situées à 22 lienes de Naples. On y arrive d'Evoli par un chemin assez heau, après avoir traversé le fleuve Selé, l'ancien Silanus. L'auteur de cet article, qui cut occasion de visiter Pæstum il y a peu d'années, ne trouva point les environs aussi horribles qu'on nous les a plusieurs fois représentés; il y a sans doute des terres incultes autour des murs, mais la ville est dans une situation magnifique, au milieu d'une plaine fertile, ento née de montagnes cultivées en vignes et en blé, et bordée à l'onest par le beau golfe de Salerne. On rencontre à chaque pas des cabanes dont les habitans, sans démentir le cochet d'une origine italienne, ne présentent pas non plus le hideux tableau d'une misère affreuse ou plus profonde qu'ailleurs. Il serait cependant à désirer qu'on s'occupât de

l'amélioration et de l'assainissement du pays, en faisant disparaitre les jones et les broussailes qui convrent une partie du sol, et en desséehant quelques marais qui, au renouvellement des saisons surtout, répandent dans l'air des miasmes fiévreux et quelquefois mort ls.

Ce qui reste des mars de l'ancienne Possidonie laisse voir très distinctement la forme de la ville, qui était un carré irrégulier d'à peu près une lieue et demie de tour, sur un terrain parfaitement uni. Les murailles, presque entièrement conservées dans certains endroits, avaient une hauteur de 20 pieds environ sur six d'épaisseur; d'espace en espace, elles étaient flanquées de tours, et. comme plusieurs constructions romaines, elles étaient bâties avec de grosses masses de pierres bien jointes, posées sans ciment. La ville



( Cemple de Neptune, )

était percée de quatre portes, placées à l'opposite l'une de l'autre. La principale, qui était à l'est, et qu'on nomme aujourd'hui Porte de la Syréne, à cause d'une petite figure grossièrement seulptée qui la surmonte, regarde Capaccio et les montagnes; elle est conservée dans son entier, cintrée, mais sans aucun ornement. Auprès se trouvait l'aquedue dont on découvre encore les traces , et qui portait l'eau des montagnes dans la ville.

En arrivant de Naples, ou entre par la porte du Nord, et les premiers objets qui frappent la vue sont les trois temples qui partagent un peu obliquement toute la larzeur de la ville. On n'a pu supposer que sur des motifs lien légers, puisqu'ils sont inconnus, que deux de ces temples avaient éte consacrés à Cerès et à Neptune; le troisième édifice se nomme la Basilicate. Quoi qu'il en soit, le temple de Neptune, placé entre ce dernier et les decombres informes d'un ancien théâtre, est le plus remarquable; c'est un des plus heaux, des mieux conservés, et certainement l'un des plus magnitiques temples de l'antiquité. Les trois gradins qui lui servent de socle sont bien exhaussés et d'une belle proportion; son peristy le extérieur présente six colonnes de face, et quatorze dans sa longueur. Les colonnes, comme celles des autres temples, sont fort basses, puisqu'elles n'ont pas en hauteur plus de cinq fois leur diamètre; mais leur espacement, qui n'est guère plus grand que leur épaisseur, produit à l'œil l'effet le plus heureux.

Ce temple hexastyle, ou à six colonnes de face, est aussi amphiprostyle, c'est-à-dire à deux portiques, un à chaque front. Du reste, il est, quant à sa construction et à sa forme, parfaitement semblable à tous les temples grecs.

Le péristyle extérieur renferme une seconde enceinte qui formait la cella, on nef. Cette nef offre une singulière particularité, car elle est composée de deux pilastres et de deux rangées de sept colonnes, et elle supporte un architrave surmonté d'un second ordre de petites colonnes du même genre; on peut les apercevoir dans la vignette que nous donnous plus haut. On pense que ces petites colonnes ont pu être destinées à recevoir la charpente du toit de l'édifice.

Les colonnes, toutes cannelées, ne portent sur aucune base, et l'ordre auquel elles appartiennent est l'ancien ordre dorique grec. Ainsi on croit avec raison que la construction des temples de Pæstum date de l'époque où les Grees commencèrent à perfectionner l'architecture, et se préparaient à lui donner cette légèreté et cette finesse de proportion que n'eurent point leurs fourds modèles égyptiens.

La foudre a frappé le temple de Neptune, brisé en partie une des colonnes du portique, et tellement ébranlé le reste, qu'on a été obligé de le raffermir au moyen de larges crampons de fer.

Au-delà du troisième édifice, la Basilicate, on voit la porte du Sud, qui était décorée de pilastres. C'est à cette porte que coule le petit fleuve Salso, dont le nom seul est caractéristique: en effet, ses eaux, quoique claires et rapides, ont un goût saumâtre qui tient sans doute à la nature du terrain; car les fruits, dans ce canton, et le vin même qu'on y reeueille, n'en sont pas exempts. Le Salso, qui possède une vertu pétrifiante dont il a beaucoup été question dans les ouvrages des voyageurs, a son embouchure à un tiers de lieue de la ville; et l'on rapporte que lorsque la mer est calme, on peut apercevoir des restes de construction d'un ancien port.

Nous ne dirons que peu de mots sur l'histoire de Pæstum. parce qu'elle est remplic d'incertitudes, d'obscurités et de ronjectures. Fondée par une colonie de Grecs, elle était voisine des fameux Sybarites, avec lesquels elle noua des relations nombreuses, et dont elle partagea les habitudes de mollesse et de Inxe. Les Romains s'en emparèrent en l'année de Rome 480, changèrent alors son nom de Posidonia en celui de Pæstum, et lui donnèrent le titre de ville municipale. Depuis lors, cette ville est à peine citée dans les auteurs jusqu'au règne d'Auguste, où les poètes célébrèrent la heauté des roses qui y fleurissaient deux fois l'an avec une merveilleuse abondance; elle reparait dans l'histoire huit siècles après, lorsque les Sarrasins, maîtres de la Sieile, cherchèrent à s'établir dans l'Italie méridionale; mais les enfans de Mahomet, ayant reconnu, au commencement du xº siècle, l'impossibilité d'entamer le corps de la chrétienté, se décidèrent à abandonner l'Italie, et marquèrent leur départ en pillant, saccageant et détruisant la ville de Pæstum. Robert Guiscard, en 1080, acheva cette œuvre de destruction en transportant à Salerne une grande quantité de colonnes et d'ornemens, pour bâtir une église sur le lieu où l'on prétendait que les ossemens de saint Mathieu avaient été retrouvés. Du milieu de ces débris, une nouvelle ville, Pæsti, essaya de s'élever; mais, en 1580, elle fut abandonnée par les habitans, qui se retirèrent à Capaccio, et depuis lors ces ruines paraissent avoir été complètement oubliées jusqu'au milieu du xviii siècle, où elles furent en quelque sorte retrouvées et signalées à l'admiration des voyageurs et des savans.

Henri IV écrivait à Sully: « Je ne pourrai vous aller voir anjourd'hui, ma femme m'ayant pris mon coche (voiture).» Aujourd'hui, les cuisinières montent en omnibus, et vont à la halle pour six sous.

Il n'y a personne qui n'ait en soi quelque chose de bon, qui peut devenir excellent, s'il est cultivé.

SAINT-EVREMOND.

## MOEURS DES PÉONS DANS L'INTÉRIEUR DU BRÉSIL.

Dans le canton de Barriga-Negra, à environ cinquante lieues de Monte-Video, au nord-est, il y a de vastes pâturages, dont quelques uns contiennent de soixante à deux cent mille têtes de gros bétail. Les gardiens à qui le soin en est confié sont des hommes venus du Paragnay; ces serviteurs reçoivent le nom de Péons; quatre ou cinq d'entre eux ont sous leur responsabilité dix mille bœufs qu'ils rassemblent matin et soir, et qu'ils conduisent une fois par mois dans des parcs où ils les gardent pendant une nuit. Ils parviennent ainsi à adoucir l'humeur sauvage de ces animaux.

Les habitations des Péons sont formées de pieux verticaux, entrelacés de branches flexibles et recouverts de bone, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur; de longues herbes et des roseaux en forment la toiture; la porte consiste en une claie ou en un simple morceau de cuir. Pour tout siège ils ont des crânes de chevaux, pour tout lit une peau de bœuf, pour tout ustensile de cuisine une lance de fer : celle-ci est piquée obliquement dans le sol, de manière à tenir la viande qu'on y embroche inclinée au-dessus du fen. Par suite de cette disposition, les Péons arrosent le feu avec le jus qui découle de leur rôti, et qui ne leur semble bon qu'à produire une flamme plus vive. Ils parviennent de la sorte à rendre sèches et dures les tranches de bœuf qui composent leur unique nourriture, et ils pourraient défier le plus habile cuisinier d'Europe de reconnaître dans cette galette racornie le beefteek savoureux dont la vue remplit de jole le cœur d'un véritable Anglais.

Pour suppléer au défaut de combustible, qui est très rare en eertains cantons, ils ont l'habitude de tuer de temps à autre un troupeau tout entier de jumens, qui, n'étant destinées qu'à la reproduction des poulains, ne sont jamais dressées au travail; ils brûlent alors la chair et la carcasse, ne se réservant que la queue et la peau. Que de richesses ont été perdues ainsi par la difficulté des communications! Un canal, une ronte, un chemin de fer, permettraient d'apporter dans ces cantons l'excès de combustible qui pourit dans les forêts, et d'en tirer des animaux excellens pour la chasse, le trait ou le labour.

Les Péons amenés du Paraguay encore enfans, atteignent l'âge de virilité dans un état de servitude qui ne leur permet pas de goûter les bienfaits de la vie de famille. Naturellement honnêtes et sans malice, ils finissent par acquérir les habitudes de l'ivrognerie et du jeu. Cette dernière pas-

sion est si forte chez cux, qu'ils ont toujours des cartes dans leurs poches, et qu'on les voit souvent étendre à terre leur manteau, pour jouer jusqu'à leurs habits sur ce tapis rert improvisé. Le perdant, aussitôt dépouillé, se retire sans honte, nu comme Adam.

Un Péon qui a été favorisé par le jeu court à Monte-Vide de pour s'habiller à neuf dans la boutique d'un fripier; dans ce voyage, il est toujours suivi d'un camarade moins heureux que lui qui revêt sa vieille défroque. Après avoir passé quelques jours dans l'oisiveté, il retourne en son canton pour montrer son nouvel habit, avec lequel il peut faire parade, car tous ceux qui l'entourent sont très mal costumés. Les Péons, en effet, n'ont ni bas ni souliers; une jaquette, une chemise et un caleçon composent tonte leur toilette.

Ils se fabriquent des espèces de bottes avec la peau crue des jeunes chevaux, qu'ils tuent uniquement dans cette intention. Ils leur coupent la peau de la cuisse à environ quinze pouces au-dessus de la jambe; ils lui font ensuite subir un apprêt qui enlève tous les poils; la partie qui couvrait la jointure de la jambe du cheval forme le talon de la botte, et l'extrémité est liée en sac de façon à recevoir le pied. Quand ces bottes sont nouvellement faites, elles ont une couleur délicate qui les fait généralement admirer.

Il se trouve peu de femmes parmi la population des Péons établie à Barriga-Negra; on peut voyager plusieurs jours au milieu d'eux sans en voir une seule. C'est à cette circonstance qu'il faut attribuer l'absence de contentement que l'on remarque sur le visage de ces malheureux, ainsi que leur apathie et leur caractère sombre.

Aucune description ne saurait rendre leur adresse et leur agilité dans la chasse qu'ils font aux bestiaux par le moyen du nœud coulant (lazzo ou lacet). A pied ou à cheval, immobiles ou courant an galop, ils lancent leur lacet sur la tête de l'animal qu'ils veulent saisir, et atteignent leur but avec une égale précision.

Leurs chevaux sont d'ailleurs parfaitement dressés à cet exercice. Ne travaillant guère plus d'une semaine de suite, après laquelle ils vont pendant plusieurs mois se rétablir dans les pâturages, ces animaux executent pendant leur temps de corvée des travaux excessifs, et accomplissent au galop des conrses d'une prodigieuse durée. Lorsque les Péons ont lancé leur lazzo sur un bœuf, et qu'ils en ont fixé l'extrémité à leur selle, ils peuvent mettre pied à terre, le cheval saura de lui-même maintenir le lazzo dans un état de tension convenable, et retenir l'animal garrotté.

Le trait suivant achèvera de faire connaître le courage et l'adresse des Péons, ainsi que la vigueur de leurs montures.

Une mulâtresse de cette classe, qui était, il est vrai, d'une force tout-à-fait masculine, et qui était renommée à Barriga-Negra pour son habileté à dompter les chevaux les plus vifs, revenait un soir du labour, lorsqu'elle aperçut un énorme tigre. Elle s'en approcha lentement, menant son cheval à reculons, jusqu'àce qu'elle n'en fût plus séparée que par une distance de cinquante pas; alors, et du même mouvement, lui lançant son lazzo sur la tête et poussant son cheval au galop le plus rapide, elle entraîna à travers champs et ronces le tigre, qui fut bientôt étranglé. Lorsqu'elle le jugea mort, elle mit pied à terre, l'écorcha, et se couvrit de sa peau mouchetée pour faire dans son village une entrée triomphale.

## SOCIÉTÉS DE PRÉVOYANCE, ET DE SECOURS MUTUELS, A PARIS.

Ges sociétés se composent d'ouvriers d'une on de plusieurs professions, qui se rassemblent pour se prêter appui. Les réunions d'ouvriers du même état jonissent d'avantages qu'on ne rencontre pas dans celles compusées d'individus de plusieurs professions: les associés peuvent, par exemple, s'avertir les uns les autres des endroits ou il y a de l'ouvrage, etc. Pour faire partie de ces sociétés, on paie une cotisation mensuelle qui varie habituellement de 1 fr. 50 c. à 2 fr., et s'élève rarement jusqu'à 3 fr. C'est sur le produit de ces souscriptions qu'on délivre des secours aux sociétaires malades, et des pensions de retraite aux vieillards et aux infirmes à un certain âge ou après un certain laps de temps convenu.

La quotité de la pension est déterminée par les règlemens.

Ces associations, rarement formées de plus de cent membres, sont administrées par un délégué, ou président, un secrétaire et un trésorier, nommés chaque année en assemblée générale.

La plus ancienne de ces associations (dite de Sainte-Anne) fut fondée en 4694. En 4789 il n'en existait encore que quatre : trois composées d'ouvriers de toutes professions. et la quatrième formée parmi les menuisiers. En 1815 ee nombre s'était élevé à einquante-six, parmi lesquelles on remarque une société établie par les ouvriers de la maison Jacquemart, successeur de Réveillan, fondée le 17 novembre 1789. Sept societés d'ouvriers de tous états, dont deux sous le titre de société de secours mutuels, l'une fondee le 11 mars 1894, l'autre le 4er juillet 1808, ont aujourd'hui un avoir en caisse de plus de 35,000 francs. De 1815 à 1820 le nombre s'est élevé à quatre-vingt-dix-neuf. La sociéte de secours mutuels des gagistes du Munt-de-Piété, qui a eté fondée le 1er janvier 1818, a une somme en caisse de plus de 40,000 francs; et celle des fabricans de bronze de Paris, qui date du 4er octobre de la même année, possède près de 45,000 francs.

Depuis 1820, époque à laquelle l'antorité, qui avait craint jusque là les coalitions, a paru cesser de mettre obstacle à la fondation des établissemens de ce genre, leur nombre s'est considérablement accru, et aujourd'hui la ville de Paris en possède plus de deux cent: il est peu d'é ats et de professions qui n'aient une société de prévoyance. Nous remarquerons aussi que quelques unes d'entre elles, telles que l'association annexe à la société de prévoyance des employés du Mont-de-Piété, fondée le 1er mars 1825, ont étendu le but de leur réunion, et accordent des pensions aux veuves.

Mais le système incomplet d'administration dans ces sociétés paralyse presque tout le bien qu'elles pourraient faire. Ainsi la plupart négligent de fixer la proportion qui doit exister entre les secours à accorder aux malades, et la réserve nécessaire pour assurer les pensions de retraite, en sorte qu'il arrive souvent que, les fonds ayant ete absorbés par les seuls cas de maladies, les vicillards et les infirmes ne peuvent obtenir la pension qui, d'après le règlement, leur est acquise. Le montant de la cotisation est insuffisant, et l'on manque encore d'un tarifdu quantum que devrait payer chaque récipiendaire, d'après son age, au moment de l'admission.

La société philantropique fondée en 1780 sous la protection de Louis XVI, et dont le but est de faire connaître et de mettre en pratique tout ce qui peut concourir à soulager les besoins actuels du panvre et à lui préparer des ressources pour l'avenir, a pris ces associations sous son patronage. Cette société leur avait, en 1851, adressé une circulaire pour les prier de lui envoyer le relevé des malades que chacune d'elles avait à traiter, avec le geme et la durce des maladies, l'âge et la profession du malade, et avait fondé un prix de 500 francs et des médailles d'encouragement

pour celles qui enverraient les réponses les plus satisfaisantes à ces questions.

Il est à regreiter qu'on n'ait obtenu que des renseignemens imparfaits; à l'aide de ces données, on aurait pu parvenir à dresser des tableaux de statistique d'une haute utilité et à seconder les efforts de la classe ouvrière pour améliorer son sort.

## L'AUTRUCHE.

Quoique cette espèce d'oiseaux se soit répandue sur une grande partie de l'ancien continent, elle n'a presque pas varié : on ne remarque aucune différence caractéristique entre l'autruche de l'Hindoustan et celle de l'Afrique; les seules distinctions que l'on ait pu faire sont celles de la couleur et de la taille. L'autruche grise est la plus petite; elle n'atteint guère que la hauteur de 6 pieds 7 pouces (2 mètres t3 centimètres). La deuxième figure, ci-contre, représente le mâle et la femelle.

L'autruche noire est plus grande que la grise, ce qui l'a fait surnommer la grande autruche; on en rencontre qui ont plus de 8 pieds 5 ponces (2 mètres 73 centimètres) de hauteur. Cette espèce, ou variété, est mèlée avec l'autre, en Afrique et en Asie. Si les formes étaient semblables, la masse de l'autruche noire serait plus que double de celle de la grise. Nous donnous la figure du mâle.



(Autruche noire, male.)

Il est évident que l'autruche n'est pas organisée pour s'élever dans l'air: cela ne tient pas à ce qu'elle est trop pesante, mais à ee que la force de ses ailes n'est pas proportionnée à son poids.

L'histoire naturelle de cet oiseau fut long-temps mélée à des erreurs traditionnelles qui sont enfin bannies de la science, mais qu'en retrouve encore dans les eroyauces populaires. On attribuait à l'estomac de l'autruche l'étrange faculté de digérer le fer ; l'espèce entière était dépourvue de l'instinct le plus vulgaire; les femelles, disait-on, ne manifestaient en rien la tendresse maternelle, et l'Ecriture-Sainte appuie eette opinion de son imposante autorité; l'au-

truche se croyait en sûreté dès qu'un obstacle quelconque lui ôtait la vue du péril, etc. Cependant sa race a pu se conserver; elle subsiste en des lieux où ses ennemis abondent, où rien ne la protège contre leurs attaques : elle n'est donc pas dépourvue de ressources contre les causes de destruction qui l'environnent et la menacent de toutes parts.

Pour bien connaître eet animal, il faut l'observer dans son pays de prédilection, en Afrique. Depuis que les Anglais sont établis au cap de Bonne-Espéranee, ils ont reeueilli beaucoup de faits pour compléter l'histoire naturelle de l'autruche. En voici quelques uns qu'on lit dans la narration d'une visite faite, en 1822, au Grand-Karrou, vaste plaine déserte comprise entre deux chaînes de montagnes, les Schwartz-Berghen (Montagnes Noires) et les Snew-Berghen (Montagnes Neigeuses). Dans cette aneienne colonie hollandaise, on donne le nom de karrou aux terrains secs, argileux ou crayeux, dont très peu de plantes peuvent s'aeeommoder. On n'y trouve de sources qu'au pied des montagnes, et dans quelques oasis fort éloignés les uns des autres. Les autruches parconrent ces déserts en toute liberté. on en voit qui sont solitaires; d'antres forment des couples, et même des troupes de vingt à trente.

« Nous fimes une halte, disent les narrateurs, au bord d'une source saumâtre, située vers le milieu de ce désert, et qui a reçu le nom de Fontaine du Rhinocéros. Nos chariots furent dételés, et nos guides hottentots s'étant mis en quête, ne tardèrent pas à découvrir deux nids d'autruche. L'un de ces nids ne contenait que les débris des œufs, easses apparemment par les oiseaux mêmes, car c'est ainsi qu'ils détruisent ces objets de leur sollicitude lorsqu'ils n'ont pu les dérober aux recherches d'un ennemi; l'autre nid contenait vingt-quatre beaux œufs qu'il s'agissait de transporter jusqu'aux chariots, et nos Hottentols n'avaient ni panier ni saes; ils improvisèrent sur-le-ehamp un moyen de transport, en ôtant leurs chausses de cuir, nouant les jambes par le bout, et déposant leur trouvaille dans cette sorte de bissac, qu'ils chargèrent sur leurs épaules. Ce fut dans cet accontrement qu'ils se présentèrent à nous, ne soupçonnant en aucune manière que leur nudité fût indécente. Ils demandérent et obtinrent une double ration de tabac; ils l'avaient bien gagnée.

» Plusieurs autres eireonstances nous procurèrent des informations relatives à l'autruche, à ses habitudes, aux chasses qu'on lui fait.

» Lorsque la saison des amours est venue, l'autruche male prend des compagnes: quelquefois il n'en a que deux, mais il n'est pas rare qu'il en rassemble jusqu'à six. Toutes les femelles d'un même mâle pondent dans le même nid, et partagent les soins de l'incubation. Le nid est creusé dans la terre, et le produit de l'excavation sert à rehausser les bords. Les œufs y sont disposés très habilement pour ménager l'espace et conserver la chaleur; le petit bout est dirigé vers le eentre, et l'autre vers le contour. Chaque femelle couve à son tour durant la journée; pendant la nuit e'est le mâle qui prend leur place, lorsqu'il ne s'agit pas seulement d'entretenir la chaleur, mais de défendre les œufs ou les poussins nouvellement éclos contre les chacals, les chats-tigres, et autres maraudeurs.

» Un nid contient quelquefois jusqu'à soixante œufs; mais le plus souvent on n'y trouve que la ponte de deux femelles, c'est-à-dire de vingt-quatre à trente-deux œufs. L'incubation n'interrompt pas toujours la ponte, mais les œufs tardifs ne sont pas déposés dans le nid: les conveuses les mettent à part, et les réservent comme un premier aliment pour les poussins au sortir de la coquille. La durée de l'incubation est de trente-six à quarante jours, suivant la température de la saison.

» On estime qu'un œuf d'autruche équivant à un quar-

teron d'œufs de poule. Lorsqu'ils sont frais, comme ceux que nos Hottentots nous apportèrent près de la fontaine du Rhinocèros, c'est un aliment que les gourmets ne dédaignent point. Les indigènes du cap ont trouvé, pour cuire

ces œufs, un procédé qui vant au moins ceux de nos cuisiniers: ils les mettent par le gros bout sur des cendres chaudes, font un petit trou à l'autre bout, pour introduire un petit bâton avec lequel ils agitent la matière de l'intérieur,

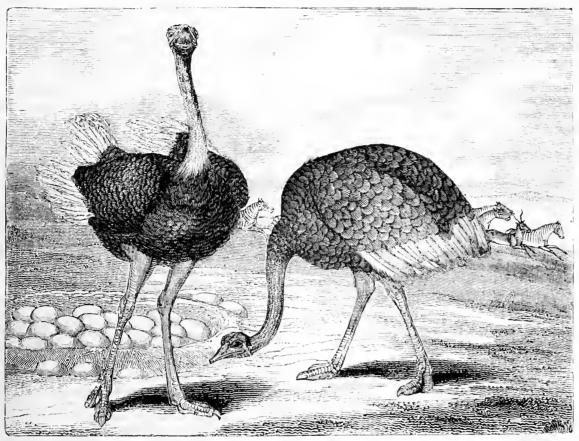

(Autruches grises, måle et semelle.)

afin qu'elle cuise uniformément, cet apprêt est terminé par une pincée de sel, quelques grains de poivre, et le résultat est une très bonne omelette.

» Loin que l'antruche soit un oiscau niais, comme on l'a prétendu, ses ruses mettent souvent le chasseur en défaut; et, certes, il ne fant pas moins que son adresse, sa vigilance et la célérité de sa course, pour qu'elle résiste à la guerre acharnée que lui font les colons. Comme le commerce des plumes est très lucratif, on n'épargne ni dépenses ni fatigues pour réussir dans les chasses d'autruches. Des cavaliers, montés sur des chevaux très bons coureurs, environnent un grand espace, se renvoient l'un à l'autre les pauvres oiseaux qu'ils mettent en fuite, et lorsqu'ils les ont fait tomber de lassitude, ils s'en approchent et les assomment à coups de bâton; le fusil est banni de ces expéditions, de peur qu'une balle mal avisée ne brise quelques plumes, ou que du sang répandu ne souille la riche parure de la queue des des mâles, objet principal de la convoitise des chasseurs. Quant à la différence du plumage de chaque sexe, les autruches penvent être comparées à nos oiseaux de bassecour : c'est le mâle qui fournit les belles plumes blanches, si recherchées pour différentes sortes d'ornemens.

» Cet animal est d'une extrême sobriété, puisqu'il subsiste dans des déserts arides, où il ne trouve que de rares végétaux ligneux, et presque point d'eau. Il est d'un caractère sociable; car non seulement il recherche la compagnie de ses semblables, mais il se mêle volontiers aux troupes de zèbres, de quaggas, et des antres quadrupèdes herbivores qui fréquentent les mêmes contrées. Jenne ou vieux, il s'apprivoise aisément, devient docile à la voix de son maître, et d'une agréable familiarité. »

Ne pourrait-on pas profiter de ces bonnes dispositions de l'autruche, pour accoultumer pen à peu cette espèce à notre fréquentation, à notre ponvoir, et même à notre chmat? Ce serait une acquisition qui contribuerait à l'embellissement des parcs, de même que le eygne est la décoration des pièces d'eau. La raison ne désapprouve nullement cette sorte de luxe, qui peut nous procurer des connaissances auxquelles nous ne serions peut-être jamais arrivés par une autre voie. Les premières expériences pour amener l'autruche à l'état de domesticité devraient être faites en Afrique, sur les côtes de la Méditerranée; les individus qui proviendraient de ces premiers essais seraient transportes dans l'Europe méridionale, et ainsi de suite. L'autruche ne paraît pas plus delicate que le faisan doré de la Chine (ou plus exactement de le Cochinchine), auquel on a fait franchir impunément l'immense intervalle de son climat natal à celui de Paris.

## LES PENMARC'IL

Les noirs rochers de Penmarc'h, situés sur la côte de Bretagne, près de Pont-l'Abbé, ont été rarement visités par le voyageur. Cependant l'aspect de ces rochers sauvages, entourés des bruits de l'Océan, est de nature à produire de profondes impressions. La Torche, séparée de terre par un gonfire nommé le Saut du Moine, domine ces ecueils, qui se prolongent à plus d'une beue du rivage.

M. Cambry, dans son voyage du Finistère, décrit ainsi ce qu'il a vu : « Quand je me suis trouvé sur les rochers de la Bretagne, dans un climat toujours battu par la tempête, sous un ciel noir et rigoureux, entouré de déserts de sable

et de goémons, n'avant pour compagnon que des oiseaux de mer qui sifilent en péchant, ou dessinent des cereles dans les airs en tombant du ciel sur leur proie; quand le silence auguste et redoutable qui régnait sur ces vastes plazes n'etait interrompu que par la vague énorme qui se deployait en tourbillonnant au milieu des rochers dont la chaine se prolonge dans la mer et se perd à l'horizon; quand je cherchais dans une chaumière enfumée quelques notices sur les mœurs, sur les antiques usages de la Bretagne; que la misère la plus profonde, les instrumens les plus grossiers, les vêtemens des premiers âges, des habi ations telles qu'on en trouve chez les Lapons, dans la Californie, étaient les seuls objets qui frappassent ma vue..... je ne pouvais m'empécher d'être surpris de l'incroyable différence que vingt lienes établissent quelquefois entre des hommes qui vivent sons le même ciel, sons les mêmes lois, sons la même religion....

» J'avais attendu le moment d'une tempête pour me rendre à Penmarc'h, et je fus bien servi par les élémens : la mer était dans un tel état de fureur que les habitans du pays, accoutumes à ee spectaele, quittaient leurs travaux pour la contempler. Tout ee que j'ai vu dans de longs voyages, la mer se brisant sur les côtes de fer à Saint-Domingue, les longues lames du détroit de Gibraltar, une tempète qui combla sons mes yeux le port de Douvres en 1787, la Méditerranée près d'Amalfi; rien ne m'a donné l'idée de l'Océan frappant les rochers de Penmare'h. Ces rochers noirs et séparés se prolongent jusqu'aux hornes de l'horizan; d'épais nuages de vapeurs roulent en tourbillons; le ciel et la terre se confondent, vous n'apercevez dans un sombre brouillard que d'énormes globes d'éenme, qui s'élèvent, se brisent, bondissent dans les airs avec un bruit épouvantable : on eroit sentir trembler la terre. Vous fuyez machinalement, un étourdissement mêlé de frayeur s'empare de vos facultés : les flots amoneeles menacent de tout engloutir; vous n'êtes rassurés qu'en les voyant glisser sur le rivage, et mourir à vos pieds. »

Un homme eependant fit son séjour sur ces rochers pendant le siècle dernier : une longue barbe, des cheveux flottans, une face bronzée par l'intempérie des saisons, tel était l'aspect de ce sauvage, connu dans le pays sous le nom de Philopen. Inoffensif, il foyait les hommes, et passait presque tout son temps à épier les poissons dont il se nourris ait. On a toujours ignoré la patrie de cet infortuné

## LA SEMAINE. CALENDRIER HISTORIQUE.

Nécrologie. - Faits religieux et politiques.

25 Mai 1797. — Condamnation à mort de Babœuf et de Darthé, derniers chefs du parti democratique sous le Directoire. En entendant leur condamnation, ils se frappèrent l'un l'autre d'un coup de poignard.

26 Mai 1755. — Exécution de Mandrin. Cet homme n'était pas un chef de brigands on de voleurs, mais un chef de contrebandiers : c'était contre les employés des fermes qu'il dirigeait ses attaques en campagne; et lorsque, parvenu à réunir des forces considérables, il assiégea en plein jour des villes telles que Beaune et Autun, ce fut pour y enlever les caisses des receveurs de la ferme. Il combattit avec courage à diverses reprises contre des troupes réglées envoyées contre lui. Trahi par une femme qu'il aimait, il fut pris au château de Rochefort, en Savoic. C'est à Valence qu'il fut jugé et condamné au supplice cruel de la roue. Il avait une physionomic intéressante, et s'exprimait avec une grande facilité. Suivant l'usage, on lui a attribué un plus grand nombre de ruses et de cruautés qu'il n'y a lieu récl-

lement de lui en reprocher. Il est certain, du reste, qu'il s'est attaché à son nom, malgré ses crimes, une sorte d'intérêt populaire qui peut-être a sa source dans le sentiment qui a inspiré à notre poète national, Béranger, la chanson des Contrebandiers, dont voici un couplet:

Il est minuit. Ça, qu'on me suive !
Hommes, pacotille, mulets.
Marchons, attentifs au qui vive;
Armons fusils et pistolets.
Les douauiers sont en nombre,
Mais le plomb n'est pas cher,
Et l'on sait que daus l'ombre
Nos balles verront clar.

26 Mai 1818. — Constitution donnée aux diverses provinces bavaroises par le roi de Bavière, qui, dès l'année 1808, avait aboli dans ses États la servitude personnelle, et reconnu les principes du gouvernement représentatif.

27 Mai 1564. — Calvin meurt à Genève, à l'âge de cinquante-trois ans, après avoir donné une impulsion extraordinaire à la révolution religiense qui avait éclaté au commencement du siècle. Il avait acquis, par ses talens, ses travaux et ses vertus, une grande autorité à Genève. Les calomnies qu'on avait accréditées sur ses mœurs ont été repoussées par des auteurs eatholiques très zélès, tels que Florimond de Raymond, Varillas, et Maimbourg.

27 Mai 1808. — Signal de l'insurrection générale en Espagne contre l'occupation française. Le même jour se forme la junte provinciale à Séville.

28 Mai 4701. — Mort de Tourville, maréchal de France, illustre marin.

28 Mai 1793. — Mort de Busehing, l'un des créateurs de la géographie moderne. Il était né en Westphalie, et il est mort à Berlin. Son ouvrage le plus célèbre est sa Description de la terre.

29 Mai 1415. — Déposition du pape Jean XXIII. Il avait été élu pape, le 47 mai 4410, par seize eardinaux qui se tronvaient à Bologne lorsque Alexandre V mourut. Le 23 mars 4415, tandis que le concile de Constance insistait pour l'obliger à donner une bulle de son abdication, il se sauva de la ville déguisé en palefrenier.

28 Mai 1814. — Mort de Joséphine, impératrice.

30 Mai 1431. — Exécution de Jeanne d'Are à Rouen. Nous donnerons incessamment le monument élevé dans cette ville en mémoire de cet évènement.

50 Mai 4640. — Mort de Rubens, eélèbre peintre de l'école flamande. Nous donnerons son portrait.

50 Mai 1655. — Bulle d'Innocent X contre les einq propositions de Jansenius, évêque d'Ypres. Les einq propositions se trouvaient dans un livre posthume de Jansenius, intitulé Augustinus, où il était traité de la grâce, du libre arbitre, du péché originel et de la prédestination, et où la doctrine du jésuite espagnol Molina était combattue. On sait quels longs débats religieux furent la conséquence de ce livre, sans lequel les Lettres Provinciales de Pascal n'auraient sans donte pas été écrites.

30 Mai 1778. - Mort de Voltaire.

50 Mai 1814. — Traité signé à Paris entre la France et les puissances alliées. Par les articles 2 et 5, les limites de France etaient rétablies ainsi qu'elles existaient au 4° janvier 4792, avec l'addition de quelques cantons aux dépar-

temens des Ardennes, du Bas-Rhin, de l'Ain, et l'annexe d'une partie de la Savoie.

51 Mai 1793. - Chute du parti de la Gironde.

51 Mai 1809. — Mort d'Haydn, eélèbre compositeur allemand. Il était fils d'un pauvre charron du petit village de Rohran, situé sur les confins de l'Autriche et de la Hongric.

## WATT. MACHINES A VAPEUR.

James Watt, célèbre ingénienr, qui a su donner aux machines à vapeur toute leur puissance actuelle, naquit à Greenock en Ecosse, en 1756. Il vint à Londres à l'âge de dix-huit ans, et se mit en apprentissage chez un habile constructeur d'instrumens de mathématiques. Mais après un an, la délicatesse de sa santé l'obligea à retourner auprès de sa famille.

Établi peu de temps après à Glascow, comme ingenieur, il fut appelé à donner son avis sur d'importans travaux de canalisation: plusieurs de ses projets furent adoptés et exécutés par la suite. Parmi ceux-ci, on remarque le canal Calèdonien, qui traverse l'Écosse de l'est à l'ouest, et a produit une diminution considérable dans les frais de transport. C'est aussi Watt qui projeta la jonction du Forth et de la Clyde, jonction entreprise et terminée dans ces derniers temps.

Cependant, une de ces circonstances qui servent si bien le génie (parce que lui seul sait les comprendre et les saisir) vint changer la direction de ses études : chargé de réparer un modèle de machine à vapeur faite par Newcommen, et destinée à l'instruction des étudians du collége de Glascow, Watt en vit les défauts, en chercha le remède, et dès lors (1764) commença cette série de perfectionnemens signalés qu'il a introduits dans ce vaste mécanisme.

Dans la machine de Newcommen, la vapeur était uniquement employée à produire le vide dans un cylindre ; celui-ci renfermait un piston attaché à un levier dont l'autre extrémité portait un poids. Aussitôt que la vapeur était introduite dans le cylindre, ce poids soulevait le piston, et quand celui-ei était arrivé au terme de sa course ascendante, on introduisait un jet d'eau froide qui condensait la vapeur; alors le vide étant produit, le piston descendait par la pression de l'atmosphère. Du reste, le moyen de faire manœuvrer par la machine elle-même les robinets qui servaient à introduire alternativement la vapeur et l'eau froide, avait été inventé par Beighton, en 1717, et c'est dans cet état que le modèle de la machine de Newcommen fut envoyé à Watt, L'habile ingénieur vit bientôt que ce mécanisme occasionait une grande perte de chaleur, et par conséquent une grande perte de combustible, puisqu'à chaque condensation le cylindre était refroidi, et que la première portion de la nouvelle vapeur servait seulement à rendre aux parois le degré de température que leur avait fait perdre l'injection d'eau froide. Watt ent alors l'heurense idée d'ajouter au corps de pompe un tuyau où la vapeur se rendait après avoir produit son effet, et recevait le jet d'eau froide qui la condensait. Le corps de pompe conservait ainsi sa chaleur. C'est cet ingénieux procédé, dit M. Arago, qui forme le principal titre de Watt à la reconnaissance de la postérité.

Dans ce qui précède on voit que la force atmosphérique n'agit utilement que pendant le mouvement descendant du piston; ainsi l'effet produit demenre intermittent; or, dans la plupart des usages auxquels on applique la machine à vapeur, il est nécessaire que la puissance du piston soit continue, et s'exerce anssi bien pendant qu'il monte que pendant qu'il descend. Watt a obtenu ce résultat en supprimant

l'action de l'atmosphère, et en faisant passer la vapeur alternativement des deux côtés du piston; la condensation s'opère au-dessus du piston quand la vapeur doit le soulever, et au-dessous quand elle doit le faire deseendre. C'est ce qu'on appelle machine à double effet.

Enfin, on doit encore à Watt l'application du principe de la détente : lorsque le piston est arrivé aux deux tiers de sa eourse, ont peut fermer la communication du corps de pompe avec la chaudière où se produit la vapeur, et par l'élasticité de celle-ci, le piston achève son excursion; autant d'économisé, comme on voit. Il y a plus : e'est que si on laissait la vapeur entrer jusqu'au dernier moment, le piston acquerrait à la fin de sa course une vitesse qui, arrêtée brusquement, ébranlerait tout l'appareil.

Si l'on ajoute aux détails que nous venons de donner l'application du règulateur à force centrifuge et l'emploi du parallèlogramme pour diriger verticalement la tige du piston, on aura l'indication des principaux perfectionnemens que Watt a apportés à la machine à vapeur; ils sont tellement importans, et ont produit une telle extension dans l'usage de cet appareil, que Watt peut à juste titre réelamer une part de gloire aussi grande que eelle des inventeurs.

Cet habile ingénicur ent beaucoup de peine à propager ses découvertes; il était non seulement modeste, mais timide, peu communicatif, peu répandu dans le monde. Cependant, il rencontra le docteur Roebuck, homme instruit, et jouissant de quelque fortune: ils s'associèrent pour l'exécution de son appareil; mais la machine n'était point encore achevée, et déjà les fonds manquaient.

L'un des premiers manufacturiers de Birmingham, Mathieu Boulton, imita et surpassa même la générosité de Roebuck; il l'indemnisa de ses avances, attira Watt auprès de lui, et organisa une compagnie de concert avec l'inventeur. La machine fut achevée, les hommes compétens furent appelés à examiner, à juger, et leur approbation fut sans réserve. Watt et son associé s'engagèrent à remplacer les machines alors existantes, à condition de recevoir un tiers de l'économie obtenue sur le combustible. Cette condition leur suffit pour faire bientôt de grands bénéfices. Dans les mines de Chacewater, en Cornouailles, ce tiers s'éleva à 600,000 francs par an.

Les bornes de cet article ne nous permettent pas d'entrer dans de plus longs développemens sur tous les travaux de Watt; il suffira d'ajonter qu'en 1779 il inventa encore la machine à copier les lettres, qui consiste en deux cylindres, cutre lesquels on fait passer du papier mouillé, appliqué sur une feuille écrite; elle eut un prompt succès. C'est lui, enfin, qui le premier en Anglelerre appliqua le procédé de Berthollet pour le blanchiment par l'acide muriatique.

La carrière active de Watt s'arrête à l'année 1800; en 1808, il fut nommé par l'Institut de France un des luit associés étrangers. L'âge du repos était venu. Sa vieillesse fut celle d'un homme qui sent sa valeur, qui recueille les fruits de ses œuvres.

Il mournt le 25 août 1819, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans, dans sa terre d'Heathfield, près de Birmingham. C'était, à tons égards, un homme étonnant; sa memoire était prodigieuse, son esprit d'ordre inconcevable. Il savait beaucoup, et son érudition était aussi précise et aussi claire dans ses paroles que dans son intelligence. La chimie, la physique, l'architecture, la médecine, et même la jurisprudence, les antiquités et la musique, les langues modernes et leur littérature; tont lui était presque familier. Pendant des heures entières on l'a entendu exposer les systèmes de métaphysique de l'Allemagne, et digresser sur la poésie de cette nation.



(James Watt.)

Maintenant, si l'on jette un coup d'œil sur les prodiges opérés dans ces derniers trente ans par l'application des machines à vapeur, sur les riellesses eréées, sur les cités fondées ou agrandies, etc., on sentira autant de respect que d'admiration pour le génie de Watt, et pour la générosité de son ami Boulton. Le gouvernement anglais n'a conféré de lui-même aucun honneur à ces bienfaiteurs de l'humanité; mais la reconnaissance nationale, quoiqu'un pen tardive, n'a point manqué à Watt; nue statue lui a été élevée par souscription, à Birmingham, et les plus hauts seigneurs de l'Angleterre y ont concouru avec enthousiasme.

## BRAHMINE SE SOUTENANT EN L'AIR SANS AUGUN SUPPORT APPARENT.

L'art des prestidigitateurs a fait plus de progrès dans l'Hindoustan que dans aucune autre contrée; les Européens qui se sont fait admirer par leur habileté dans eet art ne paraitraient que des novices, comparés aux artistes indiens, ou senlement à ceux qui exercent leur profession avec moins d'éclat dans les petites villes et dans les maisons des particuliers qui les font venir pour l'amusement d'une société réunie chez eux. Quelques uns de leurs tours d'adresse ou de force semblent inexplicables; en effet, est-ce à la force on à l'adresse qu'il faut attribuer la faculté que semble posséder le brahmine Scheschal de se détacher de la terre, et de se tenir à la hauteur de quelques pieds, sans que l'on puisse soupçonner comment il est suspendu? Cet homme est d'une taille moyenne, grêle, déjà vienx; il porte une longue robe de toile peinte, un turban jaune, une large ceinture, un collier dont les bonts se prolongent sur sa poitrine. Sa figure et son maintien ont quelque chose d'extraordinaire. On le voit souvent à Madras, où ses exercices lui ont déjà procuré plus de bénéfice qu'il n'en eût obtenu par aucun travail utile. Voici comment un témoin oculaire rend compte d'une de ces représentations :

· Scheschal me montra d'abord un banc d'environ 18 pouces de haut, sur lequel deux étoiles de cuivre, de la largeur d'un écu, étaient incrustées. Lorsque j'ens examiné cette première pièce de son appareil, il tira un bambou de 2 pieds de long, et dont le creux était d'environ 2 pouces et demi. Vint ensuite une peau de gazelle, d'environ 2 pieds de long | Imprimerie de Lagnevardiere, rue du Colombier, nº 50.

sur 4 pouces de tour. Alors l'opérateur, muni de ces objets et d'un grand sac, se cacha sous un schall d'une ampleur suffisante, sous lequel il manœuvrait avec beaucoup d'activité. Au bout de cinq minutes, il donna l'ordre de le découvrir, et on le vit assis en l'air, dans l'attitude où il est représenté. Son bras droit était appuyé sur le bout de la peau de gazelle, qui se prolongeait horizontalement jusqu'à la tige du bambou fixée verticalement sur le banc, à la place marquée par l'une des étoiles de cuivre. L'homme se tint plus d'une demi-heure dans cette posture, faisant passer entre ses doigts les grains d'un chapelet, sans donner aucun signe de gene ni de fatigue; on ent pu croire que cette attitude lui était habituelle.

» J'ai vu quatre fois ce personnage singulier et son exercice; eliaque fois je l'ai pressé de me révéler son secret mais les sollicitations et les offres ont également échoué. A défaut de la véritable explication de ce prodige, voici celle que l'on hasarde : les étoiles de cuivre cachent une barre d'acier qui traverse le bambon, et la peau de gazelle déguise une autre verge du même métal. Les manches de l'opérateur servent à loger un autre appareil qui passe sous le corps, et le fait reposer sans trop de fatigue sur un anneau de métal.»



(Le brahmine Sche chal.)

Il faut avouer qu'on n'est guère mieux instruit après tane pareille explication, et que la suspension du brahmine en l'air n'en est pas moins incompréhensible.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins.

STATUE ÉQUESTRE DE PIERRE IC. A SAINT-PÉTERSBOURG.



(Statue en bronze représentant Pierre 1er.)

En face de l'église d'Isaac, et à l'extrémité occidentale de l'Amiranté, s'elève la statue colo sale de Pierre I°r, fondateur de Saint-Pétersbourg. Le bloc énorme de granit qui forme le piédestal, et dont on évalue le poids à 5 millions de livres, a été transporté d'un marais eloigné d'une lieue et demie de la ville. On l'a fait glisser à force de bras, et au moyen de machines, sur des boulets de camon, car son poids ent ecrasé les cylindres. A mesure que cette masse dépassait les boulets, on les replaçait en avant dans la direction qui devait être parcourne. Un tambour debout sur le roc donnait le signal aux travailleurs.

La longueur primitive du bloc de granit était d'envir n quarante-cinq pieds; sa largeur et sa hauteur pouvaient en avoir ving; mais l'artiste, craignant que la statue, à cette élévation, ne perdit de son effet, reduisit les proportions du

piédestal. En approchant du monument, on lives mots laturs: Petro Primo Catharina Secunda (à Pierre Irr Cacherine II). Cette inscription est répetee en langue russe au côte opposé. Une balu trade élégante environne to de l'enceinte. Falconnet, sculpteur français, charge par Catherine d'executer la statue equestre de l'homme extraordinaire dont la volonte avait change que que ralsanes de pôchems en palais mignifiques, avait à representer le ezar triompliant de tous les obstacles par son genie et sen courage. L'artiste imagina de le placer sur un cheval fongaciex qui se cabre sur le bordal'une roche escarpee, L'artitud, de l'empereur respire un caluie majest eux; le coursies et desse sur ses deux pieds de derivere, impatient du front, tandu que Pietre jette un regard createur sur la vine qui s'eleve florissante du sein des marais. Il étend sa mani proceduce,

comme pour conjurer les obstacles naturels. Cette pose est extrémement hardie; la quene du cheval est massive, et sert de contre-poids; elle porte sur un serpent qu'elle cerase, ce qui complète l'allégorie.

On dit que cette statue équestre a été coulée d'un seul jet; copendant plusicurs Russes pretendent qu'une partie du métal s'échappant du moule, elle fut manquée en plusicurs endroits; ils ajoutent qu'un fondeur suédois répara le dommage. La tête a été modelée par mademoiselle Calot, artiste d'un grand mérite, qui a saisi parfaitement le caractère et la ressemblance de l'empereur.

La figure a onze pieds de haut, et le cheval dix-scpt. L'épaisseur du métal, dans les parties les plus légères, est d'environ trois lignes, et d'un pouce dans les plus massives. On évalue à environ 56,000 livres le poids total du groupe.

On prétend que, lorsque l'artiste ent arrêté son idéc, il la communiqua à l'impératrice, en lui exposant la difficulté qu'il y aurait à représenter un homme et un cheval dans une position si hardie, sans avoir un modèle sous les yeux. Le général Melissino, qui passait pour un excellent écuyer, s'offeit de monter chaque jour un des meilleurs chevaux arabes du comte Alexis Orlof, sur un terrain artificiel présentant la forme du roc. Il dressa le cheval à galoper dans cet espace, et à s'arrêter court sur le bord en se cabrant sur ses pieds de derrière. Cette expérience ent un plein suceès, et permit à Falconnet de saisir le mouvement et l'attitude convenable. C'est ainsi qu'il acheva cette statue équestre, la plus correcte, et peut-être la plus belle qu'on puisse voir.

Quelques enthousiastes de l'art regrettent seulement que de granit ait perdu son caractère primitif, par les réductions qu'on lui fit subir; ils auraient désiré y retrouver ces aspérités naturelles, et ces formes brutes, qui enssent rendu le contraste plus frappant, en exprimant d'une manière plus naïve, suivant eux, le genre d'obstaeles dont le fondateur avait à triompher. Nous avons exposé plus haut les raisons qui ont déterminé l'artiste à cette mutilation.

La statue de Louis XIV, sur la place des Victoires, à Paris, est une copie de celle de Pierre-le-Grand.

## LÉGISLATION.

## DROIT FÉODAL. — DU VASSELAGE.

Cet acte, lorsqu'il était régulièrement fait, était un des titres les plus utiles de tous ceux qu'un seigneur pût avoir dans ses archives, autant pour lui que pour son vassal. Il s'appelait areu, parce que le vassal avouait avec serment qu'il reconnaissait un tel pour son seigneur, qu'il tenait et portait de lui noblement le sief de... à cause de son ehâteau de..., duquel il lui avait fait foi et hommage. Il s'appelait dénombrement, parce qu'il contenait l'énumération du fief et de ses parties, comme château, manoirs, terres, vignes, etc. t.e vassal devait à son suzerain son aveu et dénombrement dans les quarante jours, après celui on il avant fait sa foi et hommage; mais il n'était tenu de le donner qu'une fois en sa vie, à la difference de l'acte de foi et hommage qui se renouvelait à toutes les mutations par décès on autrement da seigneur dominant. L'aveu et le denombrement en bonne forme, sur parchemin, signe du vassal, du notaire et des témoins, dûment contrôlé, pouvait être porté au scigneur dominant en son château, ou par le notaire qui l'avait passé, ou par le vassal lui-même, qui, cependant, n'y était pas venu, parce que ce n'était qu'une conséquence du vasselage, et non l'acte même de vasselage.

tonjours des protestations, afin de n'éprouver aucun prejudice pour les choses qu'il aurait omis d'y insérer. Si les omissions étaient considérables, et qu'il fut pronyé qu'elles etaient connues du dénombrant, les droits ou objets qu'il avait voulu each: r appartenaient au seigneur dominant, malgré les protestations; tandis que les sujets et justiciables d'un vassal qui avait omis de rapporter les droits à percevoir sur eux, pouvaient refuser de les payer, la présomption étant que nous ne saurions oublier un droit justement acquis, au nombre de tout ce qui peut nous appartenir.

Voici un aveu et dénombrement extrait des titres d'unc propriété située dans le département de l'Allier; il fut fait l'année où le roi Jean II, dit le Bon, convoquait à Paris les Etats-Généraux, pour essayer de remédier aux malheurs qui accablaient alors la France. La féodalité était bien près de sa ruine, mais elle se maintenait encore dans toute sa puissance.

- « Aveux et dénombrement de la terre et seigneurerie de la Crette, rendu au roy, par Guiot de Culan, en l'année 4550.
- « A tous ceux qui ces présentes lettres verront, je, Guiot de Culan, sire de la Cresse, salut en Notre Seigneur, sachent tuist que je cognois tenir en fyé ligement de très excellent, noble, puissant et doublé prince Monsieur, monsicur le duc de Bourbon en sa chastelleni de Herison, les choses qui s'en suivent :
- » Premièrement, le chasteau et la chastellenie de la Crette, avec toutes les appartenances du dit chasteau, et la justice haute, moyenne et basse, de la dite chastellenie.
- » Item, tous les hommes et fames serfs, aveques leurs héritaiges que je hay ou puis haver en la ditte chastel-
- » Item tous les hommes et fames francs que je hay ou puis haver, tant en la dite chastellenie que pour cause de la dite chastellenie.
- » Item tous les boez, garennes, estangs, pescheries, molins, fours, prez, pasturaux, vignes, que je hay ou puis haver en la dite chastellenie.
- » Item toutes les tailles, rentes, cens, redevances, harbages et forestages, coutumes, terres, dismes, terrages, charnages, tant en bled, deniers, vins, que en antres choses que je puisse haver en la dite chastellenie, lesquelles choses pehent valloir par estimation sexante et dix livres tournois de rente par chacun an, pois plus ou pois moins, et si plus valent, je advoué tout atenir en fyé ligement de mon dit seigneur, et promes en bonne foy que, en cette recognoissance, ne viendray ne venir, ne feray dire encontre ainçois les dessus dites choses toutes advée et advoray atenir en fyé ligement de mon dit seigneur et des siens, et des choses dessus dittes, feray obéissance et service à mon dit seigneur, et à ses ancesseurs perdurablement si comme le ficf le requiert et désire; et quant aux choses dessus dites, faire, tenir et garder léaument, je oblige moy et mes héritiers, et tous mes biens mobles et non mobles, présens et advenirs, en extant en la jurisdiction et cohertion de mon dit seigneur et de ses ancesseurs, témoing de la quelle chose je hay scellé ces présentes lettres de mon grand scel.
- » Donné le mardy empres la feste de Toussaints, l'an de grace mil trois cent et cinquante. »

## DE QUELQUES EFFETS DE LA MUSIQUE.

La musique est une source d'impressions îrrésistibles, dont les hommes habiles ont su de tont temps tirer parti. Le vassal qui donnait son aveu et dénombrement faisait | Pour le prouver, il n'est pas nécessaire de remonter aux temps fabuleux d'Amplion et d'Orphée; il suffira de eiter quelques faits historiques où l'on voit la mélodie excreer une puissance énergique sur le moral comme sur le physique. Tout le monde ne jouit pas, sans doute, du privilège de céder aux émotions qu'elle inspire : on connaît même quelques personnes, d'ailleurs heureusement dotées du côté de l'esprit et du cœur, qui avouent n'être pas plus sensibles aux charmes de la musique qu'au résonnement bruyant d'une charrette qui roule sur le pavé. En revanche, il en existe d'autres dont on peut tout obtenir à l'aide de cet art vraiment divin : Timothée inspirait à son gré, par les émotions de la mélodic, toutes sortes de passions à Alexandre; Saul, en proie à une sombre melancolie, en fut délivre par les accords de la harpe de David; Homère raconte que les médecins endormirent par la musique la douleur cruelle qu'éprouvait Ulysse de la morsure d'un sanglier. Enfin, on sait que c'était elle qui élevait l'âme des poètes ou des prophètes des temps antiques.

La musique n'a rich perdu de son prestige en traversant la société chrétienne. Dans le cours des xve et xvie siècles, il régnait un si cruel vertige parmi la population de l'Italie, que les personnes affectées tombaient bientôt dans un abattement extrême, accompagné de délire et d'un penchant insurmontable à se détruire. Cette épidémie se répandit sur le peuple en masse, sans distinction de personnes. Une fin tragique était ordinairement le terme de ce désordre moral. C'est cette maladie qu'on attribua, à tort, à la morsure de la tarentule, espèce d'araignée fort commune dans le midi de l'Italie (nous en avons déjà parlé dans la Ive livraison). Onoi qu'il en soit, l'unique remède consistait dans le jeu des instrumens, suivant les goûts particuliers; c'était tantôt la guitare, tantôt la flûte, d'autres fois même les sons éclatans de la trompette; mais toujours est-il que la musique seule opérait la guérison de cet état. Aux premiers accords, les malades se réveillaient de leur anéantissement, prêtaient une oreille attentive; bientôt leur membres se déliaient, ils marquaient la mesure, et suivaient toutes les modulations de l'instrument; leurs mouvemens devenaient de plus en plus décidés, et les malades finissaient par se livrer à la danse la plus passionnée. Suspendait-on les accords de l'instrument, tonte cette agitation cessait, mais alors aussi l'affaissement et ses conséquences funestes ne manquaient pas de renaitre. Il était indispensable de continuer la musique, jusqu'à ce que les malades, excédés, tombassent de lassitude. Dans cet instant, un sommeil délicieux les saisissait, et ils en revenaient parfaitement dispos.

Albert, duc de Bavière, fils de Frédéric, calmait ses accès de goutte par une musique douce et sontenue. Gessner cite un Italien qui se trouvait dans le même cas.

Dodard, de l'Académie des sciences, rapporte l'histoire d'un musicien atteint de délire, et dont la musique fut le seul remède; on vit, dès les premiers accords des cantates de Bernier, son visage prendre un air calme et sercin, ses convulsions cesser, et bientôt il se mit à verser des flots de larmes délicieuses. On connait aussi l'histoire d'un célèbre improvisateur de Florence, qui se trouvait quelquefois dans l'impnissance absolue de produire une senle strophe sur un sujet demandé; soit caprice, soit mauvaise volonté, il y avait des jours où on n'en pouvait rien obtenir; mais si l'on avait le soin de mettre dans les intérêts des amateurs le musicien Nardini, celui-ci avait si bien l'art de monter, en jouant certains airs de violon, l'imagination de l'improvisateur, qu'il lui rendait et lui ôtait, en quelque sorte à volonté, sa puissance d'improvisation.

Rousseau parle d'une grande datue eliez laquelle toute musique excitait un rire involontaire.

Les hommes ne sont pas seuis à éprouver les effets de la musique. On a remarqué depuis long-temps l'excitation

particulière des chevaux aux sons de la trompette. Bernardin de Saint-Pierre rapporte que des araignées logées dans l'encoignure d'une chambre où l'on faisait quelquefois de la musique, ne manquaient pas de s'approcher de la place qu'occupait le musicien des les premiers accords de son instrument, et qu'elles ne revenaient à leurs toiles qu'après que tous les sons avaient cessé. Sir Home a étudié les effets du piano sur le lion et l'éléphant; il a reconnu que l'attention de ces animaux était toute concentrée pour les notes élevées de cet instrument, et que leur fureur éclatait dès l'instant où l'on faisait résonner ses touches les plus graves. Une épreuve du même genre fut faite à Paris, en l'an VI, sur deux jeunes éléphans mâle et femelle; un crehestre composé de musiciens habiles exécuta différens morceaux; le premier effet de l'impression de la musique fut l'étonnement: bientôt ces animaux témoignérent, par les démonstrations les plus passionnées, le plaisir qu'ils en ressentaient. M. Fétis, aujourd'hui maitre de chapelle en Belgique, a fait des expériences remarquables sur d'autres espèces d'animaux.

## ÉGLISE DE SAINT-SULPICE.

Dès le commencement du xune siècle, cette église existait sous le patronage de Saint-Germain-des-Prés. Son curé était tenu de desservir la chapelle de Saint-Pierre, près de laquelle fut établi par la suite l'hôpital de la Charité.

L'accroissement de la population du faubourg Saint-Germain rendit nécessaire l'extension de cette paroisse; après plusieurs additions insuffisantes, il fut décidé, en 1615, qu'un nouvel édifice serait construit, et plusieurs notables du quartier promirent de venir au secours des marguilliers. Un architecte nommé Gamart fournit les dessins, et en commença l'exécution en 1646. Le duc Gaston d'Orléans posa la première pierre; mais an bout de quelques années on s'aperçut que le plan de ce bâtiment, déjà avancé, n'était pas encore d'une étendue suffisante.

Louis Levcau donna les dessins d'une église plus vaste, et l'on recommença presque entièrement l'édifiee. En 1635, Anne d'Antriche posa solennellement la première pierre. L'architecte Leveau étant mort peu de temps après, la continuation des travaux fut confice à Daniel Guittard.

La chapelle de la Vierge, qui était presque achevée, fut conservée, et les travaux furent poussés avec activité jusqu'en 1678, où le defaut d'argent obligea de les suspendre. Les marguilliers s'adressèrent au roi; après dix années de délais, une commission fut nommee pour arrêter un état des biens de cette église, dont les dettes s'élevaient, suivant la déclaration des marguilliers, à 672,924 livres. Comme l'actif qu'ils avonaient ne montait qu'à 145,015 livres, il restait dù 529,911 livres. On découvrit bientôt que ces déclarations étaient fausses, et qu'une partie des demiers destinés à la paroisse avait eté dirertie à d'autres usages, comme pour faire les nivelage et jonction des deux mers. Cette affaire fut assoupie; les travaux furent suspendus, et on ne les reprit que quarante-trois ans plus tard. Un curé de Saint-Sulpice, le sieur Languet de Gergy, exploitait la vanite des plus riches bienfaiteurs, en leur accordant l'honneur de poser la première pierre de chaque porte, de chaque chapelle, de chaque pilier.

En 1718, l'architecte Oppenord fut chargé de la continuation de cette église. Pour fournir aux dépenses, le curé Languet obtint une loterie, dont les profits contribuérent puissamment à l'achèvement de Saint-Sulpice, et la nef fut entièrement construite en 1736.

Le pertail, fonde en 1755, fut clevé sur les dessins de



(Eglise Saint-Sulpice.)

Servandoni, et presque achevé en 1745. Le 30 juin de | baptistaire, et l'autre, le sanctuaire du viatique. Elles cette année, l'église fut consacrée et dédiée sous l'invocation de la Sainte Vierge, et de saint Pierre et de saint Sulpice.

La beauté de ce portail, son caractère noble et imposant qui résulte de l'harmonie qui règne dans toutes ses parties, attestent le goût et le génie de l'architecte. Sa longueur est de 554 pieds. Il se compose de deux ordres, le dorique et l'ionique. Aux deux extrémi és et sur la même ligne, sont deux corps de bâtimens carrés, qui servent de base à deux tours, ou campanilles, qui ont 210 pieds d'élévation, c'està-dire 6 pieds de plus que les tours de Notre-Dame.

Il paraît que Servandoni échoua dans la composition des tours; elles étaient moins élevées qu'elles ne le sont anjourd'hui, et elles n'avaient qu'une ordonnance; le curé et le marguillier jugèrent qu'il fallait les reconstruire. L'execution en fut confide à un architecte médiocre. Il les éleva sur une double ordonnauce; la première était octozone, et reposait sur un plan quadrangulaire, la seconde était eirenlaire. Celle qui existe à l'angle méridional de la façade est de cet architecte.

El. 1777, M. Chalgrin fut chargé de la reconstruction de ces d'uy tours, mais celle du nord a seule été rebâtie. Il la composa de deux ordonnances, l'une sur un plan quadrangulaire, et l'autre, plus élevée, sur un plan circulaire quoiqu'elle repose sur un soc carré, de sorte qu'elle est plus en harmonie avec le plan général de la façade,

Entre ces deux tours. Servandoni avait placé un fronton; mais la foudre l'avant degradé en 1770, on le remplaça par une balustrade. Saivant l'opinion de plusieurs critiques, les deux tours muisent, par leur aspect et leur isolement aux deux extremités de la façade, à l'effet géneral de l'editice, et ressemblent assez aux jambages d'un meuble

A l'aplomb des tours sont deux chapelles; l'une est un l'facteur.

sont ornées de statues allégoriques sculptées par Boisot et Monchi.

La longueur de l'édifice, depuis la première marche de la façade principale jusqu'à l'extrémité de la chapelle de la Vierge, est de 423 pieds; sa hauteur, depuis le pavé jusqu'à la voûte a 99 pieds. Les portes latérales offrent des niches extérieures où sont placées des statues de saints qui ont 9 pieds et demi de proportion; elles sont dues au ciseau de François Dumont. Le chœur, entièrement construit sur les dessins de Guittard, a 89 pieds de longueur; il est entouré de sept arcades dont les pieds droits sont ornés de pilastres corinthiens; cette ordonnance est aussi celle de la nef. En 1752, on posa solennellement la première pierre de l'antel principal. La chapelle de la Vierge, située au rond-point de l'église, est d'une exécution remarquable. La coupole, printe à fresque par Lemoine, représente l'Assomption de la Vierge. Cette peinture, endommagée par l'incendie qui, en 1763, consuma la foire Saint-Germain, fut réparée par Callet. Dans une niche qui fait saillie du côté de la rue Garencière, est un groupe dont la figure principale représente la Vierge truant l'Enfant Jésus. Ce groupe est éclairé d'en hant par un jour dont on voit l'effet sans qu'on puisse reconnaître l'ouverture par laquelle il pénètre. Cette chapelle, achevée en 1777, a été richement décorée par Servandoni. A droite, dans la chapelle de saint Manrice, sont des peintures à fresque exécutées, d'après un procédé nouveau, par MM. Vinchon et de George. Des tableaux de l'école moderne décorent deux chapelles sitnées à gauche en entrant. Les hénitiers de cette église sont formés de deux cequilles appartenant à un poisson appelé tuilée, et dont la republique de Venise lit présent à François Ier. La chaire, placce en 4789, est pluiôt hardie que belle. La tribune du buffet d'orgues est soutenne par des colonnes d'ordre composite. Ces orgues ont été fabriquées par Cliquot, célèbre

La ligne méridienne, établie au milieu de la croisée, est tracée sur le pavé avec les signes du zodiaque, au vrai nord et sud, dans une longueur de 176 pieds. A son extrémité septentrionale cette ligne se prolonge et s'élève verticalement sur un obélisque de 25 pieds de hauteur. La fenêtre méridionale de la croisée est entièrement close, à l'exception d'une ouverture d'un pouce de diamètre, pratiquée sur une plaque de laiton. Par cette ouverture, placée à 75 pieds audessus du niveau du pavé, passe un rayon de soleil, qui vient frapper la ligne tracée, en y dessinant un ovale d'environ 10 pouces et demi de long. Au solstice d'hiver, cette image se porte sur la ligne verticale de l'obélisque, et se meut avec rapidité, parcourant deux lignes par seconde. Cette ligne méridienne fut établie, en 4745, par Henri de Sully, pour fixer d'une manière certaine l'équinoxe du printemps et le dimanche de Paques.

Cette église renfermait plusieurs tableaux dignes d'attention, et entre autres monumens sépuleraux, le mausolée du euré Languet, mort en 4750. Ce mausolée, exécuté par Michel-Ange Slodtz, a été transféré an Musée des Petits-Augustins. Ce curé, dans les quêtes qu'il faisait chez ses plus riches paroissiens, s'emparait sonvent de vaisselle, de plats, de cafetières d'argent, qu'il fallait bien lui laisser emporter, et de ces offrandes il fit fondre une vierge en argent massif, haute de six pieds. On la renferma dans la sacristie, dans la crainte qu'elle ne tentât la cupidité. Pendant la révolution elle fut convertie en mounaie.

En 4802, l'église de Saint-Sulpice fut érigée en paroisse du x1° arrondissement. Elle a pour succursales les églises de Saint-Germain-des-Prés et de Saint-Séverin. En 4824 elle a reçu divers embellissemens, et des cloches ont été placées dans la grande tour.



Cet oisean, du genre des gallinaeés, est originaire de l'Amérique méridionale, et il abonde principalement dans la Guiane. Un peu plus gros que la poule, très leste à la course, volant rarement, et ne pouvant, avec ses ailes courtes, se soutenir long-temps en l'air, il semble destiné à être quelque jour un des habitans des basses-cours, même en Europe, quoique son pays natal soit entre les tropiques. Il est d'un aspect assez agreable : un plumage d'un bgan noir; une plaque d'un éclat métallique sur la poitrine, avec des

reflets de vert, de bleu et de violet; une grande vivacité de mouvement, un regard expressif; voilà certainement des titres qui le feraient admettre, quand même il n'en aurait point d'autres plus importans.

Rien n'est plus aisé que d'apprivoiser cet oiseau : il fait, pour ainsi dire, la première démarche, et s'offre volontiers à l'homme. Dans les forêts, son extrême confiance lui est souvent funeste: le chasseur imite son cri, l'attire à sa portée, l'ajuste à loisir, et ne manque jamais son coup. L'agami apprivoisé s'attache à son maitre, le suit avec joic lorsqu'il en obtient la permission, le quitte avec des expressions de regret, accourt joyenx au-devant de lui; il est avide de caresses, et les sollicite avec une persévérance qui devient quelquefois importune. Dans l'état de domesticité. il contracte quelques uns des vices que la dépendance engendre, mais il manifeste toutes les bonnes qualités d'un serviteur fidèle. Intelligent et doeile, il sait interpréter le regard et les gestes de son maître, et il obéit sur-le-champ. Les personnes qu'il aime peuvent compter sur son courage : il les defend à ses risques et périls; eeux qui lui déplaisent ont à garantir leurs jambes contre ses vigoureux coups de bee. Si tout ce que l'on raconte de l'instinct de cet oiseau n'est pas une exagération de voyageur. l'aequisition d'un tel serviteur ne serait pas moins utile qu'agréable : il s'aequitte très bien, dit-on, de l'emploi de chien de berger, et peut surveiller même un troupeau de moutons, quoiqu'on ne lui confie ordinairement que des espèces emplumées. On s'étonne que l'on ait tardé si long-temps à transporter en Europe une espèce intéressante à tant d'égards. Si les sociétés d'agriculture l'avaient sons les yeux, elles parviendraient enfin à lui assigner la destination la plus profitable pour nous; nous saurions définitivement ce qu'on peut en attendre, et si elle mérite effectivement d'être associée à la race du chien dans nos soins et notre affection.

L'agami fait entendre assez fréquemment un son singulier, qui paraît venir de l'intérieur de son corps et percer au travers de sa peau. Quelques personnes ont été conduites à lui accorder le don de ventriloquie, en attribuant à ce mot le sens que présente son étymologie; cela lui a fait aussi donner plusieurs surnons, tels que celui d'oiseau-trompette, etc.; mais ces explications ne sont pas encore bien positives, et l'examen doit continuer.

Paris avait subsisté jusqu'à Louis XIII sans le Pont-Neuf; Melon demande si c'était une raison pour ne pas le bâtir. Que d'améliorations opérées depuis un siècle! Bien d'autres encore s'opèrerout jusqu'à ce qu'un nouveau siècle soit écoulé; et il se trouvera alors, comme aujourd'hui, des partisans des anciens erremens, qui répèterout de nouveau que c'est folie que de vouloir être micux.

J.-B. SAY.

## DÉTAILS SUR LES VINS FINS DE BORDEAUX.

Les vins que l'on récolte dans le département de la Gironde, connus sous le nom général de vins de Bordeaux, se divisent en plusieurs classes : les vins de Médoc, de Grores, de Palus, on de Côtes, et les vins biancs.

Le Médoe, subdivision provinciale de l'ancien Bordelais, a une étendue de vingt lienes de long sur la rive gauche du bas fleuve, et n'a guère que deux lienes de large; il commence à Blanquefort, trois lienes au-dessous de Bordeaux, et finit à Saint-Seurin de Cadourne, dans le bas Medoc. Ce pays présente à sa surface de legères sinuosités.

Les vins rouges de Médoc se divisent en premier, se-

cond, troisième, quatrième, et même einquième eru, et se récolte dans les communes suivantes: Margaux, Pauillae, Saint-Julien, Saint-Estèphe, Cantenac, Beychevelle, Soupan, Listrae, etc. Dans les premiers crus on distingue, le Château-Maryaux, le Château-Laffite et le Château-Latour; dans les seconds, le Laroze, le Mouton, le Léoville, le Rauzan, le Kirwan, le Destourmel, etc.; dans le troissème, le Pichon, le Pontet-Canet, le Château-Beycherelle, etc; dans les quatième et cinquième erus se classent les bourgeois supérieurs, le commun des grands propriétaires, dits les bourgeois fins et les bourgeois ordinaires. On distingue encore ceux qu'on appelle vins de paysan.

Les mêmes communes produisent depuis les premiers crus jusqu'au vin de paysan; si la qualité et le prix en différent, cela tient à plusieurs causes; d'abord au terroire et a la position des vignobles plus ou moins exposés au soleil, ensuite au choix du cep ou plant de vigne. Le paysan en achète ordinairement qui sont d'une qualité supérieure, mais qui fournissent une plus grande quantité de liquide. On couçoit encore que le manque de capitaux empéche les paysans de donner à leur vin des soins toujours très coûteux. Il arrive souvent qu'un paysan possédant une partie de vigne enclavée dans celle d'un haut propriétaire, ne pent se défaire de sa récolte qu'à 60 pour 100 au-dessous de son voisin.

L'époque des vendanges varie selon la température de l'année; il y a quelquefois un mois de différence d'une année à l'autre, mais ce cas est rare; en général, c'est tonjours vers la fin de septembre ou au commencement d'octobre que les vendanges ont lieu dans le Médoc.

On peut déjà apprécier la qualité et l'abondance du vin à l'epoque de la floraison de la vigne. Si cette floraison s'exécute en beau temps (chaleur tempérée), les apparences sont pour une bonne récolte; dans le cas contraire (pluie et vent), la récolte est mauvaise. La pluie occasione le coulage, qui diminue souvent des trois quarts le produit qu'on pouvait espérer. C'est ordinairement vers le mois de mai que la floraison a lieu.

Depuis quelques années les propriétaires des grands crus emploient pour faire leur vin des procédés qui ne sont pas usités dans les autres vignobles du département. Après que le raisin a été cueilli, ils le font égrapper pour se débarrasser du goût âpre provenant de la tige. Les graines se mettent dans de grandes cuves, et forment ainsi ce qu'on appelle une cuvée. Le plus ordinairement il faut plus d'un jour pour recneillir tout le raisin, alors chaque récolte se met dans des cuves séparées. On concevra facilement la nécessité d'un pareil soin, quand on saura que souvent une partie de vigne a besoin d'être récoltée aujourd'hui, tandis qu'une autre exigera deux ou trois jours de plus pour acquérir le degré de maturité convenable.

Le raisin une fois mis dans les caves, on le laisse fermenter jusqu'au moment où on reconnaît que le vin est bon à être écoulé; cette appréciation se fait en général au moyen d'un thermomètre disposé par M. Casati, opticien à Bordeaux. La liqueur est reçue alors dans des barriques neuves; les vieilles donneraient au vin un goût étranger; chaque année a son bouquet propre, et quoique des barriques qui auraient contenu des vins de 1827 ne nuiraient pas précisément à celui de 1828, elles lui feraient perdre cependant le parfum qui lui est particulier, et à des vins d'une si haute noissance, on ne doit pas regarder à une, dépense semblable.

Le procédé qu'on vient de décrire, et qui consiste à obtenir le vin par la fermentation du raisin, produit beaucoup moins que celui du foulaga; mais aussi la qualité en est supérieure; la partie sucrée et alcoolique du raisin y d'omine.

Aux environs de Bordeaux se récoltent les vins appelés de

Graves: les communes qui les produisent sont Talence, Pessae, Mérignae, Gradignan, etc. Parmi eux se distingue le Haut-Brion, qui jouissait autrefois, auprès des negocians bordelais, d'une grande faveur, mais auquel on préfère maintenant les vins de Médoc. Les crus de la Mission, Cheneuf, sont très estimés parmi les vins de Graves.

Sur la rive droite du fleuve, depuis la Bastide (pout de Bordeaux ) jusqu'à Blaye (14 à 15 lieues en descendant vers la mer), se récoltent les vins dits de Palus et de Côtes. Les communes de Queyries et de Montferrand produisent les premiers et seconds erus de Palus; celles de Bourg, Bassens et Blaye produisent les premiers et seconds de Côtes. Les premiers vins sont plus riches en couleur que les vins de Médoe; cela tient à la nature des terres qui les produisent, et qui sont des terres d'alluvion que le fleuve dépose sur la rive. Ces vins de Palus servent beaucoup dans le coupage avec les Médocs. Cette opération ne muit point à la qualité de ces derniers, et leur donne la couleur qui leur manque. Ce qui nuit aux vins de Bordeaux, c'est de les couper avec des vins récoltés ailleurs que dans le département, tels que les Roussillons et les Cahors; cependant les Anglais aiment nos vins travaillés avec de l'Ermitage, qui se récolte dans la Drôme et l'Ardèche.

Outre les vins rouges que nons venons de citer, le département en produit d'autres qu'on ne classe pas, et qui forment la consommation de l'habitant, ou sont expédiés vers Paris et la Bretagne. Ce sont des vins fort inférieurs aux précédens; néanmoins, parmi ces vignobles disséminés dans le département, se distingue le Saint-Émilion, petite commune des environs de Libourne, où le vin qui se récolte est très estimé.

Le département de la Gironde produit encore des vins bianes dont la réputation et la bonté égalent les Médocs des premiers crus; ils se récoltent dans la partie au sud de Bordeaux, en remontant le fleuve; les communes de Santerne, Barsac, Podensac, Preignac, produisent les plus estimés. Les terres de Graves fournissent aussi des vins blancs excellens; on les retire des communes de Gradignan et Léognan. Le raisin qui les produit se foule, mais on attend pour le cueillir qu'il soit arrivé à un point de maturité approchant de la décomposition; on ne le laisse point fermenter dans les cuves, mais à mesure qu'il s'écoule du pressoir, on le met dans des barriques où la fermentation s'effectue, ou mieux dans des foudres, énormes tonnes contenant un grand nombre de barriques.

Le commerce des vins de Bordeaux est immense. Les premiers crus s'envoient pour la plupart en Angleterre, où les droits d'entrée sont si élevés, qu'ils équivalent à une véritable prohibition pour les vins inférieurs. Aussi les Anglais, qui sont de grands appréciateurs, boivent de meilleurs vins que les Français; en voici d'ailleurs une autre cause: il n'y a guère que six ou sept maisons de Bordeaux, la plupart anglaises, et qui jouissent de la plus haute réputation en Angleterre, qui puissent garantir la qualité supérieure des vins. Elles n'achètent pour envoyer outre-mer que les bonnes années; et il y a autant de différence pour un même cru entre les bonnes et les mauvaises années, qu'il y en a, dans les bonnes années, entre un premier cru et un troisième.

Dès qu'une année se présente sous de favorables auspices, les courtiers de ces maisons vont goûter les vins sur les lieux immédiatement après leur récolte. S'ils en préjugent la qualité supérieure, ils achètent à peu près la totalité de la récolte, ce qui exige une mise de fonds de plusieurs millions. Ces vins ne peuvent guère être livrés au commerce d'Angleterre, qui en prend les trois quarts, qu'après avoir été soignés peudant trois ans. C'est un vrai monopole; mais ce monopole de la richesse tourne à l'avantage du riche consommateur, certain, en s'adressant à ces maisons, d'a-

voir réellement les meilleurs eras. Les propriétaires mêmes des erus de Médoc ne sont pas à même de donner des vins aussi délieats que le négociant qui les a achetés; cela tient à ce qu'ils gardent leurs mauvaises années, dont ils se défont tant bien que mal; et il y aurait folie de leur part, quand une année est bonne, à refuser de vendre aux négocians qui leur achètent leur récolte comptant.

Il se fait aussi beaucoup d'expéditions de vins de Bordeaux en Hollande; mais les Hollandais les achètent avec toute leur lie, e'est-à-dire immédiatement après la vendange; ils les travaillent chez eux, n'aimant pas la mamère française. Les vins qu'ils prennent de préférence sont les vins de Graves rouges et les petits Médoc.

La conscience ne doit ses comptes qu'à Dieu. On y pénètre par la persuasion, et non par la force. C'est une fleur qui s'ouvre aux rayons du soleil, et qui se ferme aux vents orageux

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Væux d'un solitaire.

L'amour de la patrie, la générosité, ont été des vertus communes chez les anciens; mais la véritable philanthropie, l'amour du bien et de l'ordre général, est un sentiment tout-à-fait étranger aux siècles passés.

CHASTELLUX, De la félicité publique.

AVIS AUX SOUSCRIPTEURS. - Le Magasin pittoresque n'ayant commence à paraître que le 9 sevrier : 833, nous sommes obligés, afin que les 52 livraisons promises soient complétées au 31 décembre 1833, de faire paraître, à cioq intervalles successifs, deux livraisons à la fois. Ces cinq livraisons complémentaires différeront des autres seulement en ce qu'on n'y trouvera pas l'article ordinaire intitulé la Semaine, calendrier historique.

#### JOHN FLAXMAN.

John Flaxman, célèbre sculpteur et dessinateur anglais, est né le 6 juillet 1755 dans la province d'York. Il était encore enfant lorsque son père, qui était monleur, vint habiter Londres, et y ouvrit une boutique de ligures en plâtre. Il est probable que la vue continuelle des copies des statues

antiques contribua à révéler de bonne heure à Flaxman sa vocation. On rapporte qu'il était d'une santé délicate, et qu'il ne se mélait presque jamais aux jeux et aux exercices de ses eamarades : tout son temps était consacré au dessin; il fut obligé d'aviser aux moyens de s'instruire lui-même, sans aide, car sa famille était trop pauvre pour lui donner une éducation régulière.

A quinze aus il fut admis comme élève à l'académie royale. Au concours secondaire, dont le prix est une médaille d'argent, il l'emporta sur ses rivaux; mais an concours supérieur, la médaille d'or fut décernée par le président, Josné Reynolds, à un autre élève qui depuis n'a jamais rien composé de remarquable. Flaxman fut profondement affecte de cette défaite; cependant, loin d'en perdre courage, il se livra avec une ardeur extraodinaire à l'étude de l'art. Les premiers travaux qui le firent connaître furent les dessins dont il orna les vases de porcelaine de la manufacture de MM. Wedgwood. Il se maria en 4782, et, cinq ans après entreprit un voyage en Italie, où il resta jusqu'en 1794. Dans cet intervalle de temps, il composa un grand nombre de dessins qui se répandirent dans toute l'Europe. Après son retour en Angleterre, en 1797, il fut elu membre associé, et en 4800, membre de l'académie royale; il exécuta depuis beaucoup de travaux en marbre. Déjà, de son vivant , l'opinion publique l'avait placé au premier rang des artistes modernes. Il est mort âgé de 72 ans, le 7 octobre 1826, dans sa maison de la rue de Buckingham, à Londres.

Les principales œuvres de Flaxman sont ses dessins sur l'OEuvre des Jours , et la Théogonie d'Hésiode ; l'Iliade et l'Odyssée; les Tragédies d'Eschyle; l'Enfer, le Purqutoire et le Paradis du Dante; et ses seulptures les plus eélèbres sont les statues et les bas-reliefs du théâtre de Covent-Garden, les monumens de Chichester et de Westminster. parmi lesquels on remarque les monumens élevés au poète Collins, au comte de Mansfield; les mausolées de lord Howe, Abererombie, etc.; et les statues de Washington, Josué Reynolds, Pitt, etc.

M. Réveil, connu par ses dessins et ses gravures à l'eauforte sur acier du Musée de peinture et de sculpture, a commeneé à publier à Paris le recueil complet de l'œuvre de Flaxman; mais il n'a pas eneore fait paraître les deux sujets que nous avons gravés, et que nous avons eu soin de choisir dans deux ordres de conception différens.

L'enlèvement de l'andore par Mercure, qu'on voit au



(Eulévement de Pandore par Mercure.)

bas de la page précédente, n'a pas besoin d'explication. Il existe au Musee du Luxembourg un tableau representant le même groupe, et qui paraît en être une imitation.

La mort d'Ugolin et de ses enfans est un sujet emprunté



au Dante. Voici le récit que le poète met dans la bouche d'Ugolin, qui, dans l'enfer, dévore le crâne de Ruggieri.

« Je suis le comte Ugolin; celui-ci est l'archevêque Ruggieri. Il est inutile de répéter que, malgré ma confiance en lui, victime de ses affreux soupçons, je fus saisi et dévoué à la

mort. Hélas! combien cette mort fut atroce!... A travers les soupiraux de la tour, que, depuis mon supplice, on surnomma Tour de la faim, une légère ouverture m'avait de à plusieurs fois fait apercevoir la clarté du jour, lorsqu'un songe funeste déchira pour moi le voile de l'avenir.

- » Ruggieri me semblait être mon seigneur et mon maitre; il poursuivait un loup et ses louveteaux vers la montagne qui sépare Pise de Lucques. Il chassait devant lui les Gualandi, les Sismondi et les Lafranchi. En peu de temps le loup et ses petits me parurent fatigués; une troupe de eliiens affamés leur déchiraient le flauc.
- » Quand je fus éveillé, avant l'aurore, j'entendis mes fils qu'on avait emprisonnés avec moi, pleurer en dormant
- » Mes fils étaient debout: déjà approchait l'heure où l'on avait eoutume d'apporter notre nourriture; chaeun de nous était tourmenté de noirs pressentimens. J'entendis fermer à clef les portes de l'horrible tour; je regardai mes enfans sans parler: je ne pleurai pas, tant mes facultés devenaient insensibles. Mes fils pleuraient; mon jeune Anselme me dit: « Pourquoi nous regardes-tu ainsi, mon père? Qu'as-» tu done? » Je ne pleurai pas encore; immobile, je gardai le silence tout ce jour et la nuit suivante, jusqu'au lendemain qu'un nouveau soleil vint éclairer ce monde. A peine un faible rayon eut-il pénétré dans cette affreuse prison, que je vis mes propres traits sur la figure de mes quatre malheureux fils. De rage, je me mordis les mains. Mes fils, pensant que la faim me tourmentait, se levèrent et me dirent : « O mon père! notre douleur sera moins affreuse si » tu nous fais servir à ta nourriture; tu nous as donné ces » chairs périssables, ne peux-tu pas les reprendre?... 🛚
- » Je me fis alors violence pour ne pas redoubler leur désespoir. Ce jour et le suivant, nous demenrames tous dans



(Ugolin et ses enfans.)

un morne silence. Terre maudite, tu ne t'es pas abimée sur nos sonffrances! Nous avions atteint le quatrième jour, Gaddo vint tomber à mes pieds; il expira en me disant: « Mon père, est-ce que tu ne viens pas à mon secours ? » Je vis les trois autres s'éteindre un à un entre le cinquième et le sixième jour. La vue troublee par l'épuisement complet de mes forces, je tombai sans connaissance sur leurs | Imprimerie de LACHEVARDIERE, rue du Colombier, nº 30.

cadavres, et les appelai encore pendant deux jours... La faim eut ensuite plus de pouvoir que la douleur. »

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE Sont rue du Colombier, n. 30, pres de la rue des Petits-Augustins



( Patais de White-Hall. )

An commencement du xvie siècle, un vaste palais s'élevait sur la rive gauche de la Tamise, occupant tout l'espace compris entre cette rivière et la rue White-Hall d'un côté, et de l'autre, celui qui s'etend depuis le palais Northumberland jusqu'au pont de Westminster. Ainsi situé, le vieux White-Hall s'appuyait, à l'ouest, au pare Saint-James, et vers le sud au palais de Westminster, qui est aujourd'hui le siège du parlement.

On dit que le terrain sur lequel il est bâti appartenait primitivement à l'abbaye de Westminster, qui, dans les commencemens du xm² siècle, le vendit à Hubert de Burgh, seigneur de Kent, et ehef de la justice d'Augleterre. De Burgh y fit construire un bean palais, et à sa mort, arrivée en 1242, il légua sa propriété aux moines noirs d'Holborn. Treize ans plus tard, ees religieux le cédèrent à Walter Grey, archevèque d'York, qui lui donna son nom, et le laissa à ses héritiers.

Ce nom de palais d'York, il le portait encore lorsque le célèbre cardinal Wolsey en fit une habitation capable d'éclipser par son luxe et sa magnificence non seulement les demeures royales d'Angleterre, mais celles de tous les souverains de l'Europe. Ce prélat ambitieux, qui prétendait à la tiare, et qui disait moi et le roi, donna aux ambassadeurs de François I<sup>ce</sup> une fête qui surpassait tout ce<sup>®</sup>qu'on avait vu jusque là.

« On ne voyait, dit un historien presque contemporain, dans les plafonds et dans les lambris que peintures et sculptures faites par les meilleurs ouvriers de l'Europe. L'or et l'azur brillaient de tous côtés. Les ameublemens et les tapisseries d'or et de soie éblouissaient la vue : les buffets étaient

chargés de vaisselle d'or et d'argent, et de quelque côte qu'on jetât les yeux on ne rencontrait que des richesses inappréciables. Trois cents lits magnifiquement drapés avaient été préparés pour les conviés. Les chambres étaient éclairées par des lustres en vermeil. Une musique charmante dura pendant tout le repas, qui avait été annoncé par des fanfares de trompette et qu'avaient préparé une multitude de euisiniers et de pourvoyeurs choisis. On ne servait point de plat qui ne fût accompagné d'une devise ingénieuse, et plus de cent parurent au second service, dont on ne pouvait assez admirer l'invention. Après le repas, on conduisit les ambassadeurs dans leurs chambres, où ils trouvèrent sur les tables des vases précienx pleins des plus excellentes liqueurs. L'ameublement de chaque pièce était différent des autres, mais tous étaient également beaux et merveilleusement riches, »

Le favori de Henri VIII ne jouit pas long-temps de ses immenses richesses; disgracie en 1529, il regut l'ordre de sortir de son palais, et l'inventaire qui fut fait de cette superhe habitation donne une idée du luxe du dernier possesseur. On n'y voyait que tentures de drap d'or, de moire d'argent, de haute-lice ou d'un point à l'aiguille d'un travail exquis. Les sièges et les tables répondaient à la beauté des tapisseries, et les principales chambres etaient garnies de membles d'or chargés de vaisselle d'or, d'argent ou de vermeil. Plus de mille pièces de riches étoffes étaient rangees sur des tables pour la tenture des appartemens qu'on changeait à chaque saison de l'annee. Le cardinal, en partant, confia la garde de toutes ees richesses à son tresorier, avec ordre de les remettre entre les mains du roi aussitôt

qu'il les demanderait. Cette demande, comme on peut bien le penser, ne se fit pas long-temps attendre, et tandis que Wolsey s'acheminait vers l'exil, tous ses biens devenaient propriété de la couronne.

C'est dans ce même palais que fut célébré le mariage de Henri VIII avec Anne de Boleyn. Lorsque ce prince en prit possession, il y ajouta quelques constructions qui avaient jour objet de le réunir entièrement au palais de Saint-James. Il y résida pendant touté la durée de son règne, et y mourant le 28 janvier 1348.

On ne peut fixer avec certitude l'époque où cette demeure voyale reçut le nom de White-Hall. Il est probable, toutefois, qu'une partie des bâtimens était ainsi appelée du temps du cardinal de Wolsey, et que c'est sous le règne d'Elisabeth que cette désignation fut définitivement adoptée.

Le roi Jacques I<sup>cr</sup>, qui y tint sa cour après cette reine, se proposait de reconstruire White-Hall d'après les dessins d'Inigo Jones; mais le Banquetting-House (maison des bauquets) est la seule partie de ce vaste plan qui fut mise à exécution. Ce palais, dont la façade a été récemment restaurée, peut être considéré, non seulement comme un des meilleurs ouvrages du grand architecte dont nous avons parlé, mais encore comme un des plus beaux monumens de Loudres.

Le dôme de la chapelle est peint par Rubens, et représente, dans une suite de neuf tableaux, l'histoire et l'apothéose de Jacques I<sup>rr</sup>; ce beau travail, restauré depuis par Cipriani, valut à son auteur 5,000 livres sterling et le titre de chevalier.

White-Hall a été la résidence des rois d'Angleterre, jusqu'à la reine Anne, en 1697, époque à laquelle il fut consume par un incendie, à l'exception du Banquetting-House, ainsi nommé parce que du temps de la reine Elisabeth il servait aux repas publics.

L'évènement le plus mémorable dont ce palais a été le théâtre, est, sans contredit, le supplice de Charles 1er. On sait que ce prince, marchant sur les traces de son père, conçut le projet de réédifier le pouvoir absolu. Il ne s'aperçut point que les communes anglaises avaient acquis une importance inconcdiable avec le genre de gouvernement qu'il vontait rétablir. Cedant à des influences de cour, il rejeta la famense pétition des droits, et essaya de gouverner sans parlement. Dés lors le peuple le considéra comme un ennemi avec qui il n'y avait pas de traité possible. Charles fut forcé de sortir de Londres, et, après plusieurs affaires malheurenses, où la victoire resta aux troupes parlementaires, il fot mis en jugement, condamné à mort, et exécuté le 50 janvier 1648 (vieux style), 9 février 1649 (nouveau style).

L'échafand avait été dressé contre le palais de White-Hall; Charles y arriva en passant par une fenètre, aujourd'hui murée.

Non loin de là s'élève maintenant une statue en bronze de Jacques II, par Grinling Gibbons. Le monarque, vêtu à la romaine, tient d'une main le bâton de commandement, et semble indiquer, dit-on, la place où périt l'infortuné Charles I<sup>er</sup>.

## L'A BULLE D'OR.

On désigne sous le nom de Bulle d'or une loi fameuse que Charles IV, empereur d'Allemagne, publia solennellement dans les états de Nuremberg, en 4556, et qui depuis, confirmé e par une foule d'autres lois, fut la base de l'édifice politique de l'empire germanique.

Le nom de cet acte vient d'un scel d'or, appelé par d'anciens auteurs *Bulla*, qui y fut apposé. On a beaucoup écrit pour savoir si l'original avait été rédigé dans la langue romaine ou dans l'idiome allemand. Cette questi n , restée donteuse , est une de celles produites par ce sentiment national dont le motif est tonjours pur, mais dont l'objet devrait souvent être un pen mieux choisi.

Voici le préambule de cette Bulle d'or, emprunté à une ancienne traduction répétée dans plusieurs ouvrages français.

« Au nom de la sainte et indivisible Trinité. Ainsi soit-il » Charles, par la grâce de Dieu, empereur des Romains, toujours auguste, et roi de Bohême, à la mémoire perpé tuelle de la chose. Tont royaume divisé en soi-même sera désolé, et parce que les princes se sont faits compagnons de voleurs, Dieu a répandu sur eux un esprit d'etourdissement et de vertige, afin qu'ils marchent en plein midi de même que s'ils étaient dans les ténèbres ; il a ôté leurs chandeliers du fieu où ils étaient, afin qu'ils soient aveugles et conducteurs d'avengles. Et en effet, ceux qui marchent dans l'obscurité se heurtent, et c'est dans la division que les aveugles d'entendement commettent des méchancetés. Dis, Orgueil, comment aurais-tu régné en Lucifer, si tu n'avais appelé la dissension à ton secours? Dis, Satan envieux, comment aurais-tu chassé Adam du paradis , si tu ne l'avais détourné de l'obeissance qu'il devait à ton createur? Dis, Colere, comment aurais-tu detruit la république romaine, si tu ne t'étais pas servie de la division pour animer Pompée et Jules à une guerre intestine, l'un contre l'autre? Dis, Luxure, comment aurais-tu ruiné les Troyens, si tu n'avais séparé Hélène d'avec son mari? Mais toi, Envie, combien de fois l'est-tu efforcée de ruiner par la division l'empire chrétien que Dien a formé sur les trois vertus théologales, la Foi, l'Espérance et la Charité, comme sur une sainte et indivisible Trinité, vomissant le vieux venin de la dissension parmi les Sept Electeurs, qui sont les colonnes et les principaux membres du saint-empire, et par l'éclat desquels il doit être éclairé comme par sept flambeaux dont la lumière est fortifiée par les sept dons du Saint-Esprit; c'est pourquoi, etant chargé, tant à cause des devoirs que nous impose notre dignité impériale, etc., etc. »

L'empereur se sert plusieurs fois, dans la Bulle d'or, de cette expression: De notre certaine science, autorité et pleine puissance impériale. Maximilien I<sup>cr</sup> inséra le premier dans ses actes publ es: Du consentement des électeurs. Plus tard, les constitutions furent promulguées avec ces paroles: Nous sommes demeuré d'accord avec les états, et les états avec nous, de ce qui suit. En 1654, l'empereur Ferdinand III ayant voulu renouveler l'ancienne formule, cette tentative excita une réclamation générale, et le prince fut obligé d'alléguer une prétendue faute d'un secrétaire.

Les dispositions de la Bulle d'or sont de deux espèces : les unes traitent particulièrement de l'élection et des électeurs; les autres concernent l'empire en général, et en démontrent la déplorable situation à cette époque. On voit que le législateur, ne pouvant détruire le mal, s'occupait du moins à le régulariser, en quelque sorte, afin d'en diminuer les effets désastreux. Le chapitre 17, des Défis, en offre un exemple frappant : il porte qu'on ne devra ravagér ni incendier les propriétés de son ennemi qu'après l'avoir averti pendant trois jours consécutifs.

Quelques uns des articles de la Bulle d'or ont en force de lois jusqu'à nos jours; d'autres ont été modifiés par des actes subséquens; plusieurs étaient restés sans exécution.

Une chose remarquable, c'est qu'il est difficile de savoir précisément si c'est à l'empereur Charles IV, au corps entier des électeurs, ou à l'un d'eux, ou au génie de quelque personnage obscur de l'Etal, qu'on doit la Bulle; l'histoire n'en fait pas meution. Ainsi cet acte, l'un des plus remarquables sans doute, dans sa bizarre contexture, des dix premiers siècles de l'histoire moderne, nous est arrivé sans que

nous sachions proprement quel est celui dont il doit consacrer le nom. Beaucoup d'autres choses semblables ont été omises par les historiens de ces temps; mans nous avons, par compensation, des in-folio dans lesquels on peut voir exactement les descendans en ligne directe et collaterate de tous les burgraves, landgraves, margraves, que le sol germanique a portes.

Il est plus difficile de faire six francs avec cinq sous, que de gagner un million avec dix mille livres.

MERCIER.

# PEUPLADES QUI SE NOURRISSENT DE TERRES. — PEUPLADES QUI HABITENT LES ARBRES.

On a observé que dans toutes les régions de la Zone torr de il existait, chez certaines peuplades, un desir etonnant et presque irrésistible de manger de la terre; celle qui est préferée est une glaise très grasse, dont l'odeur est très forte. Cet appétit singulier se manifeste dans la Nouvelle-Caledonie, dans l'île de Java, en Guinée, au Pérou, etc. C'est en Amerique surtout que ce goût a été le plus étudie. M. de Humboldt rapporte à ce sujet des faits circonstancies et précis, après lesquels il n'est plus possible de douter de la réalite des rapports des autres voyageurs.

La peuplade qui parait être plus que toute autre portée à manger de la terre, est celle des Ottomaques; elle habite les bords de l'Orenoque. Tant que les eaux des rivières sont basses, ces sauvages se nonrrissent de poissons et de tortues; mais des qu'arrivent les débordemens périodiques, cet approvisionnement leur manque absolument, et peudant l'inondation ils se nourrissent d'une terre glaise, grasse et onctueuse, veritable argite de potier, colorée par un peu d'oxide de fer. Ils la petrissent en bouleties, la font curre à petit feu, et la conservent dans leurs huttes entassees en pyramides. Lorsqu'ils venlem manger leurs boulettes, ils les humectent. Chaque individu, dit M. Humboldt, consonume journellement les trois quarts ou les quatre emquièmes d'une livre de terre.

Les Ottomaques portent un grand soin dans le choix de la terre qui leur sert de nourriture, car ils ont acquis pour ce mets une delicatesse de goût qui les transforme en veritables gourmets de terre glaise; aussi dans la saison même de la secheresse, et lorsqu'ils ont du poisson en abondance, ils en mangent tous les jours, pour se regaler, quelques houlettes après leur repas. C'est pour eux une sorte de dessert.

Est-ce un goût factice, provoqué d'abord dans cette peuplade par le besoin reel de nourriture, et continué par anomalie? Les terres ont-elles reellement une puissance alimentaire, ou ne servent-elles qu'à leurrer, en quelque sorte, la faim, pendant que le corps se sontient en vivant lentement de sa propre substance (comme cela arrive pour les annuaux dormeurs)? On n'est pas encore fort ceiaire sur ces diverses questions; de nouvelles observations, longues et suivies, pourront seules y répondre; mais ce qui est hien constaté, c'est que les Ottomaques peuvent prendre leur place parmi les plus sales et les plus laids des hommes, ce qui ne dépose pas en faveur de leur genre de nourriture.

Il existe encore à l'embouchure de l'Orenoque une nation indomptée, dont les mours sont assez singulières; c'est celle des Guaranis, qui, dans la saison des pluies, lorsque le Delta est inoudé, semblables à des singes, vivent au sommet des arbres. Le palmier à évantail (mauritia), leur fournit la nourriture et le logement. Avec la nervure de ses

feuilles ils tissent des nattes qu'ils tendent avec art d'un tronc à l'autre.

Ces habitations suspendues sont en partie couvertes avec de la glaise, les femmes allument sur cette couche humide le feu necessaire aux besoins du menage, et le voyageur qu, pendant la mit, navigue sur le fleuve, aperçoit de longues tiles de flammes à une grande hauteur en l'air, et absolument separées de la terre. A une certaine perioue de la végétation, la moelle du trone du mauritia recele une farme analogue au sagou, qui forme, en sechant, des disques minces de la nature du pain; avec la sève fermentée on fait un vin doux et enivrant; les fruits, comme la plupart de ceux de la Zone torride, donnent une nourriture qui varie de goût et de qualite selon l'époque de matorite a laquette on les eueille.

Ainsi, dit M. de Humboldt, nous trouvons au degré le plus bas de la civitisation humaine, l'existence d'une peuplade enchaînée à une seule espèce d'arbre, semblable à celle de ces insectes qui ne subsistent que par certaines parties d'une fleur.

# STATUE DE NAPOLÉON.

CONCOURS POUR LA STATUE DE NAPOLÉON.—DESCRIPTION DE LA COLONNE ET DE L'ANCIENNE STATUE. — DEŞ-CRIPTION DE LA NOUVELLE. — EXPLICATIONS SUR LA MANIÈRE DONT ELLE A ÉTÉ EXÉCUTÉE, ET SUR LE BRONZE QUI SERT A LA FONDRE.

Un concours fut ouvert, aux mois de mai et juin 1851, pour une statue de Napoleon destinée à figurer au sommet de la colonne de la place Vendôme.

Le modèle choisi par la commission appelée à décerner le prix fut celui representé par notre gravure. L'auteur, M. Seurre, s'était attaché à reproduire textuellement le Napoleon populaire, tel qu'il est universellement connu, avec son allure toute particulière, avec la forme et la pose de son chapeau et de tout son costume, avec ses gestes familiers; de mamère que le peuple, contemplant la s atue au sommet de la colonne, pût dire: Oh! c'est bien lui.

La colonne Vendôme a ete fondue avec les douze cents pièces de canon prises sur les armees russes et autrichiennes pendant la campagne de 1805. Le bronze employé à cette colonne pèse 1,800,000 l.vres; elle a ete faite à l'imitation de la fameuse colonne d'Antonin, à Rome. Érigee à la gloire de la grande armee, elle fut fondee en 1806, et terminée en 1810. Sa hanteur est de 148 pieds, non compris le piedestal; son diamètre est de 12 pieds; sa fondation a 50 pieds de profondeur. Eile a eté assise sur le pilotis etabli pour la statue équestre de Louis XIV, qu'elle remplace.

Le pièdestal de la colonne a 21 pieds et démi d'élevation Les quatre faces du piedestal présentent en bas-relief des trophees d'armes, composes de canons, mortiers, obusiers, boulets, carabines, timbales, drapeaux, casques et vêtemens militaires. Au-dessus du piedestal, et sur une espece d'attique, se dessinent des festons de caène, soutenns aux quatre angles par autant d'aigles en bronze, pesant chacun 500 hyres. Le fû, de la colonne est convert d'une suite de tableaux en bas-relief et en bronze, disposes en spirace, et qui representent les plus beaux exploits de la campagne de 4805, depuis le depart des troupes du camp de Bounogne jusqu'à la conclusion de la paix après la bataille d'Austerlitz.

Les bandes de bronze sur lesquelles sont ces tableaux en bas-relief ont 5 pieds 8 ponces de haut, et sont separees entre elles par un cordon sur lequel est inscrite l'action représentee dans le tableau au-dessus.

On a pratique dans l'interieur de la colonne un escalier

à vis composé de 176 marches, et par lequel on monte à la galerie placée au-dessus du chapiteau de la colonne. Au-dessus de ca chapiteau s'élève une forme circulaire ou espèce de lanterne, terminée en dôme. Sur la partie de cette lanterne qui fait face aux Tuileries, on lit l'inscription suivante:

Monument élevé à la gloire de la grande armée, commencé le 23 août 1806, terminé le 15 août 1810, sous la direction de M. Denon, directeur-général, de M. G.-B. Levere et de M. Gondouin, architectes.

C'est sur le sommet de ce dôme qu'était placée l'ancienne statue de Bonaparte. Cette statue était de Chaudet, sculpteur de Napoléon: elle avait dix pieds de hauteur, et pesait 5,412 livres; Bonaparte était représenté en empereur



(Nouvelle statue de Napoléon.)

romain, avec le manteau et la couronne de laurier. Elle piété. Jeanne finyait les jeux et les danses pour aller prier à resta seulement pendant cinq ans sur le faîte de la colonne; l'église; elle parlait toujours de Dieu et de la Sainte Vierge.

au mois de mai 1814, les alliés et les royalistes l'en firent descendre. Depuis, elle a été fondue.

C'est à la place du drapeau blanc et du drapeau trico!ore, qui ont tour à tour remplacé la grande figure de Bonaparte, que doit enfin reparaître une statue en harmonie avec la nature du monument. Comme nous l'avons dit, M. Seurre a reproduit l'extérieur de Bonaparte avec la plus scrupuleuse et la plus minutieuse vérité historique.

Le général Bertrand a bien voulu lui livrer la garde-robe de l'empereur, et l'on peut contempler le chapeau, le frac militaire, les épaulettes, la redingote à revers, les bottes à l'écuyère, les éperons d'or, et même la lorgnette, tels que les portait le grand homme le jour même de la bataille d'Austerlitz. M. Seurre a même pu copier l'épée attachée au flanc de Bonaparte dans cette journée mémorable; si jamais l'épée d'Austerlitz se perd on la retrouvera là en bronze, au sommet de la colonne. Depuis le concours de 1831, M. Seurre a modifié un détail important de son ouvrage : la statue n'aura plus cette espèce de tronc d'arbre, qu'on aperçoit encore dans la gravure, qui cachait la jambe gauche de Bonaparte, et lui donnait, de loin et parderrière, l'apparence d'un invalide; M. Seurre a eu l'heureuse idée de remplacer ce tronc par trois boulets et une bombe; de plus, la redingote descend dayantage. Voici ce qui nécessite la présence de ces boulets. On avait remarqué que le ciel, qui de très loin apparaissait entre les jambes de l'ancienne statue, les rendait presque imperceptibles, et donnait à la statue l'apparence d'un cerf-volant suspendu par denx ficelles; c'est pour neutraliser cet effet désagréable que M. Seurre a été obligé de cacher, le plus naturellement possible, l'espace vide entre les jambes.

Cette statue aura 12 pieds de hauteur; l'ancienne, qui n'en avait que 10, paraissait petite et grêle. M. Scurre a obtenu du ministre de la guerre seize pièces de canon, qui se trouvaient dans l'arsenal de Metz, et provenaient, comme le bronze de la colonne, des conquêtes faites sur les Russes et les Autrichiens dans la campagne de 1805. Ces seize pièces de canon servent à fondre la statue; elle sera coulée d'un seul jet, à la fonderie du Ronle, par M. Crozatier.

La gravure est tirée du tableau chronologique intitulé Napoléon et son époque, rédigé suivant la méthode de Lesage, et qui a obtenu un grand succès populaire dans les départemens.

# JEANNE D'ARC.

SA NAISSANCE. — SES PREMIÈRES ANNÉES; — SES EXPLOITS. — SON PROCÈS. — SA MORT.

L'existence de cette jeune fille est une des plus merveilleuses, des plus intéressantes et des plus poétiques. Depuis quatre siècles, les commentateurs, les historiens et les poètes s'inspirent de son nom, de ses exploits, de sa mort; les réeits de sa vie remplissent encore l'imagination du peuple; elle est un des exemples les plus extraordinaires de l'incroyable puissance que donnent à l'être humain le sentiment énergique des souffrances d'une nation, et la foi et Dieu.

Jeanne d'Arc est née en 1440, à Domremy, petit village situé entre Neufchâteau et Vaucouleurs. Son père se nommait Jacques d'Are, et sa mère Isabelle Romée. Ils étaient cultivateurs, pauvres, mais hospitaliers et probes. Jeanne ne sut jamais ni lire ni écrire; elle n'était occupée qu'à filer. à soigner les bestiaux, à aider aux travaux des champs. Tout le monde, dans le village, la remarquait par sa douceur, sa simplicité, sa vie laborieuse, et surtout pour sa pieté. Jeanne fuyait les jeux et les danses pour aller prier à l'église; elle parlait toujours de Dieu et de la Sainte Vierge.

Ce fut à l'âge de treize ans que son exaltation religieuse se mamfesta par des effets extraordinaires.

Un jour, à l'heure de midi, dans le jardin de son père, elle erut entendre une voix inconnue qui l'appelait par son nom; elle vit apparaître l'archange Michel, accompagné d'un grand nombre d'anges; elle vit aussi sainte Catherine et sainte Marguerite. Ces apparitions se renouvelèrent fréquemment, et développèrent l'exaltation de Jeanne. Les voix qu'elle entendait lui commandaient d'aller en France, de faire lever le siége d'Orléans, et de conduire le roi Charles VII à Reims pour le faire sacrer. Jeanne erut de toutes les forces de son âme à cette mission divine, et se dévoua à l'accomplir.

Ces extases, ecs voix du eiel, s'expliquent facilement par l'influence que devait exercer sur l'imagination tendre et réveuse d'une jeune fille l'état de la France au commencement du xv° siècle.

Cette époque a été une de celles où notre patrie a éprouvé les plus horribles souffrances, nées de l'invasion étrangère, des Anglais, des luttes acharnées des princes et des nobles, de la faiblesse de la royauté, de la peste et de la famine. La

nationalité perdue, c'était là surtout ce qui froissait l'âme du peuple, et l'exaltait dans des sentimens de liberté et de veugeance; tout cela vint retentir, se résumer et se personnifier dans cette jeune fille, qui entendit la voix de Dieu l'appeler à la délivrance de la patrie. Nul obstacle, nulle diffiente n'arrêtent Jeanne; elle veut aller trouver Charles VII à Chinon, elle brave toutes les railleries, tous les mepris; elle parvint à convaincre deux ou trois gentilshommes, qui, ébranlés par son assurance et sa foi, consentent à la présenter au roi.

Le 24 février 1429, elle entra dans Chinon; elle fut deux jours avant de pouvoir être introduite à la cour; enfin elle parut devant le roi, qui, voulant l'éprouver, lui dit:

« Je ne suis pas le roi; le voiei, ajouta-t-il en lui montrant un des seigneurs de sa suite. — Mon Dieu! gentil prince, dit la jeune vierge, c'est vous, et non autre; je suis envoyée de la part de Dieu, pour prêter secours à vous et à votre royaume; et vous mande le roi des cieux par moi, que vous serez sacré et couronné en la ville de Reims, et serez lieutenant du roi des cieux, qui est roi de France. »

Après plusieurs nouvelles épreuves, après avoir été sou-



(Monument élevé à Rouen à la mémoire de Jeanne d'Arc.)

mise aux interrogations des ecclésiastiques, afin de s'assurer si elle était inspirée de Dicu ou du prince des ténèbres, suite militaire. Elle revêtit une armure complète; elle commanda elle-même son ctendard, dont elle a donne la description dans son interrogatoire. Cet etendard ctait d'une toile blanche, appelce alors roucassin, et frangée en soie; sur un caump blane seme de fleurs-de-lis, etait figuré Jesus-Christ, assis sur son tribunal dans les nuces du ciel, et tenant un globe dans ses mains; à droite et à gauche étaient representes deux anges en adoration; l'un d'eux tenait une ffeur-de-lis sur laquelle Dieu semblait répandre ses bénédictions; les mots Jhesus, Maria, étaient ecrits à côté.

L'armée fut électrisée par la présence de Jeanne d'Arc; tons la croyaient bien inspirée de Dien. Le 29 avril 1429, apres avoir traversé les lignes des ennemis, à la vue de leurs forts, Jeanne d'Arc entra dans Orléans, armée de toutes pièces, montée sur un cheval blane, précedée de son étendard, ayant a ses côtés le brave Dunois, et escortée des principaux seigneurs de la cour. Elle releva le conrage abattu des habitans d'Orléans, elle les conduisit sur les remparts, et contre les forts des Anglais; en trois jours de combat elle les chassa, et leur fit lever le siège.

Ce qu'il faut admirer, c'est le sang-froid de l'héroine, sa bravoure et son horrenr du sang; elle ne se servait de son épee qu'à la dernière extrémité.

C'est le 8 mai 1429 que les Anglais furent forces de lever le siège d'Orléans; en memoire de ce grand evènement il fut institué une cérémonie religieuse, une procession dans la ville, qui est encore célebree tous les ans à la même ероцие.

Mais cette cérémonie n'est plus qu'une vaine parodie, puisqu'il n'y a plus la croyance et l'exaltation qui autrefois la rendaient sainte et solennelle.

Jeanne d'Are voulut de suite conduire Charles VII à Reims: malgré les avis du roi et des principaux seigneurs, qui redontaient de traverser quatre-vingts fieues de pays occupe par l'ennemi, elle les entraina, reprit sur les Anglais toutes les principales villes, et le 17 juillet 1429 vit sacrer Charles dans la cathédrale de Reims.

Jeanne d'Are avait répandu la terreur chez les Anglais; ils la croyaient magicienne et sorcière; ceux qui etaient en Angleterre n'osaient traverser la mer et aborder sur le sol fatal protegé par la puissance surnaturelle de la magicienne d'Orleans; aussi l'on comprend quelle devait être contre elle la haine des chefs, et surtout du duc de Bedfort.

Après le sacre de Reims, Jeanne d'Are crut sa mission terminee, et demanda à retourner à Donnemy : « Plût à Dieu, mon createur, disait-elle à l'archevêque de Rems, je passe maintenant partir, abandonnant les armes, et aller servir mon père et ma mère, en gardant leurs brebis, avec ma sœur et mes frères, qui moult se rejouiraient de me voir. »

Mais le roi, craignant de décourager l'armée, ne voulut jamais la laisser partir. Alors elle se remit à la tête des troupes, et enleva aux Anglais toutes les places de la Brie et de la Champagne. Elle vint assièger Paris, et fut gravement blessee d'un trait d'arbalète. Voyant un avertissement du ciel dans ce malheur, elle demanda encore à se retirer; mais ce fut en vain : la pauvre tille devait accomplir toute sa destinée.

Ce fut le 24 mai 1450, devant Compiègne, que Jeanne d'Arc lut prise par les Anglais, dans une sortie contre enx. Le duc Bedfort résolut aussitôt de la sacrifier à sa vengeance, et fit commencer une procédure solennelle contre elle : c'est à Ronen, où elle sat conduite, qu'ent lieu cet affreux procès, dont l'original existe encore aujourd'hui à la Bibliothèque rovale.

Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, et un inquisiteur nommé Lemaire, assistés de soixante assesseurs, qui n'avaient que voix consultative, furent les juges de Jeanne d'Are.

On ne sait de quoi il faut le plus, s'étonner, on de la resignation, du courage religieux, de la presence d'esprit de cette sublime jeune fille, ou de l'atrocité et de la perfidte de ses juges.

Le 31 mai 1431, elle fut condamnée à être brûlée « comme relapse, excommuniée, rejetée du sein de l'Eglise, et jagée digne, par ses forfaits, d'être livrée au bras séculier. »

« J'en appelle, s'ceria-t-elle, à Dien, le grant juge des grants torts et ingravances qu'on me fait. »

Jeanne d'Are fut exécutée sans que ni le roi ni la France aient fait un effort pour la sauver.

Il existe un grand nombre de chroniques, de dissertations, d'histoires sur la vie de Jeanne d'Arc. Le poète anglais Robert Southey a composé un poème remarquable sur l'héroîne d'Orléans; on connaît la belle tragédie de Schiller sur le même sujet. Outre les deux Messéniennes de M. Casimir Delavigue, nous avons aussi une tragedie de M. Soumet.

## LA SEMAINE. CALENDRIER HISTORIQUE.

Religion. - Politique. - Sciences et arts.

1er Juin 1416. - Execution de Jérôme de Prague, condamné au supplice du feu, comme héretique, par le coneile de Constance. Il était disciple de Jean Hos, execute le 6 juillet 1415, et avait étudié la théologie à Paris, à Heidelberg, à Cologne et à Oxford.

1er Juin 1815. - Champ de Mai. L'empereur prête serment de lidelité aux constitutions de l'empire modifiees par l'acte additionnel. Quatre mille deux cents votans s'etaient inscrits contre eet acte, publie le 22 avril precédent : cinq millions cinq cent trente-deux mille quatre cent cinquantesept signataires l'avaient accepté.

1er Juin 1822. — Mort de l'abbé Haüy, minéralogiste. Il etait né à Saint-Just, département de l'Oise, d'un pauvre fabricant de toile. George Cuvier l'a appele « le legislateur de la minéralogie. » Incarceré en 1792, comme prêtre non assermenté, il fut sauvé par M. Geoffroy de Samt-Hilaire.

2 Juin 1701. - Mort de Madeleine de Scudéry, née au Havre en 1607, et sœur de Georges de Seudery. Ses romans de Clèlie et de Cyrus sont les plus célèb es. Mascaron, au moment de composer l'Oraison funebre de Turenne, pria mademoiselle de Scudery de l'aider de son talent. La reine Christine de Suède, le cardinal Mazarin, le chancelier Boucherat, et Louis XIV, lui firent des pensions.

2 Juin 1793. - Proscription des Girondins. La Convention rend un decret d'arrestation contre trente-deux de ses membres. La liste, dressée par Couthon, fut révisee en seance par Marat.

3 Juin 1658. — Mort de Harvey, né le 1er avril 1578, à Folkstone, dans le comté de Kant. C'est lui qui a découvert la circulation du sang, ou du moins qui en a perfectionné et publie la découverte.

5 Juin 1783. - Mort de Cochin, fondateur de l'hospice qui porte son nom, et qui est situe faubourg Saint-Jacques, nº 45. Il etait euré de Saint-Jacques-du-Haut-Pas.

4 Juin 1059 - Mort de Conrad II, dit le Salique, empereur de Germanie. Il avait eté proclamé roi des Romains après la mort de Henri-le-Boiteux. Dès qu'il fut couronné, il rendit contre les chefs de plusieurs séditions intestines la loi du bau, dont la formule était conçue en ces termes:

« Nous déclarons ta femme veuve, les enfans orphelins, et nous t'envoyons, au nom du diable, aux quatre coins du monde. »

4 Juin 1666. — Première représentation du Misanthrope, comedie de Molière.

4 Juin 4801. — Clouet, chimiste, meurt à Cayenne. Ses travaux ont été surtont dirigés sur les émaux, le diamant, le fer, le salpêtre, l'acide prussique et les carbones. Au siège de la Bastille, il faillit être tue par le peuple, qui le prenait pour Delaunay, gouverneur.

4 Juin 4814. — Publication de la Charte constitutionnelle en France.

5 Juin 4310. — Philippe-le-bel, roi de France, rend une loi somptuaire qui defend à tous les comtes, barons, ainsi qu'à leurs femmes, de porter des robes d'étoffe dont l'aune coutât plus de 25 sols.

5 Juin 4783. — Première expérience des globes aéroslatiques, faite à Annonay. Nons donnerons dans un de nos plus prochains numéros plusieurs gravures et un article sur les aérostats.

5 Juin 1791. — Un décret de l'Assemblée constituante retire au roi de France le droit de faire grâce. Ce droit qui avait été rendu à la royanté par l'art. 67 de la charte de 1814, lui est conservé par l'art. 58 de la charte du 9 août 1850.

5 Juin 4816. — Mort de Paësiello, compositeur italien, anteur de nombreuses partitions d'opéras, entre autres de celles intitulées: il Marchese Tulipano, la Serva padrone, il Barbieri di Siviglia il Rè Teodoro, Proserpine, la Nina, etc. Ses messes, son Te Deum ont une grande célébrité.

6 Juin 4653. — Mort de l'Arioste, poète italien, auteur de l'Orlando furioso.

6 Juin 1820. — Condamnation de Lonvel, meurtrier du duc de Berri.

7 Juin 1520. — Entrevue de François 1er et de Henri VIII au Camp du Drap d'Or, près d'Ardres. Ce nom du « Camp du Drap d'Or, » donné à l'entrevue, vient de la magnificence que déployèrent les deux monarques, et surtout d'un pavillon construit par ordre de François 1er, et qui était couvert de drap d'or frisé, tapissé en dedans de velours bleu, et semé de fleurs-de-lis en broderies d'or. Après les jeux publics et les cérémonies, les deux rois s'attablèrent sous une tente, et Hénri VIII, saisissant François Ier au collet : Mon frère, lui dit-il, il faut que je lutte avec rous, et il s'efforça une ou deux fois de lui donner un « croc-en-jambe ; » mais François Ier, qui était un adroit lutteur, le saisit par le milieu du corps, et le renversa.

# ONOMATOPÉE.

Lorsqu'un mot imite le son de l'animal ou de la chose qu'il exprime, on dit qu'il y a onomatopée; c'est un moyen de faire passer dans l'esprit la sensation produite par un objet. En étudiant avec soin les racines des langues, et la valeur des différentes lettres de l'alphabet, on pourrait peut-être généraliser l'onomatopée, et montrer que l'imitation du son, produit par un objet, a été primitivement la base de la langue parlec; comme l'imitation de forme a dû être la base de la langue écrite. Aujourd'hui, bien que par la grande diffusion des langues, et les modifications que le commerce des hommes y a apportées, il soit difficile de recomaitre et de fixer la naissance ou la date de telle et telle expression, il reste cependant encore plusieurs mots ou l'onomatopee se manifeste clairement. Nous en citons quelques uns, extraits du dictionnaire de M. Nodier.

Baillement, bailler. Autrefois on disait baailler; en latin hiare, hiatus.

Bégayer, de bê, cri de la chêvre.

Canard, du son can can, d'ou vient aussi cancan, qui a d'abord été appliqué aux bruits tumultueux qui s'elevent dans une assemblee nombreuse, et, depuis, à tous les discours medisans qui se repandent rapidement.

• Gargarisme. Ce mot est commun à plusieurs langues, et indique très bien le bruit d'un remède liquide dont ou se lave la bonche et l'entree du gosier.

Guzouillement, gloussement, coassement; tirés du cri ordinaire des oiseaux, de la poule, de la grenouille.

Glisser, du bruit d'un corps qui parcourt rapidement une surface.

Glouglou. Madame Deshoulières, en parlant des tourmens, dit.

> qu'Il n'en est point qui ne cède aisèment. Au donx glouglou que fait une bouteille.

Jacasser, onomatopée du cri de la pie.

Siffler, qui derive du bruit de l'air comprimé et chassé par une ouverture etroite.

Tonnerre, en latin tonitruum, en celte tonitru, en espagnol tronido, en anglais et en allemand thunder et donner, dont la prononciation est forte et energique. On y voit généralement des syllabes sonores et rouantes

Zeste, roue très mince qu'on enleve de la peau d'une orange, en glissant vivement contre la superficie le trauchant d'un couteau.

Avis aux Souscriffeurs. — Le Magasin pittoresque n'avant commencé à parâître que le 9 février 1833, nous sommes obliges, afin que les 52 livraisons promises sorent complètées au 31 décembre 1833, de faire paraître, à cinq intervalles successifs, deux livraisons à la fois. Ces cinq livraisons complémentaires differenties au res seulement en ce qu on n'y trouvera pas l'article ordinaire intitulé la Semaine, calendrier historique.

#### THERMOMETRE.

Nons n'entrerons pas , relativement au thermomètre . dans des détails qui appartiennent à un traité élementaire de physique; nous nous bornerons à dire que cet instrament, qui date de la fin du xvie siècle et dont on ne connait pas avec certitude l'auteur, n'est pas d'vise en un même nombre de degrés dans les differens pays. On distingue les thermomètres centigrade, Reaumur, Farenheit. Dans les deux premiers, l'unité de mesure est l'intervalle compris entre la temperature de la giace fondante, et celle de l'eau bouillante, sous 0m,76 de pression atmospherique; cet intervalle est divise en 100 parties dans le thermometre centigrade, et en 80 dans celui de Réaumur. D'où l'on voit que pour transformer 20 degrés de Reaumur, par exemple, dans le nombre des degrés centigrades qui leur correspond, il suffit de multiplier 20 par 7, et l'on aura 25. Si le n inbre 20 représentait des degrés centigrades qu'on voulût transformer en degrés Réaumur, il faudrait le multiplier par 4, et l'on aurait 16. On peut verifier cela sur la ligure que nous donnons ici.

Le thermomètre Fahrenheit, qui est particulièrement emp'oye dans les pays où prévant la langue anglaise, n'a point pour unité de mesure le même intervalle que les deux premiers; ses deux points fixes extrêmes sont, la temperature de l'eau bouillante, et celle que l'on obtient par le mejange de parties égales de sel marin et de neige, mélange qui produit un froid plus grand que celui de la neige. Cet interva le est divise en 212 parties; la glace foi dante correspoi d'an 52° degre; il s'ensuit que l'intervalle entre la glace fondante et l'eau bouillante est divisee en 180 parcies. D'après cela si l'on veut transformer un nombre de degrés Fahrenheit, 92,

par exemple, en degrés centigrades, il faut commencer par en retrancher 52° pour le ramener au même point de départ que le centigrade, et ensuite prendre les ‡du resultat, on aura 55°,5; pour le thermomètre Réaumur il aurait fallu prendre les ‡, et l'on aurait en 26°,7. On peut encore verifier cela sur la figure.



On voit combien il est important, quand on cite une température, de ne point omettre la désignation du thermomètre dont on s'est servi.

## CHASSE DE L'HIPPOPOTAME.

L'hippopotame (cheval de rivière) occupe le troisième rang parmi les quadrupèdes, quant au volume du corps. Son espèce est confinée dans les régions les plus chaudes de l'ancien continent; et comme on ne le tronve que dans les rivieres et les lacs d'une assez grande profondeur pour qu'il puisse y plonger et s'ebattre suivant ses habitudes, il est rare partout. Il est maintenant presque inconnu en Egypte où il fut autrefois multiplié : ce n'est plus que dans la Nubie, et vers le Darfour, dans la partie superieure du cours dn Nil, que ces animaux se sont maintenus en assez grand nombre pour exercer leurs ravages dans les cultures riveraines, et imposer aux cultivateurs l'obligation d'écarter de leurs champs ces incommodes voisins. Toutefois, on n'eu prend guère plus de deux par an dans le Dongola, contrée de la Nubie qui s'etend à plus de soixante Heues le long du Nil. La chasse fut plus heureuse de 4821 à 4825, car elle procura neuf hippopotames; et pendant le sejour du voya-

il faisait partie en tua quatre, dont l'un était d'une grandeur peu commune. Sa longueur, depuis le hout du musean jusqu'à l'origine de la quene, était de 15 pieds 6 pouces (mesure de France), et ses défenses n'avaient pas moins de 26 ponces de long. M. Rüppell décrit cette chasse à laquelle il assista plusieurs fois; les chasseurs sont exposés à des périls aussi grands que s'ils avaient à faire à un tigre on à un lion; pour ne pas s'exposer à perdre l'animal, qui se jette dans la rivière dès qu'il se sent blessé, il est indispensable de suivre ses mouvemens dans l'eau; mais les chasseurs nubiens sont venus à bout de cette difficulté. L'arme avec laquelle ils commencent l'attaque est une lame de fer, bien aiguisée sur les trois quarts de sa longueur, terminée en pointe aiguë, et qui, lancée par un bras vigoureux, entre dans les chairs, après avoir traversé la peau très dure et très épaisse de l'hippopotame. A l'autre extrémité de cette lame ou harpon, on attache une longue corde, que l'on termine par un flotteur en bois léger. Le chasseur tient le harpon dans sa main droite, avec une partie de la corde déployée, et dans sa main gauche le reste du cordage et le flotteur.

Pendant le jour, l'hippopotame dort volontiers au soleil, s'il trouve une petite île où îl se croie en sûreté. Quand ses retraîtes sont commes, on peut le surprendre à l'entrée de la nuit, forsqu'il se dispose à chercher sa nourriture dans les champs cultivés. Les chasseurs préfèrent les attaquer de jour, et ils ont de bonnes raisons pour ne tenter celles de nuit qu'avec les plus grandes précantions. Dès que l'animal est découvert, le harponneur s'approche jusqu'à la distance de six ou sept pas au plus, et lance le trait fatal; le blessé plouge aussitôt, entraînant avec lui le fer, la corde et le flotteur. Si le chasseur n'a pas su déguiser son approche, ou s'il n'a pas frappé assez juste ou assez fort, sa vie est en danger.

Quoique la première attaque soit ordinairement décisive, il est rare qu'il ne faille pas porter de nouveaux coups à un adversaire aussi robuste, et qui se défend en désespéré. Comme il fant qu'il revienne de temps en temps à la surface pour respirer, on saisit ce moment pour lancer de nouveaux harpons, multiplier ses blessures, et l'affaiblir par la perte de son sang. Il succombe à la fin, et les chasseurs n'ont plus qu'à faire la curée. Quelquefois l'animal est d'un poids si considérable, qu'ils sont dans la nécessité de le dépecer dans l'eau même, pour réunir ensuite dans leur ba-



(L'Hippopotame.)

teau ces masses de chair qu'ils n'auraient pu soulever sans les diviser. Un hippopotame est ordinairement du poids de quatre ou cinq bœufs.

Les Bureaux n'abonnement et de vente sont rue du Colombier, n° 30, pres de la rue des Petits-Augustins.

geur Rüppell en Nubie, en 1824 et 1825, l'expédition dont | Imprimerie de Lachevardibre, rue du Colombier, nº 30.

## DES ANIMALCULES MICROSCOPIQUES.

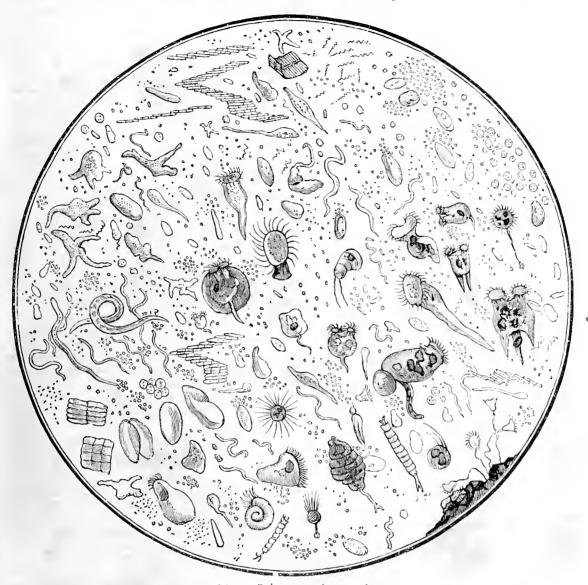

(Goutte d'eau vue au microscope.)

On désigne sous le nom d'animalcules microscopiques des animaux d'une petitesse extrême, pour la plupart entièrement invisibles à l'œil nu, et dont l'existence ne nous est révélée qu'au moyen du microscope, qui, en augmentant, pour notre vue, les dimensions de ces animaux, nous en fait nettement distinguer toutes les parties.

Armé de cet instrument, nous marchons à la conquête d'un monde entièrement nouveau, et bien autrement peu-

plé que celui dont nous-mêmes faisons partie. Une gontte d'eau croupie, ou dans laquelle on a mis infuser quelques végétaux, avec la condition de la présence de l'air et de la lumière, nous offrira des milliards de petits êtres vivans, ayant chacun des organes plus ou moins compliqués, et jouissant d'une activité de mouvemens vraiment remarquable.

La figure que nous donnons ici représente une de ces



(Figure de la vorticella senta, grossie cent quarante-quatre mille quatre cents fois )

Toms !

gouttes d'eau, dans laquelle, pour éviter la confusion, on n'a lasse qu'une très petite quantité des habitans qui s'y trouvent.

Le plus petit de ces animalcules qu'on ait encore découvert est la monade, du mot grec monos, unité, comme etant, pour nous du moins, le terme extrême, le point de depart de la vie animale. Le groupe de petites ligures semblables à des grains de sable, place en haut et à droite de la figure, represente plusieurs especes de ce genre; leur forme commune est celle de globules demi-transparens. Pendant long-temps on les a crues privées de toute espèce d'organisation; on supposait qu'elles ne se nourrissaient que par absorption; mais les perfectionnemens recens du microscope, et les moyens ingénieux employés par le professeur Enrenbergh, de Berlin, ont prouvé que ces petits animaux, dont plusieurs millions n'occuperaient pas un millimètre carré de surface, n'ont pas moins de quatre estomacs bien distincts. Ces moyens consistent tout simplement à colorer avec du carmin, on de l'indigo, le liquide dans lequel ils vivent; puis, plaçant une goutte de cette liqueur colorée auprès d'une gontte d'eau claire sur un morceau de verre, on fait communiquer avec une aiguille les deux gouttes par un point, et les animaleules qui partent de la goutte colorée dans la goutte limpide, viennent s'offrir à l'observateur, ayant les estomacs et le canal alimentaire remplis du liquide coloré.

Le rolrox, placé du même côté du cercle, mais plus bas, est plus grand que la monade. Quelques uns même peuvent être aperçus à la vue simple. Une particularite remarquable de ces animaux, c'est qu'ils roulent constamment sur eux-mêmes avec une grande vitesse, comme le feraient de petites boules jetées en grand nombre sur un plan incliné.

Le vibrion, ainsi nommé des mouvemens vibratoires ou ondulés qu'il exécute sans cesse, est représenté en haut du cercle. L'une de ces espèces vit réunie en groupes presque reguliers comme on le voit dans la figure.

Le protée, ou l'animalcule changeant, modifie sans cesse ses formes de la manière la plus curiense; les figures placées en haut à gauche expliqueront mieux que toutes les descriptions, les divers changemens qu'il peut subir. On en voit d'oblongs, de circulaires, d'echancrés, d'étoilés, etc.

Les polypes, de deux mots grecs qui signifient plusieurs pteds, bien que ces pieds soient plutôt des bras : les uns sont fixes à un corps solide, et se servent de leurs longs bras pour aller saisir au loin leur nourriture; d'autres sont tout-à-fait libres dans leurs mouvemens. On en voit du premier genre, en bas du cercle, à gauchc : c'est la vorticella senta, dont la figure, grossie cent quarante-quatre mille quatre cents fois, est représentée au bas de la page, avec tous ses organes intérieurs, d'après le dessin du professeur Ehrenbergh.

Le rotifère, de deux mots latins qui signifient porterones, est représenté vers le milieu du cercle. Il offre réellement un phenomène curieux, en ce que ses mouvemens
de translation semblent déterminés par deux rones semblables à celles d'un bateau à vapeur. Ce mouvement, qui a
long-temps exercé la sagacité des microscopistes, paraît
n'être tontefois qu'une illusion d'optique, duc à la rapidité
avec laquelle ret animaleule fait mouvoir les antennes dont
sa tête est armée.

Enfin, parmi les diverses espèces de vers qu'on remarque la côté gauche du cerele, les plus deliés sont produits dans le vinaigre eventé; les plus gros, désignes sous le nom d'anquilles de la pâte, naissent dans la colle de pâte fermentée. C'est à leur occasion que Voltaire, qui probablement n'avait pas de bons microscopes à sa disposition, s'est tant moqué du jésuite Needham, qui paraît les avoir remarqués le

premier, mais qui, à la vérité, en concluait un système ridicule.

Une particularité remarquable de ces anguilles, c'est que, presque toujours, on aperçoit dans leur corps une espèce de tire-bouchon qui en occupe presque toute la longueur. Si, plaçant une ou plusieurs de ces anguilles entre deux verres sons le microscope, on presse un peu les deux verres l'un contre l'autre, l'anguille crève, et te tire-bouchon se déroulant, présente immediatement plusieurs petites anguilles tout aussi fretiflantes que la mère.

On supposerait à tort que tous les animalcules représentés dans le cercle se trouveront dans une même goutte d'eau croupie. Les uns ne vivent qu'à une certaine époque de l'année, d'autres ne se trouvent que dans certains pays, et ce n'est qu'avec beaucoup de soins et de patience que l'observateur peut espèrer en rencontrer quelques uns, tandis que d'autres fourmilleront sous un microscope. Le rotifere, par exemple, ne se rencontre guère que dans l'eau qui croupit dans les gouttières.

Nous terminerons ici par quelques mots sur ce qu'on doit entendre par grossissement microscopique.

Le grossissement comprend à la fois la longueur et la largeur de l'objet, quelques uns même y ajontent son épaisseur.

Ainsi, lorsqu'on dit qu'un objet est grossi neuf fois, on ne vent pas dire que cet objet soit neuf fois aussi long; car, comme sa largeur serait aussi augmentée dans le même rapport, le grossissement serait alors de quatre-vingt-une fois.

Supposons par exemple que le carré A offre les dimensions réelles d'un objet augmenté de trois fois en longueur, et de trois fois en largeur, l'inspection de la figure démontrera évidemment que l'objet a neuf fois ses dimensions pri-



mitives. Si l'on voulait tenir compte de l'épaisseur de l'objet, il faudrait multiplier ces neuf fois par trois, ce qui donnerait vingt-sept pour le grossissement réel.

On voit donc par là que pour donner le grossissement d'un objet, il faut multiplier par lui-même le nombre qui indique l'augmentation de dimensions dans un sens, et si l'on veut tenir compte de l'épaisseur, multiplier encore le produit par ce même nombre.

Ainsi, en ne tenant compte que de deux dimensions, le grossissement de 144,400 fois, indiqué pour la rorticella senta, serait produit par un grossissement linéaire de 580 fois.

Si l'on y fait entrer les trois dimensions, le grossissement lineaire serait alors entre 55 et 54 fois. Mais il est probable que dans cet exemple le professeur Ehrenbergh n'a envisagé que les dimensions en longueur et largeur.

## DES MARBRES.

CARACTÈRES DISTINCTIFS DES MARBRES. — DIVERSES MÉTHODES DE CLASSIFICATION. — MARBRES GRECS. — MARBRES D'ITALIE. — MARBRES DE FRANCE.

Les marbres sont des carbonates calcaires dont le tissu serré est susceptible de recevoir un poli brillant. Leurs principaux caractères distinctifs consistent à se laisser rayer par le fer, à faire effervescence avec les acides, et à ne produire aneune étincelle sous le choc du briquet; ils peuvent être plus ou moins purs, plus on moins melangés de matières héterogènes. On les rencontre dans tous les lieux où le sol contient une grande quantité de pierres calcaires stratifices en couches pressées les unes sur les autres. D'après la nature de ces couches, on les distingue en marbres primitifs et en marbres secondaires.

Les marbres primitifs ne contiennent jamais ni coquilles ni autres productions maritimes, leur formation ayant dù précèder de beancoup l'existence des êtres organises; ils sont ordinairement d'une seule couleur, blanes, gris, rouges ou noirs, et toutes leurs parties sont manifestement grenues et cristallisées.

Les marbres sceondaires appartiennent aux terrains de transition. Leurs couleurs sont extrêmement variées; elles proviennent des oxides métalliques, et principalement des oxides de fer diversement modifiés; l'absence de ces oxides rangerait ces marbres au nombre des pierres calcaires ordinaires.

Les marbres présentent un grand nombre de variétés, plusieurs méthodes ont été essayées pour les classer. Les principales sont au nombre de quatre, savoir :

4° La méthode historique et géographique; c'est elle qui divise les marbres en marbres antiques, ou ceux employés par les anciens et dont les carrières sont épuisées ou inconnues, et en marbres modernes, dont on se sert aujour-d'hui.

2º La méthode établie d'après la structure et la composition des marbres.

5° La méthode fondée sur la variété et la disposition plus ou moins symétrique de leurs couleurs: celle-ci, la plus mauvaise de toutes, puisqu'elle repose sur des caractères extrêmement variables, fut long-temps adoptée par les naturalistes. Linnée, et Daubenton la prirent comme point de départ; mais, malgré l'influence de ces deux noms, elle ne tarda pas à tomber dans l'oubli.

4° Enfin, la méthode géologique, généralement admise de nos jours et la seule dont les résultats soient vraiment rationnels.

Sans chercher ici à approfondir le mérite de ces différentes méthodes, nous nous bornerons à donner quelques détails sur les marbres les plus célèbres.

Tous les auteurs parlent du marbre de Paros. C'est un marbre blanc-grisâtre, à gros grains confusément disposés. Les sculpteurs grecs en faisaient un grand usage, aussi possède-t-on encore plusieurs statues en marbre de Paros; telles sont la Vénus de Médicis, que l'Italie nous reprit en 1815, Diane chasseresse, Vénus au bain, Ariane, Junon, etc., etc.

Après le marbre de Paros viennent le marbre gree, cclui de Luni, d'un blanc pur, à grains très serrés : l'Apollon du Belvédère est fait avec ce marbre; le pentélique blanc, à zones verdâtres : le torse du Belvédère, Bacchus au repos, le trépied d'Apollon et le trône de Saturne sont en marbre pentélique; le marbre rouge antique, le numidique, le cipolin, l'un des plus beaux marbres et des plus recherchés par les anciens; le marbre blanc du mont Hymette; le semesanto, le plus rare de tous eeux que l'on connaît aujourd'hui; enfin le vert antique, d'un fond vert tacheté de blanc : le Louvre en possède quatre colonnes.

Les marbres modernes sont très nombreux; l'Italie en compte une grande quantité; les plus renommés sont : le Sicile, d'une conleur blanche, ou verte, ou grise : on l'emploie à faire des tables, des socles et des placages; le jaune de Sienne, en Toscane, serpenté de veines grisr-ougeâtre on noirâtre.

Le marbre rouge de Vérone, d'un rouge éclatant : le socle de la statue du Nil, au Muséum, est en marbre rouge de Vérone; le marbre de Carrare et le marbre vert de mer, qui n'en est qu'une variété, distincte par ses veines blanches flaquées de rouge sombre sur un fond vert. La plupart de ces marbres sont employés dans les arts.

La France, quoique moins riche que l'Italie, possède ce-

pendant plusieurs carrières de marbres recherchés des artistes.

Les principaux marbres français sont :

1º Le marbre des Pyrenées, qui comprend sous cette domination générale: le marbre blane de Bayonne, dont les anciens ont fait usage; le Campan, l'on des plus répandus dans le commerce: son fond est blanc et rouge foncé, coupé par des filets verts très ramifiés (on ne l'emploie que dans l'intérieur des édifices, parce que l'air le deteriore); le marbre de Veyrette, blanc et rouge de feu; et le marbre gris, que l'on rencontre fréquemment près de Barèges, mais parsemé de numismales;

2º Le marbre de Château-Landon, d'un gris jaunâtre; on s'en sert pour faire les dalles des églises. Les piédestaux placés aux extrémités du pont d'Iéna sont en marbre de Château-Landon;

5º Le Portor, dont Versailles possède plusieurs colonnes;

4º Le Languedoc, d'un rouge zoné de blanc et de gris; les colonnes de l'arc-de-triomphe, au Carrousel, sont en marbre du Languedoc;

5º La Griotte, d'un rouge fonce, parsenne de spirales noires, dont le centre est souvent très blanc;

6° Les marbres de la Sainte-Baume, dans le département du Var, éélèbres par la diversité de leurs couleurs;

7º Enfin, la brocatelle de Moulins, ou marbre coquilier, gris-bleuâtre, veiné de brun et de jaune; le pavé de Notre-Dame est un mélange de b ocatelle et des marbres blanes tirés du Bourbonnais.

Les marbres d'Angleterre, d'Allemagne, de Belgique et d'Ecosse, seront l'objet d'un second article.

Du travail. - La première condition imposée à l'homme est le travail. L'homme a tracé des sillons sur un sol aride; il est descendu à des profondeurs étourdissantes pour en ramener des blocs informes qu'il a changés en metaux brillans, et qu'il a soumis à des formes innombrables; il a marqué dans le cicl des signes certains pour le retour périodique des saisons, des climats, des semailles et des récoltes; il a surpris les lois mystérieuses qui président à la reproduction des plantes; il a su habituer à son jong les animaux qui le nourrissent, l'habillent et l'aident dans sa tâche laborieuse; il a pu, à sa volonté, traverser les montagnes par ses rontes, les surmonter d'une chevelure de forêts et disposer sur leurs llanes des champs dorés d'épis, des prairies verdissantes; il a créé et semé par les plaines des hameaux, des villages, de riches cités. He! qui pourrait dire tout ce que l'homme a accompli, qui pourrait lui présager des obstacles invincibles, lorsqu'on le voit diriger le feu du eiel, calculer l'age des montagnes, et, asservissant à sa loi les élans capricienx de l'eau vaporisée, la transformer en coursiers dociles et infatigables?

Eût-il réalisé tant de merveilles sans le travail, cette loi en apparence si dure de son existence? Il est permis d'en douter quand on examine l'état d'ignorance et d'infériorite relatives où sont encore plongées, pour la plupart, les peuplades qui habitent encore les Tropiques, où les premiers besoins de la vie sont aussitôt satisfaits que conçus.

Les fruits venant d'eux-mêmes s'offiir à la faim, le soleil entretenant un printemps perpétuel, la terre produisant sans culture, les arbres fourmssant leur ombte parfamée; les animaux leur lait, ler ruisseaux leur onde fraiche; voita l'âge d'or des poètes, et l'âge d'or nous eût laisses nus, simples et ignorans, mais à jamais prives des richesses de la terre et des trésors de notre intelligence : impuissans à sentir cet univers magnifique, dont les limites se reculent à mesure que nos connaissances s'agrandissent.

#### MOIS DE JUIN.

Etymologie. — Allegorie. — Fètes.

Juin, en latin junius, était le quatrième mois de l'année instituee par Romulus. Pour expliquer l'étymologie du nom, on suppose que ce mois a été consacré soit à Junon, soit à Hebé, deesse de la jeunesse, soit à Junius Brutus, fondateur de la liberté romaine.

Ausone, poète latin, personnific de cette manière le mois de Juin:

« Juin s'avance dépouillé de tout vêtement; du doigt il montre une horloge solaire, pour indiquer que le soleil commence à descendre. Il porte une torche ardente et llambloyante, pour marquer la chaleur de la saison qui donne la maturité aux fruits de la terre. Derrière lui est une faucille, ce qui rappelle qu'on commence dans ce mois à se preparer à la moisson. Enfin, on voit à ses pieds une corbeille remplie des plus beaux fruits qui viennent au printemps dans les pays chauds. »

Les deux fêtes principales que célèbre la religion catholique en ce mois, sont la *Trinité* et la *Fête-Dieu*.

La fête de la Trinité ne paraît avoir été reque par toute la France que depuis le commencement du xve siècle. L'office qu'on récite en ce jour fut dressé en 920, par Etienne, évêque de Liège; mais plusieurs papes refusèrent de reconnaître cette cerémonie; au xine siècle on la combattit encore dans un grand nombre de localités, et elle ne fut introduite que successivement. On croît que ce fut le pape Jean XXII qui la fit adopter dans l'église de Rome, au xive siècle. Suivant les auteurs ecclesiastiques, les obstacles qui s'opposèrent à l'établissement de la fête de la Trinité tenaient à ce que plusieurs évêques et moines craignaient qu'on ne se méprit sur le sens de cette cérémonie, et qu'on n'oubliât que tout le culte chrétien était fondé sur l'adoration d'un seul Dieu en trois personnes.

Fête-Dieu ou fête du Saint-Sacrement. Baillet, l'auteur du Livre des Saints, de l'Histoire des fêtes mobiles de l'Eglise, de la Topographie des saints, etc., raconte qu'en 1208, un fille de seize ans, nommée Julienne, religieuse hospitalière aux portes de la ville de Liège, vit en songe la lune en son plein, qui avait une brêche; elle fut deux ans sans pouvoir expliquer cette vision; enfin, elle erut comprendre que la lune était l'Eglise, et que la briche pouvait marquer le défaut de la fête du Saint-Sacrement, qui, en effet, jusqu'à cette époque, n'avait point la manifestation extérieure qu'elle a eue depuis. Julienne devenue prieure de la maison du Mont-Cornillon, communiqua à des théologiens et à des pasteurs sa pensée, qui fut peu à peu élaborée. En 1246, l'évêque de Liége, Robert, établit la fête dans son diocèse, et le pape Urbain IV, dans la suite, l'institua dans toute l'Eglise.

La procession où le Saint-Sacrement était porté dans les rues avec une pompe magnilique, et d'intervalle à intervalle adoré sur les autels des reposoirs ornés de fleurs et de fenillages, fut instituée, suivant l'opinion la plus probable, au xive siècle.

#### LE VAUTOUR-GRIFFON.

Les vantours sont des oiseaux de proie de mauvaise réputation. Leur voracité, leur lâcheté, qui leur fait fuir le combat même contre un ennemi beaucoup plus faible; leur goût décidé pour les chairs corrompues, inspirent le dégoût. S'ils se trainent à terre, c'est dans une posture qui annonce l'abjection de leur caractère : les ailes trainantes, le cou projeté en avant, le bec incliné, un regard éteint. Ces oiseaux sont de la grandeur de l'aigle, quelques espèces sont même d'une taille beaucoup supérieure; les serres des vautours pourraient être aussi redoutables que celles de l'aigle, et

leur bec a plus de force qu'il n'en faut pour déchirer une proie vivante. S'agit-il eependant d'attaquer un animal capable de la plus faible résistance, les vautours s'assemblent et fondent tous à la fois sur leur victime.

L'odorat des vautours est extrêmement subtil : ils éventent les charognes à une distance où il semble que les émanations des matières animales en putréfaction devraient être absolument insensibles. Dès qu'ils ont découvert un corps mort, ils ne le quittent que lorsque les os sont dépouillés de chair, comme si on les avait préparés pour une collection de squelettes.

Qui fouille au flanc des morts, où son coi rouge et chauve Plonge comme un bras nu.

VICTOR HUGO.

Il y a des vautours dans les deux continens; mais les espèces du Nouveau-Monde différent essentiellement de celles de l'ancien; on prétend même qu'il faudra les séparer de ce genre, et quelques naturatistes ont fait d'avance cette séparation. Cependant on ne peut disconvenir que l'oiseau d'Amérique connu sous la dénomination fastueuse de roi des vautours, à cause de la beauté de son plumage, est bien réellement de ce genre flétri. Il n'est ni propre ni noble, dit Buffon, qui l'observait à la ménagerie du Jafdin des Plantes.

Si le condor n'est pas un vautour, comme on le prétend aujourd'hui; si le gypaëte, ou grand vautour des Alpes, doit être placé aussi dans un antre geure, ainsi que le très grand oiseau tué en Egypte lors de l'expédition française, et que les naturalistes nommèrent vautour barbu, il ne restera plus dans ce genre que les espèce les plus vulgaires et les plus rebutantes, auxquelles préside le vautour griffon.

Cet oiseau paraît inconnu dans le nord de l'Europe, quoiqu'il ne redoute pas le froid; car il s'établit sur les Alpes et sur les Pyrénées, dans le voisinage des glaces éternelles. Sa race s'est répandue dans toute l'Afrique; on le voit en Egypte et au cap de Bonne-Espérance; en Asie, il est établi dans le Caucase, mais il n'a point franchi le sommet de l'Altaï. En hiver, il abandonne non seulement les montagnes, mais le midi de l'Europe, et va chercher en Afrique èt en Asie la pâture qui lui convient. Ses petits ne sont nourris que de lambeaux de charognes, et le père et la



(Le Vautour-griffon.)

mère transportent cette provision dans leur jabot pour la dégorger à leurs nourrissons. Ce jabot est surmonté par une sorte de collerette de plumes blanches au bas du cou, tout-à-fait nu dans les individus adultes; quelques plumes blanches effilées couvrent le sommet de la tête. Le jeune oiseau est d'abord de couleur fauve; pendant les deux premières

années, des plumes grises se mêlent aux premières, et à mesure que l'individu avance en âge, le gris s'étend de plus en plus aux dépens du fauve, en sorte que l'oiseau est, à la fin, d'une belle couleur cendrée, légèrement nuancé de bleu. Sa longueur est de trois pieds et demi, et son envergûre de huit pieds. L'oisean qui fut tué en Egypte, et qui fut décrit comme une espèce de vautour, avait plus de quatorze pieds d'envergûre. Si ces deux espèces étaient semblables, la grande serait plus que quintuple de la petite.

#### LA GRANDE MURAILLE DE LA CHINE.

Cet ouvrage de fortification est le plus étendu que l'on ait jamais construit. Son développement est de plus de six cents lieues, et dans plusieurs parties de cette prodigieuse longueur, l'enceinte a été doublée, et même triplée. La hauteur moyenne de cette muraille est à peu près de vingt pieds, et son épaisseur de quatorze pieds. Vingt-cinq mille tours de quarante-cinq pieds de hauteur flanqueut toutes les parties de l'enceinte. La muraille chinoise ne paraît pas toutà-fait inutile et sans but plausible, cependant elle a mal protégé l'empire contre les invasions qu'elle devait arrêter.

Cette muraille n'a pas été construite tout à la fois, comme on le croit généralement : les dernières parties ne datent que des xv° et xvr° siècles; les premières ont été érigées 400 ans avant notre ère; mais la coordination de cet ouvrage immense eut lieu 214 ans avant Jésus-Christ, sous l'empereur Thsin-Chi-Houang-Ti, qui, ayant réuni en un seul royaqme tous ceux qui existaient séparément, fit visiter, réunir en-



(Grande muraille de la Chine )

semble, et continuer sur un plus grand développement toutes les murailles anciennes. L'empereur usant de tout son pouvoir, fit rassembler sur cette longue ligne le tiers de la population laborieuse de tout l'empire; les travaux entrepris à la fois sur tous les points furent terminés dans le courant d'un seul été. Les difficultés étaient immenses, mais ou en triompha par une constance incbranlable, et en sacrifiant la génération de cette époque à celles qui lui succèderaient. De hautes montagnes furent franchies ou contournées; des contrées marécageuses furent traversées en consolidant le terrain sons le rempart que l'on élevait; des voûtes hardies furent jetées sur les torrens et les rivières, et assurèrent la communication entre les deux rives; dans les plaines les plus accessibles qui avaient livré le plus souvent un passage aux ennemis, on ne se contenta pas d'une seule enceinte; les ressources de la défense furent multipliées sur ces points d'attaque en raison du danger dont on se crut menacé. Enfin, on put se présumer en sûreté derrière cette fortification continuée depuis la mer, au nord-est de Pekin, jusqu'aux frontières du Thibet. Mais le pays était ruiné ; des millions d'hommes avaient péri de misère et de fatigue, il fallut que plusieurs générations se succédassent avant que ces manx fussent réparés.

On sait que ce formidable rempart n'arrêta pas l'armée de Gengis Kan; que l'empire de la Chine fut conquis par les Mongoles, et que la dynastie des Tzin fut remplacée sur le trône par celle du vainqueur. La grande muraille subsiste toujours; on dit même que des réparations y sont faites, quoique le gouvernement chinois ait pris le parti le plus sage, celui de porter la guerre chez ses turbulens voisins, et de les occuper de telle sorte qu'ils ne puissent tenter aucune expédition au dehors.

## DE LA TEMPÉRATURE DE L'EUROPE.

INFLUENCE DES MERS ET CONTINENS. — DES VENTS RÉ-GNANS. — DE LA SURFACE DU TERRAIN, — DES VÉGÉ-TAUX. — DE L'ÉLÉVATION DU SOL.

La latitude on la distance à l'équateur a été pendant longtemps, et est encore, pour un grand nombre de localites, la seule indication qui puisse faire présumer la temperature qui y règne. Mais il est reconnu maintenant qu'une estimation ainsi basée est fort grossière, parce que la temperature ne depend pas senlement de la quantité de rayons solaires qui tombent à la surface du sol, et qu'elle est grandement modifiée par une foule de eauses. Ainsi l'on a constate que l'Europe jouissait d'un climat bien plus tempéré que les contrees de l'Asie et de l'Amérique situees à semblable distance de la zone torride, et soumises à la même influence solaire. Nous allons indiquer rapidement les causes générales qui produisent ee résultat.

Une des plus importantes est due à la forme découpée de l'Europe, aux mers qui l'entourent. L'inégale distribution des mers et des terres sur la surface du globe contribue beaucoup, en effet, à la diversité des climats; ces deux masses de nature différente s'échauffent inégalement : celle qui est solide et opaque ne forme pas en étendue la quatrième partie de celle qui est liquide et diaphane; la lumière y penètre moins profondément, et la chaleur s'y accumule à la couche la plus voisine de la surface; il en resulte que la température y est sujette à de plus grandes variations, soit dans les diverses heures du jour, soit d'un jour à l'autre, soit d'une saison à la saison suivante. Les continens absorbent rapidement la chaleur, et la perdent de même; les mers, au contraire, retiennent mieux celle qui les a pénétrées; d'ailleurs elles envoient vers le fond leurs molécules refroidies, et, en-deçà de 70° de latitude, elles ne se couvrent guère de glaces : elles forment donc un vaste réservoir d'une température presque constante en chaque point, et pendant l'hiver elles restituent une partie de la chaleur qu'elles ont absorbée pendant l'été. Elles exercent par là un pouvoir modérateur sur les terres voisines : ainsi, une île située dans l'Océan jouira d'un climat beauconp plus supportable qu'une même étendue de terrain au milieu d'un continent. La Grèce, présentant une surface coupée et traversée par des mers, a pu être un des premiers et des plus importans centres de civilisation; de même l'Europe, étant baignée par les eaux dans la plus grande partie de son contour, étant découpée en golfes profonds et pénétrée par des masses liquides, doit jouir, en vertu de cette disposition, d'une chaleur plus tempérée que l'Asie compacte, dont elle n'est en quelque sorte que la péninsule.

Les vents régnans ont aussi une grande influence sur la température. Les vents d'ouest, venant de la mer, qui soufflent fréquemment sur les côtes occidentales de l'Europe, contribuent, dans l'hiver, à y adoucir la rigueur du froid, tandis qu'à mesure qu'ils s'avancent vers l'Asie, ils perdent une partie de la chaleur qu'ils ont acquisc en passant sur la surface des eaux. Sur les côtes orientales de l'Amérique du Nord, les vents d'ouest, au contraire, y sont rent de terre, et conscrvent toute leur âpreté hivernale. Les vents du nord ont une influence bien moins graude en Europe que dans la partie de l'Asie comprise entre les mêmes latitudes, puisqu'ils n'atteignent la première de ees contrées qu'après avoir traverse une nappe d'eau toujours libre de glace, où ils ont modéré leur froidure, tandis que dans la seconde, où les terres s'avancent bien plus près des poles et demeurent presque constamment contigues aux glaces éternelles, ils arrivent immédiatement tout chargés de frimas; ajoutons encore que dans l'Europe ils ont pu être arrêtés et dispersés par les montagnes de Suède et de Norwège, tandis que dans l'Asie ils se promènent librement sur la plaine qui en forme la partie septentrionale. Les vents du sud, enfin, apportent eliez nous une partie de la chaleur qu'ils ont acquise en passant sur la terre africaine, compacte et sonmise au soleil équatorial dans presque toute son étendne, tandis qu'en Asie ils arrivent de la mer du côté des Indes, puisque la surface comprise entre les tropiques est principalement liquide, et qu'à l'exception de quelques îles, il n'y existe aucune terre placée sous l'équateur; or, d'après ce que nous avons dit en eommençant, l'air maritime est infiniment moins ardent que celui qui rase un sol où se concentrent les rayons du soleil. Les vents du sud, fussent-ils même aussi échauffès dans la zone torride asiatique que dans la zone torride africaine, ne pourraient balancer l'effet des vents du nord dans les plaines de l'Asie, parce qu'ils seraient arrêtés par les grands systèmes de hantes montagnes qui s'étendent à peu près parallèlement à l'équateur, depuis l'Asie Mineure jusqu'à la mer de Chine, du 55° au 50° degré de latitude.

L'état de la surface du sol exerce aussi une grande action sur la température. Dans les déserts de sable ou de roche nue, l'air s'échauffe fortement par le contact du sol, s'élève d'abord verticalement (comme celui des cheminées), et se déverse ensuite sur les eouches d'air avoisinantes, en se portant vers les parties froides du globe. C'est ainsi qu'en Afrique, le Sahara, dont la surface est à peu près le double de celle de la Méditerranée, et où les sables peuvent monter pendant le jour jusqu'à 50° ou 60° centigrade, est la cause des vents tièdes du sud qui soufflent fréquemment en Europe. Au contraire, les plaines couvertes de végétaux, gazons ou arbres, abaissent considérablement la température: les gazons, dans le jour, s'échauffent moins que les sables sous les rayons solaires, et dans la nuit ils émettent si rapidement la chaleur par leurs tiges et leurs feuilles effilées, que, sous une zone tempérée, le thermomètre peut, pendant dix mois de l'année, s'y abaisser jusqu'au point zéro, congélation de l'eau. Les forêts agissent, comme cause de froid, de trois manières différentes : d'abord par l'abri qu'elles prêtent au sol contre les rayons du soleil, ensuite par l'évaporation des liquides qu'elles contiennent, et enfin par le refroidissement qui résulte du rayonnement nocturne. Les feuilles, en multipliant les surfaces, influent à un haut degré sur l'évaporation et le rayonnement; dans ec dernier cas, on estime que l'arbre peut agir sur l'atmosphère au moyen d'une surface plusieurs milliers de fois plus grande que celle du sol qu'il abrite.

La puissance frigorifique des végétaux est pour le nouveau continent d'une grande importance. Les épaisses forèts qui couvrent la terre d'Amérique dans la zone équatoriale, sont bordées, au nord et au sud, par des graminées répandues sur une surface grande dix fois comme la France; ee dernier phénomène se continue au nord, dans les prairies qui s'étendent autour du Missouri, et se prolongent jusqu'à l'océan Boréal. On peut donc considérer la nature du sol dans le Nouveau-Monde comme y exerçant une action frigorifique très active et très puissante.

Un fait analogue se présente dans les grandes plaines de l'Asie septentrionale, presque entièrement revêtues de végétaux qui, bien que d'une nature différente de ceux de l'Amérique, n'en exercent pas moins des effets semblables.

Enfin, l'élévation du sol produit généralement un abaissement dans la température. Il suffit de se rappeler que dans la zone torride il existe des neiges perpétuelles au sommet des hautes montagnes. Pendant long-temps on a cru ponvoir expliquer par la différence des niveaux la différence de température entre l'Europe et les contrées asiatiques comprises entre les mêmes parallèles; on avait admis l'existence d'un plateau central de la Tartarie, mais cette hypothèse est maintenant détrônée; on sait que les plaines septentrionales de cette partie du monde sont au contraire très basses, et qu'elles sont bordées au sud par les systèmes de montagnes parallèles à l'équateur dont nous avons déjà parlé. Ces montagnes, parmi lesquelles se trouvent les plus hautes du globe, exercent un action frigorifique très notable, en déterminant des courans deseendans d'air froid qui roulent de leurs sommets glacés, tout le long de leurs flancs, et descendent dans les plaines voisines.

Les considérations précédentes rendent compte de la température modérée dont jouit l'Europe en général. Il a fallu commencer par étudier les grandes divisions terrestres pour démèler les principales causes réfrigérantes ou calorifiques; sans doute avec le temps et des observations soutennes on arrivera pareillement à discuter et à connaître, pour des localités très circonscrites, les causes de la chaleur et du froid: une fois l'homme en possession de cette science, il pourra, par son action sur la nature extérieure, en modifier quelquefois ses effets

# LA SEMAINE. CALENDRIER INSTORIQUE.

Morts et évenemens célébres. - Législation.

8 Juin 652. — Mort de Mahomet. On évalue aujourd'hui le nombre des mahométans à 120 millions.

8 Juin 1768. — Assassinat de Winckelmann, archéologue allemand, fils d'un pauvre cordonnier de Steindall, petite ville de la vieille Marche de Brandebourg. Ce célèbre auteur de l'Histoire de l'art fut étranglé et frappé de cinq coups de couteau par un misérable nommé Archangeli, qui voulait lui voler quelques médailles d'or.

8 Juiu 1794.—Fête de l'Eire-Suprême. Dans cette cérémonie Robespierre et Saint-Just avaient en vue de commencer, sous un de ses aspects, la pratique d'un système social qui n'a jamais été bien connu, et dont on prétend que les formules étaient ainsi indiquées par les adeptes: Liberté et égalité pour le gouvernement de la république; indivisibilité pour sa forme; salut public pour sa défense; vertu pour son principe; Etre-Supréme pour son culte; fraternité, probité, bon sens, modestie, pour règle des rapports des citoyens entre eux.

8 Juin 4794. — Mort de Bürger, poète allemand, qui n'est guère connu jusqu'à présent en France que par sa ballade populaire de *Lénore*.

9 Juin 1760. — Mort de Zinzendorf, fondateur de la secte des hermhuters, ou frères moraves. Hermhuters signifie gardien du Seigneur. La croyance des Moraves, qui vivent généralement en communauté, diffère peu du luthéranisme.

9 Juin 4760. — Établissement d'une petite poste à

9 Juin 1828. — Mort de Chaussier, médeein français, né à Dijon, en 1746, fondateur de la doctrine du vitalisme organique.

40 Juin 1793. — Loi de la Convention Nationale, relative à l'organisation du Muséum d'histoire naturelle à Paris. Cette loi consacra l'établissement à l'enseignement des sciences naturelles dans toute leur étendue, et créa douze professeurs, chargés en même temps de l'administration dans la partie confiée à chacun d'eux.

41 Juin 4292. — Mort de Roger Bacon, moine anglais, célèbre par l'étendue et la variété de son savoir. Il s'appliqua principalement à l'astronomie, à la chimie et aux mathématiques. On lui attribue la découverte de la chambre obscure, qu'on attribue aussi à Porta; on prétend même qu'il connaissait le télescope et la poudre à canon. Il fut accusé de magie, et condamné à la prison, mais il en sortit après s'être justifié.

41 Juin 4814. — Concile convoqué à Paris, en vertu du concordat de 4801, qui donnait au chef du gouvernement français le droit de nommer des évêques. Plus de cent prélats français, italiens et allemands, décidèrent que le pape scrait tenu de donner aux évêques l'institution canonique dans les six mois qui suivront leur nomination.

42 Juin 4418. — Le peuple met à mort le comte d'Almagnac, et massacre ses partisans dans les prisons. Nommé connetable et premier ministre après la journée d'Azincourt, le courte d'Armagnac avait refusé de traiter avec le due de Bourgogne qui offrait la paix. Plus de mille cinq

cents citoyens furent égorgés avec des circonstances de cruauté inouies.

42 Juin 4799. — Mort du chevalier Saint-George. Outre son habileté extraordinaire dans tous les exercices du corps, et surtout dans l'escrime, il excellait dans la musique. Il a composé plusieurs partitions et plusieurs concertos. Lorsqu'en 1792 les Prussiens envahirent le sol de la France, Saint-George lit des prodiges de valeur à la tête d'un corps de cavalerie qu'il avait levé et conduit, en qualité de colonel, à l'armée du Nord. Il était mulâtre.

45 Juin 4762. — Mort de madame Erxleben, médecin, née à Guedlinbourg, en 4715. Le grade de docteur lui f.d. conféré publiquement à Halle, et elle exerça la medecine, sans cesser de remplir ses devoirs d'épouse et de mère. Son mari était ministre de l'évangile, et l'un de ses deux fils devint un naturaliste distingué, l'autre un jurisconsulte de grand mérite.

44 Juin 4800. — Victoire de Marengo, remportée sur les Autrichiens. Le général Desaix est tué sur le champ de bataille.

44 Juin 4800.—Le général Kléber est assassiné au Caire, par un jeune Musulman, nommé Soleyman. Il était né à Strasbourg, d'un père terrassier, et avait été élevé pour être architecte. Aujourd'hui ses restes sont déposés sous un monment élevé à sa mémoire dans sa ville natale.

#### HOFFMANN.

Les trois gravures de cet article sont les fac-simile fidètes de trois dessins exécutés par Hoffman lui-même, cet étrange auteur des Contes fantastiques qui depuis quelques années ont excité en France la verve heureuse ou malheureuse de tant d'imitateurs.

Le portrait d'Hoffman est, au témoignage de tous les biographes, d'une ressemblance extraordinaire. Rien n'a été exagére dans ce caractère frappant de physionomie qui s'accorde si bien avec le caractère des œuvres du bon et panyre Allemand dont toute la vie a été tourmentée par une sorte de poésie maladive. Il voyait toutes choses sous un jour mystérieux : les jouissances de l'art le jetaient dans des extases convulsives, et au milieu de ses paroxismes les plus violens s'il se précipitait à son piano, ou s'il saisissait son crayon ou sa plume, il produisait des effets d'une bizarrerie merveillense qui cependant se mêlent toujours intimement à la réalité par quelque côté inaperçu. Souvent, la nuit, Hoffman se réveillait en sursant : il avait des visions, les unes gracieuses, d'autres effrayantes, et les douces paroles de sa femme avaient peine à le calmer. Il était parvenu à se composer un thermomètre moral à son usage où il marquait l'état de son esprit aux différentes périodes du jour, depuis les degrés de calme et de raison jusqu'aux degrés de fantaisie enthousiaste, d'inspiration, de monomanie, et même de delire.

C'est à Kænigsberg que s'est passée l'enfance d'Hoffman. Sa vocation était d'être artiste : on lui fit étudier la jurisprudence, il devint eonseiller à la regence de Plozk, et plus tard à Varsovie. Mais, à la fin, sa vocation l'emporta, comme il arrive toujours lorsque la vocation est vraie et forte; il devint directeur de la musique des theâtres de Bamberg et de Dresde. Ses opéras, ses dessins, ses contes, ses romans, ses articles de critique se repandirent en Aflemagne, et lui meritèrent une grande renommee. Il avait beaucoup souffert avant d'arriver jusque là , autant par suite de la misère que par la nature même de son genie. Il continua à souffrir, mais du moms ce ne fut plus de faim. Il fut de nouveau consciller à la régence. Mais à l'empressement de

la haute société , il prefera toujours sa vie passionnée d'artiste. Il passait une partie de son temps dans les caves, qui



(Hoffmann.)

sont les cafés de l'Allemagne : là, il dessinait, il composait ses admirables contes, il trouvait de beaux motifs de chant; on l'aimait parce qu'il était bon et naïf, et l'on avait une juste vénération pour son talent, parce que son étrangeté, quelque prodigieuse qu'elle fût, était exempte de toute

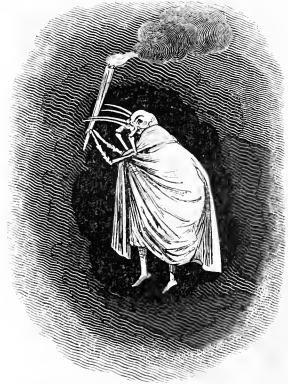

(Le roi des puces.)

affectation. C'était la traduction exacte de tout son être. Il ne cherchait pas, il exprimait ee qu'il sentait.

Au nombre de ses romans, il en est un très extraordinaire, intitulé: Maître Floh: e'est le roi des puces. Hoffman l'a représenté errant la nuit, couvert d'un long manteau, et armé d'une torche.

Parmi ses croquis conservés et publiés dans une édition allemande de ses œuvres, on trouve un autre dessin de Maitre Floh, dépouillé de son manteau et portant des bottes à éperons; un portrait en pied du Maître de chapelle Kreister; diverses danses à l'imitation de Callot, une scène très étrange de L'Homme au Sable, on Hoffman lui-même est demi-caché derrière une tapisserie; et enfin le portrait du prince Blücher de Wahlstatt.

C'est dans une salle où l'on fumait et où l'on jouait aux cartes que Hoffman a crayonné le portrait de ce personnage historique



(Blücher.)

Blücher était né en 4742 à Rostock, dans le duché de Mecklembourg-Schwerin. Il avait servi sous Frédéric-le-Grand. On se rappelle que son arrivée sur le champ de bataille de Waterloo décida la victoire que Wellington s'attribuc. Sous les murs de Paris, Blücher se montra difficile sur les conditions de la capitulation; il voulait faire santer le pont d'Iéna. Il est mort en 1819 à Berlin.

Tous les lecteurs ne sont pas également disposés à comprendre le genre de poésie d'Hoffman; mais ceux qui ont au fond quelque analogie avec son caractère professent une admiration et un respect sincères pour sa mémoire. Du reste, ses contes ne sont pas tous fantastiques: Mademoisclle de Scudèry, qui a fourni le sujet du mélodrame de Cardillac, Salvator Rosa, Maître Martin, le Majorat, etc., sont des histoires où l'imagination est à peu près pure de tout égarement, et que les gens raisonnables doivent aimer.

L'une de ses œuvres les plus extraordinaires est l'Elixir du Diable, roman qui a été traduit en français, et que l'on a attribué à Spindler.

La dernière maladic d'Hoffman a été un horrible supplice. Les médecins lui passèrent un fer brûlant sur l'épine du dos; mais Hoffman, après l'opération, dit en plaisantant à un de ses amis qu'on l'avait plombé pour qu'il n'arrivât pas dans l'autre monde comme un objet de contrebande. Au moment d'expirer, il se pencha vers sa femme, et lui dit. Il faut songer à Dieu. Il avait 48 ans.

Les Bureaux d'abonnement et de vente sont rue du Cotombier, n° 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 50.

## LE KREMLIN, A MOSCOU.



(Entrée du Kremlin par la Porte Sainte.)

Le Kremlin, dont le nom siguifie forteresse, est situé dans la partie centrale de Moscou, sur un mamelon qui s'élève à 60 pieds au-dessus du niveau de la Moskwa. Une enceinte garnie de tours angulaires ou rondes, revêtues de briques vertes et rouges, l'environne sur une longueur d'environ 2,000 toises; la rivière serpente à ses pieds.

En Europe, on a tonjours attaché un certain caractère mystérieux au Kremlin et à Moscou, et certes la campagne des Français en Russie n'a fait qu'ajouter au prestige répandu sur cette forteresse et cette ville fameuse. C'est là que Napoléon, pour la première fois, s'est trouvé surpassé en détermination et en énergie. Sa vaste ambition se glorifiait d'avoir conquis cette capitale connue à peine depuis deux siècles des nations occidentales, et d'avoir pénetré jusqu'à cette cité sainte et vénérée, nœud brillant de l'Europe et de l'Asie, suivant l'expression de M. Ségur. « Je suis donc enfin dans Moscow! s'écriait-il en entrant; dans l'antique palais des czars! dans le Kremlin! » Hélas! l'homme trouve souvent la fin de son rève doré au moment même où il saisit le but qu'il s'est épuisé à poursuivre! Napoléon n'avait eneore donné à la victoire fatiguée que quelques heures de repos lorsque éclata ce terrible incendie devant lequel s'arrêta sa marche triomphale.

Moscou, rendez-vous merveilleux de deux civilisations, semble avoir élevé silencieusement et à l'insu de la France ses palais asiatiques et ses clochers bizarres, et à peine les a-t-elle abandonnés au premier regard du vainqueur, qu'elle se hâte de les soustraire à son orgueilleuse 'contemplation en les livrant aux flammes. La dernière halte de la grande armée fut ainsi signalée au monde par l'incendie de Moscou, que l'histoire placera comme un phare entre une ère de succès et une ère de revers.

Le Kremlin fut préservé des flammes par un bataillon de la garde impériale; le feu qui y prit plusieurs fois fut toujours maitrisé. Aujourd'hut les traces du désastre ont presque entièrement disparu de la ville, et, sur les décombres des vieux palais, il s'en est éleyé de plus magnifiques.

A mesure qu'on marche, les accidens du terrain présentent Moseou sous un aspect différent; mais c'est partout le Kremlin restauré qui domine les anciens et les nouveaux édilices; c'est lui qui d'abord attire les regards et la curiosité du voyageur. On ne voit rien en Europe de pareil à l'architecture de ses palais, de ses églises, de ses monu-

mens, qui ont été généralement construits par des Italiens, « mais sur un style varié, tartare, indien, chinois, ou gothique. « Ici une pagode, là une areade, dit le docteur Clarke de la richesse et de l'élégance dans quelques parties; ailleurs, de la barbarie et du mauvais goût. »

Les étrangers entrent ordinairement au Kremlin par la Porte Sainte, areade qui traverse une tour sons laquelle, en passant, les personnes de tout rang sont obligées de marcher tête nue, l'espace de cent pas. Suivant la tradition, ee scrait par respect pour un saint qui, jadis, aurait délivre la eitadelle, en jetant une terreur panique dans le camp des Polonais, déjà en possession de la ville et presque maitres de cette porte.

La gravure représente sur la droite les murs du Kremlin et la tour de la Porte Sainte; en face est une église bizarre composée d'un assemblage de clochers, dont l'un est la principale chapelle. Tous ces clochers dit, M. Montulé, qui a visite Moscou il y a peu d'années, sont aussi variés dans leurs couleurs que dans leurs formes, qui se dessinent agreablement sur l'horizon, dont l'étendue est augmentée par la pente subite du terrain.

Au milieu du Kremlin, gît, dans un fossé profond, la grosse eloche de Moscou. Le doeteur Clarke l'ayant mesurce au commencement de ce siècle, lui trouva, à deux pieds au-dessus du rebord qui était enfoncé d'autant dans la terre. un diamètre de 21 pieds, correspondant à 66 pieds de citeonférence. Sa hauteur est de 20 pieds au-dessus du sol. A l'endroit où le battant devrait frapper. l'épaisseur est de 22 pouces. Son poids s'élève environ à 400 milliers. Elle parait reellement comme une montagne de métal; et l'on as sure qu'au moment où la matière était en fusion, les nobles et le penple y jetèrent leur vaisselle et leur argent. Il est maintenant reconnu qu'elle n'a jamais quitté la place ou elle se trouve, et sur laquelle elle a été fondue. Les jours de fête, les paysans visitent pieusement leur grosse cloche; e'est du reste une dévotion génerale à Moscon : on y professe une passion extraordinaire pour les cloches, et dès trois heures du matin e'est un bourdonnement et un tintement universels.

Parmi la grande quantité d'édifices que renferme le Kremlin, on distingue le tresor de l'Arsenal. Dans ce tresor on a rassemble mille curiosites : le trône de Pierre-le-Grand, des vases d'argent, d'or et de vermeil, des objets d'ivoire parfaitement travailles par les moines, et nue infinité d'ouvrages bizarres et delicats, provenant des présens offerts par les Orientaux, Turcs et Persans. On y voit aussi les couronnes des royannes successivement conquis; le grand peigne d'ivoire dont se servaient les czars pour leur longue barbe, etc.

A la porte de l'Arsenal est un énorme canon en bronze, coulé en 1694; il a seize pieds de longueur, et un homme peut se tenir debout dans l'intérieur, vers son ouverture. Son poids est de 79,000 livres.

En face de ce même Arsenal, sur une belle place, où Bonaparte passait ses revues, on voit maintenant une grande quantité de pièces de canon qui, après la fonte des neiges, furent trouvées sur la terre avec les Français qui les conduisaient. C'est un amas de débris conquis sans peine et sans gloire.

#### ODIN.

HISTOIRE D'ONIN. — SA RELIGION. — L'EDDA. — LES SCALDES.

Les anteurs qui jusqu'ici ont écrit sur Odin et sur sa religion sont loin d'inspirer une entière confiance : un jeune savant célèbre, versé dans l'étude des tangues et des traditions du nord, M. J.-J. Ampère, paraît destiné à répandre une clarté toute nouvelle sur cette partie obscure de l'histoire. Anjourd'hui, nous ne pouvons encore que résumer des versions incomplètes, où, sans doute, à quelques vérités se mèlent des erreurs, mais qui, dussent-elles être entièrement démontrées fausses dans la suite, ne mériteraient pas moins d'être connues, comme ayant été pendant lontemps adoptées.

On suppose que cet être mystérieux, Odin, était originairement roi des Ases, peuples des hords de la mer Caspienne. Contemporain de Mithridate, il fut sur le point de s'allier avec lui contre Rome; mais la mort du roi de Pont vint déranger ses projets, et dès lors il ne songea plus qu'à occuper l'esprit belliqueux de ses peuples en faisant la conquête de la Germanie. Aidé des conseils du philosophe Mimer et de ceux de Frigga on Freya, son épouse, ce fut pendant cette migration qu'il donna aux Ases la religion qu'il rêvait depuis si long-temps, et dont il devait être le principal personnage. Pour première base, le suicide y était consacré, et quiconque mourait de sa mort naturelle emportait la réputation d'un lâche, et devait mériter les peines de l'Enfer.

Aussi, regardant la vie comme un fardeau dont il fallait se débarrasser, les croyans affrontèrent les tempêtes et les glaces de l'Océan, abordant aux rivages d'Islande et de Farder, où ils établirent des colonies. Une partie de cette nation, comme sous le nom générique de Northmanns (hommes du nord), vint se fixer, vers les Ixe et xe siècles, dans la Normandie, à laquelle ils donnèrent lenr nom, changeant par cette invasion la face politique de la France.

Mais Odin poursnivit ses conquêtes dans le nord. Dotant

ses fils Bagded et Segded d'immmenses empires, il soumit, à la tête de ses hordes, la Suède et le Danemark. Après s'être reposé quelque temps dans la ville d'Odinsée, qu'il fonda, il s'empara de la Norwége, la donnant en apanage à son fils Sæmungue; ce fut sans doute alors que ses sujets pricent le nom de Scandinaves. Ainsi la vie de cet homme se passa en victoires, et l'on peut dire de lui qu'il mourut comme il avait vécu. En effet, voyant sa fin approcher, et ne voulant pas démentir ce qu'il avait avancé, il assembla la nation, et après un discours dans lequel il résuma les principes de sa religion, il se perça de neuf comps de poignard, ainsi que Frigga son èpouse; les vieillards, émus

jusqu'aux larmes, tombérent tous sur leurs épées, et la jeunesse, enflammée d'ardeur, vola à de nouveaux exploits.

Chez un peuple aussi enthousiaste que les Scandinaves, le souvenir d'Odin dut produire une impression durable. Sa mort ne lit qu'accroître leur vénération ; des lors ils firent un dieu de celui qui ne s'était annoncé que comme prophète de la divinité. Odin joignait à un courage invincible une éloquence telle, disent les poètes, qu'il improvisait des vers au milieu de ses discours. Voici, en peu de mots, la, mythologie des Scandinaves, telle qu'elle est décrite dans l'Edda. On prétend que ce poème a été composé dans les xie et xiie siècles par divers auteurs, entre autres par Sæmund Sigfusson et le fameux Islandais Snorron Sturlesson. La première partie de l'Edda explique les dogmes du culte, la création, les combats des géans; la seconde ne parle que des querelles des dieux. - Il y avait douze dieux; Odin était leur chef; à lui seul il avait cent vingt-six attribuls. Frigga, sa femme, était la déesse des plaisirs; Thor, son fils, était le dien de la foudre. Loke est le dien du mal: e'est le Beelzebut des Scandinaves; il ne cesse, dit avec simplicité un auteur, de faire des malices aux dieux. Le Ni-Ilheim est leur enfer (nif, bronillard); Hela, déesse de la mort et fille de Loke, y préside; son corps est moitié bleu, moitié chair, pour indiquer le principe de vie et de destruction. Les adultères, les parjures, les lâches, eroupissent dans un lac verdâtre, formé du poison des serpens, on ils sont engloutis et rejetés sans cesse par des monstres affreux. Le Walhalla est leur paradis; un pont formé de l'arc-enciel est sa seule entrée; Heimdall en a la garde. Ce géant a des dents d'or pur ; il voit la nuit comme le jour , et entend croitre la laine sur le dos des agneanx. Là, au milieu des nuages, les guerriers assistent à des festins servis par les nymphes Walkiries. Leur passe-temps le plus agréable est de renouveler dans le ciel les combats qu'ils se livraient sur la terre, et d'y défier jusqu'à Odin lui-même. Entourés des scaldes qui chantent leurs exploits, ils ne vieillissent jamais. Les scaldes étaient chez eux ce que furent les bardes chez les Ecossais, et plus tard les ménestrels, les troubadours et les tronvères; leur personne était sacrée. Starkotter, chez les Scandinaves, s'est immortalisé par ses chants. Pour donner une idée de l'esprit de ces peuples, nous rapportons ici quelques extraits du chant de mort de Regner Lodbrog.

# CHANT DE MORT DE RECNER LODBROG, ROI DE DANEMARCK.

- « Nous nous sommes battus à coups d'épée, dans le temps où, jeune encore, j'allai vers l'Orient préparer une proie sanglante aux loups dévorans; toute la mer ne semblait qu'une plaie, et les corbeaux nageaient dans le sang des blessés.
- » Nous nous sommes battus à coups d'épée le jour de ce grand combat-où j'envoyai le peuple de Helsingie dans le palais d'Odin: de là, nos vaisseaux nous portèrent à Ila, où les fers de nos lances, fumans de sang, entamaient à grand bruit les cuirasses, et où les épées mettaient les boucliers en pièces.
- » Nous nous sommes battus à coups d'épée le jour où j'ar vu dix mille de mes ennemis couchés sur la poussière, près d'un cap d'Angleterre; une rosée de sang découlait de nos glaives, les flèches mugissaient dans les airs en allant heurter les casques.
- » Nous nous sommes battus à coups d'épée... Quelle est la destince d'un homme vaillant, si ce n'est de tomber des premiers au milieu d'une grêle de traits? Celui qui n'est jamais blessé passe une vie ennuyeuse, et le lâche ne fait jamais usage de son cœur.
  - » Nous nous sommes battus à coups d'épéc... Mais j'éprouve

aujourd'hui que les hommes sont entrainés par le destin. Il en est peu qui puissent résister aux décrets des fées. Eusséje eru que la fin de ma vie serait réservée à Ella, lorsqu'à demi mort je répandais eneore des torrens de sang, lorsque je précipitais les vaisseaux dans les golfes de l'Écosse, et que je fournissais une proie si abondante aux bêtes sauvages!

» Nous nous sommes battus à conps d'épée... Mais je suis plein de joie en pensant qu'un festin se prépare pour moi dans le palais des dieux. Bientôt assis dans la brillante demeure d'Odin, nous boirons dans les crânes de nos ennemis. Un homme brave ne redoute point la mort, je ne prononcerai point de paroles d'effroi en entrant dans la salle d'Odin.

» Nous nous sommes battus à coups d'épée... Ah! si mes fils savaient les tourmens que j'endure, s'ils savaient que des vipères empoisonnées me rongent le sein, qu'ils souhaiteraient avec ardeur de livrer de cruels combats, car la mère que je leur ai donnée lenr a laissé un cœur vaillant.

» Nous nous sommes battus à coups d'épée... Mais il est temps de finir. Odin m'envoie les déesses pour me conduire dans son palais. Je vais aux premières places boire la bière avec les dieux. Ma vie s'est écoulée; je mourrai en riant, »

#### MOEURS POPULAIRES.

#### LE CURÉ D'ENSIVAL.

De notre temps, où il est sans cesse question de l'opinion publique et des moyens de la constater, il peut être curieux de rappeler avec quelle simplicité on parvenait jadis à en obtenir l'exact résultat, dans un petit canton du pays de Liège.

En descendant la Wèze, on trouve, à une demi-lieue de Verviers, un vallon assez étroit, qu'occupe le bourg on village d'Ensival. En 4657, Ferdinand de Bavière, prince évêque de Liege, y établit une cure à laquelle la commune eut le droit de nomination.

Cette élection se faisait, dans l'origine, par le corps des habitans. Les notables du bourg, après avoir assemblé le peuple sur une place que partageait un petit ruisseau, lui présentaient successivement les candidats. A chaque présentation; ceux à qui l'aspirant était agréable, sautaient de l'autre côté du ruisseau, de façon que le prétendant en faveur duquel le plus grand nombre avait sauté, était proclamé curé d'Ensival. Cette cérémonie, conforme à l'usage où les fidèles étaient, dans les premiers siècles du christianisme, de nommer dans les divers deg és de la hierarchie à la pluralité des suffrages, n'ent plus lieu dans la suite; et l'election se fit par les tuteurs et administrateurs de l'Eglise.

#### NIDS DES OISEAUX.

Quelques espèces d'oiseaux construisent leurs nids avec une industrie qui semble dirigée par l'expérience et le raisonnement. La nature ne fournit que les matériaux; l'oiseau fait choix de l'emplacement, et suivant le plan général approprié à son espèce, il élève le petit édifice où reposera sa jeune famille dont il s'occupe même avant qu'elle ne soit créée. C'est un couple bien uni qui se donne ce soin; l'oiseau solitaire ne construit rien, parce qu'aucun besoin ne l'y sollicite, et que tous les jours et dans toutes les circonstances il trouve aisément un asile dont il peut s'accommoder. Parmi les quadrupèdes, on ne peut citer qu'un très petit nombre d'exemples de cette union conjugale don-les oiseaux offrent le plus parfait modèle. Le renard, le blaireau, le lapin, creusent leur t rrier pour eux seuls; les

nouveau-nés ne sont confiés qu'à la tendresse maternelle, et leur père est quelquefois pour eux un redoutable ennemi : chez les oiseaux, les soins de la famille sont partages equitablement entre le père et la mère, en commençant par la construction du nid et finissant par une éducation plus ou moins prolongée, suivant les besoins de la nouvelle genération.

Les oiseaux les plus petits sont ceux qui savent le mieux préparer l'habitation de leur progéniture. Les conditions nombreuses et embarrassantes étaient imposées à ces chetifs architectes; ils avaient à se prémunir contre tant d'ennemis et de périls, et ils les ont évités avec tant de succes, qu'on se demande s'ils auraient pu mieux faire avec le secours et les inspirations de l'intelligence humaine. Sans chercher hors de notre pays des exemples de cette habileté instinctive, suivons le travail de la mésange à longue quene construisant son nid.

Cette mésange n'est guère plus grosse qu'un roitelet ; son nid est fermé par le haut, bien serré partont, n'ayant qu'une ouverture circulaire tressée solidement; c'est la porte et la fenètre du petit manoir. Mais comme le froid et quelques gouttes de pluie pourraient pénêtrer par cette entrée, on y met des rideaux assez serrés pour garantir de l'air et de la pluie, et assez transparens pour que la lumière ne soit pas interceptee; ce sont de petites plumes disposees tout autour de la porte, dirigées vers le centre, que l'oiseau force aisement, soit pour entrer, soit pour sortir, et que leur clasticité remet sur-le-champ en place. L'extérieur de l'édifice a exigé l'emploi de deux sortes de matériaux, des herbes pour le tissu, et des mousses et des lichens pour le crepissage. Les oiseaux se sont etablis contre la tige d'un arbre : appuyes sur une branche, ils trouvent le moyen d'attacher leur construction à l'ecoree de l'arbre, de la revêtir des mêmes plantes parasites dont cette écorce est converte, d'en continuer ainsi l'apparence, en sorte qu'un spectateur inattentif ne puisse rien soupconner, et ne remarque point cette protubérance qui sera l'asile d'une vingtaine de jeunes mésanges.

Une autre espèce de ce genre pousse encore plus loin les précautions de sûreté; comme elle fréquente les lieux aquatiques, elle suspend son nid à une branche flexible, pendante au-dessus des eaux ; l'ouverture du nid est prolongée par un appendice ou tuyau, à travers lequel la couleuvre la plus leste ne pourrait essayer de s'introduire. Cette espèce de mesange, que les Polonais nomment Remiz, est extrêmement rare en France, quoique notre climat ne la repousse pas, car on la trouve en Italie, en Allemagne, dans le nord de l'Europe, et même en Sibérie. Mais revenons à la mésange à longue quene. L'interieur du nid est garni d'one profusion de plumes propres à conserver la chaleur des œufs et des petits, durant les absences forcées du père et de la mère. L'édifice termine est ordinairement de luit ponces de hanteur sur plus de quatre pouces de diamètre; c'est une œuvre immense pour deux oiseaux d'aussi petite taille. Ils l'ont commencée au milieu des rigueurs et des privations de l'Inver, et, en travaillant avec opiniâtreté, ils n'ont fini que vers le milieu du printemps. La femelle y depose quelquefois jusqu'à vingt-deux œufs, produit d'une ponte long-temps continuée, en sorte que l'incubation commence pour quelques œufs beaucoup plus tôt que pour eeux qui sont yenns les derniers. Les naissances suivent l'ordre de l'incubation ; quelques petits sont en état de prendre l'essor, tandis que d'autres ne sont pas encore couverts de plumes. Il y a donc alors une surveillance à exercer, des soms à prodiguer au dehors et au-dedans ; le père et la mère partagent entre eux ces pénibles fonctions. Enfin, toute la nombreuse famille quitte le manoir natal; le besoin l'attache encore à ses parens, et lorsque ce besoin aura cesse, l'affection mutuelle étreindra de ses doux liens cette troupe ailée; la famille ne se dispersera que pour former de nouvelles unions, et construire de nouveaux nids. C'est ainsi que le couple fondateur de ectte petite colonie passe l'année entière au milieu de travaux assidus. On conviendra, sans doute, qu'il fait un bon usage de son temps et de ses facultés; eependant on a reproché à cette espèce de mésange, ainsi qu'à tout ce genre d'oiseaux, une sorte de férocité, parce qu'elle ne dedaigne pas la chair quand elle trouve l'occasion d'en manger, qu'elle attaque on se défend avec l'expression d'une violente colère, etc.; mais ces accusateurs auraient du ne pas confondre l'impétuosité avec la colère, le courage avec l'acharnement; notre petit oisean n'a pas un moment à perdre; tant de bouches lui demandent leur nourriture! Il ne peut se montrer difficile sur le choix des alimens; et d'ailleurs, la colombe même, cet emblème de la douceur, peut se nourrir de substances animales, devenir carnivore, quoiqu'elle n'ait pas à fournir des alimens à une famille aussi nombreuse que celle de notre mésange : louons sans réserve ces petits industriels, leurs travaux, leurs mœurs. Si l'homme était juste, it les épargnerait, ear ils ont droit à quelque part dans les libéralités de la nature. Si vers la fin de l'automne ils font quelques incursions dans les vergers, et commettent de légers dégâts, n'en dédommagent-ils pas par la guerre qu'ils font aux insectes et autres rongeurs des arbres, par le spectacle de leurs mouvemens gracieux, de leurs aimables habitudes? Un peu d'indulgence pour les petits voleurs; il y en a tant d'autres plus dangereux et plus coupables, et que pourtant on laisse vivre!

Voici un exemple de prévision dont l'homme serait tenté de croire qu'il est seul capable; c'est la fauvette des roseaux qui nous le fournit. Cet oiseau justifie le nom qu'il porte, car il naît au milieu des roseaux, et ne s'en éloigne que lorsque des circonstances impérieuses l'y contraignent. Pour établir son nid, il choisit un espace entre des tiges qui croissent dans l'eau; il attache à ces supports des liens qui lui serviront à suspendre l'habitation qu'il destine à sa progéniture. Ce nid, d'un tissu très serré, surtout vers le fond, prolongé dans le sens de sa hauteur, est à peu près à

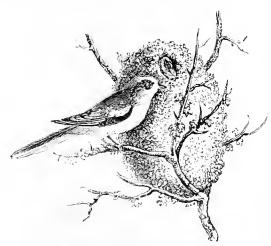

(Mésange à longue queue et son nid.)

un pied au-dessus des eaux; mais si quelque débordement venait l'atteindre et le submerger! Les constructeurs ont prévu cet accident; le nid deviendrait une petite barque solidement amarrée, et que le courant ne pourrait entraîner. La fauvette des roseaux est une digne émule de la mésange remiz.

Le talent de bien construire un nid n'est pas réservé exclusivement aux oiseaux de la plus petite taille; nous pourrions appeler l'attention de nos lecteurs sur la rondeur, le poli et la solidité du nid de la grive, l'adroite suspension de

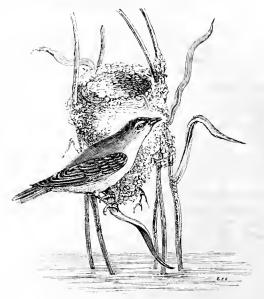

(Fauvette des roseaux et son nid.)

eclui du loriot, etc.; mais cette matière est trop abondante pour être épuisée en un seul article; l'occasion se présentera pour y revenir

# MARINE, Nº 3.

COUPE D'UN VAISSEAU DE SOIXANTE-QUATORZE.

Il est à peu près impossible de se faire une idée exacte de la grandeur d'un vaisseau, et de l'énorme quantité de choses qu'il renferme, si l'on n'en a jamais vu; cependant le Panorama de Navarin a permis de deviner jusqu'où il serait possible de pousser l'imitation dans ee genre, et laisse espérer qu'en réunissant la peinture et les illosions d'optique à quelques détails réels, comme cela a été si heurensement tenté par M. Langlois, on pourrait faire promener un Parisien dans toutes les parties d'un vaisseau. Quant à nous, poursuivant la route où nous sommes entrés, nous aiderons de notre mieux ceux qui sont complètement étrangers à la marine, à se familiariser avec les détails de ces grandes forteresses flottantes, où plusieurs centaines d'hommes vivent comme dans un monde nouveau. Séparés de nos habitudes, ils trouvent néanmoins autour d'eux toutes les ressources de la vie, et quelques uns peuvent même jouir d'un luxe et mener un train dont à terre ils seraient certainement privés.

La coupe que nous mettons sous les yeux de nos lecteurs représente un vaisseau de soixante-quatorze. On y distingue d'abord les commencemens des mâts de beaupré, misaine, grand mát, et artimon (voir les livraisons 2 et 7). Sur l'arrière, à droite, est le gouvernail dont un jour nous expliquerons le jeu; il a deux barres; la supérieure en fer sert de rechange pour le cas grave où l'inférieur en bois casserait; cette dernière est saisie à son extrémité par un système de cordages qui viennent s'enrouler sur un treuil représenté par la figure à l'étage supérieur, un peu en avant du mât d'artimon. C'est ce treuil qui prend le nom de roue du gouvernail; là, les timoniers se succèdent, attentifs au commandement de l'officier, à la route qu'il faut suivre, aux variations du vent, au jeu des voiles. C'est là qu'est la force directrice du vaisseau; et pendant que la brise mugit, et que la mer se déchaîne, lorsque cette grande masse flottante s'incline sur la lame, et que les voiles sont chargées par les colonnes d'air, un homme seul, en donnant quelques tours à sa roue, fait tourner à sa volonté le vaisseau, et le bince contre le vent, contre la mer, défiant ces forces réunies, on plutôt s'en servant et les tournant contre elles-mêmes.

Le nº 4 est la soute au bisenit; le nº 2 une soute qui a généralement moins de hauteur que ne lui en donne le dessin, et qui renferme souvent une partie des légumes; audessous est la première soute à poudre, où sont rassemblés les gargousiers; celle-ci, en haut, en bas, et sur les côtés, est séparée du reste du bâtiment par une cloison en brique; elle est éclairée par une lampe placée dans un petit réduit, à l'entree, on voit une seconde soute à poudre, à côté du nº 7.

En avant du n° 2, se trouve la cale au vin, dont on distingue les barriques rangées en ordre, et où l'on met aussi des saes de farine. Autour du pied du grand mât est l'archipompe, espèce de retranchement construit autour des pompes pour les garantir de tout choc, et pour permettre au maître calfat de descendre et de les visiter. Les tuyaux des pompes plongent jusqu'au fond de la cale pour en retirer l'eau qui s'y rend de toutes les parties du navire.

Au nº 3 est le puits où se renferme le cable-chaine; à côté on voit la soute au câbles ordinaires; le dessin n'en a représenté qu'un pour plus de clarté. L'introduction des càbles-chaines dans la marine est une grande source de sécurité, et plusieurs équipages leur doivent la vie. Lorsqu'on est jeté par les vents sur une côte où l'on va se briser, la dernière ressource est de mouiller ses aneres, et d'attendre le beau temps. Si l'on peut résister aux coups de mer, et si les câbles tiennent bon, on a chance de salut; mais souvent le fond de la mer est hérissé de roches aiguës et tranchantes, sur lesquelles les câbles de chanvre s'usent et se coupent en peu d'instans. M. d'Urville, dans son voyage autour du monde, a passé quarante-huit heures, mouillé à quelques toises d'un rocher sur lequel le poussait une mer houleuse; et sans la bonté de sa chaîne, il n'eût pas tenu audelà de quelques heures.

Le nº 5, ou sont enfermés divers objets de rechange, sert d'hôpital au moment du combat. An nº 6 est la soute à voiles; au-dessous, nº 4, on voit les caisses à eau, eu fer. Ces caisses forment un des perfectionnemens principaux apportés dans la marine depuis peu d'années. Elles conservent claire, fralche et pure, l'eau qui devient infecte dans les barriques de bois. Avant cette heureuse innovation, c'était un vrai supplice que de la boire; les pauvres diables qui avaient le mal de mer, et qui, dégoûtés de tont, étaient forcés de se boucher le nez pour avaler un peu d'eau, se souviennent encore de leurs angoisses.

En avant du grand mât on aperçoit les tiroirs du magasin général. Si les bornes de cet article le permettaient, nous décririons le magasin général, et l'on s'étonnerait de tous les objets qui y sont renfermés; nous y reviendrons quelque jour ainsi que sur la cambuse, placée au-dessus du n° 7, qui est le puits à charbon. La cambuse est le lieu où se distribuent les rations trois fois par jour. Là, est le commis aux vivres, et sous sa main se trouvent les légumes, les salaisons, les biscuits, etc.

Nous venons de visiter ce qu'on appelle, en général, la cale du vaisseau; l'étage immédiatement supérieur est le faux pont, qui contient sur l'avant les chambres des maitres, sur l'arrière celles des officiers, des aspirans et des chirurgiens; et entre le mât de misaine et le grand mât, les hamacs des matelots qui sont représentés sur le dessin; les sacs et les caisses sont au-dessous. On met aussi des hamacs dans les batteries.

Sur l'avant et l'arrière du bâtiment, aux deux extrémités, on aperçoit deux petits systèmes de tubes avec un flotteur, qui traversent verticalement la cale et le faux pont. Ce sont les différenciomètres. Ces tubes communiquent avec la mer; et le flotteur indique le niveau de la surface de



l'eau à l'extérieur. On voit ainsi de combien de pieds plonge le navire sur l'avant, et de combien il plonge sur l'arrière; cela est indispensable pour établir ce qu'on appelle la différence, ou tirant d'eau. On a dit assez généralement que pour qu'un navire marche bien, il faut que l'avant plonge moins que l'arrière; la théorie et l'expérience ayant déterminé quelle doit être la différence, les différenciomètres servent d'indication pour changer le lest de place, et établir le tirant d'eau desiré.

Au-dessus du faux pont est la première batterie basse': on y distingue, en venant de droite à gauche, on de l'arrière à l'avant, la grande barre du gouvernail, la première cloche du cabestan, les manivelles des pompes, le four, et diverses échelles; deux objets non ombres, qui sont, l'un derrière le mât de misaine, et l'autre derrière l'escalier, portent le nom de bittes. Les bittes sont de gros billots de bois lies solidement à la charpente du navire, disposés de manière à résister dans le sens de l'arrière à l'avant, et autour desquels on amarre les câbles lorsqu'on est au mouillage.

La deuxième batterie présente sur l'arrière la salle commune, où se tiennent et dinent les officiers; on y trouve la seconde cloche du grand cabestan, et, sur l'avant, la cuisine avec le petit cabestan.

Enlin, sur le pont se trouve d'abord, derrière le mât d'artimon, l'appartement du commandant et la chambre du conseil, au-dessus desquels est la dunette, où se tiennent les timoniers.

Depuis la dunette jusqu'à l'avant, le pont est découvert; on y remarque, contre le grand mât et le mât de misaine, deux petits systèmes de barres de fer qu'on appelle râteliers de manœuvre, et autour desquelles on amarre les cordages qui tombent à l'aplomb des mâts. Un peu en arrière de la cheminée du four est la cloche où les timoniers vont piquer l'heure.

Quand on est à la mer, les embarcations se placent entre le grand mât et la cloche.

#### HISTOIRE DE LA BARBE EN FRANCE.

Au commencement du ve siècle le menton rasé et de faibles moustaches distinguaient les Français de toutes les nations voisines, dont le visage était orné d'une barbe plus ou moins épaisse. Au commencement du vresiècle, et à l'exemple de leur roi Clovis, les Français cessèrent de se raser complètement; ils conservèrent un petit bouquet de barbe à l'extremité du menton, et ce bouquet s'étendant successivement le long des joues, devint, vers le vue siècle, une barbe formidable dont le clergé seul s'abstenait.

La mode des barbes très courtes s'introduisit sous les rois faincans, c'est-à-dire pendant la durée du viii siècle, et le bouquet de barbe reparut de nouveau à l'extrémité du menton.

Le règne de Charlemagne fut le signal d'une nouvelle révolution. Le visage se débarrassa entièrement de la barbe, la lèvre supérieure se couvrit d'une épaisse moustache qui se prolongea de chaque côté du menton, et sous Charlesle-Chauve descendit jusque sur la poitrine.

Mais la gêne causée par ces moustaches se fit bientôt sentir; peu à peu elles perdirent de leur ampleur, et la première moitié du 1xº siècle n'était pas éconlée, qu'elles étaient entièrement supprimées.

Ce fut an moment où les laïques renonçaient à cette mode que le clerge l'adopta. Dans les disputes qui s'élevèrent entre les Grees et les Latins, cette innovation fut considerée comme assez importante pour devenir un prétexte d'anatheme. Les prêtres rasés de l'Eglise grecque furent scandalisés des barbes de leurs frères d'occident, qu'ils trouvaient contraires à la sainteté du sacerdoce, et l'excommunication lancée en 858 contre le pape Nicolas, par le patriarche de Constantinople, Photins, est en partie fondée sur ce que les prètres latins omettaient de se raser.

Nonobstant les foudres de Photius, la barbe reprit faveur en France et devint encore d'un usage général au commencement du xe siècle. On lui donna alors diverses figures qui se modifiaient chaque année. Sous Henri Ier, les cheveux ronds et plats ne passaient point les oreilles, les moustaches étaient tombantes, dégagées et sans pointe, et une barbe longue et pointue était placée à l'extrémité du menton. Plus ou moins varié, cet usage dura jusqu'à la fin du xme siècle, où les mentons des religieux et des laïques furent de nouveau entièrement rasés.

Après un siècle et demi d'absence, la barbe ne fit qu'une légère apparition sous Philippe de Valois, pour disparaître presque aussitôt après lui. Les moustaches mème furent abattues ou très réduites; Charles VII, Louis XI, Charles VIII, Louis XII, se faisaient raser. Jusqu'à la fin du xv° siècle, l'on ne vit plus de visages barbus; seulement dans les cérémonies qui exigeaient qu'on parût avec une barbe, on s'en procurait une artificielle; telle fut celle dont le duc de Lorraine s'orna le visage pour rendre les derniers honneurs au duc de Bourgogue tué en 1476; elle était dorée, suivant la coutume des anciens chevaliers.

François Ier, le jour de la fête des Rois, en 1521, ayant été blessé à la tête par un tison qu'on avait jeté d'une fenêtre par mégarde, fut obligé de se faire couper les chevenx. Craignant d'avoir l'air d'un moine avec le chaperon de ce temps-là, la tête rase et sans barbe, il imagina de porter un chapeau, et de laisser croître sa barbe. La longue barbe redevint donc à la mode; toutefois les magistrats et le clergé lui furent contraires, plusieurs chapitres refusèrent leur évêque par la raison que le prélat possédait un menton barbu; un décret de la Sorbonne, de 4561, décida que la barbe était contraire à la modestie, qui doit être la principale vertu d'un docteur. Néanmoins, estimée de tous les laïques, elle finit par faire des conquètes parmi ceux-là mêmes qui l'avaient repoussée, et, teinte, cirée, parfumée, quelquefois saupoudrée de paillettes d'or et d'argent, enfermée soigneusement chaque soir dans un sac, qu'on appelait bigotelle, elle devint une partie importante de la toilette des petits-maîtres français.

Le commencement de la décadence des barbes en France date du règne de Louis XIII; le bouquet au menton, la royale, chassèrent les barbes épaisses; réduites à la simple moustache sous Louis XIV, ce dernier ornement même devint incommode par l'usage de plus en plus répandu du tabac, et fut supprimé; et les seuls mentons barbus qui parurent dans le xvine siècle appartenaient à quelques ordres religieux jusqu'à 1789, et à la secte peu nombreuse des penseurs, dix ans plus tard.

Il est sans doute peu de lecteurs qui ne se rappellent encore les moustaches qui apparurent tout-à-coup vers l'année 1817 sur la lèvre supérieure d'une classe de jeunes Parisiens dont les habitudes toutes pacifiques rendaient cet ornement singulier. On se souvient également du tumulte qui éclata dans un petit théâtre à l'occasion des représentations d'un vaudeville où l'on tournait en ridicule cette mode. A la suite de cet évènement, la moustache tomba en discrédit; mais, bientôt après, l'enthousiasme qu'inspira pour le nom et le costume grecs la guerre des Hellènes contre les Turcs, la remit en honneur; enfin les études sur le moyen âge s'étant de plus en plus répandues, les modes en reçurent un reflet gothique, et l'on vit quelques jeunes gens porter de nouveau la royale, puis la barbe épaisse du xvie siècle.

#### LA SEMAINE.

#### CALENDRIER HISTORIQUE.

Époques remarquables de la révolution et de l'empire.

— Faits divers.

15 Juin 1785. — Pilatre des Rosiers et Romain, savans partis de Boulogne en aérostat, sont précipités à terre et meurent. Ils espéraient arriver en Angleterre en traversant les airs; mais l'aérostat, composé de deux ballons, l'un enflé par le fen, l'autre par le gaz hydrogène, s'enflamma, et les cordes de la nacelle furent rompues en un instant, à la hauteur de plus de trois cents toises

16 Juin 1599. — Arrêt du parlement, qui défend le duel sous poine de crime de lèse-majesté et confiscation de corps et de biens, tant contre les vivans que contre les morts.

16 Juin 1815. - Bataille de Ligny ou de Fleurus.

47 Juin 4719. — Mort d'Addison, littérateur anglais, l'un des directeurs du Speciateur, et auteur de la tragédie de Caton. Cet écrivain, l'un des plus corrects qu'ait possédés l'Angleterre, a été, par ces motifs, l'un de ceux dont la renommée s'est le plus rapidement répandue en France.

47 Juin 4789. — Les députés du tiers-état se constituent en Assemblée nationale. Cette dénomination, proposée par le député Legrand, fut accueillie, après les développemens que donna Sieyes, par une majorité de 491 voix sur 581.

48 Juin 4815. — Bataille de Waterloo, du mont Saint-Jean, ou de la Belle-Alliance. Le premier de ces noms est le plus en usage en Angleterre, le deuxième en France, le troisième en Prusse.

19 Juin 525. — Premier concile général de Nicée, convoqué par Constantin. Arius, le plus fameux des hérésiarques qui aient paru dans les premiers siècles de l'Eglise, y fut condamné, anathématisé, et exilé en Illyric.

49 Juin 4215. — Jean-sans-Terre est forcé par les barons anglais de concéder la grande charte. M. Guizot a dit, au sujet de cet évènement : « C'est un grand honneur aux barons anglais d'avoir ainsi fondé, au début de leur lutte pour la liberté et dans sa forme la plus simple comme la plus rude, le droit de résistance, droit primitif et définitif, dont toutes les institutions libres, les plus hautes comme les moindres, les plus savantes comme les plus grossières, ne sont, au fait, que des conséquences et des métamorphoses. »

49 Juin 4790. — L'Assemblée nationale décrète que la noblesse héréditaire est pour toujours abolie en France; qu'en conséquence les titres de marquis, chevalier, écuyer, cointe, etc., ne seront pris par qui que ce soit, ni donnés à personne; qu'aucun citoyen français ne pourra prendre que le vrai nom de sa famille; qu'il ne pourra non plus porter ni faire porter de livrée, ni avoir d'armoiries, etc., etc.

20 Juin 4789. — Serment du jeu de panne.

20 Juin 4792. — Première invasion du château des Thileries, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire du serment dujeu de paume. C'est dans cette journée que Louis XVI consentit à se couvrir la tête d'un bonnet ronge.

20 Juin 1794. — Mort de Vicq d'Azyr, naturaliste, aussi célèbre comme savant que comme écrivain.

21 Juin 1791. — Arrestation de Louis XVI à Varennes. 21 Juin 1828. — Mort de Moratin, auteur comique espagnol. Parmi ses pièces les plus connues sont, le Vieillard et la jeune fille, la Comédie nouvelle on le Café, le Baron, la Bègueule dévote, et le Oui des jeunes filles. C'est à Paris qu'il est mort.

# MÉCANIQUE.

#### AUTOMATES DE VAUCANSON.

LE JOUEUR DE FLUTE ET LE JOUEUR DE TAMBOURIN.—
DESCRIPTION DU MÉCANISME DE CES STATUES. — LE
CANARD MERVEILLEUX. — TRAITS DE LA VIE DE VAUCANSON.

L'une des deux statues qu'on voit à la page suivante, celle qui joue de la flûte, est de Coysevox, et existe sur la rampe de la terrasse auprès du château de Versailles. Nous connaissons des gens qui lui donnent encore l'épithète de belle, et en 4758, époque à laquelle nous prions de se reporter, personne n'aurait osé la lui contester. Quel que soit le jugement qu'on porte sur la forme extérieure de ces statues, on est obligé de les qualifier d'admirables quant à leur exécution intérieure; car sous ce costume hétéroclite se trouve une organisation presque vitale, puisque l'une des deux statues joue réellement de la flûte traversière, et l'autre de la flûte à trois trous, qu'elle accompagne des roulemens rhythmiques de son tambourin.

Vaucanson en est l'inventeur, et, par un effort de génie qu'à lui seul il était peut-être donné de produire, il est parvenuà faire exécuter dix airs différens à son flûteur, et vingt contredanses à son joueur de tambourin.

Le flûtenr fut d'abord accueilli avec froideur : on ne pouvait croire que la statue exécutât elle-même les airs, et l'on pensait généralement qu'un orgne de barbarie, caché dans le piédestal, rendait les sons que la statue semblait produire; mais un mémoire descriptif publié par Vancanson, et l'examen que l'Académie des sciences fit des procédés employés, changèrent les dispositions du public, qui admira alors avec enthousiasme ce qu'il avait d'abord dédaigné, et put constater des effets qu'on aurait regardes comme impossibles si l'exécution n'avait précédé le manuscrit.

Comme principe, le mécanisme du flûteur automate est d'une extrème simplicité. Un fort ressort, renfermé dans un barillet, est le moteur de tout l'appareil. Ce ressort met en mouvement neuf soufflets, partagés en trois séries de trois soufflets chacune: l'une donne un vent doux, la seconde un vent plus fort, et dans la troisième le vent s'échappe encore avec plus d'énergie que dans la seconde. Trois réservoirs séparés reçoivent le vent de chaque série de soufflets; ces trois réservoirs communiquent, chacun par une soupape, à un même tuyau, qui se termine dans la bouche de l'automate.

Le même ressort met en mouvement un cylindre, noté comme ceux des serinettes on des orgues de Barbarie. Les lames saillantes placées sur ce cylindre viennent successivement au contact avec trois leviers, auxquels sont adaptées de petites chaînes, dont l'extrémité opposée fait jouer la soupape de l'un des trois réservoirs d'air, selon que la note a besoin d'un vent faible on fort; un autre levier, également attaqué par le cylindre, fait jouer, tonjours au moyen d'une chaînette, une petite languette qui ferme ou laisse ouvert le trou de la bouche, ce qui produit les sons détachés on coulés.

Quatre autres leviers servent, l'un à ouvrir les l'vres pour donner une plus grande issue au vent, l'autre à diminuer cette issue en rapprochant les lèvres; le troisième les fait retirer en arrière, et le quatrième les fait avancer sur le bord du trou. Enfin sept leviers, communiquant avec les sept doigts qui agissent sur la flûte, complètent tout le système du mécanisme du flûteur.

Comme les chaînes adaptées à chaeun de ces leviers ne peuvent pas communiquer en ligne droite avec toutes les parties qu'elles doivent faire fonctionner, Vancanson y a pourvu en disposant dans chaque courbure un levier de renvoi, dont on se rendra facilement compte en examinant les

renvois ou, comme les appellent les serruriers, les mouremens des sonnettes d'appartemens.

D'après ces explications, supposons que l'automate doive produire le mi d'en bas de la flûte, et détacher en même temps cette note: une lame du cylindre attaquera le levier



(L'Automate joucur de flûte et l'Automate tambourin.)

qui soulève le troisième doigt de la main droite et débouche le premier trou de la flûte; une autre lame attaquera le levier qui fait mouvoir la languette, une troisième le levier qui donne issue au vent le plus faible, une quatrième à celui qui fait ouvrir les lèvres, et enfin une cinquième à celui qui les fait s'éloigner de l'embonchure de la flûte. Ces einq opérations, s'exécutant en même temps, donnent le mi d'en bas détaché.

S'il s'agissait du mi de l'octave au-dessus, les mêmes lames attaqueraient les mêmes leviers, à l'exception de celui qui donne le vent faible, et qui serait remplacé par celui qui donne le vent moyen. On conçoit que pour d'autres notes d'autres leviers seraient mis en jeu, et les produiraient avec la même facilité.

On raconte que Vaucanson, ayant communiqué à son oncle le projet de cet automate, fut menacé d'être renfermé s'il y persistait. A la suite d'une grave maladie, il en fit exécuter toutes les pièces pendant sa convalescence; et telle était la précision de ses calculs, que toutes les pièces exécutées sur ses dessins s'adaptèrent parfaitement, sans qu'il fût besoin d'en recommencer une seule. Craignant de n'avoir pas réussi, il voulut faire sans témoins l'essai de sa machine, et renvoya jusqu'à son domestique. Celui-ci, qui avait vu faire les préparatifs, se cacha dans un coin pour être témoin des effets de ce mystérieux assemblage; mais, à peine la statue eut-elle commencé à faire entendre les sons de la flûte, que, transporté d'admiration, il vint tomber aux genoux du créateur de cette merveille.

La construction du joueur de tambourin repose sur des principes analogues à ceux que nous avons exposés pour le thêteur automate.

On doit encore à Vaucanson un autre automate, plus ingénieux que les deux précédens: e'est un canard qui imite non seulement les mouvemens extérieurs de cet animal, mais encore ses facultés digestives; ainsi ce canard boit, barbotte dans l'eau, meut ses ailes, les épluche avec son bec, avale du grain, le digère complètement, et le rejette par les voies ordinaires. Toute la charpente osseuse du canard y est parfaitement imitée, et l'anatomiste le plus scrupuleux n'y trouverait pas de différence.

Vaucanson n'a laissé aucun document sur les moyens qu'il employait pour produire ces divers effets.

Son flûteur automate est maintenant à Vienne en Autriche; nous ignorons ce que sont devenus les deux autres.

Vaucanson n'a pas borné ses travanx à l'exécution des automates que nous venons de décrire : on lui doit une foule de machines et d'appareils ingénieux qui trouvent encore aujourd'hui d'utiles et de nombreuses applications dans l'industrie ; nous citerons entre autres la machine à fabriquer la chaîne qui porte son nom. Plusieurs de ces machines sont déposées au Conservatoire des arts et métiers.

Plusieurs fois Vaucanson se présenta sans succès comme candidat à l'Académie des seiences. On raconte que le cardinal Dubois, qui le protégeait, apprenant le rejet de sa candidature, dit: Eh bien! je lui commanderai un académicien.

Nons donnerons le portrait de Vaucanson.

« Ce chien est à moi, disaient ces pauvres enfans; c'est là ma place au soleil. » Voilà le commencement et l'image de l'usurpation de toute la terre.

PASCAL, Pensèes.

Les Bureaux d'abonnement et de vente Sont rue du Colombier, n° 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 50.

# LE COLYSÉE.



( Le Colysée, - Extérieur. )

Le Colysée, commencé sous l'empereur Vespasien, a été terminé sous Titus (l'an de l'ère chrétienne 79). Trois années suffirent à l'achèvement de cet immense édifice, auquel travaillèrent sans relâche les juifs faits prisonniers durant les dernières guerres.

Martial nous apprend qu'il fut bâti à l'endroit même où étaient les étangs de Néron. On pense généralement que le nom de colysée, en latin Colosseum, lui vient de ce qu'il était construit non loin de la statue colossale de Néron, mais il semble préférable de croire avec Symmachus Mazochius, que cette désignation n'a d'autre origine que les gigantesques proportions du monument.

Le Colysée était en effet l'une des plus imposantes constructions du monde connu. Il occupait environ six acres de terrain, et son enceinte intérieure, de forme ovale, présentait un développement de 620 pieds dans le grand axe, et de 515 dans le petit. Il pouvait contenir quatre-vingt-cinq mille spectateurs: c'était quatre fois plus que l'amphithéâtre de Vérone. Le mur du pourtour extérieur avait 157 pieds de haut, et était percé de quatre rangées de croisées « ornées, à chaque étage, d'un ordre d'architecture différent.

Autour de l'arène étaient des loges, ou voûtes, dans lesquelles on renfermait les bêtes qui devaient combattre. Immédiatement au-dessus se trouvait le podium, espèce de galerie eireulaire ornée de colonnes et de balustrades; c'était la place des empercurs, du sénat, des ambassadeurs étrangers et jdes personnages les plus éminens de l'empire; elle était élevée de 12 à 15 pieds au-dessus du sol. L'espace compris entre le podium et la partie supérieure de la seconde galerie était garni de sièges en marbre pour l'ordre des ehevaliers; et le reste des spectateurs occupait plusieurs rangées de gradins en bois ou en pierre qui s'élevaient jusqu'à la partie supérieure de l'amphithéâtre. Intérieurement on arrivait à chaque galerie par des escaliers différens, au haut desquels se trouvaient les portes que les historiens latins ont appelées romitoria. Il y avait deux sortes de con-



(Le Colysée. - Intérieur.)

duits, les uns servant à l'écoulement des eaux pluviales, et les autres destinés à recevoir des liqueurs odoriférantes. Enfin, pour que les spectateurs n'eussent à souffrir ni des incommodités de la pluie, ni des atteintes du soleil, on avait pratiqué dans la corniche de la dernière galerie des ouvertures pour laisser passer de longs mâts qui, traversant l'architrave et la frise, descendaient dans une suite de corbeil-les placées immédiatement au-dessous de la première rangée

de croisées, oû se trouvaient aussi des anneaux en fer pour les recevoir et les fixer. C'est an haut de ces mâts qu'étaient attachées par des eordes des tentures simples d'abord, mais qui, dans la suite, furent remplacées par les plus riehes étoffes.

Lorsque Titus fit la dédicace du Colysée, on y sacrifia quatre mille animaux de diverses espèces. Cette inauguration sanglante était comme le prélude des scènes de carnage

qui devaient s'y accomplir plus tard. Car, ainsi que le dit Montaigne, les naturels sangninaires à l'endroit des bêtes témoignent une propension à la cruanté, et, après qu'on se fut appriroisé à Rome aux spectarles des meurtres d'animaux, on vint aux hommes. Ce furent, en effet, d'abord des bêtes féroces luttant les unes contre les autres, puis viment les gladiateurs, puis les criminels, et enfin les esclares et les martyrs.

Toutes les fois qu'un spectacle de ce genre devait avoir lieu, le peuple s'y portait en foule et long-temps à l'avance; les places réservées aux ordres privilégiés se remplissaient plus tard. Un gladiateur amenait alors dans le cirque l'esclave qu'il avait reçu des mains des prétoriens, et qui devait combattre les bêtes féroces et être dévoré par elles. Dès son entrée tous les yeux étaient fixés sur lui, et des eris confus s'élevaient de tontes parts. Lui, eependant, restait couché sur l'arène, attendant le signal, et pensant peut-être, avant de mourir, à sa douce patrie, à sa famille absente. Bientôt de bruyantes fanfares annonçaient l'arrivée de l'empereur, et tous les spectateurs se levaient pour le saluer; la vietime elle-même était tenue de s'incliner devant celui qui ordonnait son supplice. Dès que l'empereur s'était assis, les trompettes se faisaient entendre de nouveau, et les bêtes qui depuis long-temps ébranfaient les loges de leurs longs mngissemens, libres enfin, s'élançaient dans l'arène à travers la porte que le gladiateur rétiaire venait de leur ouvrir; alors c'était moins un combat qu'une scène de carnage, où la vietime, après quelques tentatives d'inutiles résistances, tombait au milieu des cris et des applaudissemens de l'amphitheatre. Que si, profitant d'un instant de relâche, elle implorait, sanglante et demi-morte, la pitié des spectateurs, ceux-ci se levaient avec indignation, et tournaient leurs ponces vers elle, jusqu'à ce que ce signal de mort ent reçu son entier effet. Comme il fallait du sang à tout prix, le seul moyen d'échapper à la mort était de la donner à son ennemi, et quelques combattans y parvenaient à force d'intrépidité, de constance ou d'adresse; mais ces cas étaient fort rares, et les grilles du Cirque ne se rouvraient presque jamais devant ceux qui les avaient une fois franchies.

Ainsi périrent un grand nombre de chrétiens sous Domitien et ses successeurs. Le ponvoir étant nécessairement intolérant, les assemblées de la religion nouvelle étaient des sujets de soupçon et de haine. Bien plus, la fermeté et la constance des victimes, loin de lasser la rage des persécuteurs, ne faisaient que l'irriter davantage, et l'on peut juger de la dispositon générale des esprits à cet égard, en voyant un homme tel que Pline le Jeune ne pas craindre de dire que l'obstination des chrétiens était digne des plus grands châtimens.

Comment s'étonner après cela que le peuple, croyant assister à l'accomplissement d'un acte de solemelle justice, n'eprouvât ni pitié, ni regrets, à la vue de ceux qu'on exposait journellement à la fureur des bêtes féroces?

Le Colysée servait à des spectacles de plusieurs genres; néanmoins Montaigne, dans le récit qu'il en donne, nous semble avoir confondu cet amphithéâtre avec le bassin que Domitien avait fait creuser sur le bord du Tibre, pour les exercices de naumachie.

Le centre de l'arène était orné de statues, d'obélisques et d'arbres verts. Ugntius rapporte qu'on y avait placé les statues de toutes les provinces de l'empire, au milieu desquelles était celle de Rome tenant une pomme d'or : et que ces figures étaient disposées de telle sorte, que lorsque quelque province voulait se révolter, l'image de Rome tournait d'elle-même le dos à celle de cette province, et alors on envoyait une armee contre les rebelles. On conçoit tout le parti que la politique des empereurs pouvait tirer d'un semblable moyen.

Les fouilles exécutées en 1813 dans l'intérieur du Cirque ont fait découvrir un assez grand nombre de constructions souterraines, que quelques antiquaires ont eru destinées à recevoir les bêtes féroces, mais que nous ne serions pas éloignés de considerer comme destinées à servir à l'exécution de maracles semblables à celui dont nous venons de parler.

Un oracle, rapporté par Bède, avait dit que tant que le Colysée existerait, Rome existerait aussi; mais que quand le Colysée tomberait, Rome tomberait avec lui, et qu'avec Rome le monde entier devait périr.

Le Colysée et Rome existent encore, mais ce ne sont plus que des ruines.

Néanmoins, le Colysée, tel qu'il existe aujourd'hui, mérite l'attention des savans et des artistes; et son gigantesque squelette s'élève du milien des débris, comme pour montrer quels immenses travaux peuvent être exécutés par l'intelligence et la persévérance de l'homme.

# LONGÉVITÉ DES ARBRES.

L'accroissement dans les végétaux a lieu de l'intérieur vers l'extérieur : ce sont les parties primitivement existantes qui s'alongent, se développent, pour augmenter la masse et le volume du eorps : il se fait dans les deux sens, c'est-à-dire qu'à mesure que la hauteur croit, le diamètre devient plus volumineux. Il est certains arbres qui n'acquierent que par une lougue suite d'années une hauteur et un diamètre considérables; tels sont le chêne, l'orme, le cèdre. D'autres, au contraire, prennent un accroissement plus rapide dans un temps beaucoup plus court; ce sont ceux dont le bois est tendre et léger, comme les peupliers, les accacias, etc. En général, la plus grande hauteur que puisse acquérir les arbres de nos forêts, est de 40 à 45 mètres; leur grosseur dépasse rarement 8 à 9 mètres de cireonférence. Piaces dans des terrains qui lui conviennent, et dans une situation appropriée à leur nature, ils sont susceptibles de vivre fort long-temps, puisque l'olivier peut exister 500 ans, et le chêne 600.

Dans les arbres comme les pins, les sapins, les chénes, etc., il se forme chaque année une nouvelle couche de bois, de sorte qu'un arbre de 100 ans offre, lorsqu'il est coupé horizontalement, 400 zones concentriques. Si l'on divise, dit M. Berthelot (Mémoire sur la longévité des conifères ), un arbre par tronçons, en faisant des coupes continues le long de la tige, et au-dessus de chaque embranchement régulier, le nombre de couches ligneuses qu'on comptera sur ses diverses coupe sdiminuera successivement d'année en année, depuis la première série de brauches jusqu'à la cime. On verra en même temps que le nombre des embranchemens réguliers disposés le long de la tige, coîncide avec le nombre d'années écoulées depuis la naissance de l'arbre jusqu'à l'instant de sa destruction. Mais on peut encore pousser plus loin l'observation. Si on coupe transversalement une des grandes branches latérales de chaque série, on s'apercevra que le nombre de conches ligneuses de chaque coupe coîncide avec celui de la partie correspondante de la tige, car ces branches se sont développées la même année. C'est à l'aide de ees observations, et de ealculs fort ingénieux, que les botanistes sont parvenus à trouver l'âge des arbres, du moins approximativement.

Adanson a observé aux iles du Cap Vert plusieurs baobabs qui présentaient 30 mètres de circonférence, et qui, selon ses prévisions, devaient avoir près de 6000 ans; ils seraient donc, suivant la Genèse et suivant Cuvier, contemporains du premier homme. Il existe à labase des pentes méridionales du Mont-Blane, entre Dolone et Pré Saint-Dizier, sur la montagne du Béqué, un sapin désigné par les habitans du pays sous le nom d'Écurie des chamois, parce qu'il sert d'abri à ces animaux pendant l'hiver. Il a 7 mètres 62 centimètres de circonference au-dessus du collet de la racine, et son enorme trone conserve encore une grosseur de 4 mètres 80 centimètres au premier embranchement, qui a lui-même 2 mètres 75 centimètres de contour. M. Berthelot croit qu'il a 1200 ans d'existence, malgré sa magnifique végétation et sa verdoyante vicillesse.

A peu de distance de ce sapin, se trouve, dans la forêt du Ferré, près du col de ce nom, au vallon de l'allée blanche, un mélèze qui a 5 mètres 45 centimètres de circonférence an-dessus du collet de la racine, et qui ne doit pas avoir moins de 800 ans.

La forêt de Parey-Saint-Ouen, canton de Bulgnéville, département des Vosges, renferme un arbre nommé le chêne des partisans, qui a 45 mètres de circonférence au-dessus du collet, et à la naissance des principales branches 5 mètres 70 centimètres; son élévation est de 55 mètres, et son envergûre de 25. Il a près de 650 ans d'existence, et pent dater du temps où les bandes des Cothereaux, Carriers on Routiers, dévastaient la France sous le règne de Philippe-Auguste.

Un châtaignier, pres du hameau du Vernet, dans la commune de Préveranges, département du Cher, quoique d'une hauteur très ordinaire, présente une circonférence de 4 mètres au-dessus du collet, ce qui fait supposer qu'il a de 260 à 280 ans, et qu'il fut planté lorsque Cauvin ou Calvin, préchait la réforme à Lignières, quelques années avant la Saint-Barthélemy.

Si les monumens élevés par la main des hommes dans un âge reculé nous plaisent par leur antiquité, les vétérans de la végétation ne doivent pas moins nous intéresser; ils parlent à l'imagination comme les temples en ruines, les colonnes renversées, les débris historiques, qui tomberont un jour en poussière après avoir fatigué la terre de leur poids. Des siècles d'existence n'ont pu renverser des arbres dont la tempête a vainement battu la cime orgueilleuse : la vie ne les a pas abandonnés; l'impulsion organique qui les soutient dans leur développement est toujours la même; leurs produ ts se succèdent sans interruption, et chaque année ils donnent au sol ou à ses habitans beaucoup plus qu'ils n'en reçoivent.

# AÉROSTATION. PREMIÈNE PARTIE. Ballons.

De toutes les découvertes modernes de la science, il n'en est aucune qui ait produit plus de sensation que celle des aérostats, on ballons, qui date de 1785. Mais, nar une espèce de fatalité dont l'histoire des sciences offre de nombreux exemples, tout cet éclat, tout ce retentissement, n'ont, jusqu'à présent, rien produit de réellement utile, et n'ont servi qu'à satisfaire de temps en temps la curiosité dans les fêtes publiques; tambis que d'autres déconvertes, restées presque ignorées au-delà de la sphère du monde savant, ont reçu une foule d'applications utiles, soit dans les arts industriels, soit dans l'économie domestique, et out singulièrement amelioré la condition de l'espèce humaine.

Quoi qu'il en soit, cette invention rentre trop essentiellement dans le domaine du Magasin Pittoresque pour que nous negligions de faire connaître à nos 'ecteurs, et son histoire, et les principes sur lesquels elle est fondée.

C'est une loi bien connue de la physique, que toutes les

fois qu'un corps quelconque est plongé dans un fluide plus pesant que lai, ce corps surnage. C'est ainsi qu'un bouchon de liège nage sur l'eau, et qu'un boulet de canon nage sur le mercure. C'est en vertu de la même loi que les mages nagent dans l'air: avec cette difference cependant, qu'ils ne se maintiennent pas à la surface superieure de la couche d'air qui enveloppe la terre, mais à une hauteur ou un volume d'air égal à leur propre volume a précisément un poids égal au leur. Car, différentes en cela des liquides qui sont très peu compressibles, les couches inferieures de l'atmosphère, chargées de tout le poids des couches supérieures, ont une bien plus grande densité que les dernières ; c'est-àdire qu'un même poids d'air occupe moins d'espace, ou, ce qui revient au même, qu'un mètre cube d'air, par exemple, pris à la surface de la terre, pèse beaucoup plus qu'un mètre cube d'air pris à une certaine hauteur au-dessus de la terre.

Si donc un corps quelconque est plus léger qu'un même volume d'air à la surface de la terre, il s'élèvera; mais rencontrant successivement des couches d'air de plus en plus légères, il finira par rester suspendu dans la couche dont le poids, à volume égal, sera égal au sien.

Toute la théorie des ballons repose sur ee principe. Les frères Montgolfier, manufacturiers d'Annonay, sont les premiers qui l'aient appliquée. Ils construisirent, à cet effet, une enveloppe avant la forme d'un globe presque sphérique, de 55 pieds de diamètre, ou 110 pieds de eirconférence, et pouvant contenir 22,000 pieds enbes. Elle était de toile, doublée en papier, et pesait 500 livres. A la partie inferieure, on avait ménagé une large ouverture sons laquelle on brûla de la paille, qui produisit un feu très vif, et qui introduisit dans l'enveloppe 22,000 pieds cubes d'air échauffé, et par conséquent beaucoup plus léger que l'air environnant; car c'est l'une des propriétés de la chaleur de dilater les corps qu'elle pénètre et de leur faire occuper un volume plus considérable que lorsqu'ils sont froids. C'est ainsi que le volume de l'air échauffé à la température de l'eau bouillante est de : plus considérable qu'à la tenipérature de zero, et qu'il est presque double à celle de 250°. Cet air, ainsi dilaté dans l'intérieur du globe, tendait à s'élever, et n'éprouvait d'autre résistance que celle du poids de l'enveloppe. Bientôt il fut assez léger pour que son poids, joint à celui de l'enveloppe, fût moins considérable qu'an pareil volume d'air extérieur, et le ballon s'éleva majestueusement dans les airs.

Cette expérience fut bientôt répétée de toutes parts avec le même succès ; et , le 15 octobre 1785 , Pilatre des Rosiers et le marquis d'Arlande montèrent intrépidement dans une nacelle suspendue au-dessous du ballon , et s'élevèrent à plusieurs reprises à 500 pieds de hauteur : l'aérostat se trouvait retenu par des cordes,

La réussite de cette tentative les engagea à essayer une épreuve encore plus périlleuse: le 21 novembre suivant, i's partirent du château de la Muette au bois de Boulogne, s'élevèrent à 500 toises, et descendirent, au bout de dix-sept minutes, à deux lieues du point de départ, après avoir traversé tout Paris.

Malgré ces brillans résultats, les dangers d'une telle entreprise étaient trop évidens pour qu'on ne cherchât pas quelques moyens de supprimer l'emploi du combustible, qui pouvait incendier la machine au haut des airs et en precipiter les voyageurs, comme cela arriva, ainsi que nous l'avons déjà dit en un autre endroit, le 13 juin t785, à ce même Pilatre des Rosiers et à Romain, dans une tentative qu'ils firent pour traverser la Manche, et se rendre de Boulogne en Angleterre.

Charles, auquel la physique est redevable de tant de belles expériences, ent l'henrense idée de renfermer dans une enveloppe légère un gaz, l'hydrogène, qui est environ quinze fois plus léger que l'air. L'expérience réussit complètement le 27 août 1785, et dès ee moment le danger des ascensions aérostatiques disparut presque entièrement. Le principe de Charles présentait en ontre cet immense avantage, de réduire considérablement les dimensions du ballon, à cause de l'extrême légèreté du gaz qu'il employait, tandis que les Montgolfières devaient avoir un volume énorme, puisque l'air échauffé qui leur servait de véhicule avait toujours un poids équivalant au moins aux deux tiers de l'air extérieur.

A la vérité, les frais du remplissage du ballon sont plus coûteux lorsqu'on emploie l'hydrogène; mais cette dépense est bien compensée par la sécurité qu'elle donne à l'aéronaute.

L'opération est des plus simples. Elle consiste à mettre de la tournure de fer (copeaux produits au tour) dans des tonneaux qu'on ferme hermétiquement après y avoir jeté de l'acide sulfurique étendu d'eau. L'eau se décompose alors; son oxigène s'unit au fer, et l'hydrogène qui se dégage est conduit dans le ballon par des tuyaux (voyez la gravure).

Parmi les voyages aériens les plus célèbres, nous eiterons celui de Guyton-Morveau et Bertrand, à Dijon, le 25 avril 1784;

Le passage de Douvres à Calais, par Blanchard et Jefferies, le 7 janvier 1785;

L'ascension de Testu du 48 juin 1786. Parti de Paris, il alla tomber dans un champ de blé près de Montmoreney. Le propriétaire du champ, aidé de quelques paysans, vint s'emparer de l'aéronaute et de son ballon, et entrainèrent à la remorque au moyen d'une corde, pour le forcer à payer le dégât. Mais Testu, ayant diminué le poids de son appareil en jetant de son lest à terre, coupa la corde que tenaient les paysans, et leur échappa ainsi, à leur grande stupéfaction.

L'emploi du ballon, le 26 juin 4794, à la bataille de



(Ascension aérostatique.)

Fleurns, pour reconnaître les mouvemens de l'ennemi, eontribua beaucoup au gain de la bataille. On y a renonce depuis, à cause des accidens qui peuvent survenir à l'appareil et le mettre facilement hors de service.

On connaît enfin le célèbre voyage aérostatique de



(Apparcil pour remplir le ballon par le gaz hydrogène.)

M. Gay-Lussac, le 45 septembre 1804, entrepris dans le la la plus grande l'homme puisse atteindre; il s'éleva jusqu'à but de faire des observations scientifiques à la plus grande l'7,000 mètres.



(Parachute déployé pendant la descente de l'acronaute.)

DEUXIÈME PARTIE.

#### Parachutes.

On sait que l'air oppose une résistance aux corps qui s'y meuvent avec une certaine vitesse. Cette résistance est d'autant plus considérable, que la vitesse est plus grande. L'expérience a démontré que, pour un même corps, si la vitesse est doublée, la résistance de l'air est quadruplée; si la vitesse est triplée, la résistance est neuf fois plus grande; ou enfin, pour parler le langage de la science, la résistance de l'air augmente comme le carré de la vitesse du corps en mouvement. Il résulte de ce principe que, lorsqu'un corps tombe dans l'air, l'accélération de vitesse qu'il éprouve d'abord va toujours en décroissant, jusqu'à ce que la vitesse devienne uniforme. Cette résistance s'accroit encore en raison de la surface du corps en mouvement, de sorte qu'en augmentant la surface d'un corps tombant, l'uniformité de sa vitesse s'établit plus près de l'origine du mouvement. C'est ainsi qu'on peut ralentir la descente d'un corps en lui donnant un grand développement de surface; un poids de 100 kil., qui aurait la forme d'un parapluie de 5 mètres de diamètre, tomberait avec une très grande lenteur.

C'est d'après ce principe que sont construits les parachutes. Dès 4784, M. Lenormand, aujourd'hui professeur de technologie à Paris, avait fait quelques expériences à ce sujet; mais c'est en 4802 que la première tentative sériense fut faite par Garnerin, qui conçut l'audacieux dessein de se laisser tomber de plus de 200 toises de hauteur, ce qu'il exécuta aux yeux de tout Paris: arrivé à cette hauteur, l'intrépide aéronaute coupa la corde qui retenait la nacelle au ballon. La clutte se fit d'abord avec une rapide accélération; mais bientôt, le parachute se développant, la vitesse fut considérablement diminuée; toutefois, le parachute faisait d'énormes oscillations, résultant de l'accumulation de l'air en dessous. Cet air, en s'échappant, tantôt par un

bord, tantôt par l'autre, produisait sur le parachute cette suite de secousses qui, heureusement, n'amenèrent aucun résultat fâcheux. Depuis, on est parvenu à les éviter en

pratiquant au centre du paraclute une cheminée d'un mètre de hauteur, par où l'air peut s'échapper sans nuire à la résistance qui domine la vitesse de la clute.

La direction des aérostats a été, dès les premiers momens de leur invention, et est encore aujourd'hui l'objet d'une foule de tentatives jusqu'à présent infructueuses. La première difficulté à vaincre est cette même résistance de l'air, si utile pour la descente en parachute. Cette résistance est considérablement augmentée par les courans d'air qui, au temps le plus calme, règnent constamment dans les hautes régions de l'atmosphère, et auxquels la grande surface des ballons offre une prise considerable. La vitesse avec laquelle, pour vainere cet obstacle, il faudrait agiter les ailes ou les rames dont on a toujours voulu se servir, est hors de toute proposition avec les forces musculaires des hommes employés à les manœuvrer.



(Parachute fermé.)

Si, au lieu de la force humaine, on recourait à celle des machines, à celle de la vapeur, par exemple, les difficultés seraient encore bien plus grandes; car, pour enlever le poids de la machine, il faudrait augmenter considerablement les dimensions du ballon, qui, par consequent, donnerait encore plus de prise aux courans d'air.

L'objection bana'e à cette démonstration est que les oiseaux vo ent, et se dirigent avec la plus grande facilité. Mais un peu de reflexion fe a comprendre que la structure des orseaux est totalement differente de celle qu'on donne generalement aux ballons. D'abord, ils possèdent une grande legérete specifique; leurs os sont creux, et présentent une grande solidité, malgre le peu de matière qui les compose; leurs plumes, surtout le tuyan, offrent cette propriété au plus hant degre; enlin, leurs museles pectoraux, destinés à agiter lears ailes, ont une force énorme, comparée avec le poids et le volume de leur corps. Ainsi done, le problème de la direction des aerostats semble devoir rester insoluble tam qu'on n'aura pas trouve de matière qui, comme les plumes des oiseaux, reuni-se une tres grande solidite à une extrême legerete; et encore faudra-t-il que ces matières soient susceptibles de servir sans se déteriorer à la construetion des appareils moteurs dont on voudrait faire usage.

#### TROISIÈME PARTIE.

Fabrication des ballons en baudruche.

On appelle baudruche la pellicule du boyau rectum du bœuf; elle se vend toute apprêtee chez les boyaudiers, qui la fabriquent pour l'usage des batteurs d'or, et la mettent sous forme de petites bagnettes. Pour pouvoir l'employer, il fant la faire tremper douxe à quinze heures dans l'eau tiède, ce qui permet de la developper facilement. Pendant ce temps on prépare un monle, qui peut être en hois, mais preférablement en plâtre, moins coûteux, et anquel on peut donner des dimensions beancoup plus considérables. Ce moule doit avoir la forme et les dimensions de la moitié du ballon qu'on vent fabriquer. C'est done ordinairement une demi-sphère. On le place sur une table autour de laquelle on puisse circuler facilement, et on en graisse bien exactement toute la surface.

Lorsque la baudroche est suffisamment détrempée, on en developpe un morceau, que l'on applique bien exactement sur la surface du moule, en commençant par le sommet; on en eve avec precaution, an moyen d'une petite pince on d'un grattoir, les rebords on les inegalites qui ponrraient s'y trouver. On applique ensuite une seconde baudruche recouvrant la moitie de la première, et ainsi de suite, en faisant en sorte qu'il n'y ait partout que deux épaisseurs, et que la haudruche précedente ne soit point desserbce forsqu'on applique la seconde dessus, parce que teur collage resulte de leur lumnidite. Si l'on est oblige d'interrompre son travail, il fam avoir la precaution de le reconveir d'un linge mouille. Lorsque tont l'hemisphère est reconvert, on en he le bas avec un ruban, et on laisse sécher pendant quelques heures, en ayant la precaution de maintenir humide le bord inferieur de la baudruche audessous du ruban. On graisse alors toute la superficie de la baudruche, comme on l'avait fait pour le moule lui-même, et l'on rabat, par-dessus le ruban, le bord que l'on a maintenn lumide, et à partir duquel on execute la seconde moitie du ballon, en remontant alors vers le sommet du mon e, ou l'on place un petit cylindre; celui-ci sert à former l'embouchure du ballon, qu'on a soin de renforcer en cet cadroit de trois ou quatre épaisseurs de baudruche. Après avoir laissé sceher quelques heures, on enlève le ballon du moule, d'où il se detache facilement, la graisse dont on a endnit le moule l'empéchant d'y adhérer. La même cause permet aussi de detacher les deux moitiés du ballon, comme on le ferait d'un bonnet de coton; puis, soutlant dans l'embouchure, on gonfic le tout, et l'on passe, au moyen d'une eponge fine, une couche légère de vernis gras sur la surface exterienre; lorsque ce vernis est sec, on dégentle le ballon, on le retourne comme un bas, par le 1

moyen de son embonchure; on le gonfie de nouveau, l'on vernit de même la seconde surface, et le ballon est prêt.

Un ballon de trois pieds de diamètre ne doit peser, tout vernis, que deux onces et demie. Si on le remptit de gaz hydrogène bien pur, il peut enlever un poids de six à sept onces.

Pour obtenir ce gaz, il suffit de mettre dans un flacon de l'acide sulfarique (huile de vitriol) avec deux fois autant d'eau, en ayant soin de ne verser l'acide que pen à peu dans l'eau (car la chaleur qui se développe alors pourrait faire celater le vase); puis de jeter dans ce mélange du zinc en grains. On bouche le flacon avec un bouchon traversé par un tube de verre dont l'extrémité recourbée plonge dans un vase plein d'eau. L'hydrogène qui se dégage du llacon se tave dans cette eau, et est reçue dans une cloche renversée, plongée elle-même dans le liquide, et au sommet de laquelle est placé un tube qui s'engage dans l'embouchure du ballon, qu'on a cu soin de bien presser pour en faire sortir l'air. C'est par ce tube que le ballon reçoit l'hydrogène dont il doit être gonflé.

Il est, sans contredit, plus pénible à l'honnête homme de résister aux desirs qu'il doit vaincre, que de prevenir, changer ou modifier ces mêmes désirs dans leur source, s'il etait en etat d'y remomer. Un homme tenté résiste une fois parce qu'il est fort, et succombe une autre fois parce qu'il est faible; s'il eût été le même qu'auparavant, il n'aurait pas succombé.

Rousseau, Confessions.

Histoire de la Dent d'or. — Quoique cette histoire paraisse comme de beaucoup de personnes, qui parfois y font alusion dans le cours de la conversation, nous croyons utile d'en rappeler les détails, parce que nous avons eu occasion de verilier qu'un plus grand nombre encore de personnes ne comprennent pas l'allusion, et sourient par complaisance le plus souvent sans savoir ce qu'on a voulu leur dire.

En 1595, le bruit cournt que les dents étant tombées à un enfant de Silesie âgé de sept ans, il lui en était revenu une d'or à la place d'une de ses grosses dents. Horstius, professeur en medecine dans l'université de Helmstad, écrivit, en 1595, l'histoire de cette dent, et prétendit qu'elle était en partie naturelle, en partie miraculeuse, et qu'elle avait été envoyée de Dieu à cet enlant pour consoler les Chretiens affligés par les Turcs.

Dans la même année, Rullandus écrivit une autre histoire sur cette même dent. Deux ans après Sugolterus, autre savant, ecrivit contre l'opinion qu'avait émise Rullandus sur cet évènement merveilleux; Rullandus publia aussiot une longue et véhémente replique d'une érudition remarquable. Enlin un antre savant, nommé Libarius, résuma tout ce qui avait ête écrit sur cet important sujet, et ajouta son avis particulier.

Ces discussions avaient ainsi excité un grand intérêt dans une certaine classe d'erudits, et avaient souleve de hautes questions de philosophie, lorsqu'un orfèvre s'avisa d'examiner la fameuse dent d'or : il trouva sous une feuille d'or, appliquee avec art, une dent ordinaire.

#### MOEURS POPULAIRES.

FÊTE DE LA BONNE DÉESSE, A OCHSENBACH. —
TRIBUNAL DE FEMMES, — CARNAVAL.

C'est une coutume antique que les paysannes du village d'Ochsenbach, dans le Wurtemberg, se rassemblent tous

les ans au carnaval pour célebrer la fête de la bonne Déesse, et boire ensemble à frais communs.

Deux femmes, deputces à la mairie, demandent l'écot frane; cette assurance obtenue, l'épouse du sergent de ville en fait part aux autres femmes.

Alors, sous la présidence de l'épouse du pasteur, elles se rassemblent dans la maison commune, où est placé un tonneau : les gens de justice versent le vin, et chacune boit dans sa cruche, qu'elle a eu soin d'apporter. Quelque temps après la femme du pasteur se retire; les autres continuent à choquer les verres, à causer et à chanter. Avant de sortir, chacune reçoit une mesure de vin pour son mari; puis elles traversent le village avec des chants et des cris de joie.

Les jeunes femmes, à leur première admission à la cérémonie, doivent payer la bienvenne, qui consiste en gâteaux, en craquelins, en viande ou en argent; les boulangers établis à la maison commune vendent en outre toutes sortes de pâtisseries aux buveuses.

Autrefois se tenait en même temps un tribunal de femmes. L'épouse du pasteur était aussi présidente : elle était chargée de punir les femmes qui n'avaient point d'ordre dans leur ménage, qui ne tenaient point à la propreté ou soignaient mal l'éducation de leurs enfans; une pénitence publique leur était imposée comme laver du linge, balayer les fontaines, etc.

Depuis l'abolition de ce tribunal, la fête est devenue nne fête de discorde et de mystère : quiconque en divulgue quelque chose est condamné à boire son vin derrière le poèle ou à d'antres punitions.

Pendant la fête, des musiciens jonent sons les fenêtres, et sont régulés de vin et de gâteaux.

Il est remarquable que cette cérémonie des femmes en l'honneur d'une divinité de leur sexe s'est évidenment glissée du paganisme dans le christianisme. On la célèbre encore en quelques pays.

— En Bobème, après les danses, les chants, les festins du carnaval, quand vient le mercredi des cendres, on met en pièces une vieille basse, on la couvre de draps blanes, et on la porte au tombeau à travers le village, précèdée, quoique en plem jour, d'une lanterne au bout d'une perche; les musiciens entonnent un chant de deuil, ensuite la basse est enterrée en grande solemnité.

L'usage d'enterrer le carnaval, qui s'est perpétné dans plusieurs provinces de France, offre avec cette dernière cérémonie beaucoup de ressemblance.

# LA SEMAINE. CALENDRIER HISTORIQUE.

Choix d'érénemens remarquables

22 Juin 1655. — Abjuration de Galilée, suivant cette formuie, dictée par le Saint-Office : « Moi, Galilée, dans la soixante-dixième année de mon âge, étant constitué prisonnier et à genoux devant Vos Emmences; ayant devant mes yeux les saints Evangiles, que je touche de mes propres mains, j'abjure, je maudis et je déteste l'erreur et l'heresie du mouvement de la terre, etc. L'abjuration achevée, l'assemblée de théologiens qui formait le tribunal condamna Galilée à la prison pour un temps iudélini, avec ordre de réciter, une fois par semaine et pendant trois ans, les sept psaumes de la pénitence. On donna pour prison au savant le logement d'un des officiers supérienrs du tribunal, avec faculté de se promener dans tout le palais, et d'y recevoir des visites. Les peintres ont usé d'une exagération poétique lorsqu'ils ont representé Galilée au fond d'un sombre cachot.

25 Juin 1770. — Mort d'Akenside, poète anglais, fils d'un houcher de Newcastle. Son plus celébre ouvrage a pour titre les Plaisirs de l'imagination, et est ecric en vers blancs. La poèsie d'Akenside respire l'amour de la liberté civile et religieuse.

25 Juin 4828. — Usurpation et contre-révolution opérée en Portugal par don Miguel, qui avait été nommé, le 5 juillet 4827, régent du royaume de Portugal et des Algarves par un décret de don Pedro, rendu à Rio-Janeiro, et avait été fiancé à dona Maria, fille de don Pedro, le 29 octobre 4826.

24 Juin 4826. — Condamnation d'Henriette Cornier à la peine des travaux forces à perpétuité et à la fletrissure. Les circonstances du crime de cette malheureuse tille ont soulevé des domes de la plus haute gravité sur la monomanie du meurtre. Ces doutes ont été surtout exposés avec talent dans le Globe littéraire.

24 Juin 4827. — Ordonnance royale qui rétablit la censure en France, sous le ministère de MM. Villèle, Corbière et Peyronnet.

25 Juin 1657. — Noël Picard, surnommé Dubois, né à Coulommiers, condamné comme magicien, subit la peine capitale. Il avait été présenté par le P. Joseph au cardinal de Richelieu en qualité d'alchimiste. Plusieurs fois il avait opéré et fait de l'or devant Louis XIII et sa cour. Le rei, dans son premier enthousiasme, l'avait nommé chevalier et président des trésoreries de France. La supercherie ne tarda pas à être découverte : Noël était un voleur débauché; Richelieu préféra le faire passer pour sorc.er.

25 Juin 4795. — Création du Bureau des longitudes par la loi du 7 messidor au III, votée sur le rapport du représentant Grégoire.

26 Juin 4657. — Cromwell refuse la couronne. Ce refus est considéré généralement comme un acte de haute politique.

26 Juin 4683. — Bombardement d'Alger par les Français sous le commandement de Duquesne. C'est à un jeune homme nommé Reneau, qui avait imaginé la construction des galiotes à bombes, que l'on dut surtout le succès

26 juin 1788. — Mort de Vogel, compositeur allemand. Il vint à Paris vers 1776, et fut clève de Gluck. Ses titres sont les partitions de la Toison d'or et de Démophon.

27 Juin 1794. — Exécution de Linguet, avocat et littérateur. Ses principaux ouvrages sont l'Histoire du siecte d'Alexandre, l'Histoire des révolutions de l'empire româin, et la Théorie des lois civiles. Linguet semblait voué au paradoxe : c'est peut-être par suite de cette habitude qu'il lit, en plusieurs occasions, l'éloge du despotsme, et qui attira sur lui une condamnation à mort pendant la terreur.

28 Juin. — Célébration, dans l'ancienne Grèce, des Panathénées, fèles qu'on pretend avoir eté instituées par Thésee en memoire de la reu ion de tous les peuples de l'Attime.

28 Juin 575. — Alboin, roi des Lombards, est assassiné par ordre de son épouse Rosemonde, qu'il avait voulu forcer à boire dans une coupe faite avec le crâne du père de cette reine. Le soldat assassin, nomme Perinée, eut les yeux crevés, et Rosemonde fut empoisonnée.

28 Juin 4669. — Etablissement de l'Opera en France. Le poète Perrin obtient des lettres-patentes pour l'institution d'une Académie de musique ou d'un theâtre chantant.

#### LA FONTAINE.

Jean de La Fontaine est né, le 8 juillet 1621, à Château-Thierry. Ses fables en ont fait un des poètes les plus originaux de notre littérature; sa vie était aussi originale que son génie : c'est un des écrivains qui se font le mieux aimer par leurs livres, et dont l'on désire le plus connaître la personne et la conduite.



Son enfance n'offrit rien de remarquable. Il arriva jusqu'à l'âge de vingt-deux ans sans que ni sa famille, ni ses amís, ni lui-même, se doutassent de son gênie. Sa vocation poétique lui fut révélée la première fois par la lecture de Malherbe, qu'il entendit lire à un officier en garnison à Château-Thierry: il se passionna pour ce poète, qu'il apprenait par eœur la nuit, qu'il allait déclamer le jour dans les bois; il voulut même l'imiter, mais son bon gout l'arrêta : Il pensa me gater, dit-il. A cette lecture il joignit eelle de Rabelais et de Marot; puis un de ses parens lui fit connaître quelques auteurs aneiens, Terenee, Horace, Quintilien, Plutarque et Platon; ees deux derniers surtout étaient ses auteurs favoris. La littérature italienne était fort en vogue du temps de La Fontaine, il en prit aussi le goût : Elle le divertissait beaucoup, disait-il; il avait une prédilection particulière pour les comédies de Machiavel, pour l'Arioste et Boecaee. Le temps de La Fontaine se passait à lire tous les auteurs que nons venons de nommer, à faire quelques vers et à rimer, quand son père lui transmit sa charge de maitre des eaux et forêts, et le maria. La Fontaine se laissa faire; il s'occupait fort peu de son emploi et de sa femme, Marie Héricart. La Fontaine mangeait son fonds et son rerenu, comme il le dit dans son épitaphe; mais il fut toujours soutenu par l'amitié. Malgré sa paresse et son insoncianee, il savait trouver du courage pour défendre ses amis et ses bienfaiteurs quand ils étaient mallieureux. Louis XIV venait de disgraeier le surintendant Fouquet, qui protégeait La Fontaine : la foule des courtisans s'éloignait du ministre déeliu; La Fontaine, seul, avec l'avocat Pellisson , osa , dans une touchante élégie adressée au roi, plaindre le sort de Fouquet et demander sa grâce.

Malgré toutes les pensions que le poète recevait, il était toujours pauvre et dénué de tout, à force d'insouciance et de dissipation, lorsque madame de La Sablière le prit chez elle, et le garantit de tous les embarras et des soins de sa vie. La Fontaine passa chez cette dame, qu'il a immortalisée

dans ses vers , les vingt années les plus henreuses de son existence, et composa auprès d'elle la plupart de ses chefs-d'œuvre. Il fut reçu à l'Académie le 2 mai 4684 : il avait déjà publié les six premiers livres de ses fables en 1668, le poème d'Adonis et Psyché en 4669 , le poème de la Captivité de saint Malo en 1675 , le poème du Quinquina en 4682. La Fontaine remplaçait Colbert à l'Académie, et l'avait emporté sur Boileau , son concurrent. Lonis XIV, mécontent de l'élection du fabuliste, refusa long-temps de la ratilier ; il se fit présenter au roi , auquel il voulut donner lui-même une pièce de vers , afin d'obtenir son antorisation. Il est introduit devant Louis XIV, mais il cherche vainement sa pièce de vers : il l'avait oubliée. « Monsieur de La Fontaine , ce sera pour une autre fois » lui dit le roi.

On ferait un long recueil de toutes les naïvetés et de toutes les distractions de La Fontaine. Après la mort de madame de La Sablière, il se trouvait sans asile; M. et madame d'Hervart vinrent pour lui offrir un logement chez eux; ils le rencontrent dans la rue: « Veuez loger chez nous, lui disent-ils. — J'y allais, » répond La Fontaine.

En 1692 il tomba dangereusement malade, et se convertit à la vie chrétienne. Il brûla à cette époque une comédie, et fit publiquement amende honorable de ses écrits licencieux; depuis, il n'a plus compose que des sujets religieux. Il est mort le 45 avril 4693.

Dans le monde, La Fontaine était distrait, réveur, préoecupé. Il se laissait difficilement aller à la conversation; cependant quelquefois il s'animait, alors sa causerie était charmante de grace, d'esprit naîf et de bonhomie. Les femmes surtout recherchaient sa société. Il travaillait beaucoup ses fables; les traits en apparençe les plus simples, les plus facilement spirituels, lui demandaient force patience. Un des plus grands poètes de notre époque, Béranger, a été souvent cité pour sa ressemblance de génie et de caractère avec le fabuliste.

Outre ses fables, La Fontaine a composé une imitation de Térenee; quatre comédies, dont une seule, le Florentin, est restée au théâtre, denx opéras; des poèmes, des odes, des élégies, des ballades, des contes, des épitres, des épigrammes; mais ses fables sont les chefs-d'œuvre qui l'ont immortalisé.

Autrefois on regardait ee qu'avait dit Aristote comme beaucoup plus incontestable que ce qu'on voyait de ses yeux, ce qu'on touchait de ses mains, ce qu'on jugeait être réel en consultant le simple bon sens. Il fallut le génie de Bacon pour avertir les hommes des moyens qu'ils avaient de s'assurer de la vérité; ces moyens sont les expériences, lorsqu'on peut répéter à son gré les faits qu'on étudie, et l'observation, lorsqu'on ne peut les étudier qu'à mesure qu'ils nous sont présentés par la marche naturelle des évènemens.

J.-B. SAY.

Le ministre et l'auteur comique. — On voit un ministre bien affairé; on le plaint. Que de choses dans sa tête! les intérêts de tant de provinces, l'équilibre de l'Europe, etc. Eh! que ne plaint-on un pauvre auteur quand il fait une comédie! Il y a autant de difficulté à arranger Ariste, Valère, Isabelle, que le roi de Prusse, l'Angleterre et la Russie. Qui est-ce qui a plus de mérite, du ministre ou de l'auteur? C'est celui qui réussit le mieux. Le genre r'y fait rien.

LE PRINCE DE LIGNE.

LES BURBAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, n° 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier nº 50.

L'APOLLON DU BELVÉDÈRE.



(L'Apollon du Belvédère.)

De tontes les productions de l'art antique qui ont échappé à la destruction et à la puissance du temps, cette statue d'Apollon est une des plus celèbres et des plus sublimes. Elle a été découverte à Antium, ville nommée aujourd'hui Porto d'Anzio; c'était le lieu de naissance de Néron, qui voutut embellir sa ville natale de tous les plus beaux monumens de la Grèce. En conséquence, il fit depouiller les temples grees, et surtout celui de Delphes, de leurs plus belles statues; et c'est aiusi, pense-t-on, que la statue d'Apollon se trouva à Antium.

On ignore le nom de l'artiste qui l'a créée, et le tennile dans lequel elle figurait. Cette statue a cté appelce l'Apollon du Belvédère parce qu'elle était placée dans la cour du Belvédère, au Vatican.

Winckelmann a cevit, dans son Histoire de l'art, une description de cette statue, très poetique et pleine d'enthousiasme, qui en fait comprendre les beautes.

« La stature du dieu, dit-il, est an-dessus de celle de l'homme, et son attitude respire la majesté. Un éternel printemps, tel que celui qui règne dans les champs fortunés de l'Elysée, revêt d'une aimable jeunesse les charmes mâles de son corps, et brille avec douceur sur la fière structure de ses membres... Il a poursuivi Python, contre lequel il a tendu pour la première fois son are redoutable; dans sa course rapide, il l'a atteint et lui a porté le coup mortel. De la hanteur de sa joie, son auguste regard, pénetrant dans l'infini, s'étend bien au-delà de sa victoire. Le dédain siège sur ses lèvres, l'indignation qu'il respire gonfle ses narines et monte jusqu'à ses soureils; mais une paix inalterable est empreinte sur son front, et son œil est plein de douceur, comme s'il était au milieu des Muses empressées à lui prodigner leurs caresses...»

L'Apollon du Belvédère fut au nombre des trophées de Bonaparte en Italie; il est resté au Musée jusqu'à l'invasion étrangère, qui, en 1815, nous a repris tous ces chefs-d'œuvre conquis. L'Apollon du Belvédère est retourné à Rome.

# DETAILS HISTORIQUES SUR L'INSTITUT DE FRANCE.

L'Institut de France se compose de cinq académies ou réanions savantes, dont les attributions sont en partie indiquées par les noms qu'elles portent ; savoir : 1º Académie des sciences ; 2º Académie française ; 5º Académie des sciences morales et politiques ; 4º Académie des inscriptions et belies-lettres; 5° Académie des beaux-arts. L'institution des académies en France remonte jusqu'à Charlemagne. Les leçons de Pierre de Pise et l'influence du celèbre Anglais Alcuin lirent de ce grand monarque un ami des lettres : il établit dans son palais une académie dont il fut membre, et qui jeta les premiers fondemens de la langue française. Un siècle après Charlemagne, la France était redevenue presque barbare, et avec elle tout l'Occident, lorsque Alfred, roi d'Angleterre, à la fois poète, musicien, guerrier, savant et législateur, institua la fameuse Académie d'Oxford. Sans rappeler ici les brillantes académies de Grenade et de Cordone sons le règne des Maures en Espagne, et celles dont se couvrit l'Italie à la renaissance des lettres, nous arriverons à la creation de l'Academie française, qui fut fondee la première parmi celles qui composent aujourd'hui l'Institut. Le cardinal de Richelien, ayant appris que plusieurs gens de lettres s'assemblaient à jours fixes pour discuter entre eux et se communiquer leurs travaux, forma le projet de les réunir en une societé qu'il decora du nom d'Académie française; il en fut le chef et le protecteur, et lui fit octroyer, en 1655, des lettres-patentes par Louis XIII.

L'Académie des inscriptions et belles-lettres, établie par Colbert en 1665, fat connue long-temps sous le nom de petite Académie que lui avait donne Louis XIV, parce qu'elle ne fut composée d'abord que de quatre membres pris dans l'Academie française. A Porigine, les travaux de cette réunion se bornèrent aux dessus des tapisseries du roi , aux devises des jetons du trésor royal, à l'examen des projets d'imbellissemens de Versulles, à celui des tragedies lyriques de Quinault, etc. Le nom qu'elle porte anjourd'hui indique assez que ses attributions ont été agrandies.

L'Académie des seiences, fondée par Colbert en 1666, fut une imitation de ce qui s'était fait quelques années auparavant en Angleterre.

Quelques philosophes s'assemblaient déjà sous Cromwell pour s'occuper de la recherche des scerets de la nature. Charles II, rappelé au trône par la nation, donna, en 1660, des lettres-patentes à cette academie naissante, si renommee depuis sous le nom de Société royale de Londres.

la nation anglaise s'était acquise sons ce rapport, fit agréer au roi l'établissement d'une Académie des sciences.

Pendant la tourmente révolutionnaire, les académies avaient comme disparu, les salles de réunion étaient désertes et abandonnées; la tête de Chénier roula sur l'échafand, et Lavoisier, le célèbre fondateur île la chimie moderne, reçut la mort sans avoir pu confier au papier des découvertes importantes.

Mais après la terreur, le monvement scientifique reçut une vive impulsion. La constitution de l'an 111 porte, an titre x : « Il y aura pour toute la république un Institut national, chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les arts et les sciences, »

La loi du 5 brumaire suivant sur l'instruction publique offre, dans son titre IV, l'organisation de l'Institut, qui l'ut alors divisé en trois classes : la première comprenait les sciences physiques et mathématiques; la deuxième, les sciences morales et politiques ; la troisième , la littérature et les beaux-arts.

La Convention avait déjà eu des preuves de l'importance des corps savans par les services que la France en avait reçus à l'époque de l'invasion du territoire par la coalition étrangère. Les savans firent des prodiges pour la défense du pays; entre antres travaux importans, on doit eiter cenx de Chaptal et de Berthollet sur la fabrication des poudres, le traité de Monge sur les canons, etc., etc.

La création de l'Institut d'Egypte suivit de près celle de l'Institut de France. Bonaparte avait emmené avec lui, dans son expédition, une centaine d'hommes les plus distingués comme savans, artistes, ingénieurs, dessinateurs, géographes; parmi eux se faisaient remarquer surtout Monge, Berthollet, Fourier, Dolomieux, Desgenettes, Larrey, Dubois, Denon, Girard, Andréossy, Malus, etc. Ces hommes illustres partagèrent tontes les fatigues des soldats, et plus d'une fois excitèrent l'admiration de l'armée par le courage héroïque qu'ils montrèrent, soit contre l'ennemi, soit pour supporter les privations de tout genre qu'imposaient les marches à travers le Désert.

A peine Bonaparte eut-il pris possession du Caire, qu'il s'occupa d'organiser en institut les savans qu'il avait amenés avec lui; il leur adjoignit quelques uns de ses officiers les plus distingues, et se fit un honneur d'être compté lui-même parmi les membres de cette compagnie celèbre; il y consaera des revenus et l'un des plus vastes palais du Caire. Monge fut le premier qui en obtint la présidence, Bonaparte ne fut que le sceond. Les travaux que le nouvel Institut se proposa étaient du plus haut intérêt : les uns devaient faire une description exacte du pays, et en dresser la carte la plus detaillée; d'autres devaient en étudier les ruines, et enrichir l'histoire de leurs découvertes; ceux-ci avaient à en ctudier les productions, et faire les observations utiles à la physique, à l'astronomie, à l'histoire naturelle; ceux-là avaient à rechercher les améliorations qu'on pourrait apporter à l'existence des habitans par des machines, des canaux, des travaux sur le Nil, des procédés adaptés au sol de ce pays, si différent de l'Europe. L'abandon force de l'Egypte par l'armée française ne laissa pas le temps de donner à ces travaux tous les développemens qu'ils comportaient.

L'Institut de France conserva la nouvelle organisation qu'il avait reçue jusqu'au 5 pluviose de l'an xI (4805). A cette époque, Bonaparte, qui n'aimait pas les discussions des idéologues, dont se composait en grande partie l'Academie des sciences morales et politiques, et qui préparait son avenement au trône absolu, mit fin, d'un trait de plume, à des reunions incompatibles avec sa politique; il supprima Colbert, voulant faire partager à la France la gloire que l'Académie des sciences morales et politiques ; et divisa

l'Institut en quatre classes: 1° sciences physiques et mathématiques, 2° langue et littérature françaises, 5° histoire et litterature anciennes, 4° beaux-arts.

En 1815, l'Institut conserva son nom, mais les quatre classes reprirent les dénominations qu'elles avaient avant la révolution.

C'est seulement au 27 octobre 1832 que, sur un rapport adressé au roi par M. Guizot, ministre de l'instruction publique, l'Académie des sciences morales et politiques a été rétablie. Elle est aujourd'hui entièrement constituée.

L'Académie des sciences est celle des cinq classes de l'Institut qui a élevé le plus haut sa renommée par la célébrité de ses membes. Bonaparte s'honorait du titre de membre de l'Académie des sciences; et plus d'une fois, lorsqu'il était déjà couvert de gloire par ses brillantes campagnes d'Italie, il parut dans les solennités publiques en habit de membre de l'Institut. Lagrange, Fourcroy, sont morts sous l'empire, après avoir illustré l'Académie par leurs déconvertes; Monge succomba, en 1818, au chagrin que lui causa son exclusion de l'Institut; Berthollet est mort en 1822. Laplace, l'auteur de la Mécanique céleste, en 1826; Fourier, en 1829, Cuvier, en succombant l'année dernière, après d'innombrables travanx, a consterné tout le monde savant. Depnis quelques mois senlement, M. Legendre, si connu parmi la jeunesse par ses Elèmens de géomètrie, et qui a enrichi la science de nouvelles branches de haute analyse, a été conduit à la tombe par son âge avancé. Enfin, M. Andrieux vient de laisser la place de secrétaire perpétuel de la classe des belles-lettres à M. Arnault. Les honoraires qui sont attachés au titre de membre de l'Institut s'élèvent à peu près à 1,500 fr. par année.

# DE LA VÉNERIE.

La chasse était autrefois une des principales études des gentilshommes. Elle entrait dans leur éducation; on se glorifiait presque de ne savoir ni lire, ni écrire : on eut rougi de ne pas être un chasseur renommé. Légendes et chroniques s'accordent toutes sur ce point, et ne cessent de dire qu'un chevalier n'est parfait que lorsqu'il sait lancer le cerf, donner du cor et entendre le langage des chiens. Gaston, comte de Foix, qui lui-même avait dans sa meute 1,400 ou 1,600 chiens, a composé un ouvrage sur la vénerie, dans lequel il émet avec assurance que cet art mêne tout droit aux premières places du paradis.

Ce n'est que sous saint Louis qu'on voit des concessions de vénerie faites aux bourgeois, à charge de donner au seigneur sur les terres duquel on chassait, le cuissot de la bête prise (Ord. des rois de France).

Cette passion était portée jusqu'à la frénésie chez quelques uns de nos rois. Louis XI est un de ceux qui a le plus sacrifié à ses équipages de fauconnerie et de chiens; des impôts énormes pesaient sur le peuple pour leur entretien. C'était le seul plaisir qu'il voulût se procurer; mais il le poussait jusqu'à l'exeès. En 4485, étant au Plessis-les-Tours, lors de sa dernière maladie, on réunit les plus gros rats qu'on put trouver, et on les fit chasser dans ses appartemens par des chats pour l'amuser. Catherine de Médicis monta à cheval et chassa jusqu'à l'âge de soixante ans, et Henri III aimait tellement une race de petits chiens de Lyon, qu'il avait mis en faveur, qu'il en portait tonjours denx ou trois suspendus à une écharpe, et, selon de Thon, on dépensait par an cent mille écus d'or pour les nourrir.

Lorsqu'un prince faisait une partie de chasse, elle avait le même éclat qu'un tournoi; publiée quelque temps d'avance, les seigneurs vassaux s'y rendaient avec tous leurs gens. Les dames elles-mêmes prenaient grand plaisir à voir ancer le cerf; la chasse au faucon était, pour ainsi dire, leur apanage; et il n'y avait point de suzeraine qui n'eût son étournelon son émérillon sur le poing. Mais tout le tuve des chasses françaises n'etait rien auprès de cetui des Turce. Bajazet avait sept mille fauconniers, et sept mille veneurs, le reste à l'avenant. Parmi les principaux ouvrages ecrits sur cet art, sur l'entretien, le choix, le langage des chiens, sont :

Le Mirouer de Phæbus des déduits de la chace des bétes ct des oyseaux de proie, par Gaston, comte de Foix;

Le Trézor de la vénérie, par Hardouin, seigneur de Fontaine-Guérin;

Discours du roy Charles IX sur la chasse; Le Traité de Robert de Salnone; Le Parfait chasseur, de Selincourt.

L'amitié des femmes a un charme plus doux que celle des hommes; elle est active, vigilante; elle est tendre, elle est vertueuse, et surtout elle est durable.

Une femme à trente ans devient une excellente amie, s'attache à tel homme qu'elle estime, lui rend mille services, lui donne et en obtient toute sa confiance; elle chérit la gloire de son ami, la défend, ménage ses faiblesses, remarque tout et lui fait part de ee qu'elle apprend; le sert efficacement dans les grandes occasions, n'épargne n's ses soins ni ses pas; et le malheureux disgracié de la furtune et des grands, retrouve tout ce qu'il a perdu dans l'amitié d'uhe femme.

MERCIER.

Le passé et l'avenir se voilent à nos regards ; mais l'un porte le voile des veuves, l'autre celui des vierges.

JEAN-PAUL (RICHTER.)

La liberté est pour le corps social ce que la santé est pour chaque individu. Si l'homme perd la santé, il ne jouit plus d'ancun plaisir au monde; si la société perd la liberté, elle languit et ne connaît plus de bonheur.

BOLINGBROKE.

## CATHÉDRALE DE BOURGES.

Dans notre 14º livraison nous avons représenté et décrit la façade de la Mairie et du Palais de Justice de Bourges; l'article et les gravures que nous donnons aujourd'hui sont une sorte de complement qu'il nous a paru necessaire de publier avant de poursuivre notre voyage vers les autres villes de France.

La cathédrale de Bourges est située sur la partie la plus élevée de la ville, et domine les vastes plaines qui l'environnent. Commencée vers le milieu du tx° siècle, sons Raoul ou Rodolphe de Turenne, quarante-sixième archevêque de Bourges, mort en 866, elle fut terminée, d'après le Rituel du diocèse, sous l'archevêque Guillaume de Brosse, qui en fit la dédicace le 5 mai 1524.

Elle est considérée comme l'un des plus beaux édifices gothiques de la France. A l'occident, elle est ornée d'un immense frontispice couronné par deux tours, dont la plus belle, du côté du nord, s'appelle la tour neuve, ou la Tour de beurre (v. p. t5, l'article sur la cathedrale de Rouen), L'ancienne tour qu'elle remplace, dit Romelot, chanoine, était semblable à celle qui s'elève au midi de la façade, Elle s'écroula en 1506, comme l'atteste l'inscription snivante, qu'on lit sur une banderole portée par un mascaron, au hant de l'escalier, près l'entrée du beffroi :

Ge fut l'an mil cinq cent et six, De décembre le dernier jour. Que par des fondemets mal pris, De Saint-Etienne chut la teur. La Tour de beurre a 63 mêtres 70 centimètres de hauteur, depuis le platean du perron jusqu'à la plate-forme, et 72 mètres depuis la tête du pélican jusqu'au pavé de la rue; sa largeur est de 15 mètres, et ses murs, au premier étage, out 5 metres d'epaisseur. Elle fut achevée, en 1558, par



(Entrée latérale de la cathédrale de Bourges.)

Guillaume de Pellevoisin, le plus fameux architecte de son temps. Un escalier intérieur de 596 marches, pratiqué dans une petite tourelle hexagone, sert à monter jusqu'au haut, où l'on arrive sur une plate-forme, renflée dans son milieu, et couverte de dalles de pierres posées en reconvrement. Tout son ponrtour est terminé par une galerie ornée de balustrades en pierres découpées à jour dans le genre gothique.

La façade de l'édifice occupe une largeur de 55 mètres, non compris l'arc-boutant de la vieille tour, et forme extérieurement un avant-corps qui consiste dans einq vonssures eintrées en ogive, dont les renfoncemens contiennent cinq portes d'une très grande dimension. Les nombreuses niches que l'on remarque dans le frontispice renfermaient anciennement des statues de saints en pied, et d'une forte proportion; mais elles ont été brisées et entièrement détruites, en 1562, par les protestans iconoclastes, qui prirent alors la ville de Bourges, et en restèrent maîtres pendant trois mois. Cette destruction est une perte pour l'histoire des arts, pour celle des costumes du temps, et pour la décoration des portiques. L'absence de ces statues a laissé dans les entrecolonnemens un vide déplaisant au regard.

Un pilastre gothique, orné d'un rinceau de feuillages de vigne d'un côte, et de l'autre de fenilles de lierre à fruit, fort bien executé, est adossé au trumeau de la porte principale; son chapiteau porte une niche dans laquelle etait autrefois une statue de Jesus-Christ empied, qui, par son atticude, semblait donner la bénediction à ceux qui entraient dans le temple. Le cintre de la baie est richement décoré d'arabesques, de festons et de découpures gothiques, teruninces par de petites têtes humaines. Le tympan du fronton ogive, qui est dans le renfoncement au-dessus de cette porte, est divisé en trois tableaux de plein relief, qui représentent l'histoire du Jugement dernier. C'était l'usage au moyen age, écrit Romelot, de mettre la representation de ce grand événement sur la façade de toutes les eglises qu'on bătissait. Les contours de la voussure ogive de ce portique sont ornées de six rangees de statues representant la cour céleste et les esprits bienheureux dans l'attitude de personnes qui chantent les louanges de l'Eternel. Ces ran-

gées de statues sont séparces par des rinceaux de feuillages très variés, et d'un fort beau travail. Les voussures ogives des quatre autres portiques font suite à celui-ci, et présentent à peu près les m'mes dispositions et les mêmes sujets, mais elles n'ont que quatre rangées de niches; les statues des dernières rangées des deux portiques de gauche représentent les évêques de Bourges, ainsi que les saints et saintes, spécialement honorés dans le diocèse, qui déroulent devant eux des phylactères ou sont écrits leurs noms.

Les niches de toutes ces statues sont d'une forme très élégante : el es ont pour conronnement de petits dais travaillés à jour, bien dignes de fixer l'attention par la finesse, la légèreté de leurs broderies, et par la délicatessede leur travail. La sculpture du beau gothique des derniers temps s'y deplioie dans toute sa richesse.

D'après les Capitulaires de Charlemagne, les archevêques de Bourges avaient le droit de sacrer et de couronner dans leur cathédrale les rois d'Aquitaine. Une particularité remarquable du cerémonial qui avait lieu à ce couronnement, c'est qu'on n'y encensait point le nouveau roi, parce que, où il était, il ne devait point y avoir d'encens, même à l'autel.

C'est aussi dans cette cathédrale que Louis XI, fils de Char'es VII, roi de France, né à Bourges le 5 juillet 4423, fut baptisé par Henri d'Avangour, 85° archevêque, assisté de Guillaume de Champeau, évêque de Laon; il fut tenu sur les fonts de baptême, le 6 juillet, par le duc Jean d'Aleuçon.



(Ce bas-relief est tiré d'un des tympans des petites areades en ogives qui décorent le soubassement du grand portail de la cathédrale de Bourges.)

# LE GRAND CHATAIGNIER DE L'ETNA.

Le dessin de cet arbre gigantesque fut inséré, en 1784, dans le l'oyage pittoresque des îles de Sicile, par Houel; nous en donnons ici une copie. Un demi-siècle s'étant écoulé depuis le temps on le dessinateur avait l'objet sons les yeux, la vicillesse et les dévastations continuelles ont sans doute altéré la forme et quelques dimensions de cet immense végétal. Aujourd'hui une ouverture assez large pour que deux voitures y passent de front, le traverse de part en part, ce qui n'empêche pas qu'il se couvre annuellement de feuilles et de fruits. On croit généralement que son énorme tronc, de 152 pieds de tour, est un assemblage de cinq arbres qui, pressés l'un contre l'autre à mesure qu'ils ont grossi, ont fini par se souder et se trouver réunis sous une même écorce; on prétend distinguer assez sûrement l'un de ces arbres, dont la tige mesurée séparément, n'a pas



(Le grand Châtaignier de l'Etna.)

moins de 35 pieds de tour. Cependant Brydone, qui vit cet arbre en 1770, rapporte que ses guides, interprètes des traditions du pays, assuraient qu'à une époque très ancienne une écorée continue et très saine couvrait encore ce tronc, dont on ne voit plus aujourd'hui que les vénérables ruines. Le elianoine Recupero, naturaliste sieilien, attesta sur son honneur, en présence du voyageur anglais et de plusieurs autres témoins, que la racine de cet arbre colossal était unique, et que, par conséquent, la tige devait l'être aussi. Houel est aussi du même avis, et il ajoute que les dégradations causées par le temps sont moins à redouter pour cet arbre que la serpe des paysans, qui viennent y faire leur provision de bois de chauffage.

Dans l'ouverture dont nous avons parlé on a construit une cabane à l'usage de ceux qui viennent faire la cueillette des châtaignes au grand châtaignier des cent cheraux (castagno de cento cavalli, comme dit le peuple). Une tradition du pays rapporte l'origine de cette dénomination à une aventure de Jeanne, reine d'Aragon, qui, en se rendant à Naples, eut la curiosité de visiter l'Etna, et gravit la montagne avec une suite de cent cavaliers; un orage survint, et toute la troupe se réfugia sous l'arbre colossal, où elle fut parfaitement abritée.

L'Amérique vante son énorme cyprès distique, l'Afrique peut citer le baobab, l'Australasie produira son cucalyptus; aussi long-temps que le châtaignier de l'Etna sera debout, l'Europe pourra se vanter de possèder le plus gros arbre de l'univers. Adanson a calculé qu'un baobab du Sénégal, qu'il avait mesuré et dont il avait étudié l'organisation, devait être âgé de 5,150 ans. Suivant Decandolle, le fameux cyprès distique de Chapultopec doit être encore plus vieux. Combien de siècles de durée faudra-t-il douc attribuer au doyen des arbres de l'Europe? Mais cet arbre est sur l'Etna,

près du sommet de ce volcan, montagne élevée graduellement par les feux souterrains; une longue suite de siècles dut s'écouler pendant cette formation, et avant que cette masse volcanisée pût nourrir des végétaux, il fallut encore beaucoup de temps pour le refroidissement et la décomposition des laves. Il y a là quelques pages des annales du monde.

# DIOGÈNE ET L'ESCLAVE,

FABLE DE PFEFFEL.

Diogene, comme on sait, parcourait la ville d'Athènes en plein midi, une lanterne à la main, pour découvrir un homme

Passant un jour devant le temple de la Charité, il vit aux portes un pontife, et lui cria: « Seigneur, par pitié, accordez-moi quelque aumône, ne fut-ce qu'une obole, pour soulager ma vieillesse défaillante.

» — Que ma bénédiction te suffise, ô mon fils! » dit le pontife, et il entra dans le temple de la Charité.

Le philosophe arriva devant une boutique orué de guirlandes , d'éventails et de vases de pommade. Une jolie femme y faisait des emplettes.

« Vous depensez pour vos plaisirs, madame, n'aurezvous pas compassion d'un misérable tourmenté par la faim?

» — En vérité, dit notre clégante, ta misère me fait pitié; tiens, mon ami, achète un pain d'orge... » Elle lui jeta un denier, puis elle donna gaiement à la marchande douze pièces d'argent, prix d'un collier pour son chien.

Le cynique s'éloigne en se grattant l'oreille.

Le prince de Salamine passait dans un char magnifique. Diogene court et s'accroche à la portière dorée : « Arrète , fils des dieux , coute-moi...

» — Va-Cen , rustre , s'écrie le prince , ou je te fais assommer. »

Un esclave qui le voit arrache le vieillard de la portière, et en même temps jette deux deniers dans son bonnet.

« O dieux! s'écrie le sage , j'ai donc enfin trouve un homme, et cet homme est un esclave. »

Il dit, et éteint sa lanterne.

L'auteur que je préfère est celui qui me fait retrouver le monde où je vis, et qui peint ce qui m'entoure; celui dont les récits intéressent mon cœur et me charment autant que ma vie domestique, qui, sans être un paradis, est cependant pour moi la source d'un bonheur inexprimable.

GOETHE

L'homme le plus parfait est celui qui est le plus utile à ses frères \_  $Verset\ du\ Coran.$ 

#### DES MARBRES.

(Second article. Voyez page 146.)

MARBRES DE BELGIQUE, D'ALLEMAGNE, DE SUISSE, DE SIBÉRIE, D'ANGLETERRE, D'ÉCOSSE, D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. — MARBRES D'AFRIQUE, D'ASIE ET D'AMÉRIQUE.

Dans un précédent article sur les marbres, nous avons indiqué sommairement ceux qui sont particuliers à la France et à l'Italie, nous complèterons cette esquisse en disant quelques mots des marbres que l'on rencontre dans le reste de l'Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique.

Le marbre de Sainte-Anne est le marbre le plus commun de la Belgique. Il est madréporique, et d'une couleur grise tempérée de blanc. On l'emploie fréquemment à Paris pour couvrir les tables dans les cafés, ainsi que les commodes et les chambranles de cheminées. Les raies et les taches s'y decouvrent difficilement

Les marbres noirs de Namur sont également en usage chez nous; on s'en sert pour les monumens funèbres; l'air leur enlève leur poli, et ils exhalent une odeur nauséabonde lorsqu'on les frotte. La brèche de Dourlais se fait remarquer par ses teintes noires, grises et blanches, sur un fond rouge; on en peut voir de beaux échantillons sur les piliers de l'église Saint-Roch à Paris. Les marbres de Flandres sont aussi très répandus dans le commerce; leurs veines blanches, bordées de gris, se détachent agréablement sur un fond rougeâtre.

L'Allemagne compte plusieurs carrières de marbre. Les plus belles se trouvent en Saxe, dans le Tyrol et la Bohème. Le marbre de Ratishonne est d'un blane presque pur, les habitans du pays en décorent leurs tables. La plupart des marbres du Tyrol sont verts et serpentineux; on en voit cependant de talqueux et veinés de jaune. Ceux de la Bohème sont genéralement rouges. Le marbre de Hesse offre une teante toute particulière; sa couleur jaune-paille est relevce d'arborisations plus ou moins bizarres.

Les marbres suisses ne présentent rien de remarquable : ils sont gris, bruns ou violets, mancés de quelques veines blanches.

Les monts Ourals, en Sibérie, fournissent des marbres d'une conleur très diversifiee; ils y sont si abondans, que les naturels en Iont de la chaux. Les plus beaux sont travailles sur place pour être transportés ensuite à Saint-Pétersbourg. Plusieurs palais de cette ville en sont revêtus; les

colonnes de l'église d'Isaac sont en marbre blanc d'Ekathérinbourg, veiné de gris-bleuâtre.

Les principaux marbres d'Angleterre et d'Écosse sont : le marbre de Mona, d'un vert foncé parsemé de rouge et de blanc; le marbre primitif de Tirée, d'une eouleur rose très tendre : on en voit plusieurs échantillons au Museum d'histoire naturelle à Paris; et los marbres de Jona et de Sky, tous deux d'un blanc éclatant, le dernier, seul, panaché de gris, de vert et de jaunâtre.

L'Espagne est peut-être le pays le plus riche en marbres de toutes couleurs. Dans le royaume de Grenade, il est une montagne tout entière qui ne forme qu'un bloc de marbre d'une lieue de circuit, et de 2,000 pieds de hautenr; à Naguera, près Valence, on trouve à fleur de terre un marbre rouge orne de capillaires noires, dont le jeu produit les plus beaux effets. Les marbres d'Espagne les plus célèbres sont ceux de Cordoue, Badajoz. Séville, Tolède, Moron, Elvire, Tortose, Murviedro, Antequerra et Saniago. Les marbres de Molina ne le cèdent en rien par leur couleur de chair, variée de blane, au fameux marbre de Carrare; ceux du Guipuscoa peuvent rivaliser d'eclat avec notre sérancolin des Pyrénées. Les principales églises de Madrid sont ornées de ces différens marbres : la voûte du théâtre Romain à Tolède est supportée par 550 colonnes construites avec les marbres de l'ancienne Ibérie.

Les marbres du Portugal sont pen nombreux. Les plus usités sont ceux de Cintra, de Villa-Viciosa et de Troncao; leurs couleurs sont assez uniformes.

L'Afrique possède plusieurs marbres; ceux de l'Atlas se rapprochent par leur grain des marbres espagnols; mais les carrières les plus nombreuses appartiennent à l'Egypte; malheureusement, elles ne sont plus exploitées.

Les marbres d'Asie sont probablement aussi nombreux que cenx d'Europe, mais le peu de ressources que cette partie du monde offre aux voyageurs scientifiques, a laissé jusqu'ici cette question indécise; peut-être les travaux de l'illustre et malheureux Jacquemont dissiperont une partie de l'obscurité de ce problème.

L'Amérique abonde en marbres de toutes sortes, c'est par elle que nons terminons cette énumération; Stockbridge dans le Massachussets, Vermont en Pensylvanie, et les carrières de la Virginie, offrent des marbres de couleurs plus ou moins mélangées; mais, toutes choses égales, aucun d'eux ne peut supporter la comparaison avec nos marbres d'Europe; il faut toutefois en excepter le marbre blanc statuaire que M. de Humboldt a trouvé au Chili, lors de son excursion dans ces contrées.

# LA SEMAINE. CALENDRIER HISTORIQUE. Faits divers.

29 Juin 1779. — Mort de Raphaël Mengs, peintre allemand, né à Aussig, en Bohème. Ses peintures les plus célébres sont : nne Ascension, un plafond de la villa Albani, représentant Apollon au milieu des Muses; des scènes de la Passion pour la chambre à coucher de Charles III, roi d'Espagne; des peintures à fresque pour Madrid figurant la cour de l'Olympe, les saisons, la naissance de l'Aurore, l'Apothèose de Trajan, le Temps, qui enlève le Plaisir: les peintures du cabinet des papyrus au Vatican; le Christ allant au Calvaire, etc. Raphaël Mengs n'est pas senlement illustre comme peintre, il a composé sur l'art des écrits remarquables, traduits en français, en 4787, et formant 2 vol. in-4°.

50 Juin 1278. — Exécution de Pierre de Labrosse, barbier-chirurgien de saint Louis, qui était devenu chambellan sous Philippe-le-Hardi. On l'accusa d'avoir voulu empoisonner l'héritier de la couronne. La justice de cette accusation, intentée par tous les barons, est douteuse. Voici ce que porte à ce sujet la chronique de Saint-Macloire:

> L'an mil deux cent septante et huit, S'accordérent li barons tuit A Pierre de Labrosse pendre; Peodu fut sans raençon prendre; Contre la volonté le roy Fu il pendu, si, com je croy Mien encient, qu'il fut desfet Plus par envie que par fet.

4er Juillet 1288. — Le comte Ugolin Gherardesea est fait prisonnier par l'archevêque de Pise, Roger de Ubaldini, et enfermé avec deux de ses fils et deux de ses petits-fils, dans le cachot appelé depuis la Tour-de-la-faim. Nous avons donné dans la 17e livraison le récit terrible où le Dante peint la mort d'Ugolin et de ses enfans, sans dire les crimes de cet homme ambitieux, et ses tentatives contre la liberté du peuple.

- 1er Juillet 1589. — Mort de Christophe Plantin, né en France, et célèbre par ses trois imprimeries, dont l'une était à Anvers, une autre à Leyde, et une autre à Paris. L'ouvrage le plus remarquable sorti de ses presses, fut une bible polyglotte, en huit volumes in-folio. A l'exemple de Robert Étienne, il exposait devant sa porte ses épreuves, en promettant une récompense à ceux qui y découvriraient quelques fautes.

2 Juillet 1566. — Mort de Michel de Nostredame, comm sous le nom de Nostradamus. Ce personnage celèbre était un médecin distingué, ami de Scaliger. Il est le premier qui ait publié les almanachs commus sous le nom de Liegeois. C'est en 1553 qu'il fit paraitre à Lyon ses prédictions en vers, divises en quatrains et en sept centuries; il augmenta ce recueil de trois centuries, en 1558, et le dédia à Henri II. Charles IX lui donna le brevet de sou premier medecin et des sommes considérables.

2 Juillet 1798. — Debarquement de l'armée française en Égypte, et prise d'Alexandrie.

5 Juillet 4315. — Louis X, roi de France, surnommé le Hutin, affranchit les serfs de ses domaines, au prix de leurs effets mobiliers, dont les lois leur avaient laissé la jouissance.

5 Juillet 1778. — Jean-Jacques Rousseau meurt à Ermenonville, trente-quatrejours après Voltaire (50 mai 1778).

4 Juillet 1669. — Mort d'Escobar y Mendoza, né à Valladolid, en 1589, membre de la compagnie de Jésus, et auteur d'un grand nombre d'écrits à l'appui de la doctrine jésuitique.

4 Juillet 1776. — Sur le rapport de Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman et Philippe Livingston, les treize colonies, ou provinces anglaises en Amérique, rompent tous leurs liens avec la couronne britannique, et se declarent indépendantes et libres, sous le nom des treize États-Unis d'Amérique.

4 Juillet 1828. — Élection en Irlande de M. O'Connell, chef de l'association catholique.

5 Juillet 1811. — Le congrès général de Caraceas, sous les auspices de Miranda, se sépare de la cour d'Espagne, et forme la république fédérative de Venezuela.

# PETRELS, OISEAUX DE TEMPÈTE. °

Parmi les oiseaux qui vivent des produits de la mer, les uns se tiennent constamment près des rivages, et ne font guère que marcher ou nager; tandis que d'autres, se tenant de préfèrence à de grandes distances de toutes terres, volent pour ainsi dire continuellement, ets'arrètent à peine le temps nécessaire pour dormir. Les ailes chez les premiers sont en général très courtes; chez les pingouins, elles ne suffisent déjà plus pour soutenir l'oiseau dans l'air; et chez les manchots, enfin, elles se trouvent réduites à un simple moignon recouvert de plumes qu'on prendrait pour des écailles. Les oiseaux de haute mer, au contraire, sont pourvus d'ailes puissantes, beancoup plus grandes, proportionnellement au volume de leurs corps, que celles de tout •iseau terrestre; aussi les a-t-on désignées par le nom de longipennes ou grands roiliers.

Les marins ont fort remarqué tous ees oiseaux, dont l'apparition vient rompre de temps en temps la monotomie d'une longue traversée, et ils leur ont donné des noms qui rappellent, soit les parages où on les trouve, comme pour les oiseaux des tropiques; soit leur ressemblance avec que!que oiseau terrestre, comme pour les hirondelles de mer; soit enfin quelques unes de !eurs habitudes, çomme pour les petrels.

Le nom de petrel, qui signifie petit Pierre, fait allusion au miraele de saint Pierre marchant sur les eaux; il a été donné à ces oiseaux, en raison de la faculté qu'ils ont de courir à la surface de l'eau, sur laquelle leurs pieds palmés trouvent pour un moment un point d'appui suffisant. Rien ne semble plus etrange d'abord que de voir ces oiseaux fuir dans le si.lon qui sépare deux vagues, comme une perdrix court dans un vallon.

Les petrels n'habitent la terre que le temps nécessaire pour nicher. Ils pondent dans des trous de rochers, et nourissent leur petits en teur dégorgeant dans le bec la substance, à demi digérée et dejà reduite en huile, des poissons qui forment dans cette saison leur principale et peut-être leur unique aliment. Lorsqu'on les attaque, ils lancent cette même huile au visage et aux yeux du chasseur; et comme leurs nids sont souvent sur des rochers escarpés, et à une assez grande hauteur, il est arrive p us d'une fois que des gens qui ne s'attendaient nullement à cette degoûtante aspersion, ont perdu prise, et fait une chuve fatale.

Les petrels sont, de tous les palmipèdes, ceux qui se tiennent le plus constamment élognés des terres : aussi quand une tempéte approche, sont-ils souvent obliges de chercher un refuge sur les écueils on à bord des vaisseaux ; cette habitude, qui se rencontre surtout chez les petites espèces, a valu à plusieurs d'entre elles le nom d'oiseau de tempête, et elle est rappelée dans le nom latin, du genre tout entier (procellaria).

Les diverses espèces des oiseaux de tempète se distinguent des autres petrels, non senlement par la taille, mais encore par la couleur, qui est habituellement noirâtre; teurs jambes sont aussi proportionnellement plus longues, et leur bee un peu plus court. L'èspèce la plus commune (proceltaria pelagica) n'est guère plus grande qu'une alouette. Elle est haute sur jambes, toute brune, hors le croupion, qui est blane, et un trait blane sur le bout des grandes ouvertures de l'aile.

Dans les temps calmes, ce petrel se tient toujours près de la surface de la mer, soit qu'il marche à la surface des flois, soit qu'il vole en les rasant de son aile. Il va et revient dans un espare assez limite. Mais lorsqu'une tempéte approche, et assez long-temps ayant qu'elle se soit declaree, on le voit s'elever à perte de vue, et parcourir en un clin d'œil tout l'horizon visuel, en cherche d'un abri. Aussi, quand le marin voit ces oiseaux se reunir en troupes sur les mits du vaisseau, quoique la mer soit calme, et qu'il ne règne point de vent, il s'appréte à serrer les voiles.

Une autre espèce de petrels, fort connue des navigateurs, et qui vient quelquefois jusque sur nos côtes, est le damier, ainsi nomme à cause de la manière dont son dos est bigarré de blane et de noir. Les matelots, pour lesquels il n'est pas d'un fâcheux présage, comme l'oiseau de tempête, se sont plu à lui attribuer toutes sortes de bonnes qualités, des mœurs sociales et un attachement très vif et très constant peur sa femelle.



(Le Petrel, oiseau de tempête.)

On a distingué des petrels proprement dits, à cause de quelques différences dans la forme du bec, les puffins, dont la plupart des espèces appartiennent à nos mers. L'une d'elles vient au printemps, en troupes innombrables, nicher sur les côtes du nord de l'Ecusse et des iles voisines. Les habitans font un grand massacre de ces oiseaux, qu'ils salent et conservent comme provision d'hiver. Aux îles Sorlingues, les puffins font, dit-on, la guerre aux lapins, et les chassent des terriers, où ils s'établissent eux-mêmes pour pondre.

# TOUGRA, OU CHIFFRE DU GRAND-SEIGNEUR.

Le mot firman, ou mieux ferman, est un mot que nous avons fait passer dans notre langue, et dont le sens est indique dans nos Dictionnaires; il repond assez bien au mot ordonnance. C'est à tort que le dictionnaire de Boiste le fait dériver du mot latin firmare, tandis que c'est un mot persan de l'usage le plus commun.

C'est en tête de ces ordonnances que se placent toujours les lignes entrelacées que l'on voit à la fin de cet artiele, et que l'on appelle tougra ou nichan. De nos jours, ce chiffre (car il se compose du nom du sultan régnant) est formé de manière à contenir ces mots : L'empereur sultan Mahmoud, fils de sultan Abdul-Amid-Khan, toujours rictorieux. Il est ordinairement tracé en enere d'or et de diverses couleurs. Un officier nommé nichandji (faiseur de nichan) est attaché à la chancellerie turque, et c'est à sa plume que les heureux musulmans et rayas doivent de contempler ce signe de gloire et de félicité. Quoiqu'il ne soit pas aisé de retrouver, dans ce labyrinthe de lettres, les noms augustes de Sa Hautesse, sa forme le fait aisément reconnaître, et grands et petits, s'inclinant avec respect devant lui, ne manquaient jamais autrefois d'exécuter scrupulensement ce qu'il commandait. Ce signe est, pour ainsi dire, toute l'ordonnance; il représente le souverain luimeme, et le voir c'est obeir. Aussi les premiers mots qui viennent ensuite sont ceux-ci:

« Voici ce qu'ordonne ce signe glorieux et impérial, conquérant du monde; cette marque noble et sublime, que l'assistance de Dieu la rende efficace! »

Vient ensuite l'énumération des titres et possessions du sultan : les voici, tels qu'ils se trouvent en tête des capitulations de la France avec la Porte ottomane : s'il y a été changé quelque chose, ce ne serait que depuis peu de temps. On verra que, de même que les rois d'Europe, les empereurs sultans ne tiennent pas toujours compte des conquêtes de leurs ennemis.

a Moi qui, par l'assistance et l'excellence des faveurs infinies du Dieu très haut et très glorieux, et par l'éminence | Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 50.

des miraeles remplis de bénédictions du coryphée des prophètes (à qui soient les saluts les plus parfaits, ainsi que sur sa famille et ses compagnons!), suis le sultan des sultans glorieux, l'empereur des puissans empereurs, le distributeur des couronnes aux Cosroës assis sur leurs trônes, l'ombre de Dieu sur les deux terres, le serviteur des deux villes de la Mcque et de Medine, illuminées de rayons celestes, les plus nobles et les plus illustres de toutes les villes et de tous les lieux; kibla de tous les Musulmans, et mihrab! vers lequel portent leurs vœux toutes les nations de l'univers; le protecteur et le maître de la ville sainte de Jérusalem; le souverain des trois métropoles, Constantinople, Brousse et Andrinople, ainsi que de Damas, qui répand une odeur de paradis; de Tripoli, de Syrie, de l'Egypte, la merveille du siècle, vantée pour ses délices; de tout l'Arabistan, de l'Afrique, de Barca, de Cairowan, d'Alep la blanchâtre, de l'Irak-Arab et de l'Irak-Adjem; de Lahsa, de Basra, du Deilem, et en particulier de Bagdad, siège de la puissance; de Rakka, de Mosoul, de Chehrezour, de Diarbekir, de Zoulquadrié, d'Erzeroum, citée pour sa beauté; de Sebaste, d'Adana, de la Caramanie, de Kars, de Tchildir, de Wan, de la presqu'ile de Morée, de la Crète; de Chypre, Chio et Rhodes; du Magreb (l'Afrique occidentale), de l'Abyssinie; des places de guerre d'Alger, Tripoli et Tunis; des rivages et îles de la mer Blanche (la Mediterranée) et de la mer Noire; des pays de l'Anatolie, de la Roumilie; de tout le Kurdistan, de la Gréce, de la Tartarie, de la Circassie, du Kabartian et de la Géorgie; du Descht-Kiptchak, et de toutes les hordes et tribus tartares qui l'habitent ; de Caffa et de tous les districts situés dans les environs; de toute la Bosnie et dépendances; de la forteresse de Belgrade, place de guerre; de la Servie, de même que des forteresses et châteaux qui s'y trouvent; de l'Albanie, de la Valachie, de la Moldavie, et des différens forts



(Tougra, ou chiffre du Grand-Seigneur.)

qui se trouvent dans ces cantons; possesseur, enfin, de nombre de villes et de forteresses qu'il est superflu de mentionner et de qualifier. Moi, qui suis l'empereur, l'asile de la justice et le roi des rois, le centre de la victoire, le sultan fils de sultan, l'empereur N. fils de sultan N.; moi qui, par ma puissance, origine de la félicité, suis orné du titre d'empereur des deux terres, et, pour comble de la grandeur de mon khalifat, suis illustré du titre d'empereur des deux mers, etc., etc. »

Le mihrab est une espèce de niche pratiquée dans les mosquées du côté où est située la Mecque; dans cette niche se trouve le kibla, qui indique plus précisement le point vers lequel on doit se tourner pour faire sa prière.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE Sont rue du Colombier, n. 30 , pres de la ruc des Petits-Augustins.

LE CASTOR.



(Travaux des Castors.)

Le castor est parmi les quadrupèdes ce que l'abeille est parmi les insectes, un objet de euriosité pour le vulgaire, et de profondes études pour le philosophe. Les récits des voyageurs européens sur ses travaux, sur ses mœurs, sont très répandus, mais ne doment point, en général, des notions assez exactes, des détails assez complets. C'est en Amérique seulement qu'on a pu jusqu'ici bien observer le castor; mais bientôt, peut-être, sa race aura été entièrement détruite par les chasseurs. Il importe donc de recueillir les faits rapportés par les naturalistes américains. Voici les études les plus récentes, consignées dans l'Histoire naturelle de l'Amérique par M. Gedman, l'un des professeurs de l'Institut de Franklin, à Boston.

On sait que les eastors construisent des digues et forment des étangs assez profonds pour qu'ils puissent toujours y plonger sous la glace, au milieu des plus rudes hivers. Ce travail, trop au-dessus des forces d'un seul individu, est exécuté par une association de plusieurs familles; mais les cabanes sont l'ouvrage de ceux qui doivent les habiter. Lorsque la digue est finie, les constructeurs se divisent en petites troupes, dont chacune pourvoit à son logement et le dispose suivant sa convenance: les eabanes destinées à ne recevoir qu'un petit nombre d'habitans sont mesurées pour que l'espace y soit aussi exactement rempli que dans celles d'une plus grande capacité et qui seront plus peuplées. Les murs de ces habitations sont capables d'une grande résistance, bien crepis; des branches d'arbre en forment le tissu, et les intervalles sont remplis par des herbes et des mousses, gáchées avec de la terre humectée prise au fond de l'étang ou sur les bords; des pierrailles entrent aussi dans cette maçonnerie, qui prend avec le temps une grande dureté, surtont en hiver. A l'en-

trée de cette saison, les proprietaires d'une cabane ont soin de la visiter à l'extérieur, de boucher toutes les fentes qui la rendraient moins solide et moins close, de l'enduire d'une conche de terre détrempée que la gelée dureit bientôt : les dents des animaux carnassiers se briseraient contre cette pierre artificielle. Ordinairement deux familles sont lozées sons le même toit, et forment une réunion d'une douzaine d'individus. Dans son habitation, qui lui sert de forteresse, au milieu des provisions qu'il a faites pendant la belle saison, le castor se livre pendant l'hiver aux douceurs du repos et de la société; il a bien mérité ces paisibles jouissances.

Ces animaux sont d'une extrême timidité; ils ne travaillent que la nuit, et avec une grande célérité. La porte de leur eabane est toujours opposée à la rive la plus rapprochée; cette ouverture unique est prolongée jusqu'au sol qui supporte la maçonnerie, en sorte qu'une partie de sa hauteur est constamment dans l'eau. Les magasins sont vis-à-vis : ce sont des troncs de saules, de penpliers et d'autres bois tendres, que le bûcheron puisse abattre sans trop de fatigue avec les instrumens qu'il a reçus de la nature, ses dents incisives, qui succombent quelquefois à ce penible travail, mais dont la perte est promptement réparée. Comme l'ecorce de ces arbres mis en magasin est la seale partie qui serve d'aliment, il faut des abattis considerables pour alimenter la population d'un etang ; mais d'antres substances alimentaires viennent augmenter les provisions de vivres : ce sont principalement les grosses et longues racines du nenuphar jaune. Il faut que le eastor soit affame pour qu'il se décide à manger l'écorce des arbres résineux, tels que les pins, quoique ces écorces plaisent beaucoup aux herbivores, depuis les lièvres jusqu'aux chevaux, et que le liber des pins soit même une ressource pour les hommes du nord, dans les temps de disctte.

Voilà certainement des preuves d'habileté, de prévoyance, et un remarquable exemple de l'esprit d'association; mais qui révèle aux eastors quelques uns des procédés que les sciences seules ont enseignés aux ingénieurs? En habiles hydrauliciens, les constructeurs de digues tracent une ligne droite, si le courant est faible et si l'ouvrage est d'une médioere longueur; mais lorsque les eaux sont plus abondantes, le courant plus rapide, ou la digue très longue, on la courbe en are dont la convexité est opposée à l'effort des eaux.

Pour que cette admirable industrie produise tout ee qu'elle est capable d'entreprendre et d'exécuter, il faut une entière sécurité. Des que les castors sont inquiétés, ils abandonnent leurs étangs et leurs cabanes, et n'en construisent plus. Dans cette pénible situation, l'animal est pent-être encore plus digne des regards de l'observateur que lorsqu'il est au milieu de ses travaux de charpentier et de maçon: il se resont à creuser des terriers au hord d'une rivière; il les multiplie assez pour que ces asiles ne puissent être déconverts tons à la fois, et qu'il puisse aller de l'un à l'autre sans être aperça, en plongeant sons l'eau. Ses excursions nocturnes sont commencées plus tard, et il pousse les précautions au point qu'on ne trouve nulle part l'empreinte de ses pas ; on ne reconnait les lieux qu'il habite que par les souches des arbres qu'il a compés. Quelquefois, avant de renoncer aux avantages que procurent les étangs et les cabanes, toute la population de la bourgade se met à ereuser des terriers autour de l'étang; ee sont des lieux de refuge, dans le cas où les cabanes auraient été forcées. Les chasseurs américains nomment washes cesretrancliemens où le castor arrive en plongeant, et qu'il rend assez spacieux pour qu'il y puisse respirer à l'aise sans se montrer à découvert.

Les instrumens de travail sont, pour le eastor, ses dents, ses pie.ls de devant et sa queue. Ses dents lui tiennent lieu de hache et de scie; ses pieds de devant font l'office de mains, et sa queue sert de masse pour battre le mortier, l'appliquer contre le tissu de branches entrelacées, et le faire pénétrer dans les interstices. On dit que le quadrupède maçon se sert aussi de cette partie de son corps comme d'une truelle, pour donner à l'extérieur de ses ouvrages un poli qui ne peut résulter ni de la percussion ni des manipulations, qui retiennent toujours l'empreinte des griffes: mais dans la réalité, ces ouvrages n'ont pas le poli qu'on leur attribue, et l'animal ne suit que frapper avec sa queue, au lieu de la faire glisser avec une legère pression sur les surfaces pour en faire disparaître les inégalités. Il ne se sert point de truelle, ni d'ancun équivalent de cet outil du maçon.

La chasse des castors est une occupation d'hiver. On les prend soit à force ouverte en les attaquant dans toutes leurs retraites, soit dans des piéges. De quelque manière que le chasseur s'y prenne, il a besoin de connaître parfaitement les habitudes de ces animaux, de discerner an moyen des plus faibles indices l'emplacement de leurs washes, etc. Il faut aussi beaucoup de précautions et d'adresse pour que le castor ne se mélie pas des pièges qu'on lui tend; son odorat n'est pas moins subtil que celui du meilleur chien de chasse; il reconnait, même après quelques mois, ce que l'homme a touché, et il l'évite. On ne parvient à faire disparaître cette odeur dénonciatrice qu'en frottant les pièges avec de l'onguent castoreum, tiré des mâles de cette espèce. La chasse aux pièges est pratiquée principalement dans le bassin du Missouri; autour de la baie d'Hudson, on continue encore l'ancien usage de la chassé à force ouverte, à laquelle toute la population indigène de cette contrée se livre pendant l'hiver. Ce sont les femmes qui vont at/aquer les cabanes, afin de faire fuir les castors vers les lieux où les hommes les attendent Cette chasse fut autrefois très fructueuse: en 1820,

la seule compagnie de commerce de la baie d'Hudson vendit soixante mille peaux de castor. Il n'est pas étonnant que ces animaux deviennent plus rares; l'imprévoyance des chasseurs et des marchands qui les emploient, tend à faire tarir assez promptement cette source de bénéfices. Il n'y a déjà presque plus de castors dans les contrées adjacentes à l'océan Atlantique; leur nombre diminue sensiblement autour de la haie d'Hudson, dans le bassin du Mississipi; on n'en tronve plus que dans la partie supérieure du cours des rivières. Serait-il possible d'arrêter cette guerre d'extermination, on de diminuer, au moins, ses effets destructeurs? Le pouvoir de l'homme ne pourrait-il pas être applique d'une autre manière à eette race intéressante? On a vu des castors apprivoisés, et on a même observé que dans cet état, aussi bien que dans leurs forêts et leurs étangs, leur queue est pour eux un instrument de percussion, une rame pour la natation, un moteur pour se précipiter rapidement au fond de l'eau, et revenir à la surface avec la même célérité. Il est à-désirer que ces essais soient étendus, continués avec persévérance: ils seraient pour nous une source d'instructions très importantes et très diverses, s'ils étaient dirigés vers un but philosophique, sans perdre de vue les intérêts industriels et commerciaux. On ne pourrait les tenter en France que dans le cas où il s'y etablirait, comme en Angleterre, une société zoologique pour faire sur l'éducation des animaux toutes les « recherelles qui exigent beaucoup de temps et le concours de nombreux coopérateurs.

Tout fait présumer que les castors s'accoutumeraient à vivre près de l'homme, et sous sa tutelle, qu'ils consentiraient à résider, comme le cygne domestique, sur une pièce d'eau qu'on lui aurait préparée, dans une cabane qui ne serait pas son propre ouvrage. Les mœurs de cette espèce inoffensive offriraient un spectacle attrayant: rien de plus gra-. cieux, dit-on, qué les jeux des petits castors. Dans la narration du voyage du capitaine Franklin dans les mers polaires, on a recucilli le fait suivant, que nous nous plaisons à transerire: « Un négociant qui avait fait un long séjour dans le » pays contigu à la baie d'Hudson, vit un jour cinq jeunes » eastors qui s'amusaient dans l'eau, sautant sur un tronc » d'arbre, se poussant l'un l'autre, et faisant à qui mieux » mieux mille espiégleries enfantines. A la faveur de quel-» ques broussailles, il s'avança très près de ce groupe; arma » son fusil, et s'apprétait à faire fen: mais il était père; le » tableau qu'il avait sons les yeux était une image si naïve, » si vraie de sa propre famille! il fut désarmé, et ne tira point.»

La vic de chaque individu est un poème dans lequel un certain nombre de personnages ont leur place marquée dès l'origine; leur sort à tous ne peut être connu que lorsqu'on suit l'histoire de celui qui joue le principal rôle.

MADAME ROLAND, Lettres.

#### VENTRILOQUIE.

TÉMOIGNAGES HISTORIQUES. — GOMMENT SE FORME LA VOIX DU VENTRILOQUE.

On donne le nom de rentriloques, gastriloques, gastri mythes, engastrimythes, aux personnes qui ont ou paraissent avoir la faculté de parler de l'estomac ou du ventre.

Il y a lieu de croire que les Pythies on Sibylles antiques étaient gastrimythes. Le fidèle qui venait les consulter entendait des paroles sortir du fond de leur poitrine, et ne lesvoyait ni ouvrir la bouche ni remner les lèvres. Le même phénomène s'offrait chez quelques possédés au commencement du christianisme.

La traduction des Septante d'hébren en gree (voyez page 485) rend le mot cb par celui d'engastrimythe. On suppose que la pythonisse de Gelboé, en évoquant Samuel devant Saül, se servit de sa puissance gastromancienne pour faire parler l'ombre. Platon, Hippocrate (livre V, sur les Epidémics), Plutarque, font mention des ventriloques. Euryclès est souvent cité comme le premier gastrimythe comm.

Saint Chrysostome regarde les ventriloques comme des hommes divins; il les croit donés de l'art de prédire. La même ôpinion est soutenue par Æcumenius.

Léry, voyageur français du XVI<sup>c</sup> siècle, décrit une scène de ventriloquie religieuse qui se passa durant son séjour parmi les Tupinambas.

Antoine van Dale, médecin hollandais, raconte l'ancedote suivante: « Des milliers d'hommes ont vu comme moi à Amsterdam, en 1685, dans l'hôpital des Vieillards, une femme âgée de soixante-treize ans, nommée Barbara Jacobi; elle se tenait à côté d'un petit lit, dont elle écartait les rideaux. Le visage à découvert, et tourné du côté vers lequel elle adressait la parole, elle feignait de parler à un homme qu'elle appelait Joachim. Selon ce qu'elle disait, on entendait le prétendu Joachim tantôt pleurer et tantôt rire, quelquefois il poussait des gémissemens, faisait des exclamations et des éclâts de rire, quelquefois il se mettait à chanter; et tout cela avec tant d'art et de grâce, qu'il n'y avait jamais ni la moindre hésitation, ni la plus légère interruption. »

Celius Rhodiginus, qui professait les belles-lettres à Milan et à Padoue au commencement du xvi° siècle, parle aussi d'une femme « du ventre de laquelle on entendait la voix de l'esprit immonde. Cette voix, ajoute-t-il, était fort grèle : cependant, quand il le voulait, elle était très distincte et intelligible. Ce démon, gité dans le corps de la femme, s'appelait Gincinnatulus. Il faisait des réponses merveilleuses sur les choses du passé; mais quand on le questionnait sur l'avenir, c'était le plus grand menteur du monde, et il manifestait quelquefois son ignorance en affectant une espèce de bourdonnement, un nurmure incertain, un bruit sourd, où l'on ne pouvait rien comprendre.»

Jérôme Oléaster, grand inquisiteur en Portugal, savant distingué, dans un ouvrage imprimé en 1656, cite le fait suivant : « Lorsque je faisais mes études au collège royal de Lisbonne, je me rappelle avoir vu une certaine Cécile que l'on ameua au palais, où elle comparut devant le sénat. On entendait partir de ses coudes, et quelquefois d'autres parties de son corps, une voix grèle, qu'elle attribuait à un nomme Pierre-Jean, mort depuis quelque temps. Cette voix répondait sur-le-champ et très vite aux questions qu'on lui faisait; elle ne cessait de recommander à tout le monde l'indigence de la pauvre Cécile. Par jugement du sénat, cette jeune fille fut exilée à l'île de Saint-Thomas (ile des Antilles), où elle mourut.»

Augustinus Steuchus, dit Engubinus, évèque de Ghisaimo, en Candie, affirme qu'il a vu des ventriloques; mais il n'y croit point, et il met tout sur le compte des démons.

Etienne Pasquier, dans ses Recherches sur la France, livre vi du tome Ier, dit': « Il n'y a pas douze à treize ans, il est mort un bouffon nommé Constantin, qui représentoit presque toutes sortes de voix : tantôt le chant des rossignols, qui n'eussent pas mieux su dégoiser leurs ramages que lui; tantôt la musique d'un âne, tantôt les voix de trois on quatre chiens qui se battent, et enfin le cri de celui qui, pour

être mords par les autres, se va plaignant. Avec un peigne mis dans sa bouche, il représentoit le son d'un cornet à bonquin. Mais surtout étoit admirable qu'il parloit quelquefois d'une voix qu'il tenoit tellement enclose dedans son estomach, à manière qu'étant près de vous, s'il vous appeloit, vous eussiez eru que c'eût été une voix qui venoit de bien loin, etc. »

« En 1643, dit l'écrivain anglais Dickinson, on voyait à Oxford, en Angleterre, un homme que l'on appelait le chu-choteur ou le marmotteur du roi; son vrai nom était l'anning. La bouche fermée, les lèvres closes et immobiles, il savait tirer du fond de sa poitrine des paroles très distinctes, si merveilleusement, qu'on les croyait venir d'un endroit fort éloigné. »

Jean Brodeau, savant critique du XVI° siècle, donne dans ses Miscellanées l'histoire des friponneries de Louis Brabant, valet de chambre de François I°, qui, au moyeu de son talent de ventriloque, persuada à une dame de Paris de lui donner sa fille, bien faite, belle et riche, en mariage, et obligea un banquier de Lyon, nommé Cornu, à le doter.

Parmi les plus célèbres ventriloques modernes, on compte le baron de Mengen, Saint-Gille, Tiemet, Fitz-James et Comte.

Ou a cru long-temps que les ventriloques formaient leur voix intérieure en aspirant. L'abbé de La Chapelle, qui a écrit un livre entier fort enrieux sur l'engastrimysme, a jeté quelques lumières sur cette question; les travaux du docteur Fournier ont détruit tous les doutes. Le mécanisme des operations de la ventriloquie ne paraît consister réellement qu'à savoir étouffer sa voix lors de la sortie du larynx, et pendant une opération longue et soutenne. La glotte, presque entièrement fermée en cet instant, refoule l'air vers les poumons, et n'en laisse sortir ensuite qu'une petite quantité, celle qui est précisément nécessaire à la formation de la voix artienlée. Le ventriloque parle, pendant l'acte d'expiration, comme parlent naturellement tous les hommes.

Il n'est presque personne qui ne puisse devenir ventriloque : les seules conditions nécessaires sont le travail, la patience, une certaine flexibilité des organes de la parole, et surtout une forte poitrine.

#### SHAKSPEARE.

SON PORTRAIT. — LA MAISON OU IL EST NÉ. — SON TOMBEAU. — L'ÉGLISE DE STRATFORD.

William Shakspeare (prononcez Chekspir), le plus grand génie du théâtre anglais, est né à Stratford, sur Avon. dans le comté de Warwick, le 25 avril 1564. L'histoire de ses premières années est fort obscure, et a exercé l'é udition d'un grand nombre de commentateurs; mais tout ce qui est resté comm de la jeunesse du poète, c'est qu'il etait le fils ainé d'une nombreuse famille; son père, commerçant de laine, avait été bailli et alderman de Stratford. A dixhuit ans, Shakspeare éponsa une femme plus âgée que lui de huit ans, nonmée Anna Hatway, fille d'un cultivateur; il en cut trois enfans; mais cette union n'exerça aucune influence sur sa vie. D'après quelques auteurs, le grand poète était ce qui s'appelle un bon enfant et joyeux compagnon, plein de saillies et d'andace : obligé de fuit la vengeance d'un baronnet sur les terres duquel il avait chassé la nuit, et dont il avait ridicalisé la personne dans une baliade. Shakspeare se sanya à Londres. Suivant d'antres écrivains, an contraire, le caractère melancolique du jeune homaie. l'éanui qu'il éprouvait dans la maison de son père, qui lui dechirait ses essais poétiques, son mariage mal assorti, des



travaux opposés à sa vocation, avaient décidé son départ. A Londres, il fut reduit, dit-on, à la condition de garder à la porte des théâtres les chevaux des seigneurs; il devint, quelques années après, acteur, puis auteur. On raconte qu'il représentait dans Hamlet le spectre avec un jeu effrayant; mais il préférait en général les rôles de comédie. Fixé à Londres, d'où il ne s'éloignait que pour quelques rares et courts voyages à Stratford, il donnait chaque année deux ou trois pièces de theâtre. Avant de composer des tragédies on des comédies, Shakspeare avait écrit un grand nombre de sonnets, et quelques poèmes, comme l'enus et Adonis, Lucrèce, ouvrages empreints du goût italien, répandu en Europe au xviº siècle, et qui se distinguaient par une grande profusion d'images, la subtilité d'esprit et l'affectation du style. Ses sonnets cependant sont sonvent remplis de grâce, et d'une exaltation amoureuse pleine de charme. A l'époque où notre poète écrivit pour le théâtre, les représentations dramatiques étaient en vogue. L'Augleterre se reposait, sous le règne d'Elisabeth, de ses longues et sanglautes guerres civiles; la reine avait répandu le goût des fêtes et des spectacles. Shakspeare arriva pour répondre an besoin de son époque, et vint exposer sur le théâtre, avec la plus sublime énergie, toute l'histoire de sa patrie. Malgré le despotisme absolu d'Elisabeth, le poète n'était nullement gèné dans ses créations; il mettait librement et naivement en scène tous les personnages de la royauté et de la noblesse; il peignait avec les plus sombres coulcurs la tyrannie et les debanches de Henri VIII, père de la reine. Shakspeare obtint la plus grande popu'arité, même de son temps. Ses pièces non contestées sont au nombre de trentesix, et out été composées dans l'espace de viegt-cinq ans, depuis 1588 jusqu'en 1614, epoque à laquelle il a cessé d'éerire. Le génie de Shakspeare porte la même profondeur dans la passion la plus pathétique, comme dans la gaieté et le ridicule les plus fous ou les plus bizarres. Cette puissance avait sa source dans une intelligence élevée et une sensibilité exquise, qui lui faisaient comprendre toute la portée d'une situation. Nul ne sait mieux développer les caractères et mettre en scène un grand nombre de personnages, et les faire arriver, agir et tomber, comme dans la réalité même. Si Shakspeare est le poète de tous les peuples, par la peinture énergique et vraie des passions, par cette haute et vaste philosophie, qui, dans Hamlet, par exemple, sonde les abimes de l'existence, il est aussi le poète national de l'Angleterre, par la vérité, par la sombre et sauvage puissance avec laquelle il ressuscite les sonvenirs, les vieilles coutumes, les vieilles haines, comme dans Richard III, Henri VI, Henri VII, Henri VIII, etc. Non seulement tous les caractères de ses drames tragiques sont admirablement variés; mais ce génie si fort, si rude, et souvent si terrible, est d'une délicatesse ravissante dans les caractères de femmes, d'une originalité piquante dans ses comédies, dans Timon d'Athènes et les Commères de Windsor, plein d'une gracieuse imagination dans Cymbeline, le Songe d'une nuit d'été, la Tempéte. Il est également supérieur dans le tragique, le comique et le fantastique. Ses défauts tiennent à son époque. Il est souvent grossier dans son langage, rempli de subtilités dans la pensée et l'expression.

La France a été long-temps sans connaître Shakspeare; c'est Voltaire le premier qui a attiré l'attention sur lui; mais Voltaire ne sentait pas tout le génie du poète anglais. La première traduction complète a été faite par Letourneur à la fin du XVIII° siècle; une nouvelle édition de cette traduction a paru en 4821, revue par M. F. Guizot: c'est la moins mauvaise. L'Angleterre compte un très grand nombre d'éditions de Shakspeare, et de commentaires sur sa vie et ses pièces. En Allemagne et en France, il a été le sujet de longues et vives querelles littéraires, qui paraissent aujourd'hui terminées.



(Maison où est né Shakspeare.)

Vers 1614, Shakspeare, à peine âgé de cinquante ans, abandonna Londres, et se retira dans sa ville natale; il y jouissait depuis deux ans d'une petite fortune amassée par son travail, lorsqu'il mourut, le 23 avril 1616. On ignore le genre de maladie auquel il succomba. Son testament daté du 25 mars 1616, n'offre rien de remarquable, si ec n'est l'oubli singulier de sa femme, dont il ne fait mention que pour lui léguer le second de ses lits après le meilleur.

Le jour de la mort de Shakspeare fut anssi celui de la mort de Cervantes. Shakspeare a été enterré dans l'église de Stratford où subsiste encore son tombeau.



( Eglise de Stratford.)

Il y est représenté de grandeur naturelle, assis dans une niche, un coussin devant lui et une plume à la main. Selon l'usage des temps, sa figure avait été peinte, les yeux d'un brun clair, les cheveux et la barbe foncés, le pourpoint était écarlate et la robe noire. En 4793, l'un des principaux commentateurs du poète, Mulone, eut la malheurense idee de faire enduire la statue d'une épaisse couche de blane, afin de lui donner la couleur des statues antiques. Sur la pierre sépulerale, placée au-dessous de la niche, on a gravé l'inscription suivante, composée, à ce que l'on croit, par Shakspeare lui-même:

« Ami, pour l'amour de Jesus, abstiens-toi de fouiller la poussière ici enclose. Beni soit celui qui éparguera ces pierres, et mandit soit celui qui déplacera mes os! »

Le tombeau de Shakspearc est encore anjourd'hui en Angleterre l'objet d'un pèlerinage de curieux ; pendant lougtemps, l'arbre appelé le múrier de Shakspeare, celui sous lequel il reposait, a partagé la même vénération. Au milieu du XVIIIe siècle, un nomme Castrell, ministre protestant, acheta Newplace : e'était le nom de la maison du poète ; elle passa depuis dans plusieurs mains et fut rebatie; le murier seul fut respecté. Ce M. Castrell, géné par la foule qui venait visiter l'arbre vénéré, ent la brutalité de le faire couper, ce qui causa une éncute parmi les habitans indignés de Stratford; mais le murier fut sauvé par un horloger de Stratford, aui gagna beaucoup d'argent à en faire des tabatières, des boites à cure-dents, etc. Ce même M. Castrell, -pour eviter de payer la taxe que l'on voulait imposer à la maison de Shakspeare, commit encore le vandalisme de la faire demolir et d'en vendre les matériaux. La maison où est ne le poète existe toujours à Stratford; on la montre aux voyageurs, dont on exploite la curiosité en leur vendant les prétendus meubles qui ont servi à son u- ce.



(Tonde, n de Shakspeare, )

#### FRANCE.

BOURBON-L'ARCHAMBAULT. — SES EAUX MINÉRALES. — SA SAINTE CHAPELLE. — LA QUIQUENGROGNE.

Bourbon-l'Arch imbault (Aquæ Bormonæ Borbonium Arcimbaldi) était, selon les tables romaines, située dans l'Aquitaine première (Aquitavia prima), au pays des Bituriges Cubi ou Berrnyers. Jacques Fodéré, dans ses Narrations historiques, rapporte que Bourbon fut érigée en seigueurie en 509, deux ans après la famense bataille de Vouillé, près Poitiers, dans laquelle Clovis battit les Visigoths. Assiègée et prise, en 759, par Pépin, qui la donna, ainsi que son territoire, à Nibelunge, son parent, cette forteresse devint une baronnie sous Charlemagne. Vers le commencement du xe siècle, Aymar, ou Ademar, sire de Bourbon, possédait déjà tous les environs, ainsi que Chantelle, Herisson et Murat, quand Charles-le-Simple lui fit don, en 915, du pays où se trouvent actuellement Moulius et Souvigny. Cette augmentation de territoire et la position avantageuse du château, situé sur des rochers entoures par des précipiees et par la petite rivière de Burge, qui forme au pied un vaste étang , permit bientôt aux successeurs d'Aymar de posséder une seigneurie considérable qui devint par la suite un duché-pairie, dont le siège ctait à Bourbon. En 1272, Beatrix de Bourgogne, petite-fille d'Archambault IX, mort à l'île de Chypre, épousa Robert de France, comte de Clermont, un des fils de saint Louis, et lui apporta en dot les seigneuries de Bourbon, de Charolais, et de Saint-Just en Champagne. Leur postérité, qui prit, suivant l'usage du temps, le surnom de Bourbon, règne encore aujourd'hui en France, en Espagne, à Naples et à Lucques.

Bourbon-l'Archambault, dont la population s'élève à 5,000 habitans, est située au fond d'une vallée environnée d'un pays riche et fertile. Cette petite ville, autrefois cheflieu d'une châtellenie qui s'étendait sur quelques parties du Nivernais, dans les paroisses de Langeron et de Livry, est devenu le chef-lieu d'un canton de l'arrondissement de Moulins, département de l'Allier. Elle est surfout connue par ses caux minérales, dont la température, prise an grand paits, est de 51°,50 du thermomètre centigrade. Leur composition est formée d'acide carbonique libre, de sel marin, de sulfate de soude, d'un pen de carbonate et de silice. Une autre source, dite de Jonas, éontient un peu de chaux et d'oxide de fer; sa température, qui est froide, est variable comme celle de l'atmosphère. Ces eaux sont particulièrement employées pour le traitement des paralysies et des rhumatismes; on les prend en bains, en donches on en boissons, et la saison, qui commence le 15 mai, finit le 1er octobre. La source produisant 2,400 mètres cubes d'eau en vingt-quatre heures, on 5 à 6,000 bains par jour, nne si grande abondance fera sans donte établir par la suite des ctuves et des bains de vapeur, qui feront de Bombon-l'Archambault l'un des plus beaux établissemens en ce genre, et lui attircront facilement la vogne, sa distance de Paris étant tout au pluse de 80 lieues. Le bâtiment thermal renferme seize cabinets de bain avec douches; la ville peut recevoir trois cents étrangers à la fois, et le mouvement en 1829 a été de cinq cents baigneurs pour toute la sa son.

La Sainte-Chapelle, commencée par Jean II, de Bourben, continuée par Pierre II, achevée, en 1508, par Anne de France, et détruite en 1795, pouvait passer pour la rivale de celle de Paris. On y remarquait les statues de Jésus-Christ, de ses douze apôtres, d'Adam et d'Eve, ainsi que des bas-reliefs sur lesquels se tronvaient le blason et la généalogie de la maison de Bourbon et de ses alliances. Le portail était orné des statues de saint Louis, de Pierre de Bourbon et d'Anne de France, sa femme. Les vitraux peints à l'antique étaient des plus anciens, des plus beaux et des

micux conservés qu'il y cût en France. Ils représentaient limit sujets tirés de l'Histoire ecclésiastique : 1º le sacrifice d'Abraham; 2º Jésus-Christ gnérissant le paralytique; 5º un crucifix; 4º l'empereur Constantin qui délibère s'il donnera bataille; et un ange qui lui promet la victoire en lui montrant la croix avec ces paroles : In hoc signo vinces (sons ce signe tu vaineras); 5º sainte Hélène qui demande à un juif on est la croix sur laquelle Jésus-Christ est mort; 6º sainte Hélène qui découvre par miracle la vraie croix; 7º Heraclius qui, après avoir vaineu Cosroès, reconvre la sainte Croix; 8º enfin, Héraelius en chemise et nu-pieds, qui porte en triomphe la sainte Croix.

Dans la chapelle souterraine, appelée le Trésor, où l'on descendait par un escalier de vingt marches, se voyait une très belle croix d'or, du poids de quatorze marcs, dont le montant était d'un pied et demi, le travers d'un pied, et la largeur de l'un et de l'autre de trois pouces. Au haut de cette croix était une couronne d'or qui portait sur une de ses bandes l'inscription suivante : Louis de Bourbon, second duc de ce nom, fit garnir de pierreries et dorures cette croix l'an 1595. Elle était enrichie de trente grosses perles et de cum pierres precieuses. Elle renfermait une épine de la couronne de Jésus-Christ, ainsi qu'une petite croix faite du vrai bois de la croix. On prétend que cette dernière relique est encore dans l'église de Bourbon.

Une montagne ou calvaire de vermeil servait de piédestal à cette croix, au bas de laquelle on voyait à genoux le due Jean de Bourbon et la duchesse Jeanne de France, sa femme, avec leurs couronnes et leurs habits d'apparat. Au pied de la eroix était une tête de mort et quatre ou cinq ossemens en argent. Saint Louis ayant donné à son fils Robert le morcean de la vraic croix dont nous venons de parler, Louis Ier, due de Bourbonnais et fils dece dernier, fit prendre à son église le titre de Sainte-Chapelle. Il fonda sept vicairies avec chacune 62 livres tournois de rente par an, à condition que, le jour des morts, les titulaires réuniraient cinq cents personnes les plus pauvres de ses châtellenies du Bourbonnais, et donneraient à chaeune deux denrées (environ deux livres) de pain, une pinte de vin, mesure de Paris, une cotte de drap de la valeur de 5 sons, une paire de souliers de 19 deniers en argent, et pour 5 deniers de viande. La tradition rapporte que, le jour de l'assassinat par Jacques Clément de Henri III, qui avait été duc d'Anjon et de Bourbonnais, le tonnerre tomba sur la Sainte-Chapelle, et fracassa la barre placée dans les armes des Bourbons, qui cessaient des ce moment, par l'extinction des Valois, d'être branche cadette, dont cette barre était le signe.

Le château de Bourbon, rebâti au xure siècle, et dont les constructions qui existaient encore au xvie, étaient dues à Archambault IX, Louis Ier, Louis II, Pierre II, avait, dit-on, vingt-qua re tours, dont deax, remarquables par leur grosseur, se nommaient l'Admirale et la Quicangroigue ou Quiquengrogne. Lorsque Louis Ier voulut faire construire la Ouiquengrogne, les bourgeois de Bourbon se plaignirent de ce qu'elle dominerait et battrait la ville ; ils vonlurent se révolter et chasser les ouvriers qui y travaillaient. Mais le due Louis, nullement disposé à céder, posta ses hommes d'armes, la lance au poing, le casque en tête, autour des fondations, et répondit aux clameurs de ses vassanx: On la bătira, qui qu'en grogne! Lorsque la tour fut bâtie, le nom lui resta, et anjourd'hui elle sert d'horloge à la ville. « C'est plaisir, dit M. Achille Allier dans ses Esquisses bourbonnaises, de la voir noire et sombre, coiffee le plus-drôlement, du monde d'une poivrière peinte en rose, en blane an toit bleu plombe, s'elevant coquettement comme le plumet d'un garde national le long de son ourson de parade, » La Quiquengrogne est le sujet d'un nouveau roman de M. Victor Hugo, dans lequel il développe

ses idées sur la féodalité militaire et civile, comme Notre-Dame de Paris lui a servi pour exposer ses idées sur la féodalité religieuse et ceelésiastique.

#### LA SEMAINE.

CALENDRIER HISTORIQUE.

Évènemens remarquables ou enrieux.

6 Juillet 4792. — Mort de Paul Jones, célèbre marin, né en Ecosse vers 4756. C'est lui qui joue le principal personnage dans le Pilote, roman de Cooper. Paul Jones s'est surtout distingué au service des Etats-Unis. Louis XVI lui fit présent d'une épée d'or, dont la lame portait une inscription en son honneur. Après avoir passé au service de Russie avec le grade de contre-amiral, et avoir offert ses services à la cour de Vienne, et ensuite à la France, il mourut à Paris: l'assemblée législative décida que, pour consacrer la liberté des cultes, elle assisterait à ses funérailles.

6 Juillet 1809. — Bataille de Wagram, remportée sur les Autrichiens. Napoléon embrasse Maedonald devant l'armée, et le nomme maréchal de l'empire.

6 Juillet 4820 — Proclamation de la constitution à Naples, par Ferdinand I<sup>er</sup>

7 Juillet 1145. — Mort de Pierre l'Ermite. Ce moine cloquent, qui le premier, tête et pieds mus, la croix à la main, ceint d'une corde, affablé d'un froc grossier, parcourut l'Europe en préchant la délivrance du Saint-Sépuicre et des chrétiens, était né dans le diocèse d'Amiens. Il avait guerroyé en Flandres, sous un comte de Boulogne, s'était ensuite marié, et après la mort de sa femme était entré dans les ordres.

7 Juillet 4807. — Traité de Tilsitt entre Alexandre et Napoléon, qui rétablit l'union entre la Russie et la France.
 7 Juillet 4815. — Entrée des armées étrangères à Paris.

8 Juillet 1790. — Mort de Adam Smith, économiste écossais. Son ouvrage intitulé: Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, publié en 1776, peut être considéré comme l'introduction à la science moderne de l'économie politique.

8 Juillet 1821. — Mort de Hubert Goffin, dont le courage sauva, en 1812, soixante-dix ouvriers mineurs enfouis à 170 mètres de profondeur dans la houillère Beau-ion.

• 9 Juillet 1587. — Les moines appelés feuillans entrent à Paris au nombre de soixante-deux, en chantant l'office : Jean de la Barrière, leur abhé, marche en tête.

9 Juillet 1757. — Mort de Jean-Gaston Médicis, septième et dernier grand-duc de Toscane

9 Juillet 1716. — Mort de Joseph Sauveur, mathématicien, qui s'est surtout occupé de recherches sur la théorie du son. Né à la Flèche, le 24 mars 1653, il avait été muet jusqu'à l'âge de sept ans. « Cette impossibilité de parler, dit Fontenelle, lui épargna tous les petits discours inutiles de l'enfance; mais peut-être l'obligea-t-elle à penser davantage. Il était déjà machimiste; il construisait de petits moulins; il faisait des siphons avec des chalumeaux de paille, des jets d'eau, et il était l'ingénieur des autres enfans. »

40 Juillet 1472. — Jeanne Hachette fait lever, "à Charlesle-Téméraire, le siège de Beauvais. Le vrai nom de cette fille courageuse, suivant quelques auteurs, est Jeanne Lainé. En mémoire de son héroisme, Louis XI ordonna qu'on ferait le 10 juillet de chaque année une procession

dans laquelle les femmes auraient le pas sur les hommes. Il maria Jeanne à Colin Pilon, et exempta ses descendans de la taille.

10 Juillet 4657. — Enregistrement des lettres patentes portant création de l'Académie française.

40 Juillet 4685. — Mort de Mézerai, historien français; ses deux principaux ouvrages sont : une Histoire de France en trois volumes in-folio, et un Abrègé chronologique. On rapporte qu'il avait l'habitude de travailler à la lumière, en plein jour, ses volets soigneusement fermés.

11 Juillet 1820. — Le gouvernement bavarois défend au prince de Hohenlohe-Waldenbourg-Schillingsfurts, de faire des miracles sur les places publiques, et lui ordonne de les faire en présence d'une commission nommée d'office. Le prince refuse.

42 Juillet 1549. — Ordonnance de Henri II; qui défend à tous artisans-mécaniques, paysans, geus de labeur, de porter pourpoints et bouffantes de soie; « et parce qu'un grand nombre de bourgeoises se font d'un jour à l'autre damoiselles, il leur est défendu de changer leur état, à moins que leur mari ne soit gentilhomme. »

12 Juillet 1733. — Mort de la marquise de Lambert, belle-fille de Bachaumont. Ses ouvrages sont: les Avis d'une mère à sa fille; un Traité de l'amitié; des Réflexions sur les richesses: un Dialogue entre Alexandre et Diogène; un Discours sur la réputation et la considération.

La traduction des Septante et la Vulgate. — Il y a deux principales traductions de la Bible: l'une d'hébreu en grec, appelée la traduction des Septante, parce que l'on prétend qu'elle a pour auteurs soixante-dix on soixante-douze interprêtes, envoyés par Éléazar, grand-prêtre des Juis, à Ptolémée-Philadelphe, roi d'Égypte, qui les avait demandés en grande solennité, et en lui offrant de magnifiques présens.

L'autre traduction s'appelle la Vulgate, c'est-à-dire la plus communément reçue et regardée comme fidèle. Elle a été faite d'hebreu en latin, et déclarée authentique par le concile de Trente.

Au riche contre l'ennui. — Prends donc un rabot, te dirait Muhammed; c'est une arme qui te fera combattre avec succès cette maladie de l'ame, cet affreux poison de la vie que l'on nomme ennui, dont la sècheresse te fletrit en pleine santé, et te rend misérable au sein de l'opulence. Plie ton eorps, contourne-le en tous sens! fais couler ces liqueurs stagnantes dont la corruption infesterait bientôt tes organes et ta volonté. Prends un rabot! s'il ne te donne pas la subsistance du corps, dont tu n'abondes que trop, tu en recevras une bien plus précieuse: celle de ton ame qui languit et te désespère.

LE CORAN.

### AGAVE D'AMÉRIQUE (AGAVE AMERICANA).

Cette belle plante est un des échanges que le Nouveau-Monde a faits avec l'ancien, au grand avantage de l'un et de l'autre. Elle est cultivée dans quelques departemens méridionaux de la France, et réussira sans donte dans tous les lieux où l'olivier peut réussir. On l'a confondue mal à propos avec les aloès, plantes de la famille des asphodèles, tandis que les agaves appartiennent à celle des bromèliacècs. Quelques ressemblances de forme ent causé et mainteuu cette erreur qu'il est temps de faire cesser. Les aloès fournis-ent des drogues médicinales, et l'art de guérir n'a fait jusqu'à présent aneun emploi des agaves. Quelques espèces du premier genre s'élèvent à la hauteur de grands arbres; on en cite un aux îles Canaries qui n'a pas moins de treize pieds de diametre, et près de soixante-dix pieds de hauteur; les agaves n'ont point ces grandes dimensions, et n'existaient qu'en Amérique avant qu'on les ent introduits dans l'ancien continent.

Comme l'azave dont il s'agit est de la même famille que l'ananas, il n'est pas étonnant que ces deux plantes aient des feuilles assez semblables : mais eclles de l'agave sont plus fortes, plus raides, et armées de pointes qui blesseraient ernellement, si l'on s'exposait à leurs piqures. Cette plante est donc très propre à faire des haies et des elôtures défensives, pourvu qu'on puisse lui laisser assez d'espace, car elle occupe une largeur que le ciseau du jardinier ne pent diminuer. Comme cette plante défensive est maintenant acclimatée au pied de l'Atlas, elle peut rendre plus d'une sorte de services aux colons européens qui iront s'établir dans cette partie de l'Afrique.

Outre cette utilité, qui suffirait déjà pour recommander la culture de l'agave d'Amérique, ses feuilles pilées sont un très bon aliment pour les bestiaux, lorsque les fourrages viennent à manquer, ou que les paturages sont desséchés. On tire de ces mêmes feuilles une matière textile dont on fait des toiles et des cordages, qui peut remplacer le chanvre. Une variété de cette plante est surtout propre à



(L'Agave d'Amérique.)

produire cette matière textile en grande quantité, plus fine et plus souple sans être moins forte: c'est l'agave pitte. Enfin, une seconde variété cultivée au Mexique pourvoit à d'autres besoins de l'homme; on en tire une liqueur spiritueuse, le pulque des Mexicains. Cette sorte de vin a le défaut de passer assez promptement à l'aigre ou à une sorte de rancidité causée par l'huile contenue dans toutes les parties de la plante, et que la fermentation n'a pas décomposce. Cette huile, combinée avec la potasse que l'agave

fournit aussi assez abondamment, forme un savon très soluble dans l'eau, et propre aux usages domestiques; il est probable que l'on pourrait aussi extraire du nitrate de potasse (salpètre) de ces mêmes feuilles, comme des tiges de la pomme de terre et des racines de la hetteraye.

Le pulqué distillé donne une eau-de-vie ou rum très fort : c'est le vino mercal des Mexicains. C'est ainsi que les Indiens tirent du chanvre le bang, liqueur des plus enivrantes, et des palmiers un autre alcool plus traitable, et qui ne déplait pas aux Européens accoutumés aux liqueurs moins violentes préparées en Europe. Ainsi, l'agave d'Amérique peut suppléer à la vigne dans quelques contrées, et cette utilité n'est pas à dédaigner, car il n'y a pout-être aucun sol où cette plante ne puisse reussir, pourvu qu'elle trouve une température suffisante. Elle supporte les plus longues sécheresses, résiste aux ouragans, ne redonte pas les ennemis qui attaquent presque tons les végétaux. Elle jouit au plus hant degré des avantages attachés à la robuste constitution des plantes grasses, et ne demande à la terre qu'un point d'appui pour les racines; l'atmosphère lui apportera tout ce qu'il lui faut pour se développer, fleurir, prospérer.

Nous n'avons considéré jusqu'à présent cet agave que par rapport à son utilité : parlons maintenant de sa heauté, de sa haute tige en forme d'élégant candelabre, des milliers de fleurs dont elle se pare. Dans le nord de l'Europe, où elle ne peut fleurir que dans les serres, elle s'élève quelquesois à plus de sept mètres, et les lleurs qui s'épanouissent successivement, garnissent sa hante tige depuis le milien jusqu'au sommet. On a debité une fable étrange au sujet de la floraison de cette plante : on a prétendu qu'elle n'avait lieu qu'une fois dans l'espace d'un sjècle, et que l'épanonissement des fleurs était accompagné d'une explosion anssi bruyante qu'un conp de canon. Ces merveilles furent aussi attribuées au grand cactus, nommé cierge du Pérou, avec un peu moins d'invraisemblance, mais anssi peu de vérité. Les opinions populaires reposent ordinairement sur quelque fait mal observé; il est rare qu'on ne puisse remonter jusqu'à leur origine, et assigner les causes de l'erreur; mais, dans ce cas, toute recherche a été inutile; on ne découvre pas comment on a pu se tromper à ce point au sujet d'une plante cultivée en France, et qui y fleurit depuis long-temps.

La culture a procuré une variété d'agave à feuilles panachées. Les curieux la préfèrent comme plante d'ornement, quoiqu'elle ait le désavantage de fleurir plus tard que la plante commune.

Ne demeurez pas trop tard à la fête, et ramenez vos enfans chez vous de bonne heure.

SERMON D'UN CURÉ.

Il y a des jours où la vertu exerce sur nous plus d'influence; des jours où l'on pardonne tout, où l'on peut tout sur soi-mème; où la joie, cette fille du ciel, semble s'agenouiller dans notre cœur, et demander à son père d'y rester plus long-temps; où tout brille à nos yeux d'une nouvelle sérénité. Si dans ce moment on répand des larmes de plaisir, eclui qu'on éprouve est si grand, que tout disparaît autonr de nons.

JEAN-PAUL (RICUTER).

Il vaut mieux, pour l'imagination, placer le bonheur en avant, et nous donner des espérances qui nous animent que des regrets qui nous découragent.

BENTHAM.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 30.

# TREMBLEMENT DE TERRE DE LISBONNE.



(Ruines de Saint-Paul, à Lisbonne, gravées d'après une peinture achevee par Le Bas en 1757.)

Il existe encore quelques témoins du tremblement de terre qui détruisit presque entièrement Lisbonne le 15r novemore 1755, et leurs récits confirment les détails des mémoires répandus dans l'Europe après ce grand désastre. C'est surtout dans les Transactions philosophiques publiées à Londres que l'on trouve les documens les plus circonstanciés et les plus dramatiques. Nous y remarquons, entre autres pièces importantes, l'extrait suivant d'une lettre qui fut écrite de Lisbonne, en date du 18 novembre 1755, par M. Wolfall, chirurgien. Le calme et le sang-froid de l'écrivain anglais constrastent d'une manière étrange avec l'horreur des faits qu'il raconte.

« L'été avait été plus frais que de coutume, et pendant les derniers quarante jours, le temps avait été très elair et très beau. Le ter de ce mois, vers les neuf heures 40 minutes du matin, une très violente secousse de tremblement de terre se fit sentir; elle parut durer environ un dixième de minute, et en ee moment toutes les églises et les couvens de la ville, avec le palais du roi et la magnifique salle d'Opéra s'écroulèrent. Il n'y ent pas un seul édifice considérable qui restat debout : environ un quart des maisons particulières eurent le même sort; et, suivant un calcul très modéré, il périt plus de 50,000 personnes. Le spectacle des corps morts, les cris des mourans à demi ensevelis dans les ruines, sont au-delà de toute description; la crainte et la consternation étaient si grandes, que les personnes les plus courageuses n'osèrent pas rester un seul instant pour arracher à la mort les victimes arrêtées sous les débris : chacun ne songeait plus qu'à se réfugier sur les places découvertes et vers le milieu des rues. Ceux qui étaient dans les étages supérieurs ont été en général plus heureux que cenx qui ont tenté de fair par les portes; car ceux-ci furent ensevelis sous les ruines, avec la plus grande partie des gens qui passaient à pied. Les équipages avaient plus de chance de salut, quoique les cochers et les laquais fussent fort maltraités. Mais le nombre des personnes écrasces dans les maisons et dans les rues ne fut pas compa- | de la population, qui pouvoit prefiter de la confusion pour

rable à celui des gens ensevelis sous les ruines des églises : comme c'était un jour de grande fête, et à l'heure de la messe, tous les édifices religieux, qui sont très considérables à Lisbonne, étaient remplis de fidèles: les clochers tombérent presque tous avec les voûtes des églises, en sorte qu'il ne s'échappa que peu de monde.

- » Environ deux heures après le choe, le feu se déclara en trois différens endroits de la ville ; il était occasioné par le feu des euisines, que le bouleversement avait rapproché des matières combustibles de toute espèce. Vers ce temps aussi, un vent très fort succéda au calme, et anima tellement la violence du feu, qu'en trois jours la ville fut réduite en cendres. Tous les élémens semblaient conjurés pour nous détruire : aussitôt après le tremblement, qui eut lieu à pen près au moment de la plus grande élévation des eaux, le flot monta tout-à-comp quarante pieds plus haut qu'on ne l'avait jamais observé, et se retira aussi subitement. S'il n'ent pas ainsi rétrogradé, la ville entière serait restée sous l'eau.
- » Aussitôt qu'il nous fut permis de réfléchir, la mort seule se présenta à notre imagination.
- » En premier lieu, la crainte que le nombre des corps morts, la confusion générale, et le manque de bras pour les cuterrer, ne donnassent naissance à une maladie contagieuse, était très alarmante ; mais le feu, qui semblait notre plus dangereux ennemi, les consuma, et prevint ce mauvais effet.
- » Ensuite la famine etait imminente : car Lisbonne est le magasin à blé de tout le pays à cinquante milles à la ronde. Cependant quelques uns des greniers furent heureusement sauvés; et quoique dans les trois jours qui suivirent le tremblement de terre, une once de pain valut une livre d'or, il devint ensuite assez aboudant, et nous fûmes delivrés de la
- » Enfin, il y avait à redouter la eupidité de la classe vile

voler et assassiner. En effet, au commencement, un assez grand nombre de crimes furent commis; mais, par ordre du roi, on dressa des gibets tont autour de la ville, et, après environ une centaine d'exécutions, le pillage fut arrêté.

» Nous sommes encore dans un état de perplexité difficile à décrire: nous avons souffert jusqu'à vingt-deux secousses différentes depais la première. Personne n'ose concher dans les maisons conservées. On dort au grand air, faute de matériaux pour faire des tentes: nous g'avons ni vêtemens, ni meables, ni argent.

» Deux jours après le premier choc, on a creusé pour cherener les corps, et on en a retiré un grand nombre qui sont revenus à la vie. C'est une chose merveilleuse que nous ne soyons pas tous perdus. L'ai logé dans une maison ou habitaient trente-huit personnes, il ne s'en est sauvé que quatre.

» Le roi et sa famille ctaient à Belime, maison royale à une tiene de la ville. Le palais du roi, dans la ville, s'écroula à la première secousse, mais les habitans assurent que le bâtiment de l'inquisition a été renversé le premier.

» La secousse s'est l'ait sentir dans toute l'étendue du royaume, mais plus particulièrement le long des côtes. Faro, Saint-Ubalds, et quelques unes des grandes villes commerçantes sont dans une situation encore pire, s'il est possible, que Lisbonne, quoique la ville de Porto ait entièrement échappé.

» Il est possible que la cause de tous ces désastres soit venue du fond de l'Océan occidental, car je viens de converser avec un capitaine de vaisseau, qui paraît un homme de grand sens, et qui m'a dit qu'étant à cinquante lieues au large, il éprouva une secousse si violente, que le pont de son vaisseau en fut très endommagé. Il crut avoir touché sur un rocher: il fit mettre aussitôt la chaloupe à l'eau pour sauver son équipage; mais il parvint heureusement à amener son vaisseau, bien qu'en mauvais état, dans le port. »

# DES MACHINES, ET DE LEURS AVANTAGES. — PROCÉDÉS INGÉNIEUX.

La question des machines, encore si controversée chez nous, n'occupe pas moins nos voisins les Anglais; mais, plus avancés en cela que nous ne le sommes, c'est par des faits moins que par des argumens presque toujours susceptibles d'une réfutation spécieuse, que leurs économistes démontrent aujourd'hui les avantages incentestables qu'offrent les machines à ceux-là mêmes qu'elles paraîtraient vouer à la misère.

Nous avons sous les yeux un ouvrage remarquable en ce genre, qui, publié à la fin de 1852, est déjà à sa troisième édition. Il est de M. Charles Babbage, célèbre ingénieur, dont la réputation d'habileté et de savoir est européenne. C'est un Traité sur l'économie des machines et des manufactures; il renferme, sous un petit volume, un nombre immense de faits aussi curieux que concluans. Nous nous proposons, non d'en offrir une traduction à nos lecteurs, mais d'y puiser la forme ou le fond de quelques articles d'une application générale.

Le plus fort argument qu'on puisse offrir en faveur des machines est l'accroissement de population dans les localités où elles s'introduisent.

De 1801 à 1851, la population des quatre grandes villes manufacturières de la Grande-Bretagne a augmenté ainsi qu'il suit, d'après les rapports officiels:

 Manchester.
 451 pour 409.

 Glascow.
 461 idem.

 Nottingham.
 75 idem

 Birmingham.
 90 idem

L'auteur de cet article est né dans une petite ville du département des Ardennes, dont la population, ainsi que celle des villages environnans, s'occupe presque exclusivement de lilature on de tissage d'étoffes de laine. Son grand-père lui a plusieurs fois raconté que, il y a quelque soixante ans, une sédition faillit éclater, lors de l'introduction dans le pays des rouets allemands pour filer la laine; car jusqu'alors hommes et femmes lilaient au fuscau, et n'obtenaient qu'un fil grossier, mais solide, qui donnait tant de durée aux tissus de cette époque, que l'habit de noces du père servait invariablement à la première communion du lils. En 1814 la ville de Rhétel n'atteignait pas 5,000 âmes de population, et l'on n'y comptait pas une seule filature à la mecanique; aujourd'hui que les machines se sont repandues, non seulement dans cette ville, mais dans les environs, la population s'est élevée, d'après le recensement officiel de 1851, à 6,585 habitans.

Les avantages que présentent les machines et les opérations manufacturières résultent principalement de trois sources:

- 4º Elles ajoutent à la force de l'homme;
- 2º Elles économisent son temps;

5º Elles convertissent des substances en apparence sans valeur, ou du moins sans utilité immédiate, en produits utiles à la société.

Nous allons faire quelques applications de ces trois données.

# ADDITION A LA FORCE DE L'HOMME. — TRANSPORT DES FARDEAUX.

Nous nous hornerons, sur ce sujet, à l'expérience suivante, empruntée au Traité sur l'art de bûtir; par M. Rondelet.

- 4° On avait à transporter hors de la carrière un bloc de pierre carré, du poids de. . . . . . . . . 4,080 liv.
- 5° Pour la faire glisser sur un plancher en bois, il ne fallait plus qu'une force de. . . . . . . . . 652

606

182

98

- $5^{\rm o}$  Les deux surfaces en contact du plancher et de la plate-forme étant savonnées, il ne fallut plus
- que.
  6º La même pierre, placée sur des rouleaux de trois pouces de diamètre, roulant sur le sol de la
- carrière, était entraînée par une traction de. . . 7º Les mêmes rouleaux reposant sur le plancher
- de hois, la force nécessaire était réduite à. 8º Enfin, les rouleaux étant placés entre le plan-

Il résulte de cette expérience que la force nécessaire pour faire marcher la pierre sur le sol inégal de la carrière était presque les deux tiers de son poids; qu'elle était réduite aux trois cinquièmes de ce poids par le frottement sur un plancher, aux cinq neuvièmes par le frottement de bois sur bois, à un sixième lorsque les surfaces étaient savonnées, à un trente-deuxième lorsqu'on faisait usage des rouleaux seuls, à un quarantième lorsqu'ils roulaient sur un plancher, et enfin à un cinquantième lorsqu'ils roulaient entre deux surfaces de bois.

Chaque nouvelle connaissance acquise, chaque outil nouveau inventé, diminue la fatigue du travail de l'homme. Celui qui imagina l'emploi des rouleaux quintupla les forces humaines; celui qui le premier fit usage du savon on de la graisse, put immédiatement, et sans exercer un plus grand effort, faire mouvoir un poids trois fois plus considérable qu'auparayant.

Les effets que produisent les corps gras en diminiant le frottement ont reçu une application remarquable à Amsterdam, où les conducteurs de traîneaux chargés de poids considérables portent à la main une corde enduite de suif, qu'ils jettent de temps en temps devant le traîneau, dont les bandes se graissent en passant sur cette corde.

#### ÉCONOMIE DE TEMPS.

L'importance de cette économie n'a pas besoin de démonstration, et quelques exemples suffirent pour faire voir jusqu'à quel point il est possible de la pousser.

L'emploi de la pondre à canon dans les travaux des mines est le premier que nous offrirons. Quelques jours de travail peuvent fournir le gain nécesaire pour en acquérir plusieurs livres, et leur emploi peut, en quelques heures, produire des résultats qu'on n'obtiendrait pas, avec les meilleurs ontils, d'un travail de plusieurs mois.

Fabrication des aiguilles. — L'arrangement de vingt mille aiguilles jetées pêle-mêle dans une boite, enchevêtrées les unes dans les autres suivant toutes les directions, parait, au premier abord, une occupation aussi difficile qu'ennuyense, car il faudrait plusieurs henres pour les disposer parallèlement les unes aux autres, si l'on était obligé de les placer une à une; et cependant quelques minutes suffisent pour obtenir ce résultat.

Les aignilles sont jetées dans une auge plate en tôle, légèrement concave au fond. On frappe les bords de l'auge d'une manière particulière, en lui donnant en même temps un petit mouvement longitudinal, et les aiguilles s'arrangent d'elles-mêmes dans des directions parallèles, ce qui est dû à la forme même des aiguilles. Cela fait, on frappe l'auge dans une direction perpendiculaire à la première, et bientôt toutes les aiguilles se rassemblent les unes sur les autres sur l'un des bords de l'auge, en conservant toujours leur parallélisme.

Mais, dans cette position, les aiguilles sont, pour nous servir de l'expression technique, tête-bêche, c'est-à-dire que la pointe des unes est du même côté que la tête des autres; et pour les rendre marchandes, il faut les disposer la tête ou la pointe du même côté. Pour y parvenir, on emploie la méthode suivante : une femme ou un enfant place quelques aiguilles sur une table, et, les pressant avec le doigt indicateur de la main gauche, les écarte un peu les unes des antres, et avec la main droite pousse successivement en avant ou en arrière chaque aiguille à mesure qu'elle se présente, selon que la tête est dirigée dans un seus on dans l'autre. Cette opération, encore pratiquée dans beaucoup d'ateliers, est assez longue, puisqu'on n'agit que sur une aignille à la fois. Voiei le procédé, beaucoup plus rapide, qu'on y a substitué : l'enfant porte au doigt indicateur de la main droite un doigtier en drap; avec le même doigt de la main gauche, il fait glisser en avant du tas, où les aiguilles sont rangées parallèlement, quelques unes d'entre elles, ce qui leur l'ait quitter la position horizontale pour une position plus on moins oblique; il appuie alors doucement son doigtier sur l'extrémité la plus élevée, et les aiguilles dont la pointe est en haut y pénètrent de manière à pouvoir être soulevées, et par consequent séparées des autres avec une très grande rapidité.

Fabrication des clous. — Dans plusieurs opérations des arts, l'usage d'une troisième main serait d'un grand secours à l'ouvrier. Cette troisième main, illa trouve dans plusieurs espèces d'outils qui la remplacent souvent avec avantage.

Tels sont les étaux, les valets, les presses de différens genres, qui retiennent avec force les matières sur lesquelles l'ouvrier pent alors exercer ses deux mains. Nous en trouverons un exemple moins connu dans la fabrication des clous.

Quelques espèces de clous doivent avoir la tête d'une forme particulière. L'ouvrier retire du feu le barreau de fer rougi, et forge d'abord la pointe à la manière ordinaire; puis, la compant à la longueur voulue, sans cependant la détacher du barreau, il la courbe à angle droit, et l'introduit dans un trou de forme convenable pratiqué dans l'enclume, au-dessous d'un lourd martean adapté à une pédale et portant en creux la forme que la tête du clou doit avoir en relief. Après avoir préparé grossièrement la tête du cleu avec son marteau à main, l'ouvrier presse la pédale, le gros marteau est dégage de l'arrêt qui le retenait, et termine d'un seul coup la tête du clou. La combinaison de cet appareil est telle, que le ressant que fait le marteau de son côté, en même temps que la réaction de la pédale, les replace tous deux dans leur première position, et que le marteau reste suspendu; cette même réaction de la pédale détermine en même temps l'expulsion du clou du trou de l'en-

Sans l'emploi de cet appareil, qui lui permet de faire faire à son pied les fonctions d'une troisième main, l'onvrier serait probablement obligé de faire chauffer deux fois son fer.

#### EMPLOI UTILE DE MATÉRIAUX DE PEU DE VALEUR.

Les débris les plus rebutans des animaux tronvent presque tous, dans les arts, d'utiles applications. Les sabots des chevaux, des bœufs, et d'autres rebuts cornés, servent à la confection du blen de Prusse on du prussiate de potasse. Les vases de ferblane ou de tôle de nos cuisines, lorsqu'ils ont mis en défant l'art de l'étameur, peuvent encore tronver un utile emploi : les parties les moins corrodées sont conpées par bandes, percées de trous, et recouvertes d'un vernis noir par les layetiers, qui en protègent les bords et les angles de leurs caisses; le reste peut, traité par l'acide pyroligueux, fournir une belle couleur noire bour les impressions sur tissus.

#### MARINE. - Nº 4.

LA PANNE. - L'HOMME A LA MEIL.

Un homme à la mer! un homme à la mer! et cri funeste part de l'avant, vole à l'antre bout du pavire, descend dans l'entrepont: et partont le travail s'arrète, la voix expire au gosier, les poitrines se crispent.

Puis tout s'anime et s'active; les ordres sont brefs et sees, l'exécution rapide; chacun bondit et se décuple : le navire est en panne, le canot est parti. On a déjà laissé tomber les bouées de sauvetage; planches et cages à poules, tonneaux vides, tout ce qui peut soutenir un homme à la surface des eaux, tout a déjà passé par-dessus bord.

Deux minutes longues comme dix heures de torture ont tombé dans le sablier, et cependant l'homme est séparé du navire par de nombreuses vagues; sa tête noire sur l'ean bleue ne se distingue plus qu'avec peine : s'il n'est point vigoureux nageur, ou s'il n'a rien aceroché, il coulera avant que le canot n'arrive.

Du navire on relève avec une boussole le point où le malheureux est tombé; des matelots du haut des mâts fixent sans cesse leurs yeux sur lui, et indiquent au canot par leurs gestes de quel côté il faut chercher.

L'inspection de la gravure explique à l'œil le principe de la panne. Le vent arrive pérpendiculairement aux flancs du navire; il rencontre des voiles disposées en sens contraire les unes des autres : par sa pression sur celles de gauche, il ferait marcher le navire en avant dans le sens de sa longueur; par sa pression sur celles de droite, il ferait culer en arrière toujours dans le sens de la longueur; ces deux forces se font équilibre. Le seul effet produit par le vent, qui a prise sur toutes les parties hors de l'eau, est de pousser le

navire parallèlement à lui-même, cc qui s'appelle le faire dériver; mais ee déplacement, perpendiculaire à la longueur de la quille, s'exécute lentement, parce que la résistance de l'ean s'exerce sur une surface très grande; il est d'ailleurs d'autant plus faible, que le navire est plongé plus profondément dans la mer, et qu'on aura diminué davantage la voilure.



(Brick en panne.)

Lorsqu'un nomme tombe à la mer et que le temps est ealme, le navire immobile, la mer plane et saus rides, on jetteun bout de corde au maladroit; il s'y accroche, et on le hisse à bord tout trempé, tout confus, sans chapeau, les cheveux plats, aux grands éclats de rire de l'équipage : ce n'est qu'un bain forcé; tant mieux! depuis long-temps pent-ètre in en avait besoin. Mais si le requin nageait dans les eaux du navire, malheur! Sous le ciel pur, pendant que la nature est si douce et que la mer est endormie, le monstre déligure horriblement la scène; l'homme disparaît au milieu d'un large tourbillon, et le calme renait; seulement le sang, pour quelque temps, roule et s'attache autour du navire.

Lorsque la brisc est fraiche, et qu'avant d'avoir arrêté la vitesse du bâtiment on est déjà si loin que l'homme n'est plus aperçu, le canot se dirige vers la bouée de sauvetage, qui est toujours préparée, et qu'au moment de la chute, on a de suite laissée tomber; car c'est vers ce même objet sans doute que le matelot nagera. Souvent cette bouée porte un petit pavillon qui s'élève hors de l'eau.

Mais si la muit et la brume s'ajoutent à l'agitation des vagues, c'est un cas presque désespéré. Alors le eanot luimême court risque d'être englouti par les vagues on d'être perdu dans la brume. On lui donne un final, qui doit toujours être d'avance disposé; on tire de temps à autre quelques comps de fusil on de eanon, on bien on fait pousser des cris à l'équipage. Souvent le temps est si mauvais qu'on ne peut mettre ancune embarcation à la mer; alors on jette par-dessus bord tous les objets disponibles; ou croise pendant quelque temps, si l'on peut, autour du point où l'homme est tombé. Mais on est sitôt entrainé par le vent et la mer à quelques centaines de toises de sa route, que tout espoir est interdit; il faut s'en remettre à la Providence, et espérer que le malheureux, ayant saisi quelqu'un des objets qu'on lui a jetés, se soutiendra assez long-temps pour être recueilli par quelque autre navire. Cela s'est vu plusieurs fois; mais la chance est si faible!

On a imaginé, il y a quelques années, une bouée de sauvetage qui peut rendre les plus grands services, surtout peur les accidens arrives de nuit. Elle consiste en deux bou-

les creuses de cuivre, flottables, et capables de soutenir un assez grand poids; elles sont placées à l'extrémité d'une barre de fer horizontale au milieu de laquelle est lixée perpendiculairement une autre grande tige, qui se maintient verticale dans l'eau par le moyen d'un lest de plomb placé à son extrémité. La partie de cette tige qui est élevée hors de l'eau est munie d'un appareil à l'aide duquel on y fait jaillir une lumière par le même mouvement qui fait tomber la bouée. Cette lumière est pendant la nuit l'étoile de salut vers laquelle se dirigent, et le canot, et l'homme tombé à la mer.

Une frégate française qui était favorisée d'une bouée semblable parvint à sauver, après deux heures de peines inouïes, dans une nuit obscure, un de ses matelots qui s'était mis à cheval sur la traverse, et avait embrassé convulsivement la tige verticale. Ce pauvre diable avait perdu connaissance quand on le repêcha, et il tenait la tige avec tant de raideur, qu'on ne put l'en arracher que deux heures après.

## JUILLET.

Ce mois était le cinquième de l'année instituée par Romulus, et s'appelait quirinalis. Marc-Antoine rendit une ordonnance qui substitua à ce nom celui de Julius, en l'honneur de Jules-César, réformateur du calendrier romain, et né le 12° jour de ce mois.

Ausone représente Juillet sous l'emblème d'un homme nu dont le soleil a hâlé les membres, et dont les cheveux roux sont entrelacés de tiges et d'épis; à son bras est un panier rempli de mûres.

On rapporte qu'à Rome, le jour des calendes de juillet, c'est-à-dire le premier jour, était celui auquel finissaient et commençaient tous les haux des maisons.

Parmi les fêtes anciennes qui avaient lieu dans le cours de ce mois, on distingue les jeux de Neptune, les jeux Appollinaires, ceux du Cirque, et les Minervales. Le 28° jour, on offrait à Cérès un sacrifice de vin et de miel, et le reste du jour on égorgeait quelques chiens roux à la canicule, dans l'espoir de détourner les trop grandes chaleurs.

Chez les grecs, les jeux Olympiques commencés en juin . se continuaient dans les belles journées de juillet.

A l'égard des évènemens les plus remarquables qui se sont passés dans ce mois, on peut consulter le Calendrier historique que nous donnons dans chaque livraison.

Plus on étudie, plus on demeure convaince que toutes nos connaissances ne datent que d'hier, et qu'il en est peutêtre davantage qui ne dateront que de demain.

J.-B. SAY.

#### LE BOEUF BRAILMINE.

vénération des anciens et des indiens pour le bœuf.

—bœufs de cabriolet. — le bison, le zébu.

Dans toutes les parties de l'ancien monde où le climat et la nature du sol ont permis qu'on se livrât avec succès aux travaux de l'agriculture, le bœuf a toujours été considéré comme le plus utile des serviteurs de l'homme, et, afin de mieux assurer sa vie, les lois eiviles et religieuses, à l'enfance des sociétés, l'ont souvent pris sous leur sauvegarde. Jusque dans les temps modernes, les Grecs de l'ile de Chypre et de quelques autres contrées refusaient de se nourrir de sa chair, et voyaient presque du même œil le laboureur qui tue pour le manger le compagnon de son travail, et l'homme qui mange l'ennemi qu'il a tué à la guerre. Le bœuf, dit Pline, était si précieux chez nos ancêtres, qu'on cite l'exemple d'un citoyen accusé devant le peuple et condamné parce qu'il avait tué un de ses bœufs pour satisfaire la fantaisie d'un jeune débauché qui lui disait n'avoir jamais mangé de tripes; il fut banni comme s'il ent tué son métayer. Valère Maxime rapporte le même fait, et Columelle dit que de tuer un bœuf était un crime capital.

On sait combien cet animal était honoré dans l'ancienne

Egypte. L'on n'en tuait gnère que pour les sacrifices, et même il était défendu de mettre à mort ceux qui avaient travaillé. Losqu'ils mouraient on leur faisait des funérailles; enfin, pour attirer sur l'espèce entière plus de ménagement et de respect, on avait mis un bœuf au rang des divinités.

Dans la presqu'ile de l'Inde, le bœuf a aussi été l'objet d'une espèce de culte. Aujourd'hui encore il y a des individus de cette espèce qui sont consacrés, et que l'on nomme bœufs brahmines. On les voit se promener librement dans les villages indoux, entrer daus les marchés, et prendre sans qu'on s'y oppose tout ce qui leur convient en herbes ou en légumes. Le marchand qui est favorisé de cette préférence la tient à grand honneur, et s'en réjouit avec sa famille: souvent même on prévient le désir de l'animal, et on lui présente les alimens qu'on croît devoir être de son goût. C'est ce que représente la gravure de cet article.

Je ne sais, dit Grandpré (Voyage dans l'Inde et au Bengale, tome II), je ne sais si c'est le soin particulier qu'on en prend, la nourriture plus délicate, ou le genre de vie plus aisé qui leur donnent les formes qu'ils ont; mais ce qui est certain, c'est qu'ils sont bien loin d'avoir l'air pesant et tardif des autres animaux de leur espèce; ils sont légers, sveltes, alertes, et ne manquent pas de grâce dans leur taille et leurs mouvemens.

Depuis que les musulmans, et après eux les Européens, se sont établis dans l'Inde, le bœuf ne jouit plus généralement d'un sort aussi heureux. Cette taille dégagée, que le repos, les bons traitemens et la nourriture choisie, lui avaient fait prendre, a été mise à profit pour le travail. Le bœuf a donc été employé, non seulement comme il l'est chez nous, à trainer de pesans chariots, mais on l'a aussi attelé à des voitures légères, et même à des cabriolets. Ses jambes, plus longues, lui permettent de prendre une allure qu'on ne voit



(Bœuf brahmine.)

guère au nôtre, le trot; et quand it a été élevé jeune à ce métier, il peut faire ainsi jusqu'à quinze et vingt lieues dans un seul jour.

La longueur des jambes se remarque surtout chez certaines races qu'on destine plus particulièrement à la voiture; mais un trait qui est commun à toutes celles de la péninsule, c'est une bosse placée sur les épaules.

Les naturalistes désignent généralement par le nom de zébu le bœuf bossu des régions tropicales, et ne le considèrent que comme une variété de notre bœuf d'Europe; ils distinguent au contraire comme espèce particulière un autre bœuf à bosse appartenant aux parties froides de l'hémisphère du nord, le bisou, animal autrefois si commun dans les parties septentrionales de l'Amérique, et qu'on dit exister aussi dans les parties les plus froides de l'ancien continent.

La bosse du zébu diffère beaucoup par sa forme de celle du bison. Toutes deux au reste sont formées egalement d'une substance graissense, et qui offre un mets très savoureux. Bien des gensse rappellent sans donte l'eloge que fait Cooper, dans son roman de la Prairie, d'une étuvée de bosse de bison; certain voyageur ne parle pas avec moins d'estime de la loupe des bœufs de Madagascar.

Chez nous la taille du bœuf varie beaucoup suivant le

soin qu'on en prend et la nature du pâturage. En prenant meme des provinces limitrophes, on trouvera dans les rielles prairies du Bocage tel bænf qui aura quatre fois le volume du petit bœuf de certaines landes de la Bretagne. Pais l'Inde les differences sont encore plus grandes; et tandis que certaines races se font remarquer par une stature presque colossale, on en a d'autres qui ne sont guère destinées qu'à faire l'ornement des pares, et dont la taille excède à peine celle du mouton. Nous avons aujourd'hui à la Menagerie plusieurs zébus assez petits, mais on y a conservé précédemment une femelle bien plus petite encore qui avait été amenée en France par les ambassadeurs de Tippo-Saib. Sa grosseur et sa hauteur ne surpassaient guère celle d'un dogne de forte race; sa tête n'était armée que de rudimens de cornes; son poil était conleur d'ardoise, à l'exception du dessous du corps , qui était d'un blanc sale.

Le zebu paraît avoir suivi les Indiens dans plusieurs de leurs migrations : on le voit représenté avec une très grande vérité sur le grand escalier de Persépolis , dans les bas-reliefs lateraux qui representent les différentes provinces apportant leurs tributs. On en a trouvé aussi à Babylone plusieurs figures en bronze.

Il paraît que les Persans, à leur tour, l'ont introduit dans la Sogdiane quand ils y portèrent la religion de Zoroastre. Il s'y trouvait encore vers le x<sup>e</sup> siècle, car ou le voit representé sur des monnaies mongoles du prince sedjoukide Tograd-Beq.

Il était de même parvenu en Egypte dans les temps anciens, et on en a eu récemment la preuve dans l'examen qu'on a fait à Londres, en 1850, d'une momie qui fut reconnue pour être celle d'un prêtre; aux pieds du mort était une image peinte du bœuf Apis, et ce bœuf était un zébu.

Il ne paraît pas cependant que cette race y ait été jamais commune; du moins à l'époque ou les Grees eurent communication avec ce pays, nous ne voyous pas qu'auçun de leurs écrivains ait noté cette particularité. D'ailleurs on en a amené jusque dans les temps modernes, et pendant l'expédition d'Egypte, il y en avait un à la Ménagerie que nos savans avaient formée en réunissant les animanx qui se trouvaient comme objets de curiosité chez différens heys.

Aujourd'hui le bœuf a été en grande partie remplacé en Égypte par le bufile. Cependant, comme ce dernier animal est d'un naturel peu doeile, on emploie encore le bœuf comme animal de trait, surtout pour l'arrosement. Nous avons pu juger récemment par les deux vaches qui ont accompagné la girafe, que la race égyptienne ne diffère pas sensiblement de la nôtre; une de ces vaches, à la vérité, était sans cornes, mais l'autre ressemblait de tont point aux vaches de certaines parties de la Provence.

Le bæuf bossu se trouvé en plusieurs parties de l'Arménie; toutefois Artemi de Wagarschapat remarque que la race ne réussit que dans certains districts, et que dans d'autres elle dégénère rapidement. Burckhardt nous apprend qu'elle existe sur toute la côte de l'Yèmen. Les Arabes l'ont introduite également en différens points du continent et des îles de l'Afrique. C'était probablement par eux qu'elle vait été amenée au cap de Bonne-Espérance. Elle n'y existoit d'ailleurs déjà plus au temps de Kolbe, et cet écrivain acce vertement et traite de menteurs ses prédécesseurs, mi, cependant, n'avaient pas probablement inventé le fait.

C'est par les Arabes que le zébu a été introduit à l'île sana, ét sans doute aussi à Madagasear. Je ne connais pas, it vérité, d'écrivain qui dise positivement que le bout de Madagasear est bossa, mais Dumaine, dans la relation de on voyage, fait vers la fin du xviii" siècle, dit que de toutes les parties de l'animal celle que l'on considère comme la partie la plus delicate est la loupe; or cela ne peut guère s'appliquer qu'au zebu.

Quelquefois on reconnaît que la personne dont on médit le plus dans un cercle est celle qui a le meilleur earactère, de même que souvent le fruit le plus exquis d'un arbre est celui que le bec des oiseaux a le plus impitoyablement déchiré.

Swift.

#### HUBERT ROBERT.

Hubert Robert, né en 1753, nommé membre de l'ancienne Académie de peinture en 1767, est un artiste dont on parle peu aujourd'hui.

On cite parmi ses tableaux les plus remarquables, César embrassant les restes de Pompée; Ovide; Arria et Pætus; Cicéron, etc. Robert s'était particulièrement attaché à peindre des ruines et des lieux solitaires; il savait que ces aspects remplissent l'âme d'une douce mélancolie et d'émotions profondes. Sa galerie particulière, qui se trouvait à Auteuil, dans la maison que Boileau habita, renfermait un grand nombre de tableaux marquans dans ce genre, qui sont aujourd'hui dispersés dans plusieurs cabinets.

Robert, remarquable comme peintre, le fut encore davantage par la singularité de son existence, et la bizarrerie des aventures qui lui arrivèrent.

L'Italie était depuis long-temps son idée fixe. Son imagination ardente se dirigeait sans cesse vers cette terre célèbre par ses ruines et ses souvenirs. Visiter Rome, Naples, Sorrente, Caprée, le Vésuve; voir les contrées illustrées par le Dante, Michel-Ange, le Tasse, et tant d'antes hommes illustres : c'était le seul désir qui enflammait sa tête d'artiste. Robert partit; surpris par un orage nou loin de la grande Chartreuse, il fut renversé par son eheval que les éclairs de la foudre effrayèrent; tombé sans connaissance dans le désert, des moines que le hasard conduisit dans . l'endroit où il gissait, le transportèrent dans leur couvent, où des secours le rappelèrent à la vie. Quelque temps après, se promenant dans une sombre forêt, où la beauté de quelques aspects le retint, il s'égara : la nuit survint sans qu'il pùt se retrouver; il y passa trois jours presque sans subsistance et exposé à devenir la proje des bètes féroces.

Enfin il arriva à Rome; là, il se livra de nouvean avec ardenr à l'étude de son art. C'est dans cette ville que lui arriva l'aventure célébrée par Delille dans son poème de l'I-magination. Etant allé seul visiter les catacombes de Rome, n'ayant pour guide que le fil qu'il tenait, il le perdit et s'égara. Bientôt la torche qui éclairait sa marche s'éteignant, lui ôta tout espoir de retrouver le fil qui seul pouvait le sauver. Errant dans l'obscurilé la plus profonde, livré à un violent désespoir, il y passa de longues heures ne sachant de quel côté diriger ses pas affaiblis. Enfin, par un bonheur extraordinaire, ses pieds rencontrèrent quelque chose qui manqua le faire trébueher; c'était le bienheureux fil. Il s'en saisit, et revit le jour qu'il croyait avoir perdu pour jamais.

Une nuit, Robert, qui aimait tont ce qui est extraordinaire, planta sur le sommet du Colysée, une croix, qui fut depuis nommée la Croix-Robert. Seul, pendant de profondes ténèbres, il exécuta cette audacieuse entreprise, qui, en pleja jour, cut déconcerté les plus intrépides. Le matin, grand fut l'étonnement du peuple, en apercevant, à unc hauteur immense, cette croix qui n'existait pas la veille. La foule s'assembla; quelques personnes même crièrent: Miracle! Robert se glissait au milieu des groupes en riant de la crédulité du peuple. Ayant osé dire que ce n'était pas une action difficile, et qu'il en ferait bien autant, la populace indignée se rua sur lui, et il échappa à grand'peine à sa fureur. Le pape ayant eu connaissance du fait, le fit veuir près de lui, et lui fit des présens. Depuis ce moment il ne fut plus connu en Italie que sous le nom de Robert-le. Diable.

A l'époque de la terreur il fut arrêté et conduit à Saint-Lazare, où il devint le compagnon d'infortune des Roucher, Lavoisier, André Chénier. Dans cette position, sa gaieté et son sang-froid ne l'abandonnèrent jamais. Il charmait ses loisirs en peignant des paysages sur des assiettes et en faisant les portraits de ses amis. Un jour, comme il jouait au ballon dans la grande cour de Saint-Lazare, il entend la voix qui appelait les soixante victimes du jour. Le nom de Robert frappe ses orcilles: à l'instant il s'esquive dans les grands corridors des salles; mais un malheureux qui portait le même nom, monte en tremblant dans la fatale charrette; on ne sait encore lequel des deux fut appelé.

Si l'on doit juger les hommes par leurs amis, le jugement que la postérité portera de Robert ne peut que lui être très favorable. Au nombre de ses amis étaient Buffon, Quirinus Visconti, Vernet, Greuze, Grétry, Delille, Lekain, Voltaire, etc. Ce fut Robert qui dirigea les décorations d'Irène dans la soirée mémorable où le patriarche de la philosophie vit couronner son buste de lauriers. Robert recueillit les dernières paroles de Voltaire. « Mon ami, lui dit le mourant, à quel âge le Titien est-il mort?— Monsieur, répondit Robert, les uns disent à cent, les autres à cent dix ans. — Alt! il était bien heureux, reprit le philosophe, triste d'échapper à l'admiration qui l'entourait; il avait reçu dès son vivant un à-compte sur son immortalité. »

Robert est mort subitement dans son atclier, en 1868.

#### LA SEMAINE.

CALENDRIER HISTORIQUE.

Morts. - Poesie.

43 Juillet 4580. — Mort de Duguesclin, né, vers 1514, au château de la Motte-Broon, en Bretagne. Il guerroya d'abord à ses frais, à la tête de quelques partisans, contre les Anglais, et pour le comte de Blois. Après le traité de Bretigny, il s'attacha à la France, se distingua en Normandie, remporta la victoire de Coeberel en 1564, et fut fait prisonnier à la bataille d'Auray. De retour de sa captivité, il dirigea sur l'Espagne, pour en délivrer la France, les grandes compagnies, ou Malandrins, soldats demi brigands qui, en temps de paix, au nombre de plus de trente mille, pillaient et cherchaient des aventures. Plus tard, à Navarette, il tomba prisonnier du prince Noir, qui défendait Pierre-le-Cruel contre son frère, Henri de Transtamare, allié de Charles V. Délivré de nonveau, il contribua à détrôner Pierre-le-Cruel. Devenu connétable de France, il se signala encore contre les Anglais, qu'il chassait insensiblement du continent. Il mourut disgracié, au siège de Château-Randon.

14 Juillet 1789. — Mort du prevôt des marchands de Flesselles, et du gouverneur Delaunay, après la prise de la Bastille.
 14 Juillet 1817. — Mort de mad. de Staël.

45 Juillet 1765. — Mort de Carle Vanloo, peintre français, auteur de saint Charles Borromée communiant les pestiférés, et de la Prédication de saint Augustin.

45 Juillet 4796. — Mort de Robert Burns, poète écossais. Pendant une grande partie de sa vie, il travailla aux champs; par désespoir d'amour, il s'engagea sur un vaisseau faisant voile pour la Jamaïque. Dans la suite, il accepta une place de collecteur d'assises. Il n'avait que trente-huit ans, lorsqu'il mourut à Dumfries. Voici la traduction d'un fragment de ses poésics:

A UNE PAQUERATE DES MONTAGNES, DÉRACINÉE ET RENVERSÉE PAR MA CHARRUE (CH QVIÌ 1767).

Petite et modeste fleur, marquelée de pourpre, lu m'as rencontré dans une heure fatale; car il faut que j'écrase dans la terre mouvante ta tige légère: t'épargner n'est plus en mon pouvoir, joli diamant de nos guèrets.

Hélas! ce n'est pas la douce voisine, la joyeuse alouette, compagne aimable, qui te courbe dans la rosée lorsqu'elle t'effleure de son sein tacheté, en s'élançant vers les cieux, charmée de saluer l'orient qui se colore.

Le nord accueillit par son haleine glacée et mordante ta naissance humble et hâtive: cependant tu le montres gaiement au mifieu de l'orage, élevaut à peine au-dessus de la terre ta tige délicate.

Les fleurs du luxe trouvent dans nos jardins la protection des charmilles ou des murailles; mais toi, le hasard te donne l'abra d'une motte de terre ou d'une pierre; et tu ornes le chaume aride, inaperque et seule.

Là, revêtu de ton pauvre manteau, déconvrant au soleil ton sein de neige, tu leves timidement ta tête dans son humble parure; mais maintenant le soc bouleverse ta conche, et te voila renversec.

Tel est le sort réservé à la vertu qui a long-temps lutté contre l'indigence et le malheur, etc.

16 Juillet 1647.—Mort de Thomas Aniello, dit Masaniello. Il n'avait que vingt-quatre ans lorsque, le 7 juillet 1647, soulevant le peuple de Naples, il enleva l'autorité au vice-roi espagnol qui opprimait la ville. Il gouverna pendant neut jours. Le délire le saisit, et son orgueil lui alièna les eœurs des insurgés. Des assassins, à la solde du vice-roi, le tuè-rent, et jetèrent son corps dans les fossés de Naples. Le peuple vit d'abord sans émotion trainer dans les rues son cadavre, mais le lendemain ses membres épars furent recueillis, et promenés en triomphe, eouverts d'un mantau royal.

46 Juillet 1828. — Mort de Houdon, seulpteur français. Ses statues et ses bustes les plus célèbres sont une Diane nue, la Frileuse, la Pudeur, la Chercheuse d'esprit, Molière, Tourville, Voltaire, Washington.

47 Juillet 4793 - Mort de Charlotte Corday.

48 Juillet 1574. — Mort de Pétrarque, né à Arezzo, le 20 juillet 1504, et aussi connu par ses belles poésies que par son amour constant pour Laure de Noves.

49 Juillet 4844. — Mort de Raphaël-Bienvenu Sabatier, chirurgien, ne à Paris en 4752. A vingt-quatre ans, il obtint la chaire d'anatomie du collège royal de chirurgie, et bientôt après la survivance de chirurgien en chef de l'Hôtel-des-Invalides, place qu'il conserva jusqu'à sa mort. Napoléon le choisit pour un de ses chirurgiens consultans. Son Traité de chirurgie est son plus célèbre ouvrage.

#### VOYAGES.

#### NOUVELLE-ZELANDE.

Il est arrivé à tout le monde de porter un instant sa pensée sur cette partie de la terre qui nous est diamétralement opposée, et de songer aux hommes qui, tantôt au-dessus. tantôt au-dessous, emportés comme nous par la rapide rotation du globe, recoivent, contrairement à nous, les impressions de la lumière du soleil et sa bienfaisante chaleur. Il n'est personne qui ne jette un regard d'intérêt sur l'histoire de ces peuples qui jouissent de l'été quand nous sommes glacés par l'hiver, qui saluent le soleil levant quand nous le voyons disparaître pour faire place à la nuit. Grâce aux relations consciencieuses des plus récens voyageurs, et surtout du capitaine Dumont d'Urville, nous sommes en mesure de donner à nos lecteurs une série d'articles qui les familiarisera avec l'histoire de notre antipode la Nouvelle-Zélande. La vaste contrée qu'on désigne sous ce nom n'est pas, il est vrai, rigourensement placée à l'antipode de Paris, qui est un point dans la mer, mais elle s'etend, dans l'autre hémisphère, sur un autre espace qui correspond à quelques parties de notre France.

La Nouvelle-Zélande offre sur les eartes la figure d'une longue bande de terre de 400 lieues de longueur sur une largeur moyenne de 25 à 50 lieues; elle s'étend dans la direction du nord-est au sud-onest. Cette, bande est interrompue vers son milieu par un canal dont la largeur varie de 4 à 25 lieues, et se trouve ainsi divisée en deux îles que les habitans nomment *Ika-na-maou* et *Taraī-Pounamou*; le premier de ces noms s'applique à l'île du nord, le second désigne celle qui est située au sud



(Pirogue de guerre de la Nouvelle-Zélande)

Cette ile du sud, par sa conformation montueuse et le peu de sûreté qu'elle offre aux navigateurs, qui n'y rencontrent qu'un petit nombre de ports, n'a jamais été explorée avec autant de soin que l'île septentrionale. Celle-ci, au contraire, pourvue par la nature des plus beaux ports du monde, a de tout temps obtenu la préférence des vaisseaux de tontes les nations, depuis l'époque de la découverte, jusqu'au moment présent, où la civilisation prend de si vives racines parmi les Zélandais, que, dans quelques années, ils n'auront peut-être plus à offrir à l'observateur aucun vestige de leur type primitif.

C'est donc véritablement le moment de tracer une histoire rapide de ces contrées.

Les générations qui ont occupé le sol de la Nouvelle-Zélande se sont écoulées pendant une longue suite de siècles sans laisser aucune trace de leur passage : ancun monument, aucune tradition, ne pent parler de l'histoire de ces peuples, antérieurement à leur découverte. Le 45 décembre 4642, Tasman, navigateur hollandais, aperçoit pour la première fois la côte occidentale de la Nouvelle-Zélande; il conduit son navire dans le détroit du milieu, qu'il prenait pour un vaste enfoncement, et paie sa découverte par la mort de trois matelots, massacrés impitoyablement par les naturels.

Près de cent trente années s'écoulent après la découverte de Tasman, sans que la Nouvelle-Zélande soit de nouveau visitée. Mais, en 4769, l'immortel Cook, par une intrépide exploration, trace une carte complète de la configuration de ses côtes, et découvre le canal qui sépare les deux îles. Il rapporte en Europe d'utiles renseignemens sur les mœurs et les coutumes des habitans, comme aussi sur les productions du pays.

Deux ans plus tard, Marion périssait assassiné avec vingtsept hommes de ses équipages par les féroces habitans de cette terre inhospitalière.

Cook visita une seconde fois la Nouvelle-Zelande en 1775, puis une troisième fois en 1777. Enfin, depuis le commencement de ce siècle, des relations plus fréquentes et plus intimes se sont établies entre les Européens et les Nouveaux-Zelandais. On a reconnu que si ces derniers étaient des hommes fiers, irascibles et implacables dans leurs vengeances, ils pourraient, traités avec douceur, devenir des amis sûrs et dévoués. Malheureusement, et cela n'était que trop fréquent, leurs hôtes manquaient de procédés, et les traitaient plutôt en esclaves qu'en alliés. Ordinairement, la terreur des armes à feu comprimait l'indignation des naturels, mais, dès qu'ils en trouvaient l'occasion, ils se

hâtaient de venger leurs injures d'après leurs idées d'honneur, en massacrant leurs ennemis, et en dévorant leurs corps.

Le sol de la Nouvelle-Zélande est excellent, et peut supporter tonte es pèce de culture. Il est couvert d'arbres d'une beauté remarquable, surtout dans l'intérieur des terres. On a vu souvent les insulaires creuser dans un seul tronc une pirogue de guerre qui doit contenir cinquante à soixante guerriers.

Le plus beau lin du monde, le phormium tenax, naît spontanément à la Nouvelle-Zélande; on le récolte surtont au bord de la mer dans les crevasses de rocher. Les femmes le peignent, le nettoient avec soin, et en fabriquent des étoffes soyeuses d'un tissu très remarquable.

Cet admirable lin déviendra nn grand objet d'exploitation commerciale, lorsque la Nouvelle-Zélande aura établi avec les Européens ces relations d'intérêt mutuel et de bonne intelligence, auxquelles tendent tons les efforts des missions anglaises établies depuis long-temps dans le pays. Les hois renferment aussi différentes espèces d'arbres qu'on retrouve dans les climats plus chauds des tropiques, entre autres une jolie espèce de dracœna, et quelquefois de petits palmiers; mais la nature ne favorise pas leur développement. La Nouvelle-Zélande, quoique située à peu près comme nous, relativement à l'équateur, jouit d'une tem-



(Phormium tenax.)

perature moyenne plus froide que celle de la France, mais aussi plus égale et plus constante. Cette contrée ne connaît pas les froids vifs et intenses qu'on ressent dans quelques parties de la France, non plus que les grandes chaleurs que nous éprouvons en été

Nulle part dans le monde les vents ne règnent avec plus de fureur que sur les côtes de ces iles; aussi la conformation de leurs rivages porte-t-elle l'empreinte de l'inelémence des élémens. Les rochers s'y montrent fréquemment nus et



(Rochers remarquables de la Nouvelle-Zélande.)

déchiquetés, et souvent ceux qui sont exposés isolément a la fureur des vagues, sont percés d'outre en outre, et forment des arcades de différentes grandeurs.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE : nont rue du Colombier, n° 30, pres de la rue des Petits-Augustins.

Emprimerie de Lachevardiene, rue du Colombier, nº 50.

#### LA PÈCHE DES TORTUES.



(Péche des Tortues.)

TORTUES MARINES. — DIFFÉRENTES MANIÈRES DE LES

Les tortues forment dans la classe des reptiles un ordre bien tranché, et qui ne compte pas moins de soixante espèces différentes. Ces animanx se distinguent au premier coup d'œil par le double bouclier dans lequel le corps est enfermé, et qui ne laisse passer au-dehors que leur tête, leur cou, leur queue et leurs quatre pieds. Le bouclier supérieur, qui est plus ou moins bombé, porte le nom de carapace; l'inférieur, qui est aplati, s'appelle plastron. Ces deux pièces sont unies ensemble de manière à ne permettre, en général, aucun monvement; cependant, chez quelques espèces, le plastron est divisé en deux battans, ce qui permet à l'animal de fermer entièrement la carapace quand sa tête et ses membres y sont retirés. Quand un seul des battans est mobile, c'est toujours celui du devant.

Les tortnes n'ont point de dents; leurs mâchoires sont revêtues de corne, comme celles des oiseaux, excepté dans les tortnes à gueule, dont la bouche a une disposition comparable à celle des batraciens, nommément du crapaud pipa. Leur enveloppe osseuse est, dans le plus grand nombre, revêtue d'une ceaille plus ou moins transparente. Cependant, certaines espèces l'ont couverte d'une peau molle. Il est à remarquer que ces espèces, qui sont moins capables d'une résistance passive, sont plus courageuses et plus actives que les autres.

On partage communement toutes les tortues en cinq groupes; tortues de terre, tortues d'eau douce àtest écailleux, tortues molles, tortues à gueule ou chelides, et enfin tortues de mer. Nous ne parlerons aujourd'hui que de ces dernières.

Chez toutes les tortues de mer, sans exception, le test n'est

pas assez grand pour recevoir la tête, ni surtout les pieds, qui sont très alongés (principalement ceux de devant), et a; latis en nageoires.

La Méditerranée nourrit une grande tortue à peau, que sa forme alongée a fait désigner sons le nom de luth; sa carapace présente trois arêtes saillantes dirigées longitudinalement.

Les tortues marines les plus connues sont celles des mers tropicales; surtout la tortue franche et le earet, estimes, l'une pour sa chair, l'autre pour son écaille.

La tortue franche, nommée aussi tortue verte, peut-être à cause de la teinte verdâtre de son écaille, a le dos recouvert de treize larges ecailles , non compris celles du pourtour. Ces écailles sont disposées sur trois rangs; celles du milieu forment des hexagones à très peu près reguliers. Elle a quelquefois jusqu'à six ou sept pieds de long, et jusqu'à sept et luit cents livr. de poids. Dampierre en cite une beaucoup plus grande encore, puisqu'elle avait quatre pieds d'epaisseur du dos au ventre, et six pieds de largeur. Sa carapace formait un bateau dans les quel un enfant de neuf à dix ans, le fils du capitaine Bocky, s'embarqua pour aller, à un quart de mille de distance, gagner le navire que son père commandait. Il paraitrait d'apres cela, que Pline n'a pas trop exazere ce qu'il a dit des tortues de la mer des Indes. Ces tortues , dit-il , sont si grandes , que leurs écailles servent de nacelle aux habitans des îles de la mer-Ronge, et qu'une seule suffit pour couvrir une maison habitable (Hist. nat., liv. IX, chap. Xtt ).

Nous ne voyons guère sur nos côtes de tortues dont les dimensions approchent de celles-là. Cependant on en prend quelquefois par hosard. Vinsi, en 1752, la mei jeta dans le port d' Diep e nac tortne qui avait six pieds de long sur quatre de large, et qui pesuit près de neuf quintaux.

Une autre tortae de mer, prise en 1784 dans le pertuis ar autoche, à la hauteur de l'île de Ré, avait à peu près le m. An sports. Son foic, dit-on, se trouva assez abondant pour 'emacrà d'in rà ; lus de cent personnes. On en tira plus de rent livres de graisse ; enfin le sang qu'elle répandit lorsqu'on Lii compa la tôte, fut e timé à huit ou neuf pintes. Sa chair crét emparable à la chair de génisse, mais elle avait me o le ir de in 1 e assez prononcée. Comme on a fait la même regard to plach forthe franche d'Amerique, il est permis de cro. p que l'in lividu pris au pertuis d'Antioche appartenait à cette espèce, et avait eté emporté par ce grand courant, qui, soctant du golfe du Mexique, passe le long des Etats-Unis, et vient se faire sentir jusque sur les côtes de la Grande-Bretagne. Celle toriae, qui fut portée vivante à l'abbaye de Lonyany, près de Vana s, avait buit pieds quatre pouces depuis le arriseau jusqu'à la pointe de la quene. La carapace seule avait disquieds de longo ur.

Le caret est moins grond que la torine franche; il a le muse a plus rlongé, et les machoires dentelées. Sa chair, sans être désagréable au goût, est difficile de digestion, et produit, a re qu'on assure aux Antilles, les druptions de clous, on forma les, fort donloureux. Ses ordés au contraire sont très o l'orts; mais ce qui la fair rechercher surtout, c'est son chaft, qui est en plaques épaisses, d'un beau tissu et d'une chale, nacéanle.

La to the famelle et deux espèces qui en différent très peu four ai sent aussi une écaille qui peut être employée dans les acts, mais seulement dans les acts, à cause de son peu d'épusseur. On peut, en ces sortes d'anvrages, changer à voluité i aspect de l'ecrille, et lui donner un ton roux vif, ou doné et l'uliant, suivant qu'on l'applique sur un fondrouge, e acune celui de la ci e à cacheter, on sur une lame de enivre juane.

Les écuilles de la caraptee du caret sont comme celles de la tort e franche, an nombre de treize. On compte quinze [La], es, au contraire, sur une antre tortue marine qui se trouve dans les mêmes mers, mais qui s'avance aussi dans les rigle is temp rées de l'Océan, et même de la Méditerrance. Cette tortue, que l'ou nomme caonare aux Antilles, a La chair mangage, et l'écaille peu estimée; mais elle fournit une la l'éle Lonne à brûler.

Les tort, es dont nous venons de parler paissent au fond de la mer les algues et les herbes marines; il paraît qu'au be-oln elles s'accommo lent aussi de proies vivantes; la force de leurs machoires, et la dureté de la corne qui en revêt les bords, leur permet de compre les écailles de certains mollusques et le te-t des crustacés. Elles se tiennent d'ordinaire à une assez grande distance des rivages, mais elles s'en rapprochent à une certaine époque de l'année, pour venir dépo-er leurs œufs dans le sable, et elles se portent de préférence vers l'embonehure des grands fleuves. C'est à ce moment surtout qu'ou en prend de grandes quantités.

. Il y a ple sieurs manières de prendre les tortues : voici les trois les plus en usage :

La première consiste à les guetter quand elles sortent de l'em pour venir pondre leurs œufs. Quoiqu'elles fassent cette opération de mut, on pent être averti du lieu où on les Louvera, car elles ont cont une de venir un certain nombre de para d'avance reconnaître le terrain où elles venlent enfonir leurs œufs, et les traces qu'elles laissent sur le sable les décèlent.

Quan l'unadécouvert le lieu que cesanimaux affectionnent, on peut en prendre dons le même jour plusieurs, et afin de profiter du temps ou el es sont hors de l'eau, on se contente, à mesure qu'on en rencont e une, de la tourner sur fe dos.

Si c'est une tortue franche, on peut la laisser ainsi, bien sûr qu'elle ne se remettra pas sur jambe : mais pour le caret, qui a le dos plus rond et les mouvemens plus vifs, il faut le charger d'une pierre, ou le tuer sur place.

Il y a plusieurs îles désertes où les fortues se rendent de préférence, et où on est sûr, dans la saison. d'en trouver un très grand nombre. Telle est l'île de l'Ascencion, située à une distance à pen près égale des côtes de la Guinée et du Brésil. Comme elle se trouve sur la route de l'Inde, elle offre aux équipages des bâtimens qui font ce long voyage un ravitaillement précieux. On cite encore l'île de Saint-Vincent, une des îles du Cap-Vert et plusieurs îlots des Antilles, entre antres les deux îles du Caîman, qui fournissent presque toutes celles qu'on appôrte à la Jamaïque, où on les conserve dans des pares, jusqu'à ce qu'on les expédie pour l'Angleterre. Du reste, il y a dans les Antil'es très peu de côtes sablonneuses où l'on ne trouve des tortues à l'époque de la ponte.

La seconde manière de prendre les tortues avec la folle, grand filet de cordes à mailles lâches, que l'on tend le soir, de manière à barrer le chemin aux tortues qui viennent pondre la muit. Elles y engagent la tête ou les pattes, et s'entortillent de telle sorte, que, faute de pouvoir venir respirer à la surface, elles se noient. On a coutume de teindre le filet; quand il est blane, les tortues s'en défient et rebroussent chemin.

Une troisième manière, plus amusante, mais moins productive, consiste à harponner, ou, comme ou dit aux Antilles, à varrer la tortue quand elle vient à la surface de l'eau pour respirer ou qu'elle y flotte endormie.

La varre ou harpon dont on se sert dans cette opération, ne diffère des harpons ordinaires qu'en ee que sa pointe est dépourvue de erochet. Quand en effet cette pointe est entrée dans l'écaille de la tortue, c'est comme un clou enfoncé dans une planche, et qui n'en peut être arraché sans de très grands efforts. Au reste, comme dans le harpon commun, ee fer qui se détache aisement de la hampe, porte une cordelette solide, dont l'autre extrémité est fixée à l'avant du canot.

C'est la nuit que l'on procède à cette pèche; mais on a cu soin pendant le jour de s'assurer du lieu où l'on trouvera les tortnes. On le reconnaît à la quantité d'herbes coupées qui flottent sur l'eau, et qui sont celles que ces animaux ont laissé échapper en paissant au fond. Le bateau doit se mouvoir avec aussi peu de bruit que possible et le varreur qui est debort sur l'avant indique par gestes le point vers lequel ou doit se diriger. Le bouillonnement de l'eau lui indique quelques momens d'avance le point où une tortue va venir lever la tête pour respirer.

Lorsqu'il se voit à portée de l'animal, il le frappe avec force et le perce de son harpon. Aussitôt la tortue fuit de toutes ses forces, et tirant la cordelette à laquelle le fer est attaché, elle entraîne après elle le canot avec une très grande violence. Si le coup a été bien porté, le fer ne s'arrache pas; cependant le varrenr, qui a retiré sa hampe, s'en sert pour indiquer à celui qui est à l'arrière de quel côté il doit gouverner. Sans cette précontion il pourrait arriver que la tortue prenant la barque en travers la fit chayirer.

Après que l'animal frappé a bien conru, les forces lui manquent; souvent même il étouffe faute de venir sur l'eau pour respirer. Quand le varreur sent que la corde mollit, il la retire peu à peu dans le canot; et, s'approchant ainsi de la toutne morte ou extrémement affaiblie, qu'il a fait revenir sur l'eau, il la prend par une patte et son compagnon par l'autre, et de la sorte en la fait entrer d'uns le bateau.

Nous avans dit que la tortue entraîne après elle le canot; ees tortues sont en effet souvent d'une très grande taille,

clies out dans leurs pieds de devant des rames disposées très avantagéusement, et leur puissance musculaire est des plus énergiques. Nous rapporterons à cette occasion un fai, qui se pu sa à la Martinique en 1690.

Un Endieur, esclave d'un des habitans de l'ue, étant seul à pécher dans un petit canot, aperçut miz tortue qui dormait sur l'eau. Il s'en approcha doucement et lui passa dans une putte un nœad coulant, ayant d'avance fixé l'autre Dur de la corde à l'ayant du casot. La tortue s'éveilla, et e mit à fair comme si elle n'eût rien trainé après elle. L'Indien ne s'épouvantait pas de se voir emporté avec tant de vitesse; il se temit à l'arrière, et gonvernait avec sa pagaye pour parer les lames, espérant que la tortue se lasserait enfin on qu'elle étoufferait. Mais il eut le malheur de tourner et de perdre dans cet accident sa pagaye, son couteau, ses lignes et les autres instrumens de péche. Quoiqu'il fât habile nageor et pêchear expérimenté, il ne parvint qu'avec beaucoup de peine à retourner son canot. Comme il ne pouvoit plus gouverner, le même accident lui arriva neul ou dix fois, et à chaenne, pendant qu'il travaillait, la tortue se reposait, reprensit ses forces et recommençait une nouvelle course aussi rapide qu'au commencement. Elle le traina ainsi un jour et deux nuits sans qu'il lai fut possible de détacher ou de coaper la corde. Elle se lassa pourtant enfin, et le bonhear voulut qu'elle échonat sur un hautfond, où l'Indien acheva de la tuer, étant lui-même demimort de faim, de soif et de latigue.

#### LE CAROCCIO.

Le Caroccio était le palladium, l'arche sainte des villes républicaines de l'Italie, au moyen âge; il fut inventé, au douzième siècle, par Eribert, archevêque de Milan, à l'occasion d'ane guerre de cette ville contre l'empereur.

Le Caroccio était un char porté sur quatre roues, et trainé par quatre paires de bœufs. Il était peint en rouge; les bœufs qui le trainaient étaient converts jusqu'aux pieds de tapis rouges; une antenne, également peinte en rouge, s'élevait du milieu du char à une très grande hauteur; elle était terminée par un globe doré. Au-dessous, entre deux voiles blancs, flottait l'étendard de la commune; plus bas encore, et vers le milieu de l'antenne, un Christ, placé sur la croix, les bras étendus, semblait bénir l'armée. Une espèce de plate-forme était réservée, sur le devant du char. à quelques uns des plus vaillans soldats, destinés à le défendre; derrière, une autre plate-forme était occupée par les musicieus avec leurs trompettes. Les saints offices étaient edebrés sur le Caroccio, avant qu'il sortit de la ville, et souvent un chapelain lui était attaché, et l'accompagnait sar le champ de bataille. La perte du Caroccio était considérée comme la plus grande ignominie à laquelle ane cité pût être exposée; aussi, tout ce que chaque ville avait de valenreux soldats, tout le nerf de l'armée, était-il choisi pour former la garde du char sacré, et tous les comps décisifs se sortaient autour de lui.

## DES CAPITULAIRES.

ÉTYMOLOGIE. — CHAMPS DE MAI. AUTORITÉ DES CAPITULAIRES. — DÉSUÉTUDE, — BIBLIOGRAPHIE.

. On désigne sous le nom de Capitulaires les lois faires dans nos anciennes assemblees nationales, so is Chariemagna et ses successeurs. Ce nom leur vient, dit-on, de ce qu'elles étaient rédigées par arriches nommés çhe pitres ou capitules.

C'était un principe genéralement admis chez les barbares de laisser aux nations vaineues leurs règles de justice et leurs lois. Fidèles à cet usage, les Francs, après la conquête des Gaules, permirent aux divers peuples qui les habitaient de conserver leur législation. Tambis que les Francs saivaient la loi salique, les Gaulois, deven le Romains, continuère et à observer la lei romaine, les Bourgaizmas la loi gambette.

Mais biemot, entre ces diverses legisla ions ég lement maintennes, il s'étabilt une sorte de confacion, comme entre les différentes races qui perpaient le sol.

Les Capitalaires curent alors pour but de remplacer les dispositions surannées ou tombées en désuétude de l'ancien droit, d'en complèter l'ensemble; enfin de réprimer les abas qui s'étaient introduits sous la première race.

On sait que, chaque année, il se temát, en pleine campagne, au commencement du printemps, une grande assemblée de toute la nation, où se traitaient les affaires publiques, et où le prince et ses sujets s'offraient récip, oquement des présens. C'était dans ces assemblées que se faisaient les Capitulaires. Ils étaient portés au nom de l'empereur, mais l'assentiment national était indispensable pour leur donner force de loi. Ce principe y est formellement exprimé, que la loi résulte du consentement du peuple et de la volante du roi. Charlemagne s'était réservé le droit de porter des capitulaires executés provisoirement, mais qu'in ne devenaient définitifs que lorsqu'ils avaient été consentis par le Champ-de-Mai.

Les Capitulaires traitaient de matières politiques , administratives , ecclésiastiques en civiles. La plus gran le partie ne regarde que la discipline ecclésiastique , et l'ory a transcrit beaucoup de canons des anciens conciles. Coux qui, out relatifs aux choses temporelles ne contiennent souvent que des décisions dans des affaires particulieres , d'autres ne sont visiblement que des instructions pour les commissaires envoyés dans les provinces. Il n'y a donc que bien peu d'articles généraux qui puissent fournir des principes de jurisprudence; encore ces art cles sont-ils platôt des exhoriations à la verta que des lois. Pour la plapart des questiens de droit, notamment dans la matière des contrats et de l'état des personnes (les serfs étaient un des plus fréquens sujes de procès), c'était toujours aux lois romai les qu'il fil a a avoir recours.

Sanct oanés par la volonté de l'empereur et le consentement de tous, les Capitulaires ne pouvaient manquer d'obtenir une grande autorité. Soas le règne de Charlemagne, de Louis-le-Deboumaire et de ses enfans, ils étaient objervés dans tous l'empire français, et cet empire renfermult alors l'Éurope presque toute entière. Une des principales charges des intendans ou envoyés du prince était de les faire connaître aux peuples et d'en maintenir l'excentain dans les provinces. Long-temps après, les Capitulaires (tautat même encore considérés comme des lois, ainsi qu'on le voit d'après les Épitres d'Ives de Chartres, les Dénotales d'Innocent III et le Décret de Gratien, on l'on cui tionve un grand nombre d'inserés.

Mais quant à leur observation rigoureuse et positive, l'etablissement et l'extension continuelle des tiefs et de leurs usages. les désordres et l'anarchie qu'introduisirent sous la deuxième race la faiblesse des monarques et l'an lace des grands. la rendirent de plus en plus rare et in possiole. Sous la troisième rare it n'en fat plus question : il n'y ent plus d'aut, e droit que le esprée du plus puissant, d'aume loi que celle du plus fort.

Les Capitalaires ont été réanis en co.ps., d'abord par un abbe Ansgise du Ansegise, dont on ne el muit gaère avec certitude que le nom, pais par un diacre de Mayence, nomme Bencia, Pas tard, du Tires, Pisare Pithou, Fran-

çois Pathou son frère, en publièrent de nouveaux recueils; mais la collection la meilleure et la plus complète est celle d'Etienne Baluze, imprimee en 1677, et dont Pierre de Chiniac a donné une nouvelle edition à Paris, en 1680, en deux gros volumes in-folio.

#### HOLY-ROOD.

A l'extrémite de la ville d'Edimbourg, capitale du royaume d'Ecosse, et après le quartier de la Canongate, si ccièbre depuis Walter-Scott, s'élève le palais d'Hofy-Rood, que les habitans appellent simplement l'abbaye.

Un jour David I<sup>er</sup>, roi d'Ecosse, chassait dans la forêt de Drumsheuch, non loin d'Edimbourg, et poursuivait un cerf. Il l'atteint; mais au lieu de trouver un animal timide qui tombe sous ses coups, il rencontre, dans ce cerf, un ennemi qui lui resiste, et va le blesser. Houreusement, dissent les chroniqueurs écossais, il lui apparut aussitôt une croix d'argent portee par un ange, qui fit enfuir le cerf et qui sauva le roi David. En mémoire de cet événement, le toi fit aussitôt élever une abbaye à cette même place, y étabit une confrerie de chanoines réguliers, et lui donna le nom d'Holy-Rood, c'est-à-dire Sainte-Croix.

Edouard III, en 1552, pilla l'abbaye d'Holy-Rood, qui enfonissait de grandes richesses. En 1585, Richard II la fit incendier. Rebâtie peu de temps après, ellé fut brûlee de nouveau en 1544; et lors de la réformation, le peuple la pilla encore, et ne laissa que ses murailles. Enfin, sous le

règne de Jacques V, l'abbaye d'Holy-Rood fut érigée en palais.

L'aspect qui l'entoure maintenant ne donne pas à ce palais l'air de magnificence qui semblait devoir l'animer. Bien qu'il se trouve entre deux belles montagnes, Arthur's Seat et Salisbury Craggs; l'aridité de la végétation remplit de tristesse les abords d'Holy-Rood, qui est entouré d'une prairie sèche et nue, semée de pierres, où les femmes les plus pauvres de la Canongate viennent faire sécher leur linge.

Voici la description du château :

Quatre tours crénelées s'élèvent à l'entrée et la défendent. Une cour pavée, mais toute verte des herbes qu'on y laisse croître et environnée de grands bâtimens grisâtres où sont perces un petit nombre de fenêtres étroites, fait suite à la porte d'entrée. On prendrait alors le palais d'Holy-Rood pour le cloitre de chartreux le plus triste.

Au bout de cette cour est une porte massive, qui forme l'entrée de la grande chapelle. C'est une ruine remarquable encore par son aspect. D'abord, en ouvrant cette porte massive, il semble que l'on va pénetrer dans quelque galerie, et l'on ne peut se défendre d'une impression sondaine d'etonnement, lorsque, par cette porte, on découvre un monde de ruines, des tiges de colonnes, des ares brisés, des murs épais sur lesquels on découvre encore quelques bas-reliefs, et quelques fenêtres qui donnent une idée assez complète de l'architecture gothique; sur le sol, des inscriptions qui pouvaient être lisibles encore il y a un siècle, mais qui, main-



(Palais d'Holy-Rood.)

tenant, ne peuvent que faire reconnaître qu'elles sont tumulaires. Dans un com le tombeau de Jacques V, père de Marie Stuart, et celui de Darnley son cousin et son epoux.

En rentrant dans la cour, on se tronve entre l'aile des appartemens de Marie Stuart et celle des appartemens occupés en 1850 par Charles X et sa famille.

C'est l'aile droite qui était occupée par Marie Stuart.

Une longue galerie en forme l'entrée. Dans cette galerie sont les portraits des rois d'Ecosse, depnis Fergus jusqu'à Marie. De cette galerie, on arrive à la chambre à coucher. C'est celle qui reçut l'infortance reine d'Ecosse, après son départ de la France. Tout le monde connaît la chanson de



(Chapelle d'Holy-Rood.)

Beranger; il ne sera pent-être pas hors de propos de citer aci la chanson composée, dit-on, par Marie Stuart:

Adieu, plaisant pays de France.

O ma patrie,
La plus chérie,
Qui a nourri ma jeune enfance.
Adieu France! Adieu mes beaux jours.
La nef qui disjoint nos amours
N'n eu de moi que la moitié.
Une part te reste : elle est tienne;
Je la fie à ton amitié,
Pour que de l'autre it te souvienne.

Quelques meubles sont épars dans cette chambre; de petites verroteries sur une table; quelques broderies que le eicerone, en pleurant, vous dit être de la main de Marie. On y remarque, en ontre, le double fanteuil de son mariage avec James Stuart Darnley, son consin, et le lit de damas eramoisi, orné de franges vertes, où la malheureuse reine reposa. Derrière la tapisserie, ou montre encore l'escalier dérobé par lequel s'introduisirent Darnley et lord Ruthwen pour tuer le musicien Rizzio pendant qu'il était auprès de Marie Stuart. On dit encore au voyageur que les traces de sang des einquante-six coups de poignard qu'il reçut sont visibles sur le carreau de la chambre, et le ciccrone a soin de vous apprendre naivement, que pour empêcher ee sang de s'effacer, on en lave les traces toutes les semaines.

L'aile gauche était occupée par la famille déchue des Bourbons. On y entre par un vestibule qui se trouve dans la cour intérieure, sons une galerie d'arcades qui régnent à l'entour. On y monte par un grand escalier : l'appartement est au premier.

Là se présentent deux portes; l'une est celle d'une salle arrangée en chapelle, et où Charles X et sa famille venaient en endre la messe. L'autre est celle d'une grande salle rouge, au milieu de laquelle se trouve pour tout ameublement une petite table. A la suite est une salle qui servir de salle de bal sous Charles-Edouard. Plus loin une salle de passage qui fut celle du trône, depuis Jacques V, un salon de quarante pieds carres, et enfin une autre grande pièce qui servait de cabinet à Charles X.

Une bataille du temps de la république. — On entamait l'action avec des nuées de tirailleurs à pied et à cheval; lancés suivant une idée generale plutôt que diriges dans les détails du mouvement, ils harcelaient l'ennemi, échappaient à ses masses par leur vélocité, et à l'effet de son canon par leur eparpillement. On les relevait afin que le feu ne languit pas, on les renforçait pour les rendre plus efficaces.

Il est rare qu'une armée ait ses flanes appuyés d'une mamère inexpugnable; d'ailleurs toutes les positions renfer-

ment en elles-mêmes, on dans l'arrangement des troupes qui as defendent, quelques lacunes qui favorisent l'assaillant. Les thraillenr s'y precipitaient par inspiration, et l'inspiration ne manquait point dans un pareil temps et avec de parcils soldats. Le defant de la cuirasse une fois saisi, c'erait à qui porterait son effort. L'artillerie volante ( on ap-Le ait amsi les pieces servies par des canonniers à cheval ) accourait au galop et mitraillait à brûle-pourpoint. Le corps ... b..taille s'ebranfait dans le sens de l'impulsion indiquee; . i fanterie en colonnes, ear elle n'avait pas de feu à faire; la cavalerie interealée par régimens on en escadrons, alia l'etre disponible partout et pour tout. Quand la pluie des tades et des boulets de l'ennemi commençait à s'épaissir, un officier, un soldat, quelquefois un représentant du peuple, entonnait l'hymne de la victoire. Le géneral mettait sur la pointe de son épée son chapeau surmonte du panache tricolore, pour être vu de loin et pour servir de ralliement aux braves. Les soldats prenaient le pas de course; ceux des premiers rangs croisaient la baionnette; les tambours battaient la charge; l'air retentissait des cris mille et mille fois repétes : « En avant! en avant!... Vive la républi-

Pour résister aux enfans de la patrie, il cût fallu être aussi passionné qu'eux-mêmes. Nos fantassins, hants de cinq pieds, ramenaient par centaines les colosses d'Allema-gue et de Croatie.

LE GÉNÉRAL FOY.

Tel serait devenu un grand homme s'il avait comm son fort, et perfectionné le principal de ses talens.

SAINT-EVREMOND.

# LE FORMICALEO (MYRMELEON FORMICARIUM)

L'ENTONNOIR. — SA CONSTRUCTION. — MŒURS ET MÉTAMORPHOSE DU FORMICALEO.

Le formicaleo, pendant son état de larve, est un ver hexapole, gros comme un cloporte ordinaire, d'un gris sale, moncheté de points noirs. Sa tête, fortement déprimee, n'a point de bonche proprement dite, mais les organes de la mandication sont remplaces chez lui par deux petites cornes, herissees de crochets vers leur extrémite superienre. Cette arme lui est indispensable pour saisir sa proie q l'il ne peut joindre à la course, la courbure de sou corps le forçant de marcher à reculons. Cette conformation, tonte exceptionnelle, et qui semblerait vicieuse au premier coup d'œil, est une des proprietés les plus remarquables du formicaleo. S'il n'a point l'agdité des animaux de sa classe, son but n'en est pas moins atteint; l'adresse et la ruse viennent à son secours : sa table est toujours bleu servie.

Le fermicaleo n'est point indifférent sur le choix de son domicile. Condamné à une vie souterraine dans la première periode de son existence, tous les terrains ne peuvent lui convenir; aussi n'est-ce que dans les endroits très sees et tres sablonneux qu'il s'établit de poéférence. Ordinairement c'est au pied d'un arbre dont le tronc est noueux, sarplombé en voûte, ou de quelque mur degradé exposé au soleil, qu'il plante sa tente. L'emplacement arrêté, notre inseère se met à l'ouvrage. Sa retroite se présente sons la forme d'un entonnoir, d'autant plus profond que le mineur est plus agé ou plus robetste; le travail qu'elle exige est assez considerable. Il commence par en traver l'enceinte. Son corps, caché enferement sous le sable, fuit alors l'office d'un soc 130 chatrue, o ceibre la terre cheatainement; puis, allant

toujours à reculous, décrit une spirale dont le diamètre diminue progressivement. L'enceinte achevee, l'onvrage n'est encore qu'ebauché : une operation capitale réclame de nouveau sa patience et ses forces; il lui faut chasser hors de l'entoanoir un cône de sable renverse, dont la base a un diamétre egal à celai de l'ouverture, et dont la hauteur répond aux trois quarts de ce diametre. En conséquence, le formicaleo s'arrête à chaque pas pour charger sa tête de sable, ce qu'il execute avec une de ses pattes antérieures. Les mouvemens de cette patte se succedant sans interruption, la tête a bientot son fardean; l'animal s'en debarrasse en le jetant d'un seal bond hors du cercie. Cette manœuvre exige une grande hal lieté. Comme elle se répète à chaque tour de spire, on conçoit que la jambe qui tient hen de main, finit à la longue par se fatiguer : la Providence a tout prévu; le formicaleo la laisse reposer, et se sert de celle qui lui correspond. Ici, une difficulte se présente : le membre auxifiaire, pour être de quelque utilité, doit se trouver placé, comme la première man, vers l'intérient du trou, ce qui nécessite un changement de position dans l'ouvrier. Cet obstacle ne le détourne point de son but; il traverse la distance qui le sépare da point diametralement opposé, et reprend ses circonvolutions dans un sens inverse; la jambe, qui, auparavant, se trouvait immédiate à la ligne extérieure, est alors contiguë à l'axe de l'entonnoir : l'exeavation se poursuit, la nouvelle pelle fait son devoir,

Jusqu'ici, l'adresse du formicaleo n'offre aucune particularité dont certains insectes ne présentent l'équivalent; mais il est une circonstance qui, par les difficultés qu'elle entraîne, développe toute sa science, et l'élève au rang des animaux les plus intelligens. Cette circonstance est celleei. Quelquefois il arrive qu'au miliéu de son labeur , le formicaleo rencontre un gravier d'un tel volume; qu'il ne peut espérer le lancer en l'air avec sa tête; toutefois, loin de se désespérer, il s'arme d'audace et de courage, et, la tête hors du sable, il se décide à charger le fardeau sur ses épaules. L'extrémité de son corps s'alonge sous la pierre, et tous ses mouvemens sont calculés de telle sorte qu'il la glisse vers le milieu de son dos, et l'y met en équilibre. L'equilibre obtenu, il le faut garder; et gravir ainsi une côte taillée presque à pic. Grand est son embarras; tantôt la charge périelite à droite, tantôt à gauche, mille et mille oscillations penvent à peine la retenir. Pauvre formicalco! malgré ses efforts, parfois la pierre lui échappe, sa constance ne se rebute pas; il recommence son manège anssi souvent que la fortune l'éprouve, et ne s'arrête que lorsqu'il l'a déposée à quelque distance de son gite.

Le travail et la persévérance ont triomphé; l'entonnoir est entièrement debarrassé, le formicaleo n'a plus qu'à se manir d'espérance; immobile, il guette sa proie au fond de son trou. Celle-ei, quelquefois, se laisse attendre; notre chasseur fait alors de nécessité vertu; il jeune jusqu'à ce qu'une fourmie butineuse, on quelque cloporte égaré vienne rôder autour du précipiec. A peine l'insecte y met-il le pied, les parois s'ébranlent, l'infortuné voyageur s'efforce de regaguer la terre ferme. Peine inutile! Le formicaleo fait pleuvoir sur lui une grèle de sable, s'en rend bientôt maitre, et en fait sa proie. Quand il en a extrait toute sa nomriture, il le place en travers sur ses épaules, et rejette au loin son cadavye desséché.

Ainsi se passe la jeunesse du formicalco. Lorsque vient l'époque de sa dernière métamorphose, il n'a plus à s'inquieter de sa nourriture. Ce n'est plus cet insecte si lourd, dont l'existence se trainait peniblement à terre : le formicalco a quitté sa dépouible grossière; libre et svelte demoiselle, il chasse le leng des caux à la manière des hirondelles, et ne tarde pas à déposer ses œufs dans le sable; sa desduée est accompile.

#### LA SEMAINE

#### CALENDRIER HISTORIQUE.

Souvenirs divers.

20 Juillet 1799. — A l'âge de trente-deux ans, la marquise Eléonore de Fonseea, arrêtée par l'ordre du cardinal l'info, et condamnée pour crime politique à être pendue, subit son suppliee. Pendant l'occupation française, elle avait rédigé le Moniteur napolitain, où elle attaquait violemment le roi et la reine de Naples. Elle était belle et spirituelle : ses connaissances variées dans l'histoire naturelle furent utiles au savant Spallanzani.

20 Juillet 1817. — Mort de Snard, littérateur français, traducteur des voyages de Gook, de ceux du commodore Byron, des histoires d'Ecosse, d'Amérique, et de Charles-Quint par Robertson. En 4772, il fut appelé à l'Académie; Louis XV refusa d'approuver sa nomination, parce qu'il était encyclopédiste. Il ne fut admis qu'après une seconde élection approuvée de Louis XVI. Suard a dirigé la rédaction d'un journal anglais, de la Gazette littéraire, du Journal étranger et du Publiciste.

21 Juillet 1798. — Marche des Français au Caire, et victoire des Pyramides, remportée sur Mourad-bey, qui partageait avec Ibrahim-bey l'autorité suprème en Egypte.

22 Juillet 4705. — La réunion de l'Angleterre et de l'Ecosse, vainement tentée sous Jacques l'er, Charles II et Guillaume III, momentanément réalisée par la toute-puissance de Gromwell, s'accomplit sous la reine Anne. C'est à compter de cette époque que les royaumes unis out pris le nom de Grande-Bretagne.

22 Juillet 4802. — Mort de Bichat, physiologiste français, né à Thourette en 4771. Après la mort de Desault, son maître, il fit des cours sur l'anatomie, la physiologie, les maladies des os, et les opérations chirurgicales; bientôt il publia un Traité des membranes, des Recherches sur la vie et la mort, et une Anatomie générale. Il fut nommé médecin de l'Hôtel-Dieu en 4800, et deux années après il succomba à une violente maladie, « Bichat, écrivit Corvisart au premier consul, vient de mourir sur un champ de bataille qui compte aussi plus d'une victime : personne, en 11 peu de temps, n'a fait tant de choses et aussi bien. »

25 Juillet 1451. — Ouverture du concile général de Bâle, sous le pape Eugène IV. On y confirme le décret rendu à Constance sur l'antorité des conciles : il y fut aussi question de la réformation générale de l'Eglise.

. 24 Juillet 4123. — Mort de la comtesse Mathilde, célébre surtout par la donation qu'elle fit de tous ses biens à l'Eglise romaine, le 47 novembre 1102. Elle était fifle de Bouilace 11f, duc de Tosame; Lucques, Modène, Reggio, Mantoue, Ferrare, et vraisemblablement Parme et Plaisance, lui étaient soumis.

23 Juillet 1595. — Henri 1V, roi de France et de Navarre, abjure le protestantisme dans la cathedrale de Saint-Denis, en présence du cardinal de Bourhon et de l'évêque de Bourges.

26 Juillet 1795. — Etablissement des lignes télégraphiques, Le 22 mars 1792, Chappe, l'inventeur du telegraphe, avait été présenté à la barre de la Convention nationale, et avait fait hommage de sa déconverte, qui fat reçue avec enthousiasme. Le tra avril 1795, la Convention rendit un décret qui accorda une somme de six mille francs pour en

faire la première épreuve. Le 17 juil et 1795, la même assemblée, en attribuant une partie des victoires de la repablique aux heureux résultats obtenus par les télégraphes, dérrêta qu'il en serait établi un dans l'enceinte même du Palais Nacional. Chappé est mert le 26 janvier 1806.

#### FÈTES ET CÉRÉMONIES DES INDOUS

(EXTRAIT DES FRAGMENS DU CAPITAINE BASIL HALL.)

a Au centre d'une petite plaine, où s'étaient réunis indee à donze cents Indons, s'élevait un mât qui soutenait à sous sommet une longue perche transversale lixée par le milieur. Quelques hommes, pesant sur l'un des bouts de la perche, la tenaient aussi près que possible du sol, tandis que l'autre extrémité s'elevait en proportion. Je remarquai avec surprise qu'un corps humain y était suspendu. Il ne tombait point perpendiculairement, comme un criminel attache à une potence, mais il paraissait nager dans l'air, ou il agitait librement et ses mains et ses jambes.

» En approchant du cercle formé par les spectateurs, je découvris avec horreur que ce misérable n'étàit retenu dans sa position que par deux croes en fer qui traversaient ses chairs. Toutefois, rien dans sa physionomie ni dans ses manières n'inaiquait sa souffrance.

Cet homme ayant été descendu et décroché, il fut remplacé par un autre sumyass; e'est sous ce nom qu'ou desigue cette sorte de fanatiques. On n'employa pas la force pour le conduire au lieu du supplice; et loin de donner des signes de terreur, il s'avança gaiement du seuil de la pagode, ou il s'était prosterne en adoration, la face contre terre. Pendant sa prière, un prêtre s'était approche de lui et avait marqué la place ou il fallait enfoncer les crocs; un autre prêtre officiant, après avoir frappé le dos de sa victime, l'avait pince ensuite fortement, tandis qu'un troisième introduisait les crocs avec adresse sous la pean et le tissu cellulaire, juste au-dessous de l'omoplate. Cela fait, le sunnvass se releva gaiement, et des qu'il fut debout, on lui jeta au visage de l'eau prealablement dédiée à Shiva. On le condaisit alors en cérémonie vers une petite plate-forme ou l'on venait de transporter la perche et le mât; à son app:oche il fut salné par de vives acclamations, et le son des tamtams et des trompettes se mèla aux cris de la foule. Le sumyass, en montant sur la plate-forme, déchira les guirlandes et les couronnes de fleurs dont on l'avait orne, et les assistans s'en disputérent les debris.

» Son vêtement, si c'en était un, se bornait à un caleçon et à une veste en filet, dont les mailles pouvaient avoir un pouce de large. Il portait en outre une bande d'étoffe rayée qui entoure le corps de tous les Indous.

a Comme les spectateurs, au heu de paraître choqués de ma présence, m'encourageaient à avancer, je montai sur l'echafaud, en me plaçai de manière à voir si l'on avait re cours à quelque supercherie. Les croes, qui étaient d'un acier bien poli, étaient forts comme un anieçon à requius, mais sans barbes, et gros comme le petit doigt d'un homme. Les pointes étant tres aignés, l'introduction cut lieu sans dechrures, et si adroitement, que le sang ne conla pas; le sumyass ne parat point en ressentir de douleur, et continua de causer avec ceux qui l'entourai nt. Aux croes tenaient de forts fils de coton qui servirent à les attacher à l'ene des extremites de la perche, que l'on abaissa au moyen de cordes disposées à cet effet; et les hommes placés à l'antre extremité l'attirant à eux, le fauatique plana aussitôt au-dessus de nos têtes.

» Pour montrer qu'il était parfaitement maître de lui, ii puit dans une gibecière, attachée autour de son corps, des poignées de fleurs qu'il jeta : la fon'e en la saluant de gestes animés et de cris joyeux. Les assistans se jetérent avec ardeur sur ces saintes reliques; et pour ne pas faire de jaloux, les hommes placés à la partie inférieure de la perche tournèrent lentement, faisant ainsi planer le sunnyas sur tous les points de la circonférence. Le centre de la perche



(Cérémome du Sunnyass.)

etait fixé dans un double pivot qui permettait de lui imprimer à volonte un mouvement de bascule ou de rotation. Le fanatique, qui paraissait enchanté de sa position, fit trois tours dans l'espace de cinq minutes. Après quoi on le descendit, et les eordes ayant été déliées, il fut ramené à la pagode par les prêtres, au bruit des tantams. Là, on le décrocha, et d'acteur devenant aussitôt spectateur, il se mèla à la procession qui escorta le nouveau patient. »

# INSTRUCTION PRIMAIRE.

L'ABBÉ GAULTIER.

Alouisius - Edouard - Camille Gaultier est né en Italie vers 1755. Il reçut les ordres sacrés à Rome, et, à trentecinq aus, vint se fixer en France, la patrie de son père et de sa mère.

Frappé des difficultés que les enfans éprouvaient à s'initier aux premiers élémens de l'instruction, touché des larmes qu'il leur voyait répandre, il s'occupa avec ardeur des moyens de perfectionner les méthodes d'enseignement primaire, et de dégager les études de tout ce qu'elles ont d'aride et de décourageant pour l'enfance. Il apprit à se mettre à la portée des petits écoliers, à attirer leur conliance; il essaya de rendre leurs jeux utiles, en y mèlant avec précaution des notions de grammaire, d'histoire, de géographie. C'est en causant avec eux qu'il comprit jusqu'où pouvait atteindre leur intelligence : « Il y a plus à apprendre qu'on ne pense, disait-il, dans le commerce et la conversation des enfans. » Et, en effet, c'est pour ainsi dire en écrivant sous leur dictée qu'il composa ses ouvrages.

Pendant le cours de la révolution française, il véent quelque temps en Hollande, et passa plusieurs années en Angleterre. A Londres, il institua un lycée pour les enfans de pauvres familles émigrées, auxquels il donna une instruction gratuite.

Après la révolution, l'abbé Gaultier, de retour en France, ouvrit des cours et instruisit à professer d'après sa méthode de jeunes maîtres, qui l'ont vénéré comme un père et un ami. Long-temps avant qu'il fût question d'enseignement mutuel, l'abbé Gaultier avait conçu l'heureuse idée de faire instruire les enfans les uns par les autres, et voici à quelle occasion il en fit la première application. On rapporte qu'un jour des professeurs français qu'il avait inities à sa méthode, mécontens de ne retirer aucune rétribution de leurs travaux, l'abandonnèrent tous au milieu d'une séance, pendant le cours des exercices de la classe. L'abbé Gaultier, après leur départ, choisit pour les remplacer quelques uns des elèves les plus avances, et continua la leçon sans trooble, sans désordre : les exercices s'achevé-

rent, et depuis ee moment le maître ne voulut plus d'autres aides que les enfans eux-mêmes. On reconnaît dans cette inspiration provoquée par la nécessité la création des moniteurs, qui sont à la tête des diverses classes dans les écoles mutuelles.

Dans un voyage qu'il fit à Londres en 1814, il étudia l'application qu'on y avait faite du principe de l'enseignement mutuel à l'instruction primaire. Il en revint avec de précieux documens, qu'il communiqua, en 1815, au ministre Carnot; et il commença dès cette époque à être l'un des plus zélés fondateurs et propagateurs de cette méthode, si favorable aux progrès de l'instruction.

Son zèle ardent pour la jeunesse, que l'âge ne refroidissait point, l'engagea à réunir chez lui, tous les jeudis, les moniteurs des écoles d'enseignement mutuel qui annonçaient d'heureuses dispositions : il leur faisait donner sous ses yeux une instruction plus élevée, et les encourageait dans la pratique de leurs devoirs.

L'abbé Gaultier joignait aux dons les plus aimables de l'esprit les qualités du cœur les plus attachantes; sa conversation était gaie, animée et instructive. L'illustre historien de Bossuet et de Fénelon, le cardinal de Ba: sset disait en parlant de l'abbé Gaultier: C'est la vie la plus respectable que je connaisse.



Les divers ouvrages qu'il a composés sont au nombre de quinze, et plusieurs ont eu jusqu'à vingt éditions. Ce fut le 19 septembre 1818 que cet homme éclairé et bienfaisant expira, àgé de soixante-trois ans. Quelques mois aupararavant, il avait été élu vice-président du conseil d'administration de la Société pour l'instruction élémentaire à laquelle est due en grande partie l'impulsion remarquable

France.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins.

qu'a reçue depuis quinze ans l'éducation populaire en

Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 50.

SERPENS ENCHANTÉS.



(Jongleurs indiens montrant des serpens apprivoisés.)

C'est une croyance très ancienne parmi les peuples de l'Asie, que certains enchantemens ont le pouvoir de rendre les serpens inoffensifs, et même dociles au commandement de l'enchanteur. Quelques passages de la Bible en fout mention: dans le psaume 57, les pécheurs sont comparés à « des serpens furieux, à des aspics, qui se bouchent les oreilles pour ne rien entendre, et que l'enchanteur le plus habile ne forcera point à l'écouter. » Dans le viiie chapitre de Jérémie, Dien menace les Israclites infidèles d'envoyer contre eux « des serpens et des basilies contre lesquels les enchantemens seront sans pouvoir, et qui les déchireront de leurs morsures. » Il est évident que ce langage, qui fait allusion aux préjugés populaires, n'est pas un témoignage que l'on puisse invoquer à leur appui : il pronve seulement que ces préjugés étaient répandus partont, et même parmi les Juiss. Comme tout changement, tout progrès, est extrèmement lent en Asie, il n'est pas surprenant que les voyageurs modernes y aient retrouvé les superstitions dont il est parlé dans la Bible. Suivant le docteur Shaw, les croyances relatives au pouvoir des magiciens sur les serpens s'étendent même hors du continent asiatique. Des chants, de simples paroles, des sentences écrites sur des bandes de papier, l'assemblage et les combinaisons de certains nombres, ôtent à ees reptiles leur venin, leurs dents, tous leurs moyens d'attaque et de défense. Dans l'Hindonstan une elasse de jongleurs exploitent à leur profit la crédulite du peuple, et donnent le spectacle de serpens très venimenx qu'ils manient à leur gré : les serpens executent même une sorte de danse au son d'un instrument. Sans reconnaître que ces prestigiateurs possèdent en effet tous les secrets dont ils se vantent, quelques Europeens leur ont accorde le talent d'attirer par l'attrait de leur musique, et de faire sortir de sa cachette le serpent nommé cobra di capello,

l'un des plus redoutables de tous ceux que l'on trouve dans ces contrées. Il faut bien, en effet, que ces hommes sachent se procurer le grand nombre de reptiles dont ils ont besoin pour leurs représentations publiques, et les saisir sans en être mordus; mais pour ces sortes de captures l'adresse du chasseur suffit, sans qu'il soit nécessaire de reeourir aux artifices du soreier. Dès qu'un serpent est pris, l'opérateur lui arrache les deux crochets à venin, et le met ainsi dans l'impuissance de faire des morsures dangereuses; c'est alors que l'animal, devenu prisonnier et desarmé, reçoit l'éducation qu'il plait à son maître de lui donner. Il paraît que les Hindous ont porté très loin l'art de se faire comprendre par ces esclaves, et de les rendre attentifs et doedes : ils leur apprement à se blottir dans un trou, une fente, derrière un meuble, sans que les spectateurs s'en aperçoivent; ear au talent de se faire obeir par leurs serpens ils joignent l'adresse et la subtilité des plus habiles escamoteurs. Au son d'un instrument assez semblable à une cornemuse irlandaise, le reptile sort de sa retraite e commence ses exercices. Le jongleur ne manque pas d'affirmer qu'il a délivré l'habitation d'un hôte redoutable, et les ercdules assistans le eroient sur sa parole. Des Européens moins confians ont voulu penetrer le mystère; ils ont pris quelques uns de ces serpens attires par la musique, et après les avoir tues ils les ont soigneusement examines : les crochets à venin manquaient à tous, et par consequent ce n'etment que des serpens prives.

Quoiqu'il n'y ait plus rien de surnaturel dans le spectecle de ces serpens attires et dansant au son d'une innsiq e triste et plaintive plutôt que gaie, on est encore surpris de l'habileté des Instituteurs qui ont pu leur apprendre à executer avec assez de regularite des mouvemens cadences, des ondulations symetriques. Ces jongleurs sont de la plus

basse caste de l'Inde, en sorte que le pouvoir dont ils se vantent ne leur attire pas plus de respect. Leur art n'est pas tonjours sans peril, non pour eux-mêmes, mais pour Eurs assistans. M. Johnson, auquel on doit une description des amusemens des Indiens, raconte qu'à l'un de ces spectaeles, qui avait a tiré une grande affluence de curieux, un jeane garçon eut l'imprudence de provoquer un des serpens da jongleur pour voir s'il en serait mordu : le reptile lui doma cette triste satisfaction : c'etait un cobra di capello; une heure après, le jeune garçon était mort. Le serpent coapable de cet homicide fut examiné : ou reconnut que ses crochets à venin avaient repoussé, et quoiqu'ils ne debordassent pas eneore la mâchoire, ils avaient pu atteindre la main qui s'était exposée à leur dangerense atteinte. Le père de la victime assura que cet évènement était le premier dont il cut été témoin, et que jamais il n'avait entendu parler de pareils accidens. On ne pent cependant pas ignorer dans les Indes que les crochets des serpens venimeax repoussent lorsqu'ils ont été enlevés; que même ce remplacement est accompli au bout de quelques mois, et qu'il peut se renouveler indéfiniment.

— Un gentilhomme de l'armée de Henri Itt ayant rencontré Marolles, qui servait dans celle de la ligue, lui demanda s'il y avait quelqu'un de son parti qui voulût rompre une lance pour l'amour des dames. « Il y en a mille, répondit Marolles, mais il n'en faut point d'autre que moi seul. — Vous êtes donc vaillant et amoureux? lui dit Marivaux; je vous en estime davantage, et cela sufiit. » Les deux armées et une foule de dames assistèrent au duel : Marolles enfonça sa lance dans l'œil de Marivaux, qui en mourut.

#### LES GUELFES ET LES GIBELINS.

Les Guelfes et les Gibelins sont deux partis célebres par leurs lattes sanglantes en Italie. Leur origine remonte jusqu'au commencement du xur siècle. C'est en Allemagne d'abord que s'élevèrent avec leur nom de guerre ces denx partis acharnés l'un contre l'autre : les Guelfes et les Gibelins étaient deux illustres maisons qui se disputaient la couronne impériale; le chef de l'une de ces maisons était désigné par le nom de Gueibelinga ou Waiblinga, châtean du diocèse d'Augsbourg, dans les montagnes de Hertfeld, d'où cette famille était-peut-être sortie; ses partisans furent, plus tard, appelés Gibelins. L'autre était originaire d'Altford; comme elle ent à sa tête successivement plusieurs princes qui portaient le nom de Guelfo ou Welf, elle fut, ainsi que ses partisans, désignée par celui de Guelfes.

Vers 1100, les empereurs de la maison des Gibelius ayant en à soutenir de longues guerres contre l'église, les Guelfes se déclarèrent ses protecteurs. Depuis, le nom de Guelfe à toujours servi à désigner les partisans de l'eglise, et eclui de Gibelius les partisans de l'empereur. Comme c'est en Italie que les papes et les empereurs s'attaquèrent, ce fut là aussi le théâtre des luttes violentes des Guelfes et des Gibelins. Toute l'Italie, pendant einq siecles, fut divisée entre ces deux partis. En général, les nobles etaient du côté de l'empereur, les villes et les républiques du côté du pape. Le parti guelse était le parti de la liberte et de l'unité italienne. M. Sismondi a écrit une volumineuse histoire des républiques italiennes, dans laquelle sont racontées les sanglantes querelles des Guelfes et des Gibelins; mais il y a tien de se défier des jugemens de M. Sismondi, qui, issu d'une famille gibeline, est peu intpartial envers les Guelfes et l'Eglise, et ne comprend pas tonjours la politique des papes. Les noms de Guelfes et de Gibelius finirent par tomber en désuctu le , vers le xv" siècle, a l'époque le la clane définitive des républiques ita- l

liennes, quand une multitude de petites royantés se furent etevées sur les debris des communes, et quand les étrangers, les Espagnols et les Français, vincent prendre l'Italie pour theâtre de leurs guerres, a substituer la futte de leurs pressions et de leurs intérêts à celle de passions et d'intérêts nationaux.

#### CHASSE DU CERF.

NOMS DU CEST A SES DIFFÉRENS AGES. — ÉQUIPAGE DE CHASSE. — TEMPS DE LA CHASSE. — DISPOSITIONS. — POURSUITES. — MORT DU CERF.

De toutes les chasses, la plus remarquable est encore aujourd'hni celle du cerf. La pompe qu'on y déploie, le luxe d'équipages, le nombreux concours d'hommes et de chevaux, en font un plaisir dispendieux qui n'est plus permis qu'à peu de personnes. Aussi, l'art de cette chasse semble-t-il destiné à devenir presque aussi rare que la science du blason. C'est une grande désolation pour les vieux chasseurs de penser que bientôt on abattra les cerfs dans les bois, sans cérémonie, comme de simples lapins.

La tête du cerf est armée de bois qui tombent vers la fin de février ou au commencement de mars : c'est à la longueur et à la forme de ces bois que l'on reconnaît son âge, et à chaque transformation qu'il subit dans cet ornement, il reçoit des chasseurs un nom différent. Pendant la première annee, on n'aperçoit sur la tête des jeunes cerss qu'une petite protubérance recouverte d'une peau mince et velue; on lui donne alors le nom de faon. La seconde année, ses cornes sont droites et isolées; il prend alors le nom de daguet, qu'il quitte six mois après, pour prendre celui de hère. L'année suivante ses bois produisent deux branches ou andouillers, qui le font appeler deuxième tête. Il lui vient ensuite chaque année un nouvel andouiller qui lui fait successivement donner le nom de troisième et quatrième tête. Entin, après einq années révolues, sa ramure se trouvant ellargee de cinq andouillers de chaque côté, en l'appelle



(Cerf dix cors.)

cerf de dix cors jeunement; à cinq ans et demi, cerf dix cors; puis jusqu'à l'âge de vingt à trente ans, qui est la durée ordinaire de la vie de ces animanx, il porte le nom de vieux cerf. Les chasseurs préferent les cerfs de quatrième tête et de dix cors jeunement à tous autres, parce qu'ils convent mieux et plus bonnet augs; que leurs em-

preintes sont mienx formées et donnent lieu à moins d'erreurs.

L'équipage dont on se sert pour cette chasse se compose le plus ordinairement de douze ou quatorze veneurs, nommés, les uns piqueurs piqueus, les autres valets de limiers, à pied et à cheval; de quatre-vingt-dix à cent chevaux (les chevaux limousins et anglais sont ceux dont on se sert préférablement); de quatre-vingts chiens, quarante limiers et quarante chiens courans.

Il faut ordinairement trois ou quatre relais pour une chasse; un relai se compose de vingt chevaux et de seize chiens; deux hommes sont chargés de les surveiller; on dispose ces relais de distance en distance sur la route que doit tenir la chasse; en y arrivant, on change de chevaux, on découple les chiens, sans pour cela arrêter ceux qui courent dejà, de sorte qu'un cerf, s'il court long-temps, a toute la meute à sa poursuite.

C'est ordinairement vers la mi-octobre que commencent les grandes chasses à courre. Les cerfs cherchent alors à se réunir dans les endroits les plus propres à viander (pâturer). Cettesaison convient mieux d'ailleurs aux chasseurs, qui n'ont plus à redouter dans ce temps la fatigue des chaleurs de l'été.

Lorsqu'une chasse doit avoir lieu, deux veneurs vent dès la veille parcourir les cantons où ils présument devoir rencontrer des cerfs; c'est aux empreintes (traces que le pied du cerf laisse sur le terrain), et aux fumées, qu'ils reconnaissent l'âge de ces animaux. Ces données sont si certaines, qu'il est bien rare qu'ils s'y trompent, pour pen qu'ils aient d'expérience.

Le jour de la chasse, les veneurs partent de grand matin, pour arriver à leur quête (canton de forêt assigné à un piqueur), et mettre devant; on appelle mettre devant, se faire précéder par un limier, pour découvrir d'une manière certaine la retraite ou reposée du cerf. Lorsqu'ils ont dépusté un cerf, ils le détournent, l'isolent, autant que possible, l'observent, et ne le quittent pas jusqu'à l'heure du rendezvous, où ils viennent faire leur rapport. S'il arrive qu'ils aient observé plusienrs cerfs, l'usage veut qu'on aille au plus gros et au plus beau parti (le lieu le plus commode pour courre le cerf).

On se dispose alors à aller attaquer; les chiens sont placés à l'endroit indiqué; les piqueurs se rangent autour de l'enccinte pour observer la bête an moment où elle en sort; d'autres partent pour aller frapper aux brisées (petites branches eassées autour de l'endroit où se trouve le cerf, pour le reconnaître). On déconale dix chiens, avec lesquels on foule l'enceinte jusqu'à ce que l'on arrive près du cerf. Cet instant est l'un des plus carieux de la chasse; à la vue des chiens et des veneurs, le cerf dresse fièrement la tête, hésite un moment s'il leur résistera ou s'il prendra la fuite: mais bientôt sa timidité naturelle l'emporte sur cette velléité de courage. Éponyanté par les eris des hommes et les aboiemens des chiens, il recule quelques pas, puis s'élance; à l'instant, les trompes font retentir la forêt de la faufare propre au cerf qu'on a lancé. Les chasseurs animent leurs chiens de la voix et de la trompe, et suivent avec ardenr l'animal qui fuit devant eux.

La chasse est commencée. Elle continue à travers les bois et les buissons. Les chiens seuls y suivent le cerf; les hommes et les chevaux prenuent les routes pratiquées à cet effet dans les bois; ils se guident dans leur course sur les aboiemens continuels des chiens. On cherche autant que possible à forcer le cerf à faire un débuché, c'est-à-dire à quitter le bois pour prendre la plaine. La chasse alors est plus belle; le cerf se montre à découvert; hommes, chevaux et chiens s'élancent à la fois après lui, et rivalisent dan deur et de rapidité.

Quelquesois le cers se réfugie dans un canton où il espère

en trouver d'autres. Il les fuit partir à sa place, et donne ainsi le change aux chiens; des que les piqueurs s'en aperçoivent, ils font tous leurs effor sopour les rallier et les ramener sur les voies de leur cerf. S'ils ne penvent y parvenir et qu'ils tombent en défant, au lieu de se lancer à la poursuire des bêtes de l'accompagnée, ils artétent leurs chiens, et les ramènent à l'endroit on ils ent pris le change; ils sont alors surs dy retrouver le cerf de meute. Cet accident, au reste, ne peut arriver qu'au commencement de la chasse; car si les chiens poursuivent le cerf depnis long-temps, leur odorat est tellement frappé de son odeur, que, quoi qu'il fasse, ils ne le quittent plus pour en courre d'autres.

Enfin, après une longue faite, si le cerf trouve un étanz, il s'y jette. Les veneurs y arrivent, et sonnent la fanfarc de l'eau. Lorsque l'animal ne paraît pas disposé à en sortir, un des chasseurs le tue d'un coup de carabine et fait sonner l'alhali par terre. Souvent le cerf ne fait que traverser l'étang et se fait chasser de nouveau. On sonne à l'instant la sortie de Leau et le débuché. S'il se lance dans la plaine, les piqueurs se bâtent alors de rallier leurs chiens et de poursuivre de nouveau; mais, dans ce cas, la chasse ne peut être longue, ear le cerf n'a plus l'énergie nécessaire pour fatiguer ceux qui le poursuivent.

Quelquefois le cerf refuse d'aller à l'eau; sentant ses forces épuisées, n'espérant plus sauver sa vie par la fuite, il s'arrête, se retourne vers les chiens pour leur faire payeréleur victoire et ne pas mourir sans vengeance. Acculé à un arbre, il baisse la tête et en éventre deux ou trois, si les chasseurs lui en laissent le temps et ne le font pas tomber d'un coup de carabine aussitôt qu'ils le voient s'arrêter. Cette fin de chasse est plus rare que la précédente, et sur dix cerfs chassés, huit, saus anenn doute, iront à l'eau, espérant, en prenant ce parti, n'être pas suivis par les chiens.

Lorsque le cerf est abattu, les piqueurs s'en emparent, l'éventrent, le déponillent, en réservent le corps et les membres pour eux, et abandonnent aux chiens le dedans, c'està-dire les poumons, les faies et la panse, pour en faire curée. Pendant qu'on leur prépare ce repas, en les rallie le mieux qu'on peut. On les tient en respect quelques instans à l'aide du fouet, car la parole scrait insuffisante pour modérer leur ardeur et leur voracité. Enfin, on leur livre leur proie . et pendant qu'ils la dévorent, les chasseurs sonnent les far fares les plus gaies pour célébrer leur triomphe. Il scrait difficile de rendre l'effet de cette harmonie répétée par tous les échos de la forêt. La trompe perd dans les bois ces sous rudes et sanvages qui terrifient une oreille délicate, et semble dans ce monaent emprunter la douceur du cor d'harmonie.

Quand cette chasse a été courte et que le cerfa peu courn , on va en attaquer un antre ; sinon on sonne la retraite p i  $\cdot$   $\epsilon$  , qui est la fin de la chassé.

Mais tont n'est pas terminé pour les piqueurs; il leur reste à chercher les chiens, qui, excédés de fatigue, sont restés conchés dans les taillis. Ils partent donc pour faire le contrepied, c'est-à-dire pour suivre toutes les al ées et routes qu'a parcournes la chasse. Ce dernier devoir rempli, tous les chiens et chavany la semblés, i's rentrent à la venerie.

# LES CARTONS DE RAPHAEL. N° 2.—1.U SAGRIFIGE DE LYSTRE. EXERVIT DES ACTES DES AFÔTEES.

«Il y avoit à Lystre (ville de 1 yeaonie) un homme perclus de ses jamles, qui, des le ventre de sa mère, clait boiteux, et qui n'avait jan ais marché.

» Cet homme entendit la prodication de Paul; et Paul ar-

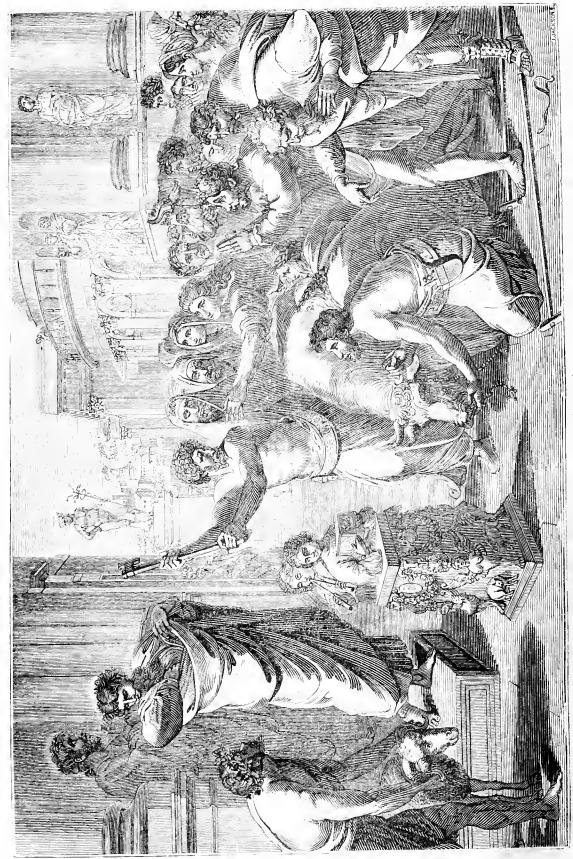

rêtant les yeux sur lui, et voyant qu'il avait la foi qu'il serait guéri, il lui dit à haute voix : « Levez-vons, et tenez-» vons droit sur vos pieds. » Aussitôt il se leva en sautant, et commença à marcher.

- » Le peuple ayant yu ce que Paul avait fait, ils élevèrent leur voix, et dirent en langue lyeaonienne: « Ce sont des » dicux qui sont descendus vers nous, sous la forme d'hom-» mes. »
- » Et ils appelaient Barnabé Jupiter, et Paul Mercure, parce que c'etait lui qui portait la parole.
- » Et même le sacrificateur du temple de Jupiter, qui était près de la ville, amena des taureaux, et apporta des couronnes devant la porte, voulant, aussi bien que le peuple, leur sacrifier.
- » Mais les apôtres Barnabé et Paul ayant entendu ceci, déchirèrent leurs vêtemens; et, s'avançant au milieu de la multitude, ils crièrent:
- « Mes amis, que voulez-vous faire? Nous ne sommes que 
  n des hammes, non plus que vous, et sujcts aux mêmes infirmités; et nous vous annonçons que vous quittiez ces 
  n vaincs superstitions, et que vous vous convertissiez an 
  n Dieu vivant, qui a fait le ciel et la terre, la mer, et tout 
  ne equ'ils contiennent; qui, dans les siècles passés, a laissé 
  n marcher toutes les nations dans leurs voies. Et néanmoins, 
  n il n'a point cessé de rendre toujours témoignage de ce 
  n qu'il est, en faisant du bien aux hommes, en dispensant 
  n les pluies du ciel, et les temps favorables pour les fruits; 
  n en nous donnant la nourriture avec abondance, et remn plissant nos cœurs de joie. »
- » Mais, quoi qu'ils pussent dire, ils eurent bien de la peine à empêcher que le peuple ne leur sacrifiât. »

Tel est le sujet que Raphaël a représenté dans le carton dont nous donnons la gravure, et où le génie du grand peintre se montre aussi puissant que dans les plus célèbres de ses compositions.

Tout ce que le récit des Actes des Apôtres indique de poésie est exprimé. Dans l'effet général comme dans les détails, la simplicité du christianisme naissant contraste avec la splendeur du paganisme mourant; le calme s'unit au mouvement, le repos à l'action, la dignité et la confiance religieuses à l'agitation et à l'étonnement populaires.

Paul et Barnabé se distinguent tout d'abord par la place qu'ils occupent dans la scène, par leur ferveur et la dignité de leur maintien, par l'attention de la foule qui se porte vers eux: Paul, suivant le texte, s'avance vers la multitude en protestant contre les honneurs aveugles qu'on veut lui rendre.

Les prêtres païens couronnés s'humilient, le sacrificateur est prêt à frapper un taureau devant l'autel; un disciple chrétien s'est élancé du sein de la fou'e pour l'arrêter.

Immédiatement derrière ce disciple, le boiteux que Paul a guéri miraculeusement est debout; entrainé par son émotion, il presse et joint ses mains; les traits de son visage, qui exprime au plus haut degré l'admiration et la reconnaissance, conservent ce caractère particulier aux personnes difformes de naissance. Ses jambes unes et nerveuses le soutiennent maintenant saus peine : ses liens et ses béquilles, désormais inutiles, sont tombés a terre; un vieillard qu'à la noblesse de sa physionomie et à la richesse de ses sandales on reconnait pour un des principaux habitans de Lystre, se baisse et vérifie le miracle en soulevant un pan du vêtement qui couvrait la jambe naguère estropiée; plus loin, des hommes du peuple regardent aussi avec des expressions variées d'étonnement.

Il est impossible de ne pas remarquer au milieu de toutes ces figures agitées de sentimens si divers, deux enfans

placés derrière l'autel; l'un joue des deux flûtes, l'autre porte une boite d'encens: leur calme innocent et distrait saisit l'attention et produit une impression pleine de charmes.

Toute la partie de la composition relative au sacrifice a été empruntee par Raphaël à un bas-relief antique.

Pour se rendre bien compte du mérite d'une œuvre d'art, il est une méthode que l'on a quelquefois recommandée et qui nous paraît en effet propre à exercer le jugement et l'imagination, et en nième temps à habituer à une saine critique. Cette méthode consiste, lorsqu'on est en présence d'un tableau, et au moment où le regard a compris le sujet avant d'avoir encore saisi les détails, à se recueillir quelques instans et à rechercher comment on aurait conçu et développé le même sujet, si l'on avait été appelé à le traiter. Les résultats auxquels conduit ce travail intérieur servent ensuite de terme de comparaison pour apprécier les beantés de l'œuvre que i'on a devant les yeux, et chaque découverte d'une expression ou d'un développement qu'on n'avait point su imaginer, est une occasion de vive jouissance et d'étude prolitable ; on arrive de plus, par cette voie, à être toujours mo leste et naif, soit que l'on blame, soit que l'on admire.

## LA CHUTE D'ALPNACH.

Parmi les forêts qui recouvrent les hautes montagnes de la Suisse, de magnifiques bois de charpente se trouvent dans des positions presque inaccessibles. La dépense des routes, si toutefois il était possible d'en construire dans de pareilles localités, empêcherait les habitans de retirer aucun avantage de ces ressources presque inépuisables. Placés par la nature à une élévation considérable, ces bois sont precisément dans les circonstances les plus propres à l'application des moyens mécaniques, et les habitans y ont recours pour faire servir la force de la pesanteur à les débarrasser d'une partie de leurs travaux. Les plans inclinés qu'ils ont établis dans diverses forets, et au moyen desquels les bois sont amenés jusque dans les cours d'eau, ont excité l'admiration des voyageurs; car ces plans inclinés, outre le mérite de la simplicité, ont encore celui de l'economie, leur construction n'exigeant guère d'antres matériaux que cenx qui se trouvent sur les lieux mêmes. De tous ces chefs-d'œuvre de charpente, la chute d'Alphach est le plus gigantesque, tant à cause de sa grande longueur, que de son point de départ, placé dans une position presque inaccessible. Nous en empruntons la description aux Annales de Gilbert, publices en allemand, en 1819.

Depnis plusieurs siècles, les flancs escarpés et les gorges profondes du mont Pilate étaient couverts de forêts impénétrables. D'immenses précipiees les entouraient de toutes parts; on citait les chasseurs assez hardis pour avoir affronté les dangers d'y pénétrer, et jamais les habitans de la vallée n'avaient conçu l'idée d'y porter la hache. Des arbres immenses croissaient et périssaient sans être de la moindre ntilité aux hommes, lorsqu'un étranger, conduit dans ces lieux par la chasse des chamois, fut frappé de la beauté des bois de construction qu'il y remarqua, et appela sur eux l'attention de quelques uns des principaux habitans. Les ingénieurs les plus habiles furent consultes, et tous déclarérent l'impossibilité de tirer parti de ces richesses. Cependant, en novembre 1816, M. Rupp et trois Suisses, ayant bien reconnu le terrain par des mesures trigonométriques, constatèrent la possibilité d'y établir avec succès un plan ineliné. Ils achetèrent alors une certaine étendue de forêts dans le territoire de la commune d'Alpnach, et commencèrent leur construction, qui fut terminée au printempe de 1818. Le plan incliné d'Alpnach est formé d'environ 25,000 pros sapins, deponillés de leur écorce, et fixés les mis après les autres de la manière la plus ingenieuse, sans atraches metalliques. Il occupa caviro i 169 ouvriers pendant 18 mois, et a coûté pres de 160,000 fran.s. Il avoit à pen près pres trois lieues de longueur, et se terminait au lac de Lucerne. Sa forme était celle a'une auge d'environ six pie is de large, et de trois à sax pieds de profondeur; le fond était formé de trois arbres : sur celui du milieu était pratique eun i rigole pour recevoir de petits filets d'ean qui y étaient e maits de livers points, dans le bat de diminner de frottement. Le plan incliné était tout entier soutenu par 2,600 supports; et dans plusieurs points, il était fixé par des moyens très ingénieux aux flancs des précipices de granit.

La direction du plan incliné était quelquefois en ligue droite, que lquefois en zigzag, et son inclinaison variait eatue 10 et 45 degrés. Il régnait tantôt sur les côtés des montagnes on les flanes des précipices, tantôt il passait sur leur sommet; queiquefois il passait sons terre; ailleurs il traversoit des gorges profondes surades échafaudages de 120 pieds de hauteur.

La hardiesse qui caractérisait cet ouvrage , la sagacité déployée dans toutes ses dispositions, et l'habileté de l'ingénieur, ont excité l'étonnement de toutes les personnes qui l'ont visité. Avant de faire la moindre construction, il fallut abattre plusieurs milliers d'arbres pour se fraver un passage dans cet impénétrable tailiis. A mesure que les bûcherons avançaient, des hommes étaient places de distance en distance, pour leur faire recourrit, e le chemin à leur retour, et pour decouvrir dans les gorges les places où les piles de bois avaient été placées. M. Papp fut obagé plusieurs fois de se faire suspendre à des cordes pour descendre dans des précipices de l'usiems centaines de pieds. Dans les premiers mois de son entreprise, il fut attaqué d'une fièvre violente, qui ne l'em écha / is de continuer à sarveiller par lui-même tes travaillems. Rien ne put lasser sa persévérance. Tous les jours il se fais, i' co aluire sur la montagne pour diriger s is ouvriers, an nomi re desquels il se trouvaità peine deux bous charpentiers, tous les autres ayant été rassemblés an hisard, et l'ayant hisane des connaissances qu'exigeait une pareille entreprise. M. Pupp cut aussi à lutter contre les préjuges des pays mas on le supposait en relation avec le diable; on l'accusa d'hérésie, et l'on suscita tous les obstac'es possibles à une entreprise considérée comme absurde e. imprati : ble. Toutes ces difficultes furent sur montres, et i, eut enfin la sad faction de voir les arbres descendre le tong de plan ételine avec la capidité de la fondre. Des sapuis de cent pæas de long , et de dix ponces de diametre à mar petit bout, pa con aient cet, espace de trois lieues en deux minutes et demie, et, pendant feur descente, ils paraissaient avoir à peine quelques pieds de longueur.

Les dispositions observées pour cette partie de l'opération étaient extrêmement simples. Des hommes étaient placés à des distances régulières, le long du plan incliné depuis le haut jusqu'en bas; et lorsque tout était prêt, l'homme placé au point le plus has criait à celui qui était placé au-dessus de lui : Lachez ! Ce cri était répété de proche en proche, et parvenait, en trois minutes, an haut de la montagne. Les hommes qui s'y tronvaient criaient à leur tour à celui qui était au-dessous d'eux : Il vient! Et l'arbre était à l'instant mêmelaneésur le plan incliné, précédé par le cri: Il vient! répeté aussi de proche en proche. Aussitôt que l'arbre avait arteint le bas du plan incliné, et s'était plongé dans le lae, le cri : Lachez! était reproduit comme amparavant, et un approclarbre était lance de la même manière. Par ce moyen un erbre descendait toutes les ciaq à six mientes , à moins qu'il u'arrivat un accident, qui etait à l'instant même réparé.

Pour avoir une idée de la force énorme qu'acquéraient les

arbres dans une descente aussi rapide, M. Rupp fit les dispositions nécessai es pour que quelques fabres sautassent hors du plan in liné. Ceux-là pénétrèrent, par le gros bont, de dix-huit à virgt-quatre pieds dans la terre; et l'un de ces arbres, ayant par accident heurié contre un autre, fut fendu en plusieurs morceaux, dans le sens de la longueur, comme s'il cût été frappé de la foudre.

Après leur descente, ces arbres étaient réunis en radeaux sur le lac, et conduits à Lucerne; de là ils descendaient la Reuss, puis l'Aar jusqu'auprès de Brugg; ensuite le Rhin, jusqu'à Waldshut; de là à Bâle, et eufin jusqu'à la mer si cela était necessaire.

Afin de ne rien perdre du hois abattu, M. Rupp établit dans ces forêts de grandes manufactures de charbon, et fit construire des magasius pour le conserver dans l'été jusqu'à l'hiver. On le mettait alors dans des barils qu'on plaçait sur des traineaux qui n'étaient lancés que lorsque le plan incliné était recouvert de neige. Le bois qui n'était pas propre à le carbonisation, était converti en cendres, qui descendues de la même manière, trouvaient encore une vente assurée.

Quelques jours avant que l'anteur auquel nous empruntons cette description visitàt Alpnach, un inspecteur de la marine était venn examiner la qualité des bois qu'on y exploitait ; il déclara n'avoir jamais vu de bois aussi beau, aussi fort, et aussi gros; et fit immédiatement un marché avantageux pour 1,000 pieds d'arbres.

Telle est la description succinete d'un ouvrage entrepris et exécuté par une seule personne, et qui a excité un hant degré d'intérêt dans toutes les parties de l'Europe. Nous regrettons d'avoir à ajouter que cette magnifique construction, insensiblement détériorée par défaut de travail, n'existe plus, et qu'on peut à peine en découvrir les traces sur les llanes du Mont-Pilate. Les circonstances politiques ayant de truit la source des principales demandes de bois de charpente, et d'autres marchés n'ayant ou être trouvés, la conpe et le transport des arbres a nécessairement du cesser.

Le professeur Playfair, qui a en occasion de visiter ce planineliné, rapporte que, lors de sa visite, un arbre mettait six minutes à descendre par un temps see, et seulement trois minutes dans les temps humides.

« Vous avez manyaise grâce; excusez-moi, s'il vous plait. »
— Sans cette excuse. je n'eusse pas aperçu qu'il y eût d'injure. Révérence parler, il n'y a eu de manyais que l'excuse.
PASCAL, Pensées.

Eussiez-vous l'âme aussi ardente que le foyer de l'E(na, si vous avez un père, une mère, une femme, des enfaus, vous ne pouvez redouter les auxiétés de l'ennui. Par le sentiment, nons jouissons de la nature, de la patrie, des hommes qui nous environnent... Voilà les seuls, les vrais plaisirs de la vie, et dont rien ne peut ni nous distraire ni nous indemniser.

Napolison.

# DE LA CLASSIFICATION DES PLANTES.

Il serait impossible de se reconnaitre dans le nombre de 60,000 plantes que l'observation a fait déconvrir, si nous n'avious une méthode pour nous diriger parmi une quantité si considérable d'espèces. L'artilice de cette méthode consiste à les distribuer sous quelques chefs principaux qui rappellent leurs caractères essentiels. Suivant le choix des parties des plantes qui ont servi de base à cette distinction, on peut ré luire à trois toutes les classifications botaniques : celle de Tournefort, celle de Linnée, celle de Jussieu.

Voiei les fondemens de chacane de ces distributions. Il y a dans une plante une foule de parties différentes : ce sont des flenrs, des racines, des tiges, des feuilles, etc. Tournefort à fonde totaes les divisions de son système sur la forme de la corolle, ou de cette partie de la fleur peinte des ples riches couleurs, siège principal de toutes les sensations agréables que procurent les plantes. D'après ces principes, les 60,090 plantes connues sont comprises dans vingt-deux classes faciles à reconnaître. Il les a désignées par des noms qui rappellent avec précision le trait saillant de leurs differences. La première elesse est celle des fleurs campaniformes, ou en forme de cloches; la seconde, celle des infundibuliformes, ou en ensonnoir, commes les fleurs d'Etuliac; la troisième, celle des personnées, qui imitent la ligure d'un casque antique: la quatrième, celles des labiées, ainsi appelées parce que la disposition de leur corolle les fait ressembler à deux lèvres; les cruciformes, dont la corolle se compose de quatre parties rangées en croix de Saint-André; les rosacées, ou fleurs disposées comme une rose; les ombellifercs, dont la totalité de la fleur est disposée en forme de parasol; les caryophyllées, ou fleurs semblables aux willets; les liliacées, semblables aux lis; les papilionacées, qui ont la fleur en forme de papillon, comme les pois, les haricots, ete., la dernière elasse comprend les fleurs qui n'ont aucune forme arrêtée; pour cette raison, il les appelle des fleurs

La classification de Linnée ne s'est pas arrêtée à la corolle, elle pénètre dans le cœur même de la fleur, et fait reposer ses distinctions sur les organes qui servent à reproduire les espèces. Ce sont les parties de la fleur qui en occupent ordinairement le centre; on les connaît en hotanique sons les noms d'étamines et de pistil. Le nombre de ces étamines, leur position, leur proportion, leur absence, etc., sont les caractères d'après lesquels il distingue les diverses classes. Il a compris ainsi tontes les espèces de plantes sous vingtquatre classes qu'il a désignées par des nonts grecs, exprimant parfaitement leurs traits distinctifs. Première classe, les monandries, qui n'ont qu'une seale étamine; les diandries, qui en présentent deux; les triandries, trois; les tétrandries, quatre, et jusqu'à la classe des dodécandries, à douze étamines. Les deux classes suivantes sont celles dont l'une renferme environ vingt étamines; Linnée l'appelle pour cela icosandrie, et l'autre, qui en contient un nombre indéterminé, est appelée potyandrie. Les onze dernières classes sont distinguées par le genre de rapports que les etamines ont entre elles ou avec les pistils. Ainsi celles dont toutes les étamines sont réunies en un seul faiscean, forment la classe des monadelphes; celles dont les étamines s'insèrent sur le pistil sont réunies sous le nom de gynandrie: enfin, les fleurs qui n'ont, du moins en apparence, ni pistif ni étamines, forment une dernière elasse sous le nom de cryptogames.

Tournefort avait bâti son système sur la forme de la corolle, Linnée sur le nombre et la disposition des étamines et du pistil, lorsque Antoine de Jussieu publia une méthode de classification bien supérieure. Celle-ei ne se fonde pas seulement sur des différences partielles entre les plantes, mais sur les différences de toutes leurs parties principales. Cette circonstance fait estimer davantage la classification de Jussieu , parce qu'elle conduit à la connaissance de la nature de la plante, tandis que les deux autres systèmes ne font arriver qu'à la connaissance de quelques unes de leurs différences. Jussien a établiquinze classes de plantes. Chacune de ces classes se divise en un plus ou moins grand nombre d'ordres, qui constituent ce qu'on appelle, d'après lui, des familles de plantes. Du reste, ces familles representent les ordres de plantes dans lesquelles Tournefort et Lannee ont partage leurs classes; et ces ordres, dans les trois classifications que nons venons d'examiner, conduisent à d'autres subdivi-

sions, aux roures et aux esjécus, jusqu'à la comaissance de charace individu.

Pour qu'ils n'éprouvent pas de retard dans l'envoi des livraisons, nous invitous nos souscripteurs dont l'abonnement expire à la 26° à vouloir bien le renouveler.

#### LA SEMAINE.

CALENDRIER HISTORIQUE.

27 Juillet (2)4. - Batallie d · Bouvines, Jean Sans-Terre et le comte de Flandres avaient arme cont e Philippe-Auguste, l'empereur d'Allemagne, Othon IV, le duc de Brabant, les comtes de Bar, de Boulogne, de Namor, et autres seigneurs dépendans de la couronne de France. Leurs forces reunies s'élevaient à 150,000 hommes. Philippe-Auguste se mit en campagne à la tête de 50,000 hommes seulement, et il rencontra les ennemis à Bouvines, entre Lille et Tournay. Au moment d'engager le combat, il déposa sen diadème, et ne le reprit qu'après s'être assuré du suffrage de l'armée : il lit chanter le psaume Exurgat Deus, et dissipentur inimici ejus. De leur côté les Allemands chargérent, aux cris de Kirie eleison. Paissamment secondé par la valeur guerrière de Guérin, évêque de Genlis, et de l'évêque de Beauvais, Philippe-Auguste remporta une victoire complète, qui affaiblit beaucoup le système féodal.

27 Juillet 1557.—Henri II, sur la proposition du cardinal de Lorraine, autorise par un édit l'établissement de l'inquisition en France: le parlement refuse de vérifier l'édit.

28 Juillet 1815. — Junot, duc d'Abrantès, chargé en 1815 du gouvernement des provinces illyriennes, meurt des suites de blessures qu'il s'était faites lui-même dans un accès de délire. Il s'était distingué dans la première campagne d'Italie, en Égypte, à Austerlitz, en Portugal. Il avait éte gouverneur de Paris en 4804. Après la capitulation du Portugal, il était tombe en disgrace, et Napoleon l'avait laissé sans emploi jusqu'à la campagne de Russie.

29 Juillet 1848. — Mort de Gaspard Monge, né à Beaune en 1747, l'un des fondateurs de l'École polytechnique, ministre de la marine sous le gouvernement républicain, et sénateur sous le régime impérial. En 1816, sous la restauration, il fut rayé du nombre des membres de l'Institut, où l'avaient élevé ses travaux remarquables dans les mathématiques.

50 Juillet 1718. - Mort de Guillanme Penn, né en 1641 à Londres. Fils d'un amiral, Penn commença, dès l'âge de quinze ans, à se montrer, malgré son père, l'un des apôtres les plus fervens du quakerisme, on religion des amis. Il en prècha les principes avec un grand succès dans les trois royaumes, en Hollande et en Allemagne. A la mort de son père, il hé: ita de quelques créances sur le gouvernement, qui, pour les acquitter, lui abandonna en propriété et en souveraineté le territoire contigu au New-Jersey et situé à l'onest de la Delaware. Ce petit état prit le nom de Pensylvanie. Penn en fat le législateur : il rassembla sous un vieux orme les chefs des peuplades sauvages voisines, et leur lut un traité; il paya ensuite le prix d'achat de terres codées par les sauvages. Le 23 avril 1682, il donna aux colons une constitution en vingt-quaire articles, qui reçut les cloges des philosophes du temps : Voltaire en fit le panégyrique, et Montesquien appela Penn le Lyeurgue moderne. George Fox est le fondateur de la secte des Quakers (mot anglais qui signifie trembleurs). Cette seete du protestantisme, qui a

quelque affinité avec les Frères moraves et les Anabaptistes, parait avoir adopte pour principes fondamentaux : 4° l'indépendance de la conscience, dont ils ne croient devoir rendre compte qu'à Dieu; 2° refus de tout serment; 5° horreur de la guerre; 4° refus de payer la dime ou de salarier les minis-



tres d'un culte quelconque. C'est la seule société chrétienne qui n'admette aucun sacrement.

51 Juillet 4784. — Mort de Denis Diderot, un des rédacteurs de l'Encyclopédie,

 $4^{\rm cr}$  Août 4589. — Assassinat de Henri III , roi de France , par Jacques Clement.

- 2 Août 1802. Le Sénat, sur la décision du Tribunat et du Corps législatif, décrète :
- « 4° Le peuple français nomme et le Sénat proclame Napoléon Bonaparte premier consul à vie; 2° une statue de la Paix, tenant d'une main le laurier de la victoire, et de l'autre le décret du Sénat, attestera à la postérité la reconnaissance de la nation; 5° le Sénat portera au premier consul l'expression de la confiance, de l'amour et de l'admiration du peuple français. »

# LA DIANE D'ÉPHÈSE.

Le temple d'Éphèse était, dans l'antiquité, un des plus célèbres par son ancienneté et sa grandeur. Suivant Pline, sa longueur était de 401 pieds 5 pouces 8 lignes; sa largeur de 207 pieds 9 pouces 4 lignes; sa hauteur de 56 pieds 8 pouces. Ce fut l'an 556 av. J.-G. qu'il fut brûlé par Érostrate, ce fou qui, suivant la tradition antique, voulut s'immortaliser par cet acte d'impiété. Il fut reconstruit, quelques années après, par les Éphésiens. C'est dans ce temple que les anciens venaient adorer la divinité dont notre gravure représente la statue. Nous ne connaissons cette statue que par la description qui en est faite par les historiens de l'antiquité, et par différentes copies et images qui ont été retrouvées. La forme appartient aux premiers temps de l'art grec, à cette époque ou, n'ayant pas commencé son développement original, il imitait encore les statues

égyptiennes. Les auteurs varient sur la matière dont elle était composée, et sur les ornemens dont elle était chargée: suivant les uns, elle était en or; suivant les autres, en bois. Il est probable que les premières statues de la déesse furent seulptees en bois, matière dont les artistes se servaient dans les premiers âges, et que plus tard la piété des peuples la fit exécuter en or. Elle nc présenta d'abord qu'une tête, des bras, des pieds, et un corps en forme de gaine, comme presque tuntes les statues des premiers temps de la civilisa tion greeque; puis la dévotion des peuples la couvrit d'ornemens qui étaient le symbole d'autres divinités, surtout d'Isis, Cybèle, Cérès, etc.

Le pouvoir de la déesse, dans l'opinion des penples, augmentait avec la multiplicité de ses attributs; elle était regardée comme une des plus grandes divinités de l'Olympe. Son entre s'étendit dans l'Asie Mineure, dans la Syrie, dans la Grèce proprement dite; il était dans son plus grand éclat sous les empereurs romains. C'est à cette époque que, le nombre des divinités se multipliant, le sacerdoce païen conçut l'idée de ces figures panthées, qui réunirent les attributs ce



(Statue de Diane à Éphèse.)

tous les dieux; la statue de la Diane d'Éphèse servit de modèle. Cette création de figures panthées était alors une grossière modification du polythéisme, obcissant au besoin d'unité qui tourmentait l'humanité et annonçait le christianisme.

Les Bureaux d'abonnement et de vente sont rue du Colombier, n° 30, pres de la rue des Petils-Augustins.

Imprunerie de LACHEVARDIERE, rue du Colombier, nº 30.

# HAUTEUR DES PRINCIPALES MONTAGNES.

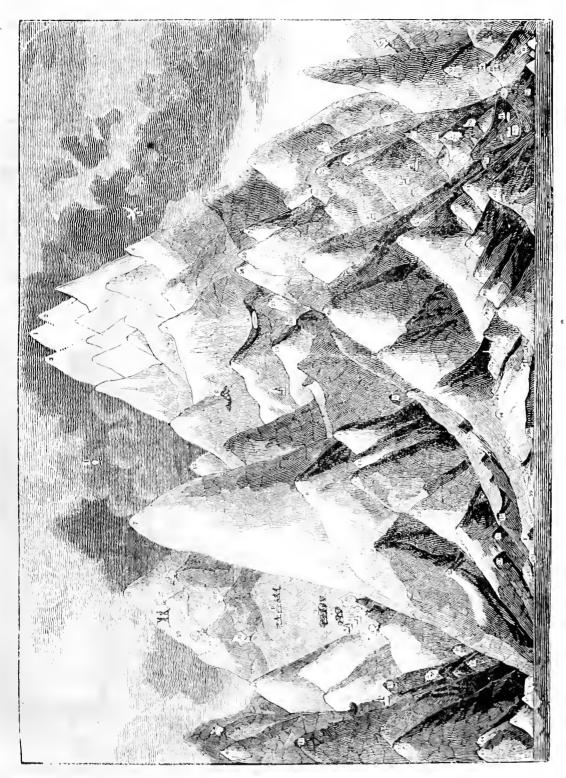

La gravure présente un tableau comparatif des principales montagnes de la terre, dont l'élévation au-dessus du niveau de la mer a été mesurée. Les numeros et les lettres se rapportent aux listes des pages 210 et 211, qui offrent par divisions les noms des montagnes et de différens heux remarquables dans les quatre parties du monde.

Les montagnes, suivant leur position, leur forme ou leur-Tome I.

étendue, prennent le nom de groupes, de plateaux ou & chaines. Les deux grandes faces d'une chaine se nomueut versans; et la partie superieure, le faite, la crete ou l'aretz. Les endroits ou cette arête s'abaisse et presente un passage, sont appelés cols, défilés, yorges ou pas.

Les montagues sont generalement de forme conique, c'est-à dire qu'elles diminuent graduellement depuis leur base jusqu'à leur sommet, et se terminent par une cime p' : ou moins poinque. De là les noms de pie ou d'aiguille donnes à la partie la plus clevée des grandes montagnes.

Les sommets de ces montagnes son constamment couverts d'une neige glacée, même dans les climats les plus chands, à cause de la grande rar faction de l'air; tandis qu'au-dessone régaent le printemps, l'été, l'autonne, avec leurs paysages variés et leurs riches produits.

Les limites inférieures des neiges perpétuelles sont en 26neral indiquees ainsi qu'il suit :

| $\Lambda$ | $\theta$ de   | de | 10 | rė | St | ш: | s l | 'رنا | լս | at | ei | ır. |  |  |  | 14770 pieds. |
|-----------|---------------|----|----|----|----|----|-----|------|----|----|----|-----|--|--|--|--------------|
| 1         | 200.          |    |    |    |    |    |     |      |    |    |    |     |  |  |  | 14160        |
| Α         | 750.          |    |    |    |    |    |     |      |    |    |    |     |  |  |  | 7843         |
| A         | ij <b>5°.</b> |    |    |    |    |    |     |      |    |    |    |     |  |  |  | 4548         |

Il y a cependant des exceptions assez nombreuses.

A la vue d'éminences aussi prodicieuses, on pourrait être posté à croire que les montagnes font perdre à la forme sphérique de la terre beaucoup de sa régulatité; mais elles ne sont réellement, en égard à la grosseur du globe, que ce que sont les légères inégalités qu'on remarque sur la pean d'une orange.

Les montagnes forment en quelque sorte la charpente du globe. Les continents s'appoient sur celles dont les racines profondes les rendent capables de résister au temps, aux efforts de l'eau et du fen.

Les naturalistes divisent les montagnes en trois classes :

- 1º Primitives, antédiluviennes on granitiques;
- 2º Secondaires ou calcaires;
- 5° Volcaniques ou de troisième formation.
- 1<sup>re</sup> classe. Les montagnes primitives sont de roche vive. Cette matière, modifiée par les élémens, est devenue porphyre et granit.

Le porphyre est une pierre dure, verte, et regardée comme indestructible.

Le granit est une matière massive, qui semble un mélange fondu, sans filamens, sans direction de parties, sans débris des règnes animal et végétal.

Les montagnes primitives surpassent en hauteur toutes les autres. Des pies isoles, des flanes déchavnés, des précipiees affreux, des torrens qui tombent en cascades assour-dissantes dans des vallées profondes, et qui donnent naissance à d'immenses glaciers ou lacs de clare, les debris qui se trouvent à leurs pieds, l'inclinaison de quelques sommets, l'alfaissement que la masse entière a eprouvé, prouvent l'action des siècles sur elles et les révolutions que le globe a subies.

Dans cette classe nons rangerous:

En Europe, les Alpes Seandinaves, les monts Ourals ou Poyas, les monts Carpathiens ou Krapacks, les Alpes, les Pyrénées, les Apennius, les Cévennes.

En Asia, le grand et le petit Altai, le Caucase, le Tauras, le Liban, les Gates, les Stavanoi, et la chaine des monts Himalaya.

En Afrique, l'Atlas, les mon's Lupeta ou Epine da Fronde, Nicuweld, el Kamar on de la Lune, la chaîne du Cap, etc.

En Amerique, les Andes, les Cordifières, les Apalanches, les monts Littoraliens.

On suppose que toutes ces montagnes ne forment qu'une scule chaine.

2º CLASSE. — Les montagnes secondaires sont celles que les caux ont or muisées. Elles se composent de conches souvent horizontales, quel prefois fullement inclinées à l'horizon, et souvent placées dans un ordre contraire au poids de leurs sub tances. On trouve dans leur intérieur des debris de coquilles, d'animanx, des pétrifications de toute espèce et des particules d'autres substruces liées entre elles sous divérses formes.

En général les montagnes secondaires sont adossées à des non agnes primitives; mais elles paraissent s'en isoler et se proje er en longues chaînes, dans lesquelles on ne trouve pas de granit. Elles sont toujours peu élevces en comparaison des montagnes primitiver, rondes à leur sommet, on convertes de terre, et formant souvent des plateaux sur lesquels on trouve du sable et des monceaux de cailloux semblables à ceux qui ont été roulés par les vagues sur les rivages de la mer.

5" CLASSE. — Les montagnes volcaniques doivent leur origine aux efforts d'un feu intérieur qui cherche à se frayer un passage à la surface de la terre. Si le feu trouve une rélistance invincible, la montagne se forme, mais sans volcan. C'est ainsi qu'an milieu de la mer se sont élevés toutá-coup des rochers, dont les uns ont disparu après quelques jours ou quelques années d'existence, et les autres ont subsisté par des causes qui nous sont incomnues. Si l'incendie intérieur est assez fort pour enlever le cône de la montagne qu'il a formée, après avoir fait explosion au dehors, il vomit par une bouche appelée cratère des matières de toute espèce, des laves, des scories, du charbon, du soufre, de l'eau même dans laquelle on voit une quantité de poissons cuits.

Ces montagnes sont très élevées et convertes aussi d'une neige perp. tuelle , malgré le feu qui les mine au dedans.

Le nombre des volcans aujourd'hui connus se monte à 405.

| Continent d'Europe |    |    |  |  |  |  | - 1 |
|--------------------|----|----|--|--|--|--|-----|
| Hes d'Europe       |    |    |  |  |  |  | 12  |
| Continent d'Amériq | ue | ٠. |  |  |  |  | 97  |
| Hes d'Amérique     |    |    |  |  |  |  | 49  |
| Continent d'Asie   |    |    |  |  |  |  |     |
| Hes d'Asie         |    |    |  |  |  |  | 58  |

Aucun volcan n'a encore été déconvert en Afrique.

Le nombre des volcans éteints est très considérable. On ne pent reconnaître souvent qu'ils ont existé qu'aux laves, pierres ponces, basaltes et scories, restes visibles de l'action du feu, dont la croûte de ces montagnes est composée.

Dans les montagnes volcaniques, rien n'annonce un noyau primitif. Peint de granit à la base; partout une composition recondaire, du spath calcaire et autres substances qui font effervescence avec les acides.

#### PRINCIPALES MONTAGNES D'ASIE.

|      | fires — Situation, pays. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Haut.<br>Pieds. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4    | g Dhawala-Giri (Thibet) 26-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27,000          |
| ()   | E Jewahir on pic d'Himalay (Jewahir, au nord de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|      | E Delhi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25,260          |
| 5    | H Jamatura ou Jamoutry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|      | Pic Noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 49,882          |
| 5    | Plusieurs pies de 23,000 à 24,700 pieds, et un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|      | pas dans les montagnes du Thihet (Gorval, Badunath, Thibet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47,451          |
| e    | Monts Budjrai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.040           |
| 77   | Petelii on Hamar (Honan, Chine)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19,704          |
|      | Monts Sorhoudas id. id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,824          |
|      | Monts Mélin id. id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,695           |
|      | Montagnes de Corce (Corce, Chine)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,410           |
| 11   | Parmesan (ile de Banca, mer de Chine)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,451           |
|      | Moonakaali (Hawai, iles Sandwich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46,890          |
| 15   | Mont Liban, célèbre par ses forêts de cédres (Syrie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|      | Turquie d'Asie;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,986           |
| 5 1  | Mont Ararat, sur leque I s'arrêta l'arche de Noe (Ar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,600          |
| 13   | Men Olympe ou Keshish Dagh (Anatolie, Turq. d'As.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,400          |
|      | Mout Ida, celebre par le jugement de Pàris (Anatolie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,445           |
| 17   | Mont Carmel, d'où Elysée s'élança vers le ciel (Pales-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 0 14          |
| • 0  | tine, Turquie d'Asie). Tabor, montagne de la Transfiguration (Palestine).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,849           |
| 10   | Mont Ophir (ile de Sumatra, océan Indien)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,791          |
| 93   | Volcan au Sud du mont Ophir id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,452          |
| ا مد | The second secon | ,               |

| 21 Stalitzkoï (chaine des monts Altéens, Tartarie)<br>22 Sea-View-Hill (Nouvelle-Galles du Sud)<br>25 Mont Bathurst (Rosburg, Nouvelle-Galles du Sud),<br>24 Monts Cunningham idem<br>25 Awatseha, volcau (Kamschatka, Russie d'Asie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,002<br>3,477                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 26 Chimboraço, le point le plus élevé des Andes (Quito).  27 Antisana, volcan (Andes, Quito).  28 Cotopaxi, volcan id. id. id.  29 Pas dans les montagnes id. id.  50 Sangaï ou Mecas, volcan, id. id.  51 Sincholahua id. id.  52 Tunguragua, volcan il. id.  53 Imbabura, volcan qui vomit souvent dans ses èruptions du poisson (Andes, Quito).  54 Sierra Nevada de Sainte-Marthe (Andes, Colombie).  55 Duida, volcan id. id.  56 Monts Bergantins id. id.  57 Montagnes Bleues (Jamaique).  58 Sonfrière, volcan (île de Saint-Vincent).  59 Mont Misère (Saint-Christophe).  40 Pies de la chaîne Topicune (Etats-Unis).  41 Monts Rocailleux iden.  42 Agiochochook ou montagnes Blanches (New-Hampshire, Etats-Unis).  43 Monts Alleghani (Etats-Unis).  44 Katskill (New-York, Etats-Unis).  45 Pain de Sucre (Arkansas, Etats-Unis).  46 Potatoe-Hill, monts Patates. id. | 8.412<br>4.4,755<br>7,952<br>4,146<br>7,644<br>4,701<br>5,474<br>45,296<br>44,262<br>7,510<br>2,800<br>2,815<br>4,122<br>651<br>16,968                                  |  |
| 48 Popocatepetl, volcan id. id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46,626<br>5,996<br>44,124                                                                                                                                               |  |
| 51 Tarenta (Abyssinie). 52 Pie de Ténériffe (Ténériffe, iles Canaries). 53 Pie de Ruivo (île de Madère). 54 Pie de Diane (île Sainte-Hôfene, océan Atlantique). 55 Nieuweld (baie de Nieuweld, Afrique méridionale). 56 Montague de la Table, près le Cap, idem. 57 Un volcan (île Bourbon).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,519<br>41,592<br>5,790<br>2,692<br>9,600<br>5,500<br>7,565                                                                                                            |  |
| MONTAGNES D'EDROPE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |  |
| 58 Mont-Blanc       (Alpes)         59 Mont-Rose,       idem.         60 Mont-Cenis,       idem.         61 Le Grand Saint-Bernard, idem.       idem.         62 Simplon,       idem.         63 Saint-Gothard,       idem.         64 Mont Brenner (Alpes, Italie).       idem.         65 Mont Chassgral (Jura, idem).       idem.         66 Mont Viso       (Alpes, idem).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,579<br>10,752<br>10,580<br>9,572<br>8,519<br>6,065<br>4,750<br>11,625                                                                                                |  |
| 67 Le Cimon (Apennius, idem). 68 Mont Perdn (Pyrénées, Espague). 69 Pic d'Arbizon, idem, idem, idem. 70 Pic de Montaigne, idem, idem. 71 Oertles Spitze (Tyrol). 72 Mulacen (Espague). 73 Etna, volcan (Sicile). 74 Terglon (Carniole, Autriche). 75 Panda (chaine des monts Oaral, Russie). 76 Mont Olympe, sejour de Jupiter (Grèce). 77 Yésuve, volcan (près Naples, Italie). 78 Hécla, volcan (Islande). 79 Stroinboli (Iles de Lipari). 80 Vancluse, célèbre par le séjour de Pétrarque (France). 81 Gibraltar (Andalousic, Espague). 82 Montmartre (près Paris, France). 83 Ben-Nevir (Invernesshire, Ecosse). 84 Cairn-Gorm (Bauffshire, idem). Nous ajoutons à ce tablea à l'indica lon de plusieu remarquables par leurs élévation, on célèbres par le                                                                                                                      | 10,518<br>8,800<br>7,590<br>14,290<br>11,081<br>10,281<br>9,988<br>6,422<br>5,252<br>7,420<br>2,855<br>1,900<br>4,400<br>4,164<br>4,000<br>ms lieux                     |  |
| 68 Mont Perdn (Pyrénées, Espagne). 69 Pie d'Arbizon, idem, idem, idem. 70 Pie de Montaigne, idem, idem. 71 Oertles Spitze (Tyrol). 72 Mulacen (Espagne). 73 Etna, volcan (Sicile). 74 Terglon (Carmole, Autriche). 75 Panda (chaîne des monts Oaral, Russie). 76 Mont Olympe, sejour de Jupiter (Grèce). 77 Nésuve, volcan (près Naples, Italie). 78 Hécla, volcan (Islande). 79 Stroinboli (iles de Lipari). 80 Vancluse, célèbre par le sejour de Pétrarque (France). 81 Gibraltar (Andalousic, Espagne). 82 Montmartre (près Paris, France). 83 Ben-Nevir (Invernesshire, Ecosse). 84 Gairn-Gorm (Bauffshire, idem). Nous ajoutous à ce tableau l'indication de plusieu                                                                                                                                                                                                           | 10,518<br>8,800<br>7,590<br>11,281<br>10,281<br>9,938<br>6,422<br>6,120<br>5,252<br>1,420<br>2,855<br>1,900<br>1,400<br>5,514<br>4,164<br>4,000<br>ms lieux<br>8 souve- |  |

| í  | Cathédrale de Saint-Paul, à Loudres                        | 718    |
|----|------------------------------------------------------------|--------|
|    | Daba, près de la source du Sulledj, dans le Thibet         |        |
|    | Le lac de Manasarooa, dans le Thilet                       |        |
| ī  | Le temple de Milma, près de la source du Gange             |        |
| k  | Point on le condor s'élève dans les Andes                  |        |
| 1  | Le plus haut point qu'ait atteint un ballou (ascension     |        |
|    | de Gny-Lusac)                                              | 21,160 |
| m  | Longwood, maison de Napoléon à Sainte-Hél-105              | 1.849  |
|    | Pyramides 2 figypte.                                       | 416    |
|    | Elévation : Court parvenus MM, de Humboldt et Bon-         |        |
|    | pland sur le Chimhoraço, en 4802                           | 47,919 |
| 1) | Ferme d'Antisma (le plus hant point habité des Andes).     | 45,455 |
| q  | Elévat, à laquelle véget nt les pins dans la zone Terride. | 41,794 |
| ľ  | - les antres arbres                                        | 10.215 |
| S  | Quito, ville de l'Amérique du Sud                          | 8,526  |
| ŧ  | Mines de Real del Monte, au Mexique                        | -8,550 |
| v  | Chute du Riagara (Amérique du Nord)                        | 6.18   |
| х  | Mexico                                                     | 7,050  |
|    |                                                            |        |

Ces chiffres sont emprontés en partie à M. de Hamboldt et aux voyageurs anglais, et en partie au *Tableau* publié, en 1852, par M. Desjardins, de Monich.

#### LA GUERRE DE TRENTE ANS.

La guerre de trente ans est une des plus grandes époques de l'histoire mode, ne; elle sépure les lociétés europeennes de la féodalité, et commence une ère nouvelle. Elle fut la dernière lutte soutenue par la réforme contre les puissances catholiques, et surtout contre l'Autriche. Commence en 1618, elle ne se termina qu'en 1618, par le celèbre traité de Westphalie.

Les protestans de l'Allemagne, de la Hongrie et de la Bohême, se l'attaient pour leur indépendance religien e. pour leur égalité politique et civile avec les ca holiques. Cette guerre produisit un grand nombre d'hommes illus res par leur génie militaire : du côle des reformes et de leurs alliés, étaient Mansfeld, général des armées de Fréderic. l'électeur palatin, Gustave-Adolphe, roi de Suède, Christian IV, roi de Danemarck, Oxenstierne, chancelier du roi de Suède; du côté des catholiques, on voyait le fameux Waldstein, général des armées de l'empereur, Tilly, renommé par sa cruauté et son fanatisme. Vers l'aonée 1655, la France intervint par Richelien, dans ectte sanclante querelle; Condé et Turenne commandaient les armées françaises. C'est la France qui ent la globe de mestre lin à cette guerre par le traité de Westphalie, que ses victoires forcèrent l'empereur à si ner. Ce traité changea les eirconscriptions territoriales des nations en opcennes, et les reconstitua sur de nonveiles bases; il donna à la France la suprématie politique, et de plus. l'Alsace et quelques villes des bords du Rhin; il maintint la conservation des principautés profestantes de l'Allemagne, et en créa de nouvelles; il garantit aux réformes la liberté religie se et l'égali é civile et politique avec les eatholiques; il déclara les Provinces-Unies in répendantes de l'Espagna et de l'empire germanique, et les cantons suisses également indépendans de l'empire. Par ce traité, résultat de la guerre de trente aus, une nouvelle société curopéenne fit donc établie; de ce traité, date le système de l'equilibre emoréen qui dure encore.

Schiller a écrit l'histoire de la guerre de trente ans, il a composé de plus un drame en trois parties, dont le sujet es: Wa'dstein, l'un des principaux héros de cette guerre.

Un mouten, memitri le coups, succembait au milieu de la rue Dauphine à la fatigne; le sang fui ruisselait par les yeux. Tout à-coup une jeune liffe en pleurs se précipite sur ni, sontient sa tête, qu'elle essuie d'une main avec son tabiier, ce de l'autre, un genou en terre, supplie le boucher, d'unt le bras était dejà fivé pour se frapper encore. Cela n'est-il pas à peindre? Quand verrai-je ce petit tableau au salon du Louvre? Mercier.

Ceux qui sont cruels envers les animaux, et qui, oubliant que ces êtres sentent et souffrent comme nous, les maltraitent sans utilité, devraient penser, au moins, qu'il faut ménager le serviteur dont on a besoin.

SIMON DE NANTUA.

#### L'ANE.

Il faut l'avouer à la honte de notre nation, les animaux domestiques ont plus à souffrir sous le pouvoir d'un Français que sous des maîtres de toute autre contrée du globe. Les etrangers qui voyagent en France expriment hautement leur surprise et leur indignation, lorsqu'ils sont témoins de la barbarie de quelques uns de nos charretiers envers leurs chevaux, de nos villageois frappant à coups redoublés leur tou lorsqu'il succombe sous le fardeau dont ils l'ont aceablé. Ces cruautés flétrissent le caractère national, et nous attireraient une réprobation méritée si les mœurs populaires n'étaient pas réformées à cet égard. C'est un bienfait qu'il

faut attendre de l'instruction plus généralement répandue et mieux dirigée.

N'oublions pas que les nations civilisées s'observent les unes les autres avec plus d'attention qu'autrefois; des relations plus fréquentes et plus intimes les mettent, pour ainsi dire, en présence; les vieilles renommées n'en imposent plus, on commence à se juger mutuellement avec connaissance de cause, d'après des faits récens et bien constatés. Tachons donc de faire effacer de la peinture de nos mœurs populaires l'ignoble trait de cette barbarie stupide, exercée sur les animaux domestiques, et principalement sur le plus patient de tous : notre intérêt nous le conseillerait, quand même le soin de notre honneur et de notre renommée ne nous en imposerait pas l'obligation; il est bien reconna qu'en traitant bien ces animaux, compagnons et instrumens de nos travaux, nous en tirerons plus de services, et plus long-temps.

L'âne est certainement originaire des climats chauds, et ne possède pas, au même degré que le cheval, la faculté de s'acclimater vers les hautes latitudes. Il paraît constant que l'Arabie est la contrée on cette espèce reunit toutes les qualités qui la rendent précieuse. « Les âues d'Arabie, dit Chardin, sont de fort jolies bêtes, et les premiers



(Tête d'Ane.)

anes du monde; ils ont le poil poli, la tête haute, les pieds legers; ils les lèvent avec action, marchent bien, et l'on ne s'en sert que pour montures. • Si l'on s'occupe un jour du perfectionnement des ânes de luxe, on fera bien de recourir à l'Arabie, comme on l'a fait pour l'amélioration des races de chevaux.

Les ânes sauvages que l'on trouve dans les régions en-

tre les Tropiques, sont probablement la souche de toutes les races soumises à la domesticité. Quant à ceux de ces animaux qui jouissent aussi de l'indépendance dans la zone tempérée, on peut assurer qu'ils proviennent de races domestiques. On en rencontre encore, dit-on, dans l'ile de Cerigo, et il y en eut autrefois en Sardaigne. Les Espagnols ont transporté dans le Nouveau-Monde le chaval et

Pâne: la vue de ces animaux répandit d'abord la terreur parmi les indigènes, mais peu à peu le prestige fut dissipé, et l'Américain devint bon cavalier. Les deux espèces ont prodigieusement multiplié dans les contrées presque inhabitées de l'Amérique méridionale, où elles vivent dans l'état d'indépendance que nous nommons sauvage: elles ne se mêlent point, et si un cheval malavisé vient au milieu d'un

troupeau d'ânes, il est rare que l'imprudent ne succombe pas aux morsures et aux ruades dont il est assailli de toutes parts. Ce fait suffirait seul pour prouver que l'espèce du cheval et celle de l'âne sont bien distinctes, puisqu'il existe entre elles une autipathie qui ne peut être surmontée que lorsque ces animaux sont soumis au joug de la domesticité.

# LE VASE DE WARWICK



(Vase trouvé dans les ruines de Tivoli.)

Au nombre des chefs-d'œuvre des arts que les riches voyageurs anglaisontachetés au continent, on distingue le célèbre vase antique que sir William Hamilton fit transporter, en 1774, d'Italie en Angleterre, et qui orne aujour-d'hui le château de Warwick, situé sur l'Avon, et l'un des restes les plus remarquables de la grandeur féodale.

Ce vase est de marbre blanc: on croit que Lysippe, statuaire du temps d'Alexandre-le-Grand, en est l'auteur. Il est resté enfoui pendant une longue suite de siècles dans les ruines de la villa de l'empereur Adrien à Tivoli. Bien peu de morceaux de sculpture grecque sont parvenus jusqu'à nous aussi parfaitement conservés. La coupe est presque entièrement sphérique. Deux ceps de vigne entrelacés se détachent du marbre, se courbent pour former les anses, et, serpentant graciensement autour du bord élégamment renversé, l'ornent de leurs grappes et de leur feuillage. Au milien sont des têtes de satyres en grand-relief, au-dessous une peau de panthère avec le thyrse de Bacchus, et d'autres embellissemens.

Ce vase pourrait contenir environ la valeur de 652 pintes de Paris.

# DE L'IMITATION INDUSTRIELLE.

(Premier article.) .

L'excellence et le bon marché des produits manufactu-

rés dépendent en grande parcie de l'application du principe de l'imitation, ou, si l'on veut, de celui de la copie pris dans son sens le plus étendu. Dans beaucoup de eirconstances, on se donne des peines infinies pour produire un premier original, sur lequel doivent être calquées toutes les copies; et plus le nombre de ces copies doit être considérable, plus le manufacturier doit soigner le modèle. Aussi arrive-t-il souvent qu'une machine coûte jusqu'à dix mille fois le prix de chacun des articles qu'elle doit fabriquer.

La nomenclature des arts dont la copie est la base est tellement nombreuse, que nous n'essaierons pas de la donner à nos lecteurs. Nous nous bornerons à en présenter une classification générale et à en indiquer quelques applications.

#### On copie:

Par impression en creux :

Par impression en relief;

Par le moulage et la fonte;

Par le moulage et le platre;

Par l'étampage;

Par l'emboutissage;

Et enfin en alterant les dimensions de l'original.

#### IMPRESSION.

La typographie, on l'art d'imprimer, est essentiellement, dans toutes ses branches, un art d'imitation, une véritable

copie. Dans sestienx grandes divisions, impression en ereux et impression en relief, sont compris un grand nombre d'acts.

# Impression en creux en taille-douce.

Dans cet art on obtient des copies en transportant sur le pier, au moyen de la pression, une encre ép asse retenace dus les creux gravés sur une planche de cuivre. Un artiste losse quelquelois un ab ou deux à raver une planche, qui, l'uns beaucoup de cas, ne fournit pas plus de cinq ceuts bonnes épreuves ou copies.

Gracure sur acier. — Cet art ne differe de la gravure sur cuivre que par la nature du métal, et par le nombre bien moins limité des épreuves que peut fournir une planche d'acier. Il est sonvent difficile de distinguer la cent-millieure épreuve de la première. Depuis long-temps les Anglais s'y sont adomés avec un grand succès. Ce n'est que depuis quelques années qu'on s'en occupe en France, et avant pên nos artistes auront prebablement depassé leurs modéles.

Impression de la munique.— On imprime ordinairement la musique avec des planches d'étain, graves au moyen de poinçons. Ce métal étant plus tendre que le cuivre, est supet à se percer: l'encre qui reste dans les gerçures se dépose sur le papier, d'où résulte cette apparence de saleté qu'on remarque géneralement sur la musique imprimée. Dans heaucoup de cas, on y substitue aujourd'hui l'impression lithographique, et quelque fois l'impression en relief et en en actères mobiles; mais ce dernier procédé présente le grave inconvénient d'offrir des solo à aus de continuité désagreables dans les lignes, à moins qu'on ne preune la précaution d'imprimer séparement les lignes et les notes, ce qui augmente heaucoup le prix de l'impression.

Impression des tissus au moyen de cylindres. — Les destins de la plapart des tissus, it surtout des calicos imprimés, ne sont autre chose que des copies obtenues au moyen de cyandres de enivre de quatre à einq pouces de diamètre, has desquels les dessins sont gravés en creux. Une portion du cylindre plonge dans la couleur, tandas qu'une espèce de ractoire elastique, en enir, enlève la couleur superflue dans une autre partie, avant que celle-ci porte sur le tissu. Une pièce de calicot de treate aunes de long est imprimée, par ce moyen, en quat e ou cinq minutes.

Copie au moyen de planches a jour. — Tous nos lecteurs en maissent ces lames de enivre mince, ou de farblanc, dans lesquelles sont découpés à jour des caractères ou des dessins qu'on reproduit sur le papier en barbouillant d'ence, avec une petite brosse, la surface du métal qui protège les parties réservées, et ne baisse l'encre se déposer sur la papier qu'aux endroits qui doivent en être recouverts.

Quelques impressions de tissus se font par un procédé analogue, mais beaucoup plus ingénieux. Le tissu est teint ca pièce, et d'une seule couleur. Nous suppose ons qu'il s'ag t de monchoirs ou de cravates. La piece est repliée sur Re-même antant de fois qu'elle contient de monchoirs, et placée entre deux plaques de metal épais, percées tontes neux à jour des mêmes dessins, et cha jue ouverture dans me plaque correspondant bien exactement avec l'ouverture semblable de l'autre plaque. On place le tout dans une presse sous laquelle ou pent faire le vide, c'est-à-dire rearer l'air. Un réservoir de chlore liquide es mis en comin mication avec les ouve tures de la plaque s périeure, et , opresion ataeo phérique agissant alors par-dessus, force 🗅 fiquide à traver er les monéheirs qu'il décolore en passont, mais seutement dans les endroits correspondant aux our entures to deax plaques, qui, pressant fortement les ratres portlant du tient, empéchent le liquide de s'étendre hocia na chent.

#### Impression en relief.

Cette branche de la typographie est d'une application beaucoup plus frequente dans les arts que celle que nous venons d'examiner.

Impression et gravure sur bois. — Cette gravure s'exécute par un procédé absolument inverse de celui de la gravure en taille-douce. Dans la première, les creux fournissent l'encre au papier on au tissu; dans cella-ci, ce sont les reliefs sur lesquels l'encre est préalablement appliquée pour être transportée sur le papier, au moyen de la pression. Cette gravure est plus difficile et plus contense que la première; mais aussi elle présente sur elle un grand avantage, résultant de la possibilité de l'imprimer d'un même coup avec le texte qui peut l'accompagner. Les gravures du Magasin l'ittoresque sont de ce genre.

Impression en caractères mobiles. — De tous les aits d'imitation, relui-ci est le plus important par son influence. Une particularité qui le distingue surtout des autres, c'est l'immense sub-livision des parties qui peuvent former l'original de copies sans nombre. Lorsqu'un original a fourni des milliers de copies, les mêmes élémens individuels peuvent subir de nouvelles combinaisons, et fournir de nombreux originaux de chacun desquels on peut tirer encore des milliers de copi s.

Impression stéréctype. — Ce mode d'impression ne différe du precédent qu'en ce que les caractères sont rendus fixes, soit en soudant ensemble les caractères mobiles, soit en les clichant, c'est-à-dire en obtenant par l'un des procédés dont nous parierons plus loin, une planche solide, d'une matrice moulee sur la planche mobile. Ce mode d'impression ne s'emploie que lorsqu'on a un grand nombre de copies à faire, ou pour les ouvrages qui ont besoin d'une grande correction. C'est ainsi qu'on imprime des tables à l'usage des mathématiciens, et dans lesquelles les erreurs, une fois corrigées, ne peuvent plus se reproduire.

Impression des papiers peints. — Cette impression s'opère au moyen de planches de l'ois gravées en relief. On emploie autant de planches qu'il y a de couleurs dans le dessin; et l'application successive de ces diverses planches sur le même fond reproduit l'original. Cette impression se fait à la main, c'est-à-dire que chaque planche, après avoir requ la couleur convenable, s'applique à la main sur le papier, en ayant soin de poser bien exactement les repères qu'on y a ménagés, les uns sur les autres. On emploie au si quelquefois le même procédé pour les impressions sur tissus.

Impression lithographique. — Voilà un autre mode d'obtenir des copies en nombre presque illimité. L'original qui fournit ces copies est un dessin fait sur une pierre légèrement porense avec une enere grasse. Lorsqu'on verse de l'est sur cette pierre, elle ne se mouille que dans les parties qui ne sont pas convertes d'enere. Si l'on passe alors destus un roule au élastique, chargé aussi d'enere grasse, l'eau empêche cette enere d'adhèrer aux parties mouillées de la pierre; il n'y a done d'eneré que les caractères ou les dessins préalablement tracés. Dans cet'état, on pose une feuille de papier sur la pierre, et l'enere qui se trouve déposée sur celle-ci se transmet au papier au moyen de la pression.

Un procédé qui n'a été qu'imparfaitement essayé, nous parait susceptible d'applications avantageuses. Il consiste à reproduire, su moyen de l'impression lithographique, les ouvrages récemment imprimés dans d'autres contrées. L'encre d'impression qui n'est pas encore complètement sèche pent se décharger sur une pierre lithographique, dont on peut alors tirer un grand nombre de nouvelles copies. Ce procédé a été employé, il y a quelques amiées, en Belicept, pour y réimprimer les journaux français; mais l'entitéprise n'a pas fourni des bénéfices suffisans. Les ouvrages

ce procede, parce que l'enere a perdu, par le temps, la graisse qui lui permet d'être transmise à la pierre. Mais il est probable que la chimie fournirait facilement les moyens de la rétablir dans son état primitif.

# POÉSIE PERSANE.

En publiant la fable suivante qui n'a pas encore été traduite, nous avons en surtout en vue de donne : une copie fidèle du style poëtique oriental, que trop souvent les traducteurs altèrent dans la crainte de déplaire aux préjugés européens. Nos lecteurs sont donc invités à prêter moins d'attention à la moralité on à l'action, qu'à l'expression même de cet apologue.

#### LA SOURIS ET LE PAYSAN.

(Traduction inédite d'Hoçain Vacz, poète persan.)

- « Quand les richesses viennent à l'homme; il faut d'abord qu'il les mette à l'abri du pillage, et qu'il rende toujours la main du voleur et du coupeur de bourse trop courte pour les atteindre. « L'or a beaucoup d'amis; celui qui a de l'or a » beaucoup d'ennemis. On ne tire pas l'arc contre cenx qui » n'ont rien, mais contre la caravane des gens riches. » Secondement, il faut se servir des bénéfices que procure cet argent, et ne pas dissiper le capital; si l'on ne se contente pas des bénéfices, en peu de temps on verra la poussière de la destruction s'élever des débris de cette richesse. « Toute mer où il ne vient pas d'eau finit bientôt par être » à sec. Si tu prends sans cesse de la masse d'une monta-» gne, sans rien remettre à la place, la montagne finira » par montrer son pied. »
- » Tont homme qui dépense toujours sans s'être fait un revenu tombera enfin dans le précipice de la détresse, comme cette souris malheureuse qui se donna la mort elle-même par l'effet du chagrin.
- » Le fils demanda comment cela était arrivé; le père lui dit :
- » On raconte qu'un laboureur avait déposé dans un grenier une certaine quantité de grain; et afin qu'il put en retirer avantage dans une nécessité extrême, il s'en était interdit l'usage (il avait fermé dessus la porte de l'usage).
- » Une souris s'était établie dans le voisinage de ce grenier. C'était une souris tellement avide et vorace, qu'elle aurait vontu dérober insqu'au grain du mouceau que l'on voit dans la lune, et enlever avec l'ongle de la cupidité l'épi formé par les pléiades dans les champs ensemencés des cieux. Incessamment elle creusait la terre, et dans tous les sens, taillant et perçant avec une deut qui eut brisé le granit le plus dur. Tout-à-coup la tête de son ouvrage déhoucha au milieu du tas de blé, et les grains de froment, comme les rayons d'une étoile brillante, jaillirent du toit de sa demeure. Elle vit bien que cette promesse, Votre nourriture est dans le ciel (Coran), avait lini par se realiser, et que cette maxime, Cherchez votre nourriture dans les profondeurs de la terre, se trouvait vraie à son égard.
- » D'abord elle rendit graces, à cause de ce bienfait, comme il convient à la reconnaissance. Mais ces pierreries sans prix lui formant une richesse à laquelle il ne manquait rieu, elle montra bientôt l'orgueil de Karoun et les pretentions de Pharaon, (Karoun est le Coré de l'Ancien-Testament; son histoire défigurée dans le Coran, le represente comme avant des trésors immenses : c'est le Cresos des
  - " Bientôt les souris da canton , instruites de l'évênement

anciennement imprimés ne penvent pas se reproduire par Leeignirent à son égard la ceinture du service et de la dépendance, « Ces faux amis que tu vois, sont des mouches antour d'un mets sucré. » Ces amis de ses dons, ces camarades de boateille, se rassemblérent près d'elle. Comme c'est leur usage, ils jetérent le fondement de l'édifice de la flatterie, et n'ouvraient la bouche que pour des louanges. des remerciemens, des chages et des voux. Notre souris, de son côté, comme une folle qu'elle était, donnait carrière à la langue de l'orguei, et de la vanterie; s'imaginant que ce grain durerait toajoars, c'le éten lait en faveur de ses auxis les doigts de la prodigalité, sons que la pensee du landemain vint la distraire des illusions da jour, a Jenne éclasse-» son, byvons aujourd'hui, quel homme est sar du lende-» main? » (Haliz.)

> » Tandis que dans cette riche solitude les souris se livraient au plaisir. la violence de la famine et de la détresse. saisissant les hommes par le pied, les avait jetés à terre. « Les hommes , qui n'avaient pas de plus vif désir que celui » de voir un pain, n'en voyaient pas d'autre que le disque » du soleil dans les cieux. » L'orgueilleuse souris avait étendu le tapis des délices et de l'opulence, et ne savait rien de cette famine désolante. Le mal, cependant, était devenu extrême, ci le laboureur sentit que le conteau etait arrivé jusqu'à l'os. Il ouvrit son grenier, et en voyant qu'il y avait dans son grain un déficit considérable, il tira de con cour brûlant un soupir glacé. Il se dit en lui-même,: Il n'est pas d'un homme intelligent de s'afiliger d'un mal irréparable, et il songea à déménager ce qui restait. Comme cela se passait, la souris, habituée a se regarder comme la maîtresse du logis, dormait tranquillement, et les antres, dans leur voracité, n'entendirent pas le bruit du pied du paysan, et de toutes les allées et venues, Cependant, dans le nombre, il y en avait une à l'intelligence plus fine, qui comprit ce qui se passait, et qui, montant à leur toit, vit par une fente ce que l'on faisait. Elle descend, averdi ses camarades, et se jette hors de la maison. Les autres de l'imiter, et chacune se fourrant dans quelque cola, elles la'sserent scale leur pauvre l'ienfaitrice, « Tous te « an is no » l'étaient qu'à cause de tes mets delicats; c'est pour une » bouchée qu'ils te montraient de l'affection. Tes riches : » diminuant, leur amitié diminue; ils désirevalent ton ne ! » heur, s'ils y troavaient leur profit : rompre avec ec e » poignce d'amis hypocrites vaut mieux que leur amitie, »

» Le lendemain, quand la souris leva sa tête de desses les coussins du repas, elle chercha à droite et à gauche, en avant et en arrière, et ne tronva point ses camarades. Elle se lamenta, et dit : « Ces amis que j'avais, je ne sais où « ils sont alles. Quel « vénement est-il donc arrivé qui les a » séparés de moi? » Alors, après tant de temps qu'elle vivait dans la solitude, elle sortit de sa demeure pour savoir ce qu'ils étaient devenus.

» Elle fut témoin de l'excès de la misère et de la détresse des hommes, et revint chez elle dans une agitation extrême, résolue d'apporter le plus gran l'soin à la conservation de ses provisions. Arrivée à sa demeure, elle n'y tronva pos vestige de grain. Elle entra dans le grenier, et n'y tranva pas de quoi faire la nourriture d'une se de unit. Loute sa force s'évanouit, che dechira le vétement de sa vie avec la main de l'agitation , et elle frappa tellement contre terre la tête de la douleur, que sa e rvel e en santa. Ce t ainsi qu'elle tomba, par la fancse influence de sa prodigalite, dans le précipice de la misère et de la mort.

» La leçon qu'on doit retirer de ectte fable, c'est qu'il fant mettre en rapport sa depense et son revenu; qu'il fant tirer profit du capit l'que l'on au et vei ler à sa conservation, ne manière que la source de la richesse n'eprouve aucane alle al 2 n. s.

# CHEMINÉE DE QUINEVILLE,

PRÈS DE VALOGNES (MANCHE).

Ce monument est situé à deux lienes de Valognes, dans le département de la Manche. Les habitans lui ont donné le nom de Cheminée de Quincville ou de Normandie, parce qu'il est creux à l'intérieur, sans ancune trace de plancher ni de séparation. Son ouverture, placée au nord-est, a en beaucoup à souffrir, et des degradations nombreuses l'ont considérablement agrandie. On remarque à l'extérieur des restes de monlures qui sembleraient indigner qu'il y avait antrefois un escalier conduisant à la tour. Sa base a 47 pieds de hanteur jusqu'au soubassement de la colonne, et est construite en pierres calcaires et en grès du pays, dans le genre que les Romains appelaient opus reticulatum. L'intérieur, circulaire, s'arroudit en voûte ouverte dans son milieu. Sa circonférence est de 31 pieds près du sol; mais elle va en diminuant par degrés, et finit par n'en avoir plus que 23 au soubassement, qui supporte encore une colonne bien conservée. Elle est ornée de sept pilastres d'ordre corinthien et toscan, avec un entablement de ce dernier ordre; il est surmonté d'un dôme orné de dix-luit colonnettes, et convert par un toit en forme de cône tronqué; le tout ayant 57 à 58 pieds de hauteur.



( Tour de Quineville. )

Ce monument est entièrement de construction romaine, et la manière légère et élegante dont il se termine en rend l'aspect agréable. On a d'abord pensé que c'était un phare; mais la mer était autrefois fort éloignée de ces parages, et ce n'est que récemment qu'elle a empiété sur le terrain; d'ailleurs il ne se voit nullement en pleine mer. Quelques antiquaires ont prétendu que c'était un de ces monumens nommés récluseries, comme on en voit beaucoup en Italie, et telle qu'etait avant la révolution la tour de Notre Dame - du - Bois, et celle de l'abbaye des dames de Fontevrault; des individus s'y renfermaient pour expier lours péchés, et n'en sortaient quelquefois jamais. Mais

l'opinion la plus probable est qu'il a été construit par les Romains lors de l'expédition de Q. Titurius Sabinus, un des lieutenans de Jules-César, et qu'après leurs victoires contre les peuples ligués de l'Armorique, ils l'élevèrent comme monument funéraire et comme trophée de leur victoire.

## A NOS ABONNÉS

Les avis que nous avions réclamés dans notre 45° livraison ne nous ont pas manqué; presque tous étaient de nature à nous faciliter les moyens d'améliorer notre recueil : aussi nous les avons suivis avec antant d'empressement que peut le permettre la lenteur d'une publication dont la periodicité est hebdomadaire.

Une critique éclairée nons a avertis que divers passages du répertoire chronologique de chaque livraison intitulée la Semaine, et de quelques autres articles, pouvaient donner lien à des interprétations douteuses sur des matières d'une haute gravité. Nons accueillons cette remarque, et nous exercerons à l'avenir, dans la direction indiquée, une censure scrupuleuse. Notre ferme intention est de faire dominer exclusivement un esprit rigoureux d'impartialité et de modération; c'est ce que nous conseillent à la fois notre conscience et notre intérêt. Nons demandons seulement qu'on tienne compte des difficultés que nous avons à vainere.

Dans le cours du dernier trimestre, nous avons continué à développer les principales séries de nos gravures et de nos articles; en même temps nous avons introduit quelques sujets nouveaux, qui vont prendre à leur tour une extension progressive. Par exemple, les monumens, les innisées de la France, ses richesses naturelles, industrielles et scientifiques, occuperont désormais plus de place. Attentifs à ce travail continuel d'amélioration, attachés de plus en plus à notre plan, qui s'agrandit tonjours devant nos regards, nous avons la conviction de remplir insensiblement la tâche que nous nous sommes imposée, en réveillant chez les uns les sonvenirs des choses qu'ils ont déjà commes, en apprenant à quelques autres des choses qu'ils ignorent.

- 9° Livraison, page 66, colonne 2, ligne 11. La Trinité est le dimanche apres l'Ascension, lisez Pentecôte. Ligne 12. La Fète-Dieu est le jeudi qui suit l'Ascension, lisez la Trinité.
- 14° Livraison, page 111, colonne 2, ligne 49. Le corps de Jean Néponucene fut adoré; au lieu d'adoré, terme impropre, lisez honoré. Page 112, colonne 2. Au lieu de Rembo, lisez hembo.
- 17° Livenson, page 130, colonne 1. Ajoutez au titre droit FÉODAL. — DU VASSELAGE, les mots Aveu et Dénombrement. — Page 130, colonne 2, lignes 19 et 22. — Au lieu de Cresse, lisez Crette. Au tieu de Cullant, lisez Culan.
- 19" Livraison, page 151, colonne 2, ligne 25. Hasbourg, lisez Strasbourg.
- 21º Livraison, page 161, colonne 2. Au lieu de prodium, lisez podium. — Page 163, colonne 1, ligne 18. — Au lieu de Brugnéville, lisez Eugnéville.
- 23° Livraison, page 182, colonne 1, ligne 16. An lieu de Hésisson (prés Bourbon, lisez Hérisson. Colonne 2, ligne 20. An lieu de fi, lisez féit (ancien français).

Les Pureaux d'abonnement et de vente Sont rue du Colombier, n° 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 30

# LE BOURG ET LE CHATEAU D'ARQUES.



(Ruines du château d'Arques.)

#### SOUVENIRS DE LA BATAILLE D'ARQUES.

Le château d'Arques, situé à une lieue et demie sud-est de Dieppe, s'élève sur une colline aride et rocailleuse. Du haut de ses tourelles en ruines le regard plonge dans une vallée qu'arrosent les ruisseaux de l'Helna, de la Bethune et de la Varenne. Le bourg d'Arques, déchu de son ancienne importance, apparaît dans la situation la plus pittoresque : les irrégularités du terrain, les touffes d'arbres, la verdure et les rochers, lui donnent un aspect tont-à-fait original. Beaucoup d'habitations sont empreintes du caractère hollandais, et sembleraient attester une colonisation des bourgeois de Breda ou d'Anvers dans la Normandie. Plusieurs conservent des traces d'architecture gothique et du temps de la renaissance; des tourelles, des ogives ornées de rosaces, des colonnes cannelées, augmentent encore le contraste de ce bourg avec les fermes normandes et leurs ombrages de pins, de tilleuls et de pommiers. Les fluctuations du sol entrecoupé de montieules et de haies vives animent agréablement le paysage. On aperçoit Dieppe au fond, et l'Océan termine l'horizon au nord-ouest. - Dès 944, Flodoard fait mention du château d'Arques comme d'un poste militaire; mais sa célébrité ne date que du temps où Guillaume, fils de Richard II, le reçut en apanage de son oncle Guillaume-le-Conquérant (1060-65). Le lils de Richard, fier de sa naissance, crut pouvoir se révolter; mais son ingratitude fut punie d'un exil qu'il passa dans la mendicité. Depuis, le château, après être passe tour à tour entre les mains des Anglais et des Français, auxquels il revint, en 1449, par le traité de Rouen, subit un grand nombre de changemens et d'altérations, et perdit tout-à-fait son premier earactère. Il est à croire qu'il serait tombé dans l'oubli, si la bataille d'Arques ne lui eût rendu quelque illustration. En visitant ces lieux encore remplis de souvenirs de cette journée, l'on aime à y songer à l'esprit chevaleresque et aventureux de Henri IV, qui, avec une poignée d'hommes, risqua dans ees lieux toutes ses espérances et tout son

Henri, à l'approche des ligueurs que commandait Mayenne, crut prudent de quitter Rouen, dont il faisait le siège, pour se rejeter sur Dieppe. Son armée, en tout composée de 1,200 fantassins et de 2,000 cavaliers, se mit à l'abri derrière une tranchée qu'il fit faire à la hâte, enveloppant dans

une ligne de circonvallation le Pollet, le petit villages de Martin-Eglise, la maladrerie Saint-Etienne, le bourg et le château d'Arques.

Le lendemain, 23 septembre 1589, par un brouillard d'autonne des plus épais, à cinq heures du matin, Heuri et tous ses officiers dejeunaient dans un grand fossé; Porson annonça M. de Belin, gentillionime ligueur, qui avait été pris en voulant trop s'avancer. « Bonjour, Belin, lui dit le roi; embrassez-moi pour votre bien-venue. » Beliu l'embrassa en riant, puis lui annonça qu'il allait avoir trente mille hommes sur les bras, a Et où sont vos forces? » lui demanda-t-il en ne voyant que quelques hommes d'armes et quelques lansquenets. « Eh! lui répondit le roi, comptezvous pour rien Dieu et le bon droit qui nous assistent? » En effet, comme lui avait prédit son prisonnier, Mayenne s'avaneait à la faveur du brouillard, pensant s'emparer de Martin-Eglise, et ôter par là toute communication entre Dieppe et Arques. Mais son projet était connu : le plan de l'ennemi avait été trouvé dans la pochette de M. Belin. Henri sut alors ce qu'on voulait, et échelonna si habilement ses braves compagnies de Rambure, de Lorges et de Montgomery, qu'il vainquit le nombre par ses habiles dispositions. Le jeune comte d'Angoulème, chargeant les ligneurs à la tête de son escadron, se trouva en face de Sagoune, et cherchait à l'approcher. « Du fouet! du fouet! petit garçon, » lui cria celui-ci du plus loin qu'il l'aperent. Mais bien mal lui en prit, car le comte lui perça la cuisse d'un coup de pistolet. Néanmoins, malgré les efforts de Henri, de Biron et de Châtillon, la bataille était encore indécise, « lorsque le brouillard, dit Sully, qui avait été fort grand tout le matin, s'abaissa tout-à-coup, et le canon du château d'Arques decouvrant l'armée des ennemis, il en fut tiré une volée de quatre pièces, qui lit quatre belles rues dans leurs escadrons et bataillons. Cela les arrêta tout court. Et enfin, trois ou quatre volées suivantes, qui faisaient merveilleux effet, les firent désordonner, et peu après se retirer du tout derrière le tournant du vallon... et finalement dans leurs quartiers. »

Ce fut sur le champ de bataille d'Arques que Henri écrivit ces mots fameux : « Pends-toi , brave Crillon , nons avons combattu , et tu n'y étais pas. »

Une ordonnance royale de 4753 accorda aux habitans le droit de faire une carrière du châtean. Cette destruction dura pendant trente ans, et a fini par faire de ce vieux manoir un tronçon informe, où, au milieu des pans de murs eroulans, des parapets déponillés de leurs revêtemens, on a beaucoup de peine à découvrir les traces d'une architecture pleine de grâce, de finesse et de légèreté.

Je ne connais personne qui n'ait toute la vertu nécessaire pour supporter le malheur d'autrui en parfait chrétien.

SWIFT.

# APPARENCES CURIEUSES. PRODUITES PAR LE PHÉNOMÈNE DU MIRAGE.

Lorsque Bonaparte, après la prise d'Alexandrie, dirigea ses forces sur le Caire pour s'en rendre maître, les soldats eurent à supporter les douleurs d'une soif ardente, au milieu de plaines brûkes par le soleil, sous une atmosphère chargée de sable. Tontes les ambitions, dans ces momens penibles, n'aspiraient qu'à obtenir quelques gonttes d'eau pour ealmer des souffrances inouïes. De l'eau! de l'eau! tel ctait le cri des soldats pendant ces premières marches à travers le désert. Souvent, tout-à-coup, comme si une divinité ent exaucé leurs prières, ils voyaient devant eux, à la distance d'une lieue environ, un lac immense; et, redoublant d'efforts, tous auraient voulu y voler pour s'y précipiter. Mais à mesure qu'il avançaient le lac s'éloignait, et en arrivant sur ce terrain qui leur avait apparu inondé, ils ne trouvaient qu'un sable aride. Une aussi cruelle illusion se répétait sans cesse lorsque le soleil était élevé au-dessus de l'horizon. L'illustre Monge, attaché à l'expédition d'Egypte pour enrichir les sciences de ses observations dans un pays si remarquable, expliqua ces apparences trompeuses, qu'il désigna par le nom générique de mirage.

Les lacs que l'on apercevait n'étaient autre chose que des images du ciel renvoyées aux yeux par certaines couches d'air horizontales, plus échauffées que celles situées au-dessus, et qui faisaient voir le bleu azuré du ciel, à peu près comme une glace fait voir les objets placés devant elle. Ce qui complétait l'illusion, et donnait à l'image réfléchie du ciel l'apparence d'un lac, était un tremblement qu'on y apercevait, et qui lui donnait un aspect ridé comme celui que produit le vent sur la surface de l'eau. Nous observons tous les jours dans nos climats un tremblement semblable, causé dans l'air par la chaleur; les lieux où l'on peut surtout le remarquer sont les plaines des campagnes et les places publiques, lorsque le solcil en échauffe la surface.

Le baron Larrey , qui était chirurgien en chef de l'armée d'Orient , raconte ainsi l'effet produit par le *mirage* sur les soldats :

« Des plaines aqueuses semblaient nous offeir le terme de nos maux, mais ce n'était que pour nous replonger dans une plus grande tristesse, d'où résultaient l'abattement et la prostration de nos forces, qui s'est portre chez plusieurs de nos braves, au dernier degré. Appelé trop tard pour quelques uns d'entre eux, mes secours devenaient instiles, et ils périssaient comme par extinction : cette mort me parut do see et calase, car l'un d'eux me disait, au dernier instant de sa vie, se trouver dans un bien-être inexprimable; cependant j'en ai ranimé un assez grand nombre avec un peu d'eau douce aignisée de quelques goutts d'esprit-de vin que je portais constamment avec moi dans une portie outre en cuir, »

Depuis que l'attention à été appelée sur le phénomène du mirale, on en a trouvé des exemples assez fréquens dans la "plupart des pays. Ainsi, lorsqu'un vaisseau est en mer, il arrive souvent que des observateurs placés à une certaine distance le voient en double : tantôt l'image produite par le mirage est située au-dessus du vaisseau et paraît renversée; tantôt ou voit cette image représentée sur la mer, comme si le vaisseau était suivi d'un autre vaisseau semblable marchant contre lui, etc.

Il y a encore une fonte d'autres apparences causées par le mirage, c'est-à-dire par cette sorte de réflexion d'un objet produite sur une couche d'air plus échauffée que les autres, et placée tantôt horizontalement, tantôt latéralement. Cette couche d'air agit sur les rayons lumineux qui lui sont envoyés par un navire, un arbre, un village, la voûte du ciel, etc., tout-à-fait comme une grande glace qui en donnerait une image renversée.

Lorsqu'il y a plusieurs couches courbes et irrégulières produisant le mirage, les images qu'elles donnent sont déformées dans tous les sens, tantôt élargies, tantôt alongées ontre mesure, et quelquefois dispersées, comme si l'objet lui-même était brisé en mille pièces. Le phénomène connu sous le nom de fata Morgana est sans ancun doute un effet du mirage : on l'observe à Naples , à Reggio , et sur les côtes de la Sicile. A certains momens, le peuple se porte en foule sur le rivage de la mer pour jouir de ce singulier spectacle : on voit dans les airs, à de grandes distances, des ruines, des colonnes, des châteaux, des palais, et une fonle d'objets qui semblent se déplacer et changer d'aspect à chaque instant. Toute cette féerie n'est qu'une représentation de quelques objets terrestres qui sont invisibles dans l'état ordinaire de l'air, et qui deviennent apparens et mobiles quand les rayons de lumière qu'ils envoient vont, en se courbant et se brisant, dans des couches d'air inégalement échauffées.

Quelque élevés que soient les grands hommes, ils sont unis au reste des hommes par quelque endroit. Ils ne sont pas suspendus en l'air et séparés de notre société. S'ils sont plus grands que nous, c'est qu'ils ont la tête plus élevée; mais ils ont les pieds aussi bas que les nôtres. Ils sont tons au même niveau et s'appuient sur la même terre; et par cette extremité ils sont aussi abaissés que nous, que les enfans, q'e les hêtes.

PASCAL, Pensées.

# LEGISLATION. .

LOIS DES FRANCS. — LOI SALIQUE, — ORIGINE DU PRIN-CIPE QU'EN FRANCE LES FEMMES NE SUCCEDENT PAS A LA COURONNE.

La loi salique était la loi des Francs à l'époque où ils firent la conquête des Gaules. Souvent on confond avec elle plusieurs autres lois destinées à d'autres peuples barbares à peu près du même pays et du même temps, et qui paraissent avoir été presque entièrement calquées sur la loi salique : telles sont la loi des Ripuaires, la loi des Allemands, la loi des Bavarois, la loi des Thuringiens, la loi des Frisons, la loi des Saxons, etc.

Suivant quelques autres, la loi salique était celle des Francs qui habitaient entre la Loire et la Meuse; et la loi des Ripnaires, celle des Francs qui habitaient entre la Meuse et le Rhin. Au reste, comme tous ces peuples avaient la même origine et les mêmes mœurs, en donne à la collection de leurs lois le titre de Code franc.

C'est une opinion assez généralement admise que les lois des Francs furent écrites peu de temps après leur établissement dans les Gaules; mais it est probable que leur confection complète ne date pas de la même époque, et qu'elle fut amenée, par les accroissemens successifs et les besoins du nouvel État.

La loi salique ne traite que très succuretement des matières civiles, des contrats et des successions. Presque toutes les dispositions en sont destinées à la répression des crimes les plus fréquens chez les peuples encore barbares, comme les vols, les meurtres, les injures, les violences.

Les mêmes actions n'étaient point punies toujours de la même manière : la gravité de la peine variait selon la qualité du coupable. Si la loi politique des Francs avait laissé une sorte d'égalité entre les vainqueurs et les vaincus, il n'en était pas de même de la loi criminelle; elle consacrait au contraire entre eux des différences humiliantes et injustes. Comme chacun pouvait faire, et était même tenu de faire choix de la loi sous laquelle il prétendait vivre, ces différences dans l'application des peines, ces avantages attachés à être tenu pour Franc et à se soumettre à la loi des Francs, dûrent contribuer à faire rapidement disparaître le nom gaulois et le nom romain. Sous ce rapport, il y avait quelque profondeur à amener ainsi la fusion des deux peuples.

La peine de mort n'était que très rarement prononcée; la plupart des crimes ne donnaient lieu qu'à des amendes pécuniaires, ou à des coups de fouet pour ceux qui n'avaient pas les moyens de payel. Ces peines, nommées compositions, n'étaient, en quelque sorte, que des dommages-intérêts alloues avec une grande exactitude. Ainsi la loi des Frisons, qui est une des plus courtes, n'y emploie pas moins de 164 articles; c'est un vrai tarif de blessures, avec l'enumération de toutes les parties du corps humain. Les injures par paroles sont évaluées avec la même exactitude, et l'on pent y voir les expressions qui passaient alors pour offensantes. Des titres particuliers sont affectés aux vols de toutes sortes d'animaux, jusqu'aux chiens, dont on spécifie les différentes espèces; enfin on parle de celui qui empêche un autre de passer dans un chemin, de celui qui écorche un cheval, etc.

Nous avons dit que les peines variaient selon la qualité des coopables; en voici quelques exemples: celui qui tuait un Franc devait payer 200 sous à ses parens; celui qui tuait un Romain n'était tenu de payer que 100 sous, et même 45, si ce Romain était tributaire; si un Romain enchaînant un Franc, il devait trente sous de composition; si un Franc enchaînait un Romain, il n'en devait que 45; un Franc dépouillé par un Romain avait 62 sous et demi de composition; un Romain déponillé par un Franc ne recevait qu'une composition de 50 sous.

Quant aux preuves, il paraît que d'abord on ne faisait aucun usage de l'écriture; mais toujours on se servit beaucoup plus de témoins que de titres. A défaut de preuves d'aucune espèce, on avait recours au jugement de Dieu, aux épreuves par le combat singulier, par le fer chaud, par l'eau froide, par l'eau bouillante, etc. Seule la loi salique proprement dite n'admettait pas le combat singulier.

Quoique la loi salique ne contienne que peu de dispositións sur les successions, on sait qu'on y a puisé ce principe famenx, qu'en France les femmes ne peuvent succèder à la couronne, principe devenu une des règles fondamentales de notre monarchie, et qui plus d'une fois l'a empèchée de passer sous le sceptre d'un étranger. Le texte sur lequel on s'est fondé, fexte dont tant de gens ont parlé, et que si peu de gens ont lu, est l'article 6 du titre des Alleux; il est ainsi conçu: « Aucune portion de la terre salique ne passera aux femelles; mais elle appartiendra aux mâles, c'est-à-dive que les enfans mâles succèderont à leur père. » C'est Montesquien qui traduit.

Le mot sala signifiait chez les Francs maison; la terre salique, c'était la terre qui environnait la maison, « Les Germains, nons dit Tacite, n'habitent point de villes; ils ne peuvent souffrir que leurs maisons se touchent les unes les gatres. Chaenn Jaisse autour de sa maison un petit es

pace ou terrain qui est clos et fermé, » Tacite et César nous apprennent encore que les terres que les Germains cultivaient ne leur étaient données que pour un an, et que, ce temps expiré, elles redevenaient publiques. Ils n'avaient donc de patrimoine que la maison et l'enceinte qui l'entourait. C'est ce patrimoine particulier qui appartenait aux mâles; et en effet, pourquoi aurait-il appartenu aux filles, qui passaient dans une autre maison?

Comme cette enceinte, la terre salique dépendante de la maison, avait d'abord été la seule propriété du Germain; plus tard, quand les Francs acquirent des propriétés nouvelles, on continua à les nommer terres saliques.

La loi qui appelait les mâles seuls à recueillir la propriété de la maison paternelle était donc uniquement une loi civile; plus tard ce ne fut que par extension et par analogie qu'on l'appliqua à la succession au trône, et qu'elle devint une loi politique.

Aussi, à la suite de quelques développemens sur les applications de cet article, Montesquieu ajoute: « Après ce que nons venons de dire, on ne croirait pas que la succession personnelle des mâles à la couronne de France pût venir de la loi salique; il est pourtant indubitable qu'elle en vient: je le prouve par les divers codes des peuples barbares. La loi salique et la loi des Bourguignons ne donnérent point aux filles le droit de succéder à la terre avec leurs frères; elles ne succédérent pas non plus à la couronne. La loi des Visigoths, au contraire, admit les filles à succéder aux terres avec leurs frères; les femmes furent capables de succéder à la couronne. Chez ces peuples, la disposition de la loi civile força la loi politique. »

La loi salique et les autres lois des Francs sont écrites d'un style si simple, qu'il serait fort clair si tous les termes en étaient latins; mais elles sont hérissées de mots barbares, soit faute de la part du latin d'fournir les mots propres, soit pour servir d'explication. De ce mélange on tire cette conséquence, que ces peuples n'écrivaient point en leur langue; car il ent été bien plus commode d'écrire ces lois dans leur idiome, que de les écrire en un latin rempli de mots francs ou allemands.

L'on s'est imaginé beancoup trop long-temps que l'ordre social est tout entier l'effet de l'art, et que partout où cet ordre laisse apercevoir des imperfections, c'est par l'imprévoyance du législateur, ou par la négligence du magistrat. De là sont nes ces plans de societés imaginaires, comme la république de Platon. Chacun a cru pouvoir remplacer une organisation défectueuse par une meilleure, sans faire attention qu'il y a dans les societés une nature des choses qui ne dépend en rien de la volonté de l'homme, et que nous ne sanrions régler arbitrairement.

J.-B. SAY.

# VOYAGES.

NOUVELLE ZELANDE.

(Second article. - Voyez page 191.)

Les Zélandais sont en général grands et bien faits; sans être pourvus d'emboupoint, leurs museles fermes et arrondis indiquent qu'ils joignent la vigueur à la souplesse. Ils portent la tête haute, les épaules effacees, et leur port ne manquerait pas d'une certaine fierté, sans l'habitude de vivre accroupis dans leurs cabanes; cette posture accoutume leurs jarrèts à une flexion qui detruit la grâce de la démarche.

Les traits de ces hommes sont fortement prononcés, et,

thez plusiems individus, offrent quelque analogie avec ce type indélébile, qui, dans nos climats, distingue la race



(Zélandais en costume européen.

juive. La plupart ont la face presque entièrement couverte d'un tatouage symétrique, gravé avec un goût et une finesse admirables. Ces stigmates dont ils sont glorieux sont un brevet de valeur guerrière; aussi remarque-t-on que les



(Chongui, chef zélandais.)

hommes d'un âge mur sont seuls décorés du tatouage complet, tandis que les jeunes geus n'ont encore que quelques dessins légers sur les ailes du nez ou vers le menton. Les guerriers portent la chevelure relevée et nouée sur le sommet de la tête. Cette coiffure, d'un beau caractère, est sonvent ornée de quelques plumes d'oiseaux marins. Ils aiment à se parer de pendans d'oreilles, et de colliers, composes communément de petits os humains, ou de quelques dents, trophées d'une sanglante victoire.



(Pomaré.)

La peau de ces insulaires est brune, et l'ocre dont ils se frottent souvent leur imprime une teinte rougeâtre qui n'est point désagréable; les nattes dont ils sont revêtus contractent, par le frottement, une couleur semblable. Ces vêtemens, tissus du lin soyeux que le sol produit en abondance, sont de véritables chefs-d'œuvre d'art et de patience, si l'on songe à la simplicité des moyens que les naturels emploient pour leur fabrication. Les femmes, comparativement aux hommes, sont d'une petite taille, généralement fort bien prise; des yeux noirs et brillans, des cheveux fins et naturellement bouclés, leur donnent une physionomie qui n'est pas sans attraits.

La nourriture des Zélandais consiste en poissons et en racines; nous ne considèrerons pas comme un aliment habituel la chair de leurs ennemis tués à la guerre. Ces horribles repas, malheureusement trop fréquens, n'ont lieu cependant qu'après une bataille, ou dans les circonstances où une cruelle superstition leur commande d'immoler des victimes humaines.

Ces insulaires sont essentiellement belliqueux; tout, dans leurs habitudes, décèle l'amour immodéré des combats et du pillage: leurs chants, leurs danses, leurs jeux ne respirent que la guerre. Avant que le commerce des bâtimens baleiniers ne leur eût fait le présent des armes à feu, les Zélandais combattaient avec la lance et un casse-tête de pierre qu'ils nomment patou-patou; aujourd'hui les fusils sont nombreux dans leurs armees, et cette meurtrière importation a changé le sort des combats, où naguère encore la force corporelle décidait de la victoire.

Dans ces contrées toutes guerrières, deux vaillans adversaires se sont long-temps disputé le pouvoir. Chonqui, ce chef que nous représentons en costume de guerre avec son grand sceptre d'os de baleine, et Pomaré, qui affectionnait les habits et les coutumes des Européens, ont souvent mesuré leurs forces, et entraîné dans leurs querelles les populations du nord et du sud de Tavai-Pounamou.

Pomaré, frappé d'une balle en 1826, fut dévoré par son féroce vainqueur. Chongui, à la même époque, fut frappé d'un comp de feu qui lui traversa la poitrine; après de longues souffrances, il termina sa vie en 1828, et la Nouvelle-Zélande perdit un chef dont la remarquable intelligence pouvait hâter l'époque de sa civilisation.

Chongui, après la guerre, sa passion dominante, n'avait rien tant à cœur que d'améliorer la condition de son peuple par l'agriculture et les arts mécaniques. C'est dans ce but si noble qu'il se rendit en Angleterre, et qu'il visita Sydney, chef-lieu de la Nouvelle-Galles du Sud, connue en France sous la dénomination inexacte de Botany-Bay. Dans cette colonie, sous le patronage du révérend Marsden, missionnaire anglican aussi ardent qu'éclairé, Chongui

s'instruisait et travaillait parfois avec une adresse remarquable. Un jour qu'il avait vu un buste, il s'imagina de retracer sa propre ressemblance, et dans un bloc de bois grossier il sculpta la sigure dont voici la copie.

Une société de missionnaires s'étant établie à la Nonvelle-Zélande, dans les Etats de Chongui, on traita avec ce chef de l'achat d'un terrain destiné aux travaux agricoles de la mission. L'espace fut acheté et payé en haches et en bèches; on dressa



( Buste de Chongui.)

un contrat du marché, Chongui voulut y apposer sa signature, et en un instant il traça sur le papier le tatouage qui ornait sa face. Nous donnons le fac-simile de cette signature caractéristique.



(Signature de Chongui.)

Si les missions ont réussi à améliorer le sort des Zelandais par l'importation de quelques produits utiles, elles n'ont pas obtenu le même succès dans leurs travaux apostoliques. La religion des indigènes n'est qu'un tissu compliqué de superstitions absurdes et souvent cruelles; mais bien des années doivent encore s'écouler avant que la raison vienne modifier dans ce pays les idées religieuses. Parmi leurs dogmes, nous citerons comme se rapprochant des nôtres l'immortalité des âmes et le respect des sepultures; pour tout le reste, ces malheureux sauvages vivent dans les chaînes d'une foule de superstitions dont l'infraction entraîne souvent la perte de la vie.



(Rutherforth, matelot anglais.)

Les Zélandais, ennemis implacables, épargnent rare ment le vaincu; plus d'un équipage européen en a fait la triste expérience. On a pourtant vu chez ces barbares quelques exemples de sensibilité. Vers 1816, un navire fut envahi et livre aux flammes par les sauvages : tous les matelots furent massacrés; un seul d'entre eux, John Rutherforth, dut la vie à la pitié d'un chef. Sa jeunesse et ses larmes émurent le guerrier zelandais, qui le protégea constamment, le fit tatouer, et lui donna ses deux filles en mariage. L'Anglais vit s'écouler dix ans sans pouvoir échapper à cette vie sauvage. Enfin, en 4826, un navire américain faisant voile près de la côte, il fut envoyé à bord par ses féroces compagnons, qu'il devait, disait-il, rendre maîtres de cette belle prise. Rutherforth se hâta de faire prendre le large au vaisseau menacé d'un sort aussi affreux, et bientôt il revit sa patrie, ou il a long-temps occupé la curiosité publique.

# DES PARATONNERRES.

La foudre, ou le tonnerre, est l'écoulement subit, à travers l'air, sous la forme d'un grand trait lumineux, de la matière électrique dont était chargé un nuage oragenx.

La vitesse avec laquelle se meut cette matière est immense; elle est beaucoup plus grande que celle d'un boulet de canon, qui est d'environ 600 mètres (1800 pieds) par seconde.

La matière électrique pénètre les corps, et se meut à travers leur substance avec des vitesses très inégales.

On appelle bons conducteurs, ou simplement conducteurs, les corps qui conduisent ou laissent passer rapidement la matière électrique. Tels sont, le charbon calcine, l'eau, les vegétaux, les animaux, la terre, en raison de l'humidité qu'elle contient, les dissolutions salines, et surtout les metaux, qui sont les meideurs conducteurs connus. Ainsi, par exemple, un cylindre de fer conduit, dans le même temps, au moins cent millions de fois plus de matière électrique qu'un egal cylindre d'eau pure, et celle-ci envi-

ron mille fois moins que l'eau saturée de sel de caisine.

Les corps qui ne se laissent penétrer que difficilement par la matière électrique, et dans lesquelles elle ne peut se mouvoir filrement, premient les noms de maurais conducteurs, de corps non conducteurs, ou de corps isolans. Tels sont le verre, le soufre, les résines, les huiles, la terre, la pierre et la brique sèches, l'air et les gaz.

Parmi les corps conducteurs, il n'en est cependant aucan qui n'oppose quelque résistance au mouvement de la matière électrique. Cette résistance se répetant à chaque portion du conducteur, augmente donc avec sa longueur, et peut devenir plus grande que celle qu'opposerait un conducteur plus mauvais, mais moins long.

La matière électrique éprouve aussi plus de resistance dans un conducteur d'un petit diamètre, que s'il avait un diamètre plus considérable. On peut, par conséquent, augmenter la conductibilité d'un con lucteur en augmentant convenablement son diamètre, et en diminuant sa longueur.

Les molécules de la matière électrique ont la propriéte de se reponser les unes les autres , et de tendre à se disséminer dans l'espace. A l'état de repos, elles n'ont aucune affinité pour les corps, et restent en totalité à leur surface, où elles forment une enveloppe mince , qui n'y est retenne que par la pression de l'air , contre 4 quel elles exercent à Jenr tour une pression qui, devenant dans certaines circonstances superieure à la première , permet à la matière electrique de s'echapper dans l'air , d'une manière invisible , ou sous la forme d'un trait lumineux , qu'on appelle l'étinceile electrique.

La couche de matière électrique, ainsi repandue à la surface des corps, n'a pas partout la même épaisseur, à moins que le corps ne soit une sphère. Elle est toujours plus considérable sur les parties aigués on très courbes, que sur les parties plates et pen arrondies.

La matière électrique tend toujours à se mettre en équilibre dans les conducteurs, et se partage entre eux en raison de leurs formes, et surtout de l'étendue de lear surface. Par conséquent, si l'on fait communiquer un conducteur avec la terre, dont la surface est immense par rapport à la sienne, il ne conservera pas sensiblement de matière electrique. Il suffit donc pour depouiller un conducteur de sa matière électrique, de le mettre en communication avec un sol lumide. Si pour conduire la matière électrique d'un corps dans la terre on lui présente divers conducteurs, dont l'un soit meilleur que les autres, elle le préferera constamment. Mais si feur conductibilité est peu différente, la matere electrique se partagera entre tous, en raison de leur capac-te pour la recevoir.

Un paratonnerre est un conducteur que la matière électrique de la fondre choisit de preference aux autres corps environnans, pour se tendre dans le sol et s'y répandre. C'est ordinairement une barre de fer élevee sur les edifice, qu'elle doit protèger, et s'enfonçant sans anenne interruption jusque dans l'ean ou dans la terre lumièle. Cet'e communication intime du paratonnerre avec le sol est nécessire pour qu'il puisse y verser instantanément la matière et éque de la fondre a mesure qu'il la reçoit, et garantir le ses atteintes les corps environnans.

De nombreux exemples ont prouvé le danger que présentent les paratonnerres qui ne sont pas parfaitement en communic (tion continue avec le sol humide. Une interraption d'environ 20 pouces dans le conducteur, occ sionec probablement par des reparations faites à un bâtiment, a détermine la foudre à percer le toit pour se porter sur une gouttière en fer-blanc.

Dans d'autres elementament, le point de l'est intermerre a

été fondue, et la foudre a produit de grands dégâts sur les bâtimens.

Pour s'expaquer l'action d'un paratomerre sur un muage orageux, il faut savoir que l'on distingue, en physique, deux espèces d'électricité : l'une designée sous le nom d'électricité positive on vitrée, parce que le verre la développe le plus ordinairement; l'autre sous le nom d'électricité négative on résineuse, parce qu'on la produit par le frottement de la résine. Les molécules de l'électricité positive se repoussent entre-elles; le même phénomène a lieu pour les molécules de l'électricité négative; mais quand les deux espèces d'électricité sont en présence, elles s'attirent réciproquement, pour se combiner ensemble, et former ce qu'on est convenu d'appeler une électricité neutre, c'est-àdire sans action. D'où il résulte que toute action électrique est produite par la séparation des deux espèces d'électricité qui composent l'électricité neutre.

Avant que la fondre éclate, le nuage orageux, chargé d'une seule espèce d'électricité, exerce son influence sur tous les corps placés au-dessous de lui; il décompose leur électrieité neutre, attire vers leur extrémité supérieure l'espèce d'électricité qui lui manque, et repousse dans le sol celle qui est de même nature que la sienne. Cette attraction est d'autant plus énergique, que les corps sont plus voisins du nuage. La matière électrique, de nature contraire à celle du nuage, s'accumulera donc dans les parties les plus élevées de ces corps, et si ces parties sont surmontées par des pointes métalliques très aignés, et en parfaite communication avec le sol, la matière électrique s'accumulera tellement sur ces pointes, que la pression de l'air ne pourra plus L'y retenir, et qu'elle s'en échappera par un torrent continu, quelquefois visible dans l'obscurité, sous forme d'aigrette lumineuse. Ce courant, en traversant l'air, ira se combiner avec l'électricité du nuage, pour y reformer l'électricité neutre. Si l'extrémité du paratonnerre n'était pas suffisamment aiguë, il pourrait en résulter que l'écoulement de l'electricité ne se l'it pas d'une manière continue, et que celle da mage venant alors chercher à travers l'air, et avec une enorme violence, celle du paratonnerre, fondroyat celui-ci avec les bâtimens sur lesquels il serait placé. Les ravages de la fondre n'ont donc d'autre cause que la reunion violente et instantance de l'electricité d'un nuage orageux avec l'électricité de nature différente, qu'il a accumulée dans les corps places an-dessous de lui. Cette séparation des deux espèces d'électricité, par l'influence d'un nuage orageux ou de tout autre agent, s'opère également dans tous les corps, animés on non, mais presque toujours sans que les premiers en aient la conscience; c'est ainsi qu'un homme soumis à cette influence n'éprouve aucune sensation particulière. Toutefois, quelques personnes d'un tempérament nerveux éprouvent, pendant les orages, un malaise qui ne peut être que le résultat de cette disposition électrique.

La distance à laquelle un paratonnerre étend efficacement sa sphère d'action, n'est pas exactement comme, et depend de beaucoup de circonstances difficiles à apprécier. Mais, depuis que les édifices en ont été armés, plusieurs observations ont appris que des parties de ces édifices, distantes du paratonnerre de plus de trois à quatre fois la longeur de sa tige, ont été foudroyées. Le physicien Charles, qui s'est beaûcoup occupé de cette matière, pensait qu'un paratonnerre defend antour de lui des atteintes de la foudre un rayon circulaire de deux fois sa longueur. C'est d'apres cette règle qu'on dispose aujourd'hui les paratonnerres.

Lorsque la matière électrique se porte d'un corps sur un autre en passant par un conducteur suffisant, son passage ne se manifeste par aucun signe apparent; mais lorsqu'elle, travers, l'air ou tout autre corps non conducteur, elle en sépare les parties, et les déchire avec violence; elle apparait alors comme un trait lumineux, et fait entendre un bruit plus ou moins considérable; ce bruit est produit par le rapprochement violent des molécules de l'air dans le vide que la matière électrique a produit par son passage. Le bruit que fait entendre la foudre cause ordinairement beaucoup d'effroi; et cependant tout danger est déjà passé. Il n'en existe même plus pour une personne qui a vu l'éclair; car, si elle devait être foudroyée, elle ne verrais ni n'entendrait le coup pret à frapper. Le bruit ne vient jamais qu'après l'éclair, et il s'écoule autant de secondes entre l'éclair et le bruit qui le suit, qu'il y a de fois 540 mêtres (4045 pieds environ) entre le lieu où l'on est et celui où la foudre a éclaté.

La foudre tombe sonvent sur des arbres isolés, parce que, s'élevant à de grandes hauteurs, et pénétrant profondément dans le sol, ils seraient de véritables paratonnerres s'ils étaient meilleurs coducteurs. Ils n'offrent pas à la matière électrique un écoulement assez rapide. Les hommes et les animaux étant meilleurs conducteurs que les arbres, sont exposés, en se réfugiant sons ceux-ci, à être frappés de la foudre; le fluide électrique, après avoir été attiré par le sommet de l'arbre, devant se reporter sur eux de préférence.

Dans les campagnes, et quelquesois même dans les villes, un prejugé, qui a souvent les suites les plus funcstes, engagé à sonner les cloches des églises pour écarter, dit-on, l'orage ou fendre la nuée orageuse. De trop fatales expériences ont démontré que les églises où l'on sonne les cloches sont plus souvent frappées que les autres.

C'est à la chaleur qui est propre à la foudre, et à celle qu'elle dégage de l'air et des corps non conducteurs qu'elle traverse en les refoulant, qu'est due la vive lumière qui l'accompagne; c'est cette même cause qui lui fait mettre le feu aux corps légers et inflammables qu'elle rencontre dans son trajet : car il est rare qu'elle enflamme le bois , à moins qu'il ne soit vermoulu et très sec.

Les détails qui précèdent sont, en partie, empruntés à l'Instruction sur les paratonnerres, rédigée par une commission choisie dans le sein de l'Académie des seiences. Cette instruction indique tous les procédés pratiques nécessaires pour construire parfaitement un paratonnerre.

# LA SEMAINE. CALENDRIER HISTORIQUE.

5 Août 1547. - Prise de Calais par Édouard III, roi d'Angleterre. Après avoir voulu faire passer tous les habitans au til de l'épée, Edonard se restreignit à demander qu'on lui livrât six des principaux bourgeois, tête que et la corde au cou. Eustache de Saint-Pierre, Jean d'Aire, les deux frères Wissant, et deux autres bourgeois dont on ignore les noms, se présentèrent. L'épouse d'Édonard III obtint leur grâce.

Abût 1591. — Mort de François de La Noue, surnommé Brus-de-Fer. Au siège de Lamballe, il était monté sur une échelle pour voir ce qui se passait : une balle le frappa au front et le fit chanceler; comme il ne s'était accroché que par son bras de fer, il se fracassa en tombant. Il était devenu, après la mort de Coligny, le mentor du jeune roi de Navarre.

S Août 4697. - Mort de Santeul, auteur de poésies latines. Tous les vers inscrits au-dessus des fontaines de la capitale ont été composés par lui. « l'irais tout à l'heure me pendre à la Grève, disait Santeul, si je savais avoir fait un seul mauvais vers. » Dans un diner de grands seigneurs, quelqu'un mêla du tabae aux verres de champagne de Santeul: 1797, il se fivra à sa vocation de chansonnier et de vaude-

il en mourut. On lit circuler dans le public l'épitaphe suivante :

> Ci-git le célebre Santeul. Muses et fous, prenez le deuil.

3 Août 1796. - Bataille de Castiglione, gagnée par Bonaparte. L'armée autrichienne, sous la conduite du feldmaréchal Wurmser, est défaite et rejetée dans le pays de Trente. Wurmser avait succédé dans le commandement de l'armée, au vieux géneral Beaulieu, qui, constamment battu , avait (crit à son gouvernement : « Je fuirai encore demain, après-demain, tous les jours, jusqu'en Sibérie, s'il prend envie à ces diables (les Français) de m'y pourspivre. »

6 Août 1552. - Arrêt du parlement de Paris contre les écoles baissonnières, cours d'enseignement que les luthériens allaient suivre dans la campagne, pour échapper, à la poursnite du chantre de Paris, qui avait la présidence des

6 Août 4747. — Mort de Vauvenargues, auteur de pen-ces remarquables. Un critique a dit : «La Rochefoucauld humilie l'homme par une fausse théorie ; Paseal l'afflige et l'effraie du tableau de ses misères; La Bruyère l'amuse de ses propres travers; Vauvenargues le console et lui apprend à s'estimer. »

7 Août 1850. - Nouvelle charte constitutionnelle cen France.

8 Août 1548. - Édit du roi de France Henri II, qui ordonne qu'à l'avenir l'effigie du monarque regnant sera empreinte sur la monnaie, au lieu de la croix, trop facile à contrefaire par les faux monnayeurs.

8 Août 1817. - Dupont de Nemours, homme politique et écrivain, meurt en Amérique. Voici quelques pensées extraites de ses écrits ·

« - La paresse n'est pas un vice; c'est une rouille qui détruit toutes les vertus.

» - Contre la justice et la raison, l'esprit n'a que des armes de verre.

»-Une loi universelle de la nature veut que tout attachement durable perfectionne le cœur qui l'éprouve. »

8 Août 4827. — Mort de George Canning, ministre anglais. Il avait pris pour devise : Liberté civile et religieuse pour tous les peuples. Dès le commencement de sa vie politique. il s'était déclaré partisan de l'abolition de la traite des noirs, et de l'emancipation de l'Irlande.

9 Août 1527. — Jacques de Beaume, baron de Semblançay, surintendant des finances sous Charles VIII, Louis XII et François Ier, s'étant attiré l'inimitié de la duchesse d'Angoulème et du cardinal Duprat, fut arrêté pendant la captivité de François Ier, juge et condamné à mort. Deux ans après, sa mémoire fut réhabilitée. Marot a compose les vers snivans sur son exécution:

Lorsque Maillard, juge d'enfer, menait A Montfaucon Semblançay l'âme rendre, Lequel des deux, à votre sens, tenait Meilleur maintien? Pour vons le faire entendre, Maillard semblait homme que mort va prendre, E! Semblançay fut si ferme vicillard. Que l'on cht dit, an vrat, qu'il menait pendre, A Montfaucou, le lieutenant Maillard.

9 Août 1827. - Mort de Désaugiers, poète français. Né à Fréjus, en 1772, il fit ses études à Paris, En 1792 il accompagn) une de ses sœurs à Saint-Domingue, où il faillit être mis à mort par les noirs insurges. De retour en France, en villiste. La verve de sa gaieté et de son esprit est bien empreinte du caractère national, et sera difficilement surpassée.

# LES GEYSÉRS, SOURCES D'EAU BOUILLANTE, EN ISLANDE.

L'Islande, reléguée vers les limites de la partie habitable du globe, dans le voisinage des glaces polaires, offre aux naturalistes des faits d'autant plus intéressans qu'ils contrastent fortement avec l'aspect général et la température du pays: c'est un volcan plus hant que le Vésuve, et dont les flammes éclairent au loin les neiges; ce sont des jets d'eau bouillante s'élançant jusqu'à la hauteur de 30 mètres, et couvrant les environs d'un nuage de vapeur qui retombe en pluie chaude. Près de ces eaux, on les insulaires du voisinage font cuire leurs alimens, on voit de petits laes qui ne participent point à la hante température des eaux interieures, et l'on voit des cygnes se jouer sur leur surface limpide.

Dans l'idiome islandais, les grands jets d'ean bonillante sont nommes Geysers, et le plus remarquable de tous a le surnoni de grand Geyser; il saisit tellement la curiosité des voyageurs, que les autres sont laissés dans l'oubli; nous nous bornerons donc à décrire cette merveille islandaise, d'après les relations les plus récentes et les plus dignes de

Les geysers sont à une quinzaine de lieues du cèlèbre volcan d'Islande (le mont Héela), et à cinq lienes de Schalholt, village considéré comme la capitale de l'île parce que l'évêque y réside. Lorsque les eaux chaudes sortent avec la plus grande abondance, les vapeurs sont visibles à la distance de plus de six lienes. Les sources occupent un espace d'environ trois quarts de licue, en partie au pied d'une petite chaîne de montagnes peu élevées, et le reste sur les flancs, et jusque près du sommet de ces montagnes. On en compte plus de cent, quoique le nom de geyser ne soit donné qu'à trois ou quatre. Leurs éruptions sont fréquentes, mais elles durent peu; les intervalles de repos sont beancoup plus longs, en sorte que les spectateurs peuvent approcher en toute séeurité, examiner à loisir les canaux qui amènent aux dehors les eaux souterraines; et lorsque le moment d'une explosion |

approche, on en est averti par un bruit qui précède de quelques minutes la sortie des eaux; à ce signal, les curieux ont soin de se retirer.

Le bruit précurseur d'une éruption du grand Geyser peut être comparé à celui d'un coup de canon; la terre en est ébranlée. Dans les temps de repos, et vu de quelque distance, on ne le reconnaît que par les vapeurs qui s'en exhalent continuellement. En approchant, on découvre une digue circulaire qui dérobe encore la vne des eaux; on s'élève sur le talus de cette digue, et l'on aperçoit enfin ce vaste bassin, dont les caux limpides sont perpétuellement en ébullition. Ce ré-ervoir n'est pas toujours plein; les caux y sont quelquefois assez basses pour laisser à découvert l'extrémite du conduit qui les amène. En comparant cet ouvrage de la nature aux œuvres analogues on l'ingénieur déploie tous ses talens, il faut avouer que les productions de nos arts ne donnent qu'une faible idée des grands objets que nous avons sous les yeux. Un conduit de 8 à 9 pieds de diamètre, et que l'on peut sonder jusqu'à la profondeur de 80 pieds, où de l'eau bouillante se meut avec une vitesse de 75 pieds par seconde (24 lieues par heure), est encore au-dessus de toute imitation.

Les eaux du grand Geyser sont chargées d'une matière pierreuse qu'elles déposent sur les objets, ce qui forme de très belles incrustations de mousses et d'autres plantes qui peuvent croître dans ce lieu. La chaussée circulaire autour du bassin provient de ces dépôts successifs, qui continneront à l'étendre et à l'exhausser. La matière abandonnée par les eaux est siliccuse, opaque et blanche; aux lieux où elle est fréquemment en contact avec le liquide en mouvement, elle prend un beau poli.

Un observateur qui se tiendrait assez près de la digne pour observer les diverses circonstances du phénomène, depuis la sortie des eaux jusqu'à ce que le jet fût arrive à sa plus grande hauteur, verrait quelquefois toute la surface liquide teinte en bleu, et d'autres fois en vert de mer; mais dès que la colonne ascendante commence à se diviser, les apparences colorées disparaissent, et le nuage de vapeur est partout d'un blanc de neige. Cette coloune ainsi divisée en milliers de jets, qui se courbent d'autant plus qu'ils sont



(Le grand Geyser.)

lus éloignés de l'axe, est convertie en girandole dont l'élégance n'est pas moins admirable que la grandeur.

A quelque distance de cette énorme masse d'eau jaillissante, on voit le nouveau Geyser, auquel les voyageurs ont donné le surnom de rugissant, et que les Islandais nomment Stroekn, mot qui, dans leur idiome, signifie baratte. Le conduit qui l'alimente est moins grand, moins | Imprimerie de LACHEVARDIERE, rue du Colombier, nº 50.

profond que celui du grand Geyser, et toui y est diminué 1 proportionnellement au volume des eaux affluentes.

LES BUREAUX D'ARONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins.

#### OISEAUX DE PARADIS.

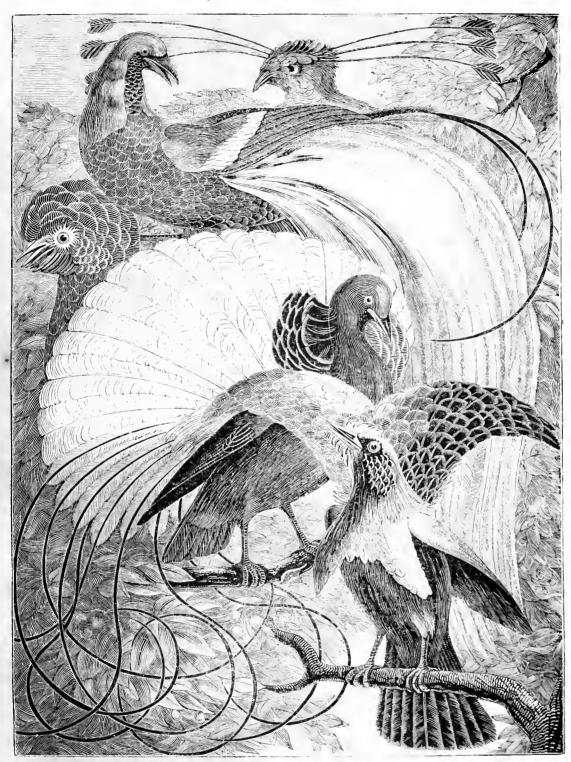

(Les oiseaux de paradis.)

Le nom que portent les oiseaux de ce geme leur a été donné par l'erreur. On a imaginé que, sortis du Paradis terrestre, auenn autre lieu n'était digne de les arrêter un moment, et qu'ils ne se reposaient que sous les ombrages de l'Eden; on a même dit qu'ils n'avaient point de pieds, méprise que l'on avait dejà commise au sujet de quelques espèces du genre hirondelle. Un oisean saus pieds ne devait Towr 1

exister que pour un vol perpétuel, aussi l'oiseau de paradis volait même en dormant, et, ee qui est encore plus admirable, la femelle pondait ses œufs en l'air, les convait en volant, si ce n'est pendant quelques momens, où elle se tenait suspendue à une branche d'aibre au moyen des longs filets qui sont un des ornemens de son plumage. Quant aux alimens propres à des oiseaux ainsi constitués, ils étaient

10

acrieus, et devaient l'être : c'etaient des vapeurs , et tout au plus des rosces. Des êtres aussi my tericux ne pouvaient m inquer de proprietes merveillenses : l'homme assez heureux pour posseder un seul individu de ce genre, et le conse ver avec la vénération que méritent les objets sacrés, devait obtenir les faveurs celestes, cloigner on guérir les maladies. On en lit des fétielles, des annilettes, et dès lors La chasseurs se mirent à la recherche des lieux où ces oiscaux ahondent le plus, et des moyens de les prendre; les ca ix de paradis farent un objet de spéculations assez luci aives. Mais l'instoire naturelle a approfondi le mystère, cairen les fantaisies poétiques : on a vu que les eiseaux de para dis ont des pieds, qu'ils se nourrissent d'alimens solides; et en contemplant leur bean plumage, on n'y a rien aperçu qu'on ne trouve aussi dans quelques autres espèces volatiles, mais avec moins de luve. Il p. rait constant que les oiseaux de ec genre étalent plus de magnificence dans leur parure qu'aucan des plus heanx oi eaux de f'un et de l'autre contment. Ajoatous qu'ils paraissent ne se plaire que dans les privs où les épiceries abondent, et que par conséquent les fraits di, nuscadier, du giroflier, etc., sont probablement leur nourriture habituelle, ou de prédilection. C'est dans la Nouvelle-Guinée et dans les îles voisines que foutes les espèces de ce genre sont réunies et font l'ornement des forèts où il fant les chercher.

Le vol de l'oiseau de paralis est très léger et comparable à cel ii de l'hiromlelle, quoiqu'il s'élève beaucoup plus haut dans les airs, et qu'il ait l'habitude de se percher sur la cime des plus grands arbres. Voici ses caractères génériques : quatre doigts, trois dev ut et un derrière, tous séjarés jusqu'à l'origine ; les jambes reuvertes de plumes jusqu'au talou ; le bec alongé , conique , droit, très pointu, un pen comprimé par les côtés. La grosseur reelle de ces obsaux est à pen près celle du geai : mais leurs plumes décamposées et prolongées , leurs filets et les diverses parties de leur parure, augmentent beaucoup leur volume apparent.

Dans l'espèce qui sert de type au geure, les plumes qui entourent la base du bec sont d'un beau noir de velours changeant en vert foncé; cette couleur s'étend sur les joues et la gorze, à travers le jaune qui convre la tête et le derrière du cou, et le vert à reflets métalliques qui couvre le devant de cette même partie; le reste du plumage est d'un marron foncé sar le ventre, clair sur le dos. Les plumes, d'compo ées, sont étagées, et les plus longues n'ont pas moiss de dix-luit ponces. Les filets ont deux pieds neuf ponces de longueur; on croit que ceux de la femelle sont plus courts, et que, dans ce genre d'oiseaux comme dans tous les autres, la parure du mâle est plus éclatante et plus somptueuse, tandis que sa compagne se contente d'un vêtement plus modeste.

C'est à des naturalistes français que l'on doit le plus de documens sur les oiseaux de paradis. Somerat a constaté l'existence de quatre espèces qu'il a fait connaître , et prouvé que la Nouvelle-Guinée et les îles voisines sont la seule contrée où tout le genre est conliné. Plus récemment, M. Gaymard a vu ces mêmes oiseaux dans leur pays natal , et fait sur eux toutes les observations que lui permettait le peu de durée de son séjour dans les parages de la Nouvelle-Guinée , pendant le voyage du capitaine Freycinet , en 1817. Outre l'espèce dont on vient de parler , à laquelle les naturalistes conservent très mal à propos le nom de paradisea apoda (n° 1), voici des détails sur quelques autres espèces des plus remarquables de ce genre.

Le six-filets. — Le caractère de cette espèce est de porter sur la tête six plumes organisées comme les filets de la queue, mais beaucoup plus courtes, et terminées par des barbes clargies de chaque côté. Ces plumes sont disposées, comme on le voit dans l'ufigure (n° 2), de chaque côté

d'une luppe qui s'élève sur la base du bec. Ses couleurs sont magnifiques : derrière le con un violet bronzé s'allie au vert doré; en avant, la topase et ses britlans reflets; le noir velouté de la tête se change peu à peu en violet foncé, en s'étendant sur le con.

L'incomparable (dénomination imposee par Levaillant). On ne voit dans la figure (nº 5) que le bec et la tête, dont la grosseur apparente est plus que doublée par les plumes redressées dont elle est converte. Ces plumes sont plus longues que dans les autres espèces, et ce luxe de chevelure s'étend jusque sons le bee, où il forme une sorte de barbe qui rend encore plus singulière la figure de l'oiseau. Cette partie du plumage est remarquable non sculement par l'éelat des couleurs, mais aussi par la délicatesse des nuances, la netieté des traits des bordures, des moindres linéamens.

Le sombre (nº 4). — Cet-oiseau a la faculté d'étaler sa belle queue comme un paon qui fait la roue; sa forme est elégante, aiusi que ses diverses attitudes; son plumage est un des plus beaux de tout le genre. Malgré ces avantages, il semble triste, se tient presque toujours seul, tandis que les autres espèces se rounissent en troupes nombreuses, comme les étourneaux. Au lieu de se percher sur les grands arbies, comme la plupart de ses congénères, il se tient dans les buissons et les sous-bois. Il se rapproche cependant des bandes formées par 'es autres espèces lorsqu'elles se posent à terre; et comme on l'y distingue facilement au premier comp d'œ't, les insulaires de la Nouvelle-Guinée ont imaginé qu'il exerçait un pouvoir, une sorte de royauté, sur ces bandes, qui vensient exprès pour lui rendre hommage. On croira facilement que cette espèce royaie est la plus estimée de toutes, et que les fétielles qu'elle fournit sont achetés à bien plus hant prix.

Le superbe (nº 5). — Cet oiseau n'a point de filets, mais il est pourvu d'une seconde paire d'ailes, on de plumes qui, partant de la gorge, forment de chaque côté des appendices presque aussi longs que les ailes, et qui s'en rapprochent beaucoup lorsque l'oiseau est en repos. Cet appareil est fort inntile pour le vol, car aucun muscle ne peut le mettre en monvement; mais il n'empêche pas que cette espèce soit une des plus vives, des plus mobiles, et des plus alertes pour se soustraire à la moindre apparence de dauger.

Comme ancun naturaliste n'a pu faire, jusqu'à présent, un long séjour dans le pays natal des oiseaux de paradis, les mœurs et les habitudes de ces espèces intéressantes ne sont connues que très imparfaitement. On n'a pas étudié les causes qui les ont empêchées de s'étendre dans les Moluques et dans les autres îles de l'Asie et de l'Océanie; on n'a point essayé de transporter en Europe quelques individus vivans, ce qui ne semble pourtant pas impraticable. Il reste donc encore, relativement à ces oiseaux, beaucoup d'essais à faire, et de lacunes à remplir dans leur histoire naturelle. Espérous qu'on trouvera le moyen de les rapprocher de nous , et qu'après les avoir établis en Afrique , à Madère , aux Açores, peut-être même dans les Baléares, plusieurs individus de ces magnifiques espèces viendront tenir compagnie aux antres oiseaux des régions équatoriales que nons avons accoutumés à vivre parmi nous, malgré les rigneurs et l'enuni de la captivité.

# GUERRE DE LA SUCCESSION D'AUTRICHE, DITE GUERRE DE LA SUCCESSION.

Cette guerre dura de 1741 à 1748, et éclata à l'occasion de la mort de Charles VI, seizième et dernier empereur de la maison d'Autriche. La Pragmatique-Sanction du défant assirait sa succession à sa fille ainée, Marie-Thérèse, épouse de François de Lorraine, due de Toscane, au préjudice des filles de Joseph I<sup>er</sup>. Les époux de ces princesses, Charles-Albert, électeur de Bavière, et Anguste II, électeur de Saxe, roi de Pologne, firent valoir leurs droits à la succession d'Autriche, Profitant de l'affaiblissement de cette puissance, Philippe V, roi d'Espagne, réclama la Bohême et la Hongrie; Frédérie II, roi de Prusse, la Silésie; Charles-Emmanuel, roi de Sardaigne, le Milanais. La France, animée par sa vieille rivalité contre l'Antriche, vint donner son appui à toutes ces prétentjons; le cardinal Fleury était alors ministre.

Dans cette guerre, la France et la Prusse combattaient unies contre l'Autriche; cette dernière était soutenue par l'Angleterre. C'est à cette époque, et au milien de cette lutte, que se déploya le grand caractère et l'énergie de Marie-Thérèse; elle parvint enfin à rester maîtresse du trône impérial par l'élection de son époux, François I<sup>er</sup>. La France, durant cette guerre, porta surtout ses armes dans l'Italie et les Pays-Bas; c'est dans ce dernier pays qu'elle gagna, sous le maréchal de Saxe, les batailles de Fontenoi (1745) et de Raucoux (4746).

Après sept années de guerre, les puissances belligérantes signèrent le traité de paix d'Aix-la-Chapelle. Celui qui y gagna le plus fut Frédéric II, qui s'était élevé rapidement au premier rang des puissances européennes, et qui obtint la confirmation de sa conquête de la Silésie; la Pragmatique de Charles VI, la succession de la maison de Hanovre en Angleterre et en Allemagne furent également garanties. La France, l'Angleterre et la Hollande se rendirent les conquêtes qu'elles avaient faites dans l'Europe et les deux Indes.

# CÉRÉMONIE DES MITOURIES DE LA MI-AOUT,

En 1445, les Anglais, sous les ordres du fameux Talbot, assiégeaient la ville de Dieppe. Déjà les habitans, bloqués depuis neuf mois, commençaient à perdre courage, lorsque le dauphin, fils de Charles VII (depuis Louis XI), acconrut à leur secours avec trois mille hommes d'armes, et fit tant par son habileté et sa fougueuse vaillance, qu'il finit par emporter les positions de l'ennemi, et le força, après une vive résistance, à abandonner le siège de la place.

Louis, pour rendre grace de son premier fait d'armes à la Sainte-Vierge, lui éleva une statue d'argent pur de grandeur naturelle; les Dieppois, de leur côté, voulant éterniser cette mémorable victoire, instituèrent une cérémonie qu'on célébrait encore deux cents ans plus tard.

Cette fète fut appelée Mitouries de la mi-août, du nom d'une confrérie fondée à cette intention. Chaque année, à cette époque, on venait de dix lieues à la ronde pour assister à une procession du clergé et des magistrats, où figurait un prêtre habillé en saint Pierre, et portant dans un berceau de feuillage un jeune enfant représentant la Sainte-Vierge; puis dans l'église, sur un théâtre élevé au fond du chœur, siegait le Père éternel entouré de nuages, d'un soleil tout reluisant d'or, et d'un essaim de belles étoiles. Des légions de petits anges magnifiquement parés et atournés voltigeaient tout autour de lui, et les ressorts qui les faisaient monvoir etaient si bien eachés et ménagés, qu'on cût dit des êtres vivans. Alors arrivait la Vierge avec son cortège sacerdotal, suivi d'une foule de peuple. Le prêtre s'avançant, présentait la Vierge au Pere éternel, qui la recevait des mains de deux anges. D'un côt de l'autel ctait un jardin composé de fleurs et de fruits en cire peinte ; de l'antre , un bouffon nommé Grimpsulais on Gringdlet discourait avec des manières plaisantes, aux grands éclats de ri-e du peuple, Des repas, des assauts de poesie con aus sous le nom de Puy de Dieppe, des mascarades, des feux de joie, terminaient cette fête.

Louis XIV. passant en 1647 à Dieppe, à l'époque des mitouries de la mi-août, vit représenter les pasquinades de Gringalet, et les défendit comme peu religieuses. Dès lors cette céremonie tomba en désuétude, et c'est à peine si maintenant on ca retrouve le souvenir dans une foire qui a lieu tous les ans au 15 août.

#### LA GRANDE-CHARTREUSE.

En 1984, saint Bruno, enseignant la théologie à Reims, ent une vision de Dien qui lui commandait de se retirer au désert avec ses disciples. Saint Bruno et ses compagn aus vinrent trouver saint Hugues, évêque de Grenoble, qui les conduisit, à travers les montagnes, dans une vallée que l'évêque leur céda, près d'un village appelé Chartreuse. C'est ce village qui a donné son nom à l'ordre célebre fondé par saint Bruno au milien de cette nature sombre et sauvage. La Grande-Chartreuse s'appelle aussi le Désert de Saint-Bruno.

Elle est située à six ficues de Grenoble. En sortant de la ville, on tourne le mont Saint-Énard, puis l'on gravit le Sapé, gigantesque montagne toute converte de sapins, du haut de laquelle on embrasse une immense étendue de pays, avec toutes ses variétés et ses merveilles, dont Grenoble et ses environs forment le fond pittoresque. Arrivé au sommet du Sapé, vous êtes saisi par la différence de l'air, qui est froid et piquant. Du Sapé au village de Chartrense, vous traversez des forêts de sapins, d'ifs et de pias d'Écosse, qui vous couvrent de leur sombre branchage.

Le village de Chartreuse occupe une vallée assez éten lue ; les maisons sont separcies les mies des autres; l'église s'élève an-dessus de toutes ces cabanes, et domine tout le reste de la vallée. Vous prenez, au pied des coteaux, un chemin qui conduit à la Chartreuse : yous de savez d'abord où vous allez, mulle direction à suivre ne se présente à vous, lorsque, à un moment inattendu, s'ouvre une gorge serrée par des montagnes coupées presque à pic. En descendant un sentier étroit et rempli de cailloax, vous vous tranvez en face de deux rochers d'une élévation prodigiense. couverts de pins, et très rapprochés l'un de l'autre. On a jeté dans le petit espace qui les sépare un pont, sons lequel coule un torrent qui traverse avec fracas la vallée dans tonte son étendue. C'est à une demi-liene de cette entrée que vous vovez les bâtimens des religieux qui antrefois habitaient ce désert. Le monastère est situé au milieu de montagnes dont les pointes se perdent souvent dans les nuages; on ne l'aperçoit qu'au mement d'arriver. On monte à l'édifice par un chemin qui côtoic toujours des precipices ou des montagnes dont les rochers sont souvent suspendus audessus de votre tête, et semblent prêts à s'ecrouler; un torrent se précipite à travers les quartiers de rochers tombés des montagnes qui bordent la vallée où il coule. Le cloitre, avec les cellules, s'etend dans un e-pace de 600 pieds de long; il y existe an moins cent cellules, près desquelles coule une eau limpide et glacée. C'est à un quart de lieue de cet endroit que l'on voit la cellale de saint Bruno : du fond d'une grotte soit une fontaine, apprès de laquelle saint Bruno s'etablit avec ses premiers disciples; mais comme ils étaient trop près du pied des moratagnes, et sonvont menacis de la fort : les majos et de l'eboulement des rochers, leurs successears se sont fixes au milieu du descrt.

La sortie de cette sombre soitude est , comme l'entrée , fermee par deux immenses rochers. Un peu plus bas , toutes les max , remaes dans un même lit , se précipitent en Landonnant , et forment une magnifique casea le. L'aspect genéral de la Grande-Chartreuse est sombre et sévère. Avant l'établissement des religieux, ce désert était stérile et inhabitable : le dévouement et le travail de ces hommes sont parvenus à le féconder, à rendre les terres propres à ensemencer les grains, à entretenir les prairies, à nourrir de nombreux troupeaux. Les efforts nécessaires pour atteindre ee but sont inealeulables: faire sante des rochers, soutenir les terres, changer le cours des torrens; partout il a fallu lutter contre une nature ingrate. De plus, huit fois la Grande-Chartreuse a été consumée par le feu huit fois elle a été rebâtie par les religieux.

Depuis que ce désert n'est plus habité que par un très



(La Grande-Chartreuse.)

petit nombre de moines (autrefois ils étaient 400, aujourd'hui ils ne sont plus que 27), il est redevenu plus sauvage et plus effrayant; eependant il perd un peu de cet aspect de désolation, lorsqu'à la belle saison les montagnes sont délivrées des neiges qui, durant l'hiver, les couvrent de plusieurs pieds d'épaisseur; lorsque les prairies sont émaillées de fleurs, et que les arbres qui couronnent les montagnes reverdissent et voilent l'aridité des rochers.

#### ARBRE A PAIN.

DIVERSES ESPÈCES — DIMENSIONS, FEUILLES ET FRUITS.

— HISTOIRE DU LIEUTENANT BLIGH.

Les botanistes français placent eet arbre précieux dans le genre des jaquiers (artocarpi), arbres de la famille des figuiers, dont les feuilles sont simples, entières ou découpées, et les fleurs très petites, incomplètes, car les fleurs mâles n'ont point de corolles, et les autres manquent de caliee. Toutes se développent sur le même arbre, veis l'extrémité des rameaux. Les éspèces de ce genre, pen nombreuses, sont remarquables soit par leur organisation, soit par leurs propriétés. Voiei les principales:

Jaquier hétérophille. — Les feuilles et les fleurs de cet arbre sont plus petites que dans les autres espèces, mais les fruits sont peut-être les plus gros qui soient suspendus aux branches d'un arbre. Rumphe assure que ce fruit est quelquefois si pesant, qu'un homme peut à peine le soulever. Cet enorme fruit est tout couvert de tubereules courts, taillés en pointe de diamant; il est mangeable, ainsi que ses noyaux, que l'on fait griller comme des châtaignes; mais c'est un aliment dont la digestion est difficile.

Jaquier des Indes. — C'est un assez grand arbre, dont le trone devient très gros, et dont la cime rameuse se courte d'un feuillage fort épais. Les fruits ont quelquefois plus

de dix-huit pouces de longueur sur quinze pouces de diamètre. Les voyageurs ne sont pas d'aecord sur la qualité de ces fruits; Rheede leur attribue une bonne odeur et une saveur agréable, tandis que Commerson fut repoussé par leur odeur, et ne put se résoudre à en mettre un seul morceau dans sa bonche. On le cultive aux îles Maurice et de Bourbon.

Jaquier velu. — Cet arbre est le plus grand de ceux de son genre. Son bois sert à la menuiserie et aux constructions navales. Le trone creusé par les Indiens est converti en pirogue : quelques unes de ces embarcations ont jusqu'à 80 pieds de longeur sur 9 de largeur : elles durent plus long-temps dans les eaux de la mer que sur les rivières, où les vers les attaquent, et les font pourrir.

Jaquicr à feuilles découpées. — Voiei le véritable arbre à pain, végétal que les voyages dans l'Océanie ont rendu si éclèbre, et qui a été l'objet d'expéditions destinées uniquement à faire l'acquisition de quelques pieds de cet arbre précieux pour en doter les colonies anglaises de l'aneien et du Nouveau-Monde. Si les premiers explorateurs avaient en le soin de mettre quelques boutures dans des pots, de les transporter à bord de leurs vaisseaux, et de ne pas leur épargner les arrosemens, ils auraient hâté de plusieurs années des jouissances que l'on n'a pu se procurer que beaucoup plus tard, et à grands frais. Bongainville eût pu le porter aux colonies françaises, et plus tard Cook aurait épargné à l'Angleterre l'expédition malheureuse du capitaine Bligh.

Cet arbre s'élève à une quarantaine de pieds, sur un tronc droit, de la grosseur du corps d'un homme; la cime est ample, arrondie, couvrant de son ombre un espace d'environ trente pieds de diamètre. Le bois est jaunâtre, mon et lèger. Les feuilles sont grandes, profondément incisées de chaque côté en sept ou neuf lobes. Les fleurs mâles et famelles viennent sur le même rameau. Les fruits sont globuleux, plus gros que les deux poings, raboteux à l'extérieur; les rugosités présentent une disposition assez régulière en hexagones on en pentagones mélés de triangles; sous la peau, qui est épaisse, on trouve une pulpe qui, à une certaine époque avant la maturité, est blanche, farineuse, et un peu fibreuse; la maturité change sa conleur et sa consistance; elle devient jaunâtre, succulente, ou gélatineuse. Quelques uns de ces fruits sont sans noyaux; les arbres de l'èle d'Otahiti n'en portent point d'autres; mais dans les autres iles de l'Océanie, on trouve des variétés plus agrestes qui contiennent encore des noyaux anguleux, presque aussi gros que des châtaignes.

L'arbre à pain donne ses fruits pendant huit mois consécutifs. Pour les manger frais, on choisit le degré de maturité où la pulpe est farineuse, état que l'on reconnaît par la couleur de l'écorce. La préparation qu'on leur donne consiste à les couper en tranches épaisses que l'on fait cuire sur un seu de charbons. On peut aussi les mettre dans un four bien chaud, et les y laisser jusqu'à ce que l'écorce commence à noircir. De quelque manière qu'on les ait fait cuire, on ratisse la partie charbonnée, et le dedans est blanc, tendre comme de la mie de pain frais, d'une saveur peu différente de celle du pain de froment, avec un léger mélange de celle de l'artichaut. Pour faire usage de cetaliment pendant toute l'année, les insulaires de l'Océanie profitent du temps où les fruits sont plus abondans qu'il ne faut pour la consommation journalière, et ils préparent avec l'excedant une pâte qui fermente, et qui peut être conservée long-temps sans qu'elle se corrompe. Lorsque les arbres cessent de produire du fruit, on se contente de cette pâte que l'on fait enire au four, et qui donne une sorte de pain dont la saveur acide n'est pas désagréable.



L'histoire de l'expédition anglaise pour aller cher cher l'arbre à pain à Otahiti, et le distribuer dans les colonies de la Grande-Bretagne entre les Tropiques, mérite une mention particulière. Les relations de tous les voyageurs, surtout celle du capitaine Cook, avaient donne la plus haute opinion des

avantages que procurait la culture de l'arbre à pain; les colons anglais supplièrent le gouvernement de leur procurer cet arbre merveilleux, et leur demande fut accueillie. Un excellent vaisseau de 250 tonneaux fut destiné pour Otahiti, sous le commandement de M. Bligh, alors simple lieutenant, et qui parvint ensuite jusqu'au grade d'amiral. Il avait accompagné Cook dans ses voyages, et donné en plusieurs occasions des preuves de grands talens et d'une bravoure à



(Feuilles et truits de l'arbre à pain.)

toute épreuve. L'expédition partit en 1787, et après dix mois de navigation elle était à Otahiti. Les insulaires l'accueillirent avec empressement; plus de mille pieds d'arbres à pain furent mis dans des pots et des caisses, et embarqués avec une provision d'eau suffisante pour les arroser. Les travaux que ces approvisionnemens exigeaient durèrent cinq mois, en sorte que l'expedition ne fut prete pour le retour qu'au commencement de 1789. Jusque là , tout l'avait favorisé; mais après le départ d'Otahiti, la trahison en fit perdre tout le fruit. Un complot formé par la majeure partie de l'équipage, et enseveli jusqu'alors dans le plus profond secret, éclata après vingt-deux jours de navigation : le commandant, dont les révoltés connaissaient la brayoure, fut saisi pendant qu'il dormait, et mis dans une chaloupe avec dix-huit compagnons d'infortune qui lui restèrent fidèles; les révoltés leur laissèrent quelques instrumens pour guider leur navigation, des vivres et de l'eau pour quelques jours, un peu de vin et de rhum, et les abandonnèrent à leur destinée, emmenant le vaisseau, qui fut bientôt hors de vue. Voilà donc dix-neuf délaisses dans une embarcation non pontée, au milien de l'Océan, à une distance prodigieuse de toute terre connue! Ils ne perdirent pas conrage, et Bligh leur donnait l'exemple d'une incbranlable fermeté, dirigeant la chaloupe, continuant ses observations, cerivant des notes. Après des fatigues et des sonffrances extrêmes auxquelles un seul de ces infortunés succomba, ils arrivèrent à Ceupang, dans l'île de Timor : ils avaient fait dans leur chaloupe une navigation de plus de 1,200 lieues. Le gouverneur hollandais les reçut avec l'intérêt que feurs aventures et leur situation excitaient à taut de titres, et bientôt douze d'entre eux furent en état de se rendre en Europe. Le commandant Bligh obtint en Angleterre la justice qu'il méritait; loin qu'un lui imputilt le manyais succes

de l'expédition, il fut promu au grade de capitaine de vaisseau, et chargé du commandement d'une seconde expédition plus considérable que la première, pour le même objet. Celle-ci ne fut troublée par aucun évènement fâcheux : la traversée jusqu'à Otahiti ne fut que de huit mois ; au bout de trois mois, plus de 1,200 pieds d'arbres à pain étaient à bord, et après deux aus d'absence les deux vaisseaux de l'expédition arriverent en Angleterre sans avoir perdu un seul homme de leurs équipages.

Ainsi les colons anglais sont en possession de l'arbre à pain depuis près de quarante ans. Les espérances que cette acquisition avait fait concevoir n'ont pas été tout-à-fait réalisées; ils comptaient sur les produits de l'arbre nouveau pour la nourriture de leurs esclaves, mais ceux-ci préférèrent les banances, et le bananier peut être cultivé aussi facilement, rapporte plus tôt, et produit davantage. Le goût des Européens est différent de celui des nègres, les fruits à pain leur plaisent heaucoup, et ils le préparent de diverses manières, suivant les préceptes de la cuisine anglaise. Ainsi, les deux cultures se maintiendront, et contribueront l'unc et l'antre à l'embellissement des pays où elles prospèrent; car une plantation de bananiers est très agréable à voir, et l'arbre à pain obtiendrait, à juste titre, une place dans les jardins d'agrément, quand même il n'auroit aneune autre utilité.

#### DE L'IMITATION INDUSTRIELLE.

(Second article. — Voyez page 213.)

MOULAGE ET FONTE.

L'art de copier en remplissant ...n moule d'une substance à l'état liquide, et qui se solidifie ensuite, appartient essentiellement à notre sujet, les produits obtenus ressemblant entièrement par la forme à leur modèle.

Fonte du fer et d'autres métaux. — Des modèles en bois ou en métal sont les originaux qui servent à confectionner les moules, ordinairement faits en sable fortement tassé dans des châssis autour du modèle; de sorte que la fonte est la copie du moule, qui, lui-même, est la copie du modèle.

Un procédé très ingénieux pour obtenir en métal une représentation exacte des végétaux les plus délicats, a été imaginé par M. Chantrey. La fleur ou la branche à copier est suspendue dans un cylindre de papier, placé lui-même dans un autre cylindre, on de verre ou de métal. De la boue de riviere soigneusement separce de ses parties les plus grossières, et mèlée à une quantité d'eau qui lui donne la consistance de la crême, est versée de temps en temps, en petites portions, dans le cylindre de papier; on a la préeaution de secouer légèrement la plante dans le eylindre, après chaque addition, pour que les feuilles soient exactement reconvertes par la boue dans tous les sens, et qu'il ne reste aucune bulle d'air dans la masse. On laisse alors sécher la plante et son moule. Le papier cède à la contraction que la boue éprouve en se desséchant, de sorte qu'il n'en résulte aucune cavité intérieure. Lorsque le moule est sec, on l'environne d'une matière plus résistante, telle que de l'argile de potier, qu'on laisse également sécher. On fait ensuite chauffer graduellement le tout jusqu'à ce qu'il atteigne la chaleur rouge. On a eu soin d'adapter préalablement à l'extremité de quelques unes des feuilles ou des raeines, de petits tils d'archal, qui, retires alors de la masse, y forment autant d'évens. C'est alors, qu'en cet état d'incandescence, on dirige un coarant d'air dans le tron formé par la plus grosse extrémité de la branche ; il en résulte que le bois et les feuilles qui sont alors à l'état de charbon, se convertissent en acide carbonique qui s'échappe avec le courant d'air, et qu'en peu de temps, la matière solide de la piante a completement dispara, laissaut un monie creux, portant dans con interieur les traces les plus déficates de la

plante. Cette opération terminée, le moule, toujours tenu à une chaleur presque rouge, reçoit le métal liquide, qui, par son poids, entraîne la petite quantité d'air qui peut être restée dans le moule à cette haute température, la chasse par les évens, ou la comprime dans la substance très poreuse dont le moule est formé.

Lorsque les diverses opérations que nous venons de décrire sont faites avec tout le soin et les précautions convenables, on obtient du moule, qu'on brise alors, une copie exacte en métal de la plante qu'on a voulu copier. Le métal sur lequel M. Chantrey opérait ordinairement était de brouze. On peut employer l'étain avec plus de facilité.

Moulage en platre. — Ce procédé de copie a cela de précieux, que lorsqu'il a seulement pour but une représentation exacte des objets, on peut l'appliquer d'une manière pour ainsi dire indéfinie, et prendre l'empreinte fidèle des formes humaines, des statues antiques, des productions rares et difficiles à transporter des pays lointains, etc.

Dans tous les arts où l'on emploie le moulage, la première chose à faire est la construction du moule. C'est presque toujours en plâtre qu'on l'exécute. La propriété que possède le plâtre de rester quelque temps liquide, lorsqu'on l'a convenablement gâché dans l'eau, le rend très propre à cet objet, et l'on empêche facilement son adhérence, même sur un original en plâtre, en imbibant d'huile la surface de celui-ci. Le moule formé autour de l'objet à copier, culevé en parties séparées, puis réunies, reçoit à son tour, après avoir été huilé, la quantité convenable de plâtre délayé, et peut fournir ensuite de nombreuses copies.

La circ peut, dans beaucoup de cas, remplacer le platre, et la facilité avec laquelle cette substance se colore a permis de la faire servir à l'imitation la plus exacte des productions de la nature.

L'utilité du moulage ne se borne pas aux résultats que nous venons d'énoncer. On l'emploie avec le plus grand avantage à la fabrication des poteries, des porcelaines, des tuiles, des briques, des tuyaux de conduite, etc. Mais alors la matière employée n'est plus, comme le plâtre ou la cire, à l'état liquide; on lui donne une consistance pâteuse, et ce n'est que par la compression qu'on la fait pénétrer dans toutes les parties du moule.

Le verre amené par la chaleur à la consistance pâteuse se façonne également aujourd'hui dans des moules de métal, où la compression qu'on produit sur lui en soufflant dans l'intérieur du vase qu'on exécute le force à pénétrer dans les plus petites cavités du moule. Cet art est porté aujourd'hui à un tel point de perfection, qu'on peut à peine distinguer, à la vivarité des arêtes, les cristaux taillés à grands frais, de ceux qui n'ont été que moules.

L'écaitle, la corne, et même le bois, ramollis par l'ébullition, prennent, par leur compression dans des moules métalliques, une foule de formes qui permettent de fabriquer très économiquement une infinité d'objets d'une utilité générale, dont le prix serait très élevé si les sculptures dont ces objets sont ornés étaient travaillées à la main

Un nouvel art, londé sur un principe analogue, a été inventé, il y a quelques années, par le mécanicien anglais Perkins : c'est la gravure en taille-douce par pression. Il grave d'abo d'une planche d'acier doux, qu'il durcit par un procédé particulier. Il passe ensuite sur cette planche un cylindre d'acier doux, qui, pressé par une force considérable, prend en relief l'empreinte creuse de la planche durcic. Ce extindre est durci à son tour, et, au moyen de la même pression, reproduit les creux primitifs sur d'autres planches d'acier ou de cuivre, qui fournissent des quantités innembrables d'épreuves.

#### ETAMPAGE.

L'étampage consiste à enfonçer, par la pression on par le choc, dans un moule de métal, des feuilles d'un autre métal, qui prennent ainsi l'empreinte du moule. C'est par ce procédé que sont fabriqués la plupart des boutons métaliques, les ornemens et plaques militaires, etc. La frappe des monnaies est due au même procédé.

#### EMBOUTISSAGE.

L'embontissage est un art presque moderne, du moins quant à l'extension qu'il a donnée de nos jours à ses produits. Il consiste à disposer sur le tour un modèle en bois de la pièce à copier. On applique sur ce modèle une feuille de métal, bien recuite; et au moyen de brunissoirs, pressés fortement contre elle pendant qu'elle tourne, on lui fait prendre graduellement la forme du modèle. C'est par ce moyen qu'on exécute en plaqué d'or les petits cadres ronds ou ovales pour recevoir des miniatures; en cuivre, les formes et les inoulures si variées de nos lampes à pied. Mais c'est surtout la chandronnerie qui en a su tirer un grand parti : presque toutes les casseroles, les bouilloires, enlin la plupart des vases culinaires, sont aujourd'hui produits par l'emboutissage.

# COPIE AVEC ALTÉRATION DES DIMENSIONS DE L'ORIGINAL.

Le pantographe est un instrument formé de quatre règles parallèles deux à deux, et dont la disposition est telle, que lorsqu'avec une peinte adaptée à l'une des règles on suit les contours d'un dessin, un crayon adapté à une autre règle reproduit le même dessin, soit plus grand, soit plus petit, selon la position où l'on a placé le crayon.

D'autres instrumens fondés sur le même principe servent à copier la nature même; mais au lieu d'une pointe qui suivrait les contours de l'original, c'est un point de mire que la main, guidée par l'œil, fait mouvoir dans la direction de ces contours. Le diagraphe de M. Gavard, et un instrument inventé par M. Simian, ont le même but.

Le tour, dont nous croyons inutile de donner la description, peut être classé parmi les appareils propres à copier certaines formes. L'auteur de cet article possède un support à chariot, qui, disposé convenablement sur un tour ordinaire, reproduit, presque sans attention, toutes les formes circulaires d'un patron donné.

Le tour à portrait est une machine au moyen de laquelle on reproduit avee la plus grande facilité un bas-relief, une médaille, par exemple, soit sur métal, soit sur ivoire, ou toute autre substance convenable. Une pointe émoussée est entraînée successivement par un mouvement très lent, et en spirale, sur tous les points du bas-relief à copier; un ressort ou un poids la force à prinétrer successivement dans toutes les cavités qu'elle rencontre.- Une pointe coupante, adaptée à la même pièce de la machine, est obligée de suivre tous les mouvemens de la première ; mais elle peut aussi, à volonté, reproduire ces mouvemens sur une échelle ou plus grande, ou plus petite. Devant cette pointe coupante, est placée la substance à travailler, de sorte que lorsque la pointe émoussée s'enfonce dans une cavité de l'original, la pointe coupante ereuse la copic de la même manière, et que quand la pointe émoussée est sur une saillie, la pointe coupante entame la matière moins profondément.

Cette machine est, comme on le voit, de la plus grande atilite pour les graveurs en médailles, qui, pouvant donner à leurs originaux de grandes dimensions, sont à même par là de les exécuter avec plus de soin, et de les réduite ensuite, presque sans peine, aux dimensions voulues. Un autre avantage de ce procédé, c'est qu'en réduisant ainsi les dimensions de la vopie," on réduit d'autant les défauts de l'original, et que la copie d'un original à peine ébauché, a toutes les apparences d'une pièce presque entièrement terminée. Quel-

ques tours à portraits sont disposés de manière à donner bosse pour c:eux, et creux pour bosse, de sorte que, par leur moyen, une médaille peut produire un cachet.

Le célèbre Watt, qu on peut considérer comme le vérilable inventeur de la machine à vapeur, s'est long-temps occupé d'une machine propre à copier les bustes; mais il est mort sans l'avoir terminée, ou du moins il u'a rien laisse qui ait mis sur la voie de ses procédés. Un mécanicien français, M. Collas, a complétement résolu ce problème.

Un art plus récent, et dont les produits n'ont encore para devant le public qu'à la dernière exposition, consiste à reproduire sur une planche en taille-donce, et au moyer d'une machine, l'effet d'un bas-relief sur lequel la machine agit directement. L'exactitude de la reproduction apparente du bas-relief ne laisse rien à désirer, et nous faisons des vœux pour que M. Collas, inventeur de cette machine, mette bientôt dans le commerce des produits qui permettront de former économiquement des collections de médaitles et de bas-reliefs, toujours fragiles et coûteuses lorsqu'on se les procure en plâtre on en soufre.

#### LA SEMAINE.

#### CALENDRIER HISTORIQUE.

10 Août 1655. — Tromp, amiral hollandais, dans un combat contre les Anglais, meurt, frappé au œur d'une balle sur son banc'de quart. Ce célèbre marin n'avait que huit ans lorsque son père, intrépide navigateur, le lança sur l'Océan en qualité de mousse, et le livra aux aventures. La guerre entre la Hollande et l'Angleterre, sous Cromwell, fit sa réputation, ainsi que celle de Ruyter, de Witt et Van-Galen, Blake, Monk et Dean. Tromp suspendait un balai à son grand mât, pour annoncer « qu'il étaît résolu de nettoyer l'Océan des vaisseaux anglais. »

11 Août 1806. — François II prend le nom et le titre de François I<sup>er</sup>, empereur d'Autriche héréditaire, et réunit en une masse plus compacte la totalité de ses états, sous la dénomination d'empire d'Autriche.

12 Août 1816. — Mort de Millevoye, poète français. Il était ne à Abbeville, le 24 décembre 4782. Son père était négociant. Il étudia le droit, entra ensuite dans le commerce de la librairie, et enfin, se livrant à son penchant pour la poèsie, obtint des prix nombreux dans les concours académiques. C'était un talent élégiaque : une douce mélancolie et une harmonie facile caractérisent ses vers.

12 Août 4822. — Lord Castlereagh, ministre anglais, disciple de Pitt, se suicide.

45 Aout 4752.—Première représentation de Zaîre, tragédie de Voltaire. Cette pièce fut conque et écrite en dixhuit jours.

45 Août 4749.— Mort de Jean Élie Schlegel, l'un des fondateurs du theatre allemand. On ne doit pas le confondre avec les deux frères Schlegel, que leurs travaux critiques et poétiques ont rendus célèbres dans notre siècle.

15 Août 1806. — Mort de Desforces, auteur et comédien français. Il étudir la médecine et la pointure, et fut commis sur numéraire dans un lorreau avant de se livrer au théâtre.

Ses pièces conservées au répertoire sont: Tom Jones à Londres, la Femme jalouse, l'Épreuve villageoise, et le Sourd, ou l'Auberge pleine.

- 44 Août 4775. Destruction des cosaques Zaporogues par les troupes de l'impératrice Catherine II. Cette association de cosaques s'était formée vers les cataractes du Borysthène. Leur siège principal s'appelait Betscha (retranchement), et se divisait en treute-huit Kurènes (quartiers).
- 44 Août 4818.— Mort de Millin, archéologue français, qui avait succédé à l'abbé Barthelemy dans la place de conservateur des médailles. Il fut l'un des fondateurs du Magasin Encyclopédique.
- 15 Août 1769. Naissance de Napoléon Bonaparte à Ajaccio.
- 16 Août 1444. Marguerite, fille de Jacques Ier, roi d'Écosse, mariée à onze ans à Louis XI, alors dauphin, meurt à vingt ans en s'écriant : Fi de la vie! qu'on ne m'en parle plus!
- 16 Août 1509. Mort de Philippe de Comines, seigneur d'Argenton, auteur de Mémoires historiques qui renferment les élémens les plus sûrs pour juger le règne de Louis XI.
- 16 Août 1790. Institution des justices de paix en France par l'assemblée constituante.

# VUES DE CORSE. LE LION DE BASTIA.

A l'entrée du port de Bastia, et sous la citadelle, se trouve nn rocher d'une figure remarquable; les marins lui ont donné le nom de il leone, le lion, et il justifie pleinement son nom par son apparence. Il est d'une grande taille, et entièrement isolé dans la mer; les traits principaux de son relief, comme on en peut aisement juger par le dessin joint à cet article, représentent avec assez de précision les formes principales de ces lions couchés que l'on rencontre quelquefois sculptés sur les monumens antiques. Lorsque la mer est calme, il semble reposer sur l'eau comme sur une table de marbre; ses jambes portent hardiment en avant, son eou est dressé et sa tête se tient avec fierté. Quoique entièrement étendu, son corps semble cependant se soutenir encore sur l'appui des quatres membres, et ne peser qu'à demi sur le ventre; le train de derrière fait une vigoureuse saillie de chaque côté; la queue, dont on ne voit que la naissance, est solidement attachée à l'échine, et il semble la voir se continuer dans la profondeur de la mer. Ses épanles et son eou sont garnis de bronssailles et de grandes herbes, qui simulent une épaisse et ondoyante crinière; et lorsque l'on se place à quelque distance, et que l'imagination veut bien prêter un peu son aide, l'illusion est anssi complète que possible. Par les temps calmes, au milien de ces belles eaux bleues de la Méditerranée qui l'entourent de toutes parts, on dirait un de ces lions fantastiques des contes orientaux, qui, descendu des montagnes escarpées et sauvages qui dominent le rivage, est venu prendre son bain et se délasser sur un sable peu profond, qui ne mouille que le poil des jambes et du ventre. Les mistiks d'Italie, avec leurs voiles triangulaires, et les bateaux de la côte, chargés de femmes venant au marché de la ville, circulent tranquillement autour de lui; quelques navires au mouillage se confient à lui, et fixent leurs amarres à ses solides attaches, tandis que les pauvres mousses, dont c'est le jeu, gravissant à l'envi sur ses flancs par les aspérités qui les garnissent, prennent leurs ébats entre les orcilles et le museau de l'énorme animal, et se précipitent à qui mieux mieux du haut de ce sommet dans la mer, comme des troupes d'insectes aquatiques. Mais, de tous les temps, l'instant où le lion est le plus bean est celui où la mer, soulevée par les vents du sud, vient frapper avec violence contre les côtes de l'ile; ce n'est plus le bain dans les flots bleues, c'est le bain dans la tempête. Par momens la vagne en s'éloignant, laisse à découvert la base, toute noircie par les plantes marines; l'eau ruisselle de toutes parts sur le



(Rocher offrant la figure d'un lion.)

corps, et il semble que, comme un arbre dont on a mis la racine à nu, il va chanceler et s'abimer sous le choc qu'il a reçu; mais déjà la vague qui succède s'approche en roulant son écume blanche: elle monte hardiment sur la croupe, et fait rejaillir ses dermères éclaboussures jusque sur la crinière. On dirait que la lame va tout recouvrir; mais la tête, trop haut placée, demeure toujours au-dessus de ses atteintes, et défie l'impuissante fureur de l'orage. Quelquefois la mer jette de l'eau jusque dans les bastions de la citadelle: les navires, mal abrités dans le port, entrecroisent leurs mâts comme les branches d'une forêt agitée, et roulent sur leurs bords comme si les amarres allaient se rompre: le môle lui-même tremble sous les secousses qu'il reçoit: le lion seul est impassible, et étonne par la fascination de son attitude.

La figure de ce rocher paraît être tout-à-fait naturelle; la tradition ne conserve aucun témoignage qu'il ait jamais été taillé, et sur sa surface rien n'accuse la trace des instrumens de l'homme. Si on avait voulu le façonner mieux qu'il ne l'a été par le hasard de la nature et des coups de mer qu'il a supportés depuis tant de siècles, on aurait probablement échoué dans l'entreprise; on lui aurait donné des muscles plus exactement dessinés, des contours plus adoucis; mais en cela ou lui aurait ôté sa principale beauté, qui est sa rudesse, et son principal mérite, qui est d'être naturel. D'ailleurs à aucune époque les Corses n'ont été un peuple assez riche ou assez ami des arts pour consentir à une pareille dépense en faveur de ce qu'ils auraient regardé comme une futilité.

La substance du rocher consiste en une pierre calcaire très dure, dont les couches sont inclinées dans le sens du mouvement général des reins de l'animal; cette pierre calcaire et cette inclinaison sont les mêmes que celles qui se retrouvent au rocher sur lequel est bâtie la citadelle; cela prouve que ces deux masses doivent être unies par le fond que la mer recouvre, et que le lion tient solidement à sa base et n'est pas seulement le produit d'un éboulement ou d'une pointe détachée. Il gêne un peu l'abord du port, mais par compensation il le protège contre les dangers des vents du sud, en brisant la force des vagues qui se précipiteix du large pour l'envahir. Pour un pays pauvre et plein d'énergie, c'est là un fier et hardi monument; c'est l'histoire de la Corse symboliquement tracée sur sa porte d'entrée.

LES BOREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de lachevardiere, rue du Colombier, nº 30.

LA VIE DE TAMERLAN.

# صورت نهوی



(Portrait de Timour-Lank (Tamerlan) d'après un dessin original.)

Tamerlan i descendait de Gengiskan i par les femmes. Les auteurs orientaux qui ont écrit sa vie ne sont pas d'aecord sur le jour de sa naissance; les uns donnent la date du 20 mars, d'autres celle du 9 avril 1356; c'est à Sebz, faubourg de Kech, ou dans le village de Couadjeh-Ilgar, peu distant de cette ville, qu'il vit le jour. Son père, nommé Targaî, était chef de la tribu de Berlas, et possédait, à titre de fief, la province de Kech. Le jeune Tamerlan, parvenu à l'âge de douze ans, avait déjà embrassé la carrière militaire, et à vingt-cinq il était connu par sa bravoure. Nous ne parlerons pas de ses premiers combats; ils sont fort peu intéressans pour les Européens; contentous-nous de dire que dans une invasion du Scistan avec son beaufrère Hocein, il fut atteint de deux blessures assez graves dont l'une le rendit manchot, et l'autre, en estropiant un de ses pieds, lui lit donner le surnom de Boiteux. Après plusieurs querelles et raccommodemens avec son beaufrère, la mort de celui-ci le laissa maître de l'empire du Djagatai 3, qui avait été l'héritage du quatrième fils de Gengiskan. Monté sur le trône, il alla habiter Samarkande.

En 4571, ses conquêtes commencent par la soumission du Kachgâr et du Kharisin, et, en dix ans, le Djagataî recouvra ses anciennes limites. En 1580, il envahit le Khorassan; les habitans d'Esferain sont passés au fil de l'épée, et Herat s'étant révoltée, son fils Mirancháh la soumet de nouveau, et les têtes des vainens sont empilées en forme de tour. A la prise de Sebswar, tous les habitans périssent par le glaive, à l'exception de deux mille, qui, entasses vivans avec de la hrique et du mortier, servent de matériaux à la construction de plusieurs tours.

En 4584, il dévaste le Seistan, le Mekran. l'Afghanistan, le pays de Khotan, ainsi que le Mazanderan. Les habitans d'Asterabad sont passes au fil de l'épée; ceci se passe en 4584. Ensuite il retourne à Samarkande.

En 1580, il déclare la guerre à l'empire du Kipteliak 4, prend l'Aderbaïdjan, passe l'Araxe, ravage la Géorgie, le pays des Lesghis, s'empare du Chirvan, du Ghilan, du Caucase, attaque l'Arménie et l'occupe.

En 1587, Tamerlan marche contre la Perse, s'empare d'Ispahan, et en égorge tous les habitans. Le massacre eut lieu le 18 novembre, et soixante-dix mille servirent à construire des tours.

En 1388, il marche de nouveau contre le Kharism; prend la capitale de Kiptchâk, la fait raser, et en transporte tous les habitans à Samarkande, ravage le pays des Djettes, le Mongolistan, dont il poursuit les princes jusqu'an-delà de l'Irtish. Cette eampagne l'occupe deux ans.

Pendant l'automne de 1590, il envahit le Kiptchâk, bat le souverain entre l'Iaik et le Volga, et retourne à Samarkande avec une fonte de captifs.

En juin 1592, il part pour la conquête du reste de la Perse, se rend dans le Mazenderan, met à feu et à sang la ville d'Amoul.

Le 9 janvier 1595, il ravage le Kourdistan, le Souristan, le Khousistan, porte l'épouvante jusqu'à Kasbin et Baghdåd, bat le roi de Chyraz, qui périt dans le combat. Il marche contre Baghdåd, s'en empare, ainsi que de Bassorah, Mossoul et Tekrit, et construit des

pyramides de têtes. Il reçoit les hommages des petits princes de la Mésopotamie et de la basse Arménie, et s'empare de Merdin.

Le 28 février 1595, il marche de nouveau contre le Kiptchåk. C'est dans cette expédition qu'il s'empare de Moscou, au dire des Orientaux, ce que nient les Russes, qui pretendent qu'il ne dépassa pas Rezan; il ravage la Russie et la Pologue. Il tombe ensuite sur la Géorgie, et sur sa route, détruit Astrakhan, et Sérai, capitale du Kiptchåk. Pendant ce temps, son lils, sultan Mohammed, forçait le roi d'Ormuz, dans le golfe Persique, à se reconnaître tributaire.

En septembre 1596, Tamerian rentre à Samarkande, après cinq ans de travaux. A la fin de mars 1598, il quitte sa capitale pour aller à la conquête de l'Indoustan. Sur sa route, il battit les Afghans, les Siapouch, mais eprouva de très grandes pertes, et il lui fallut six mois pour arriver jusqu'à l'Indus.

Après avoir tout ravagé sur son passage, il se trouve enfin en présence de l'armée indoue; il livre bataille à sultan Malimond III; avant la bataille il fait égorger cent mille prisonniers qui l'embarrassaient, rempe te une victoire complète, le 15 janvier 1599, s'empare de Dehly, la saccage, fait un butin immense, fait un prodigieux nombre de captifs, traverse le Gange, massacre beaucoup d'Indous et de Guebres (adorateurs du feu), bat le prince de Thoglouk-Pour, plusieurs autres chefs du pays, reçoit la soumission du roi de Kachemyr, et revient à Samarkande, où il rentre e 28 août 1599.

Le 10 septembre de la même année, il court réprimer une révolte en Géorgie, qu'il inonde de sang.

Sur ces entrefaites, l'empereur gree l'appelle à son secours contre Bajazet. Déjà mécontent de ce sultan des Tures, qui voulait rendre ses tributaires plusieurs petits princes vassaux de l'empire mongol, Tamerlan commence les hostilités contre lui; une armée turque est taillée en pièces près de Césarée, le 22 août 4400; Sivias se rend; mille enfans envoyés de cette ville pour obtenir par leurs prières une capitulation, périssent sous les pieds de la cavalerie mongole, et la garnison, composée de 4000 hommes, est enterrée vivante.

Le sultan d'Egypte ayant refusé de se reconnaître comme feudataire de l'empire mongol, Tamerlan se dirige sur la Syrie, et y défait l'armée égyptienne; pais il prend Alep le 1er novembre 1400, et des têtes de ses victimes, il fait élever plusieurs tours de dix condées de haut sur vingt de circuit. Le 17 février 4401, il brûle Damas, fond sur Baghdâd, et y entre le 9 juillet; le carnage des habitans dura huit jours, et 90.000 têtes furent employées à élever cent vingt tours.

Le 16 février 1492, il marche sur la Natolie, et à la tête de 800,000 combattans, il livre à Bajazet, dans le voisinage d'Aneyre, cette fameuse bataille, si comme, où l'armée turque de 400,000 hommes fut battue, et Bajazet fait prisonnier. A la fin de décembre, Smyrne se rendit à l'armée mongole. Cette ville fut saccagée, ses maisons détruites, et ses habitans exterminés; puis il se rendit en Géorgie : des flots de sang coulèrent, les églises disparurent, et sept cents villages furent détruits.

An mois de juillet 1704, Tamerlan était de retour à Samarkande, qu'il n'avait pas vue depuis sept années. Il y reçoit une ambassade du roi de Castille, et songe à s'emparer de la Chine.

Après un séjour de sept mois dans sa capitale, le prince mongol la quitte, le 27 novembre 1404, pour commencer cette nouvelle campagne. Sa cavalerie seule montait à 200,000 hommes. Les intempéries de la saison firent éprouver à ses troupes de grandes pertes, dès le début de sa marche; entin, le 18 fevrier 1405, atteint de la fièvre, il meurt à Otrar, à l'âge de 71 ans : il avait régné 56 ans. De ses quatre fils, deux noururent avant lui, et il laissa trentesix fils, petits-fils et arrière-petits-fils vivans.

- Tamerlan est la corruption de *Timour-Lank*. En langue mongole, *timour*, *demour* on *demic* (le même mot prononcé différemment) vent dire fer, et *lank* ou *lang*, en persan, signitie bolteux.
  - · Tchanghis-Khan en langue mongole.

<sup>3</sup> Le Djagataï, qui avait pris le nom de son premier prince, se composait du *Ma-Vera-n-nahar* (Transonane), du Kharism, du Mongolistan, et de plusieurs pays à l'est du Djihoun et du Sihoun (Ovus et Jaxarles).

4 Le Kiptchåk, l'un des quatre empires légués à ses fils par Gengiskan, se composait de tous les pays situés au nord de la mer Noire et de la mer Caspienne, de la Russie presque entière, et d'une partie de la Pologne.

Certaines personnes n'apprennent jamais rien parce qu'elles comprennent tout trop vite. Swift.

Importation du blé. — La plupart des espèces de blé d'Europe sont originaires du nord de la Perse et de l'Inde, où elles croissent spontanément.

Un esclave nègre de Fernand Cortez fut le premier qui cultiva le froment dans la Nouvelle-Espagne (Mexique). Il en trouva trois grains parmi du riz qu'on avait apporté d'Espagne pour l'approvisionnement de l'armée.

# ASTRONOMIE.

COUP D'OEIL SUR LE CIEL,

PLANÈTES, COMÈTES, ARÉOLITHES, ÉTOILES FILANTES, ÉTOILES FIXES.

L'étude des astres a occupé les hommes des la plus haute antiquité; tant que les moyens d'observation furent bornés à la vue simple, ses progrès furent lents et peu étendus; elle resta très imparfaite jusqu'à l'invention des instrumens d'optique, tels que lunettes, télescopes, etc.; mais depuis que la physique lui a prèté ses ressources, et que les génies de Képler et de Newton l'ont fécondée de leurs belles découvertes, l'astronomie s'est élevée au rang des sciences les plus exactes et les plus complètes. Il suffit de quelques détails pour moutrer tout ce qu'elle renferme de grand et de subtime.

Lorsque, par de belles muits, on observe cette multitude de points brillans qui scintillent au-dessus de nos têtes, on peut distinguer, à l'aide de télescopes, les planètes des autres astres. On sait qu'elles sont au nombre de onze, y compris notre terre. On les nomme Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Junon, Cérès, Vesta, Pallas, Jupiter, Saturne, Uranus; edles sont indiquées ici par ordre de leurs distances au soleil. Mercure est le plus rapproché de cet astre, il n'en est cloigné que de 15 millions de lieues environ; Uranus, qui est de toutes les planètes la plus éloignée du soleil, en est située à plus de 660 millions de lieues.

Saturne est un des astres les plus remarquables parmi les onze que nous avons indiqués. Il est environné d'un anneau que l'on aperçoit facilement à l'aide d'une lunette un peu forte, lorsqu'il nous présente sa face éclairée par le soleil; eet anneau est un corps opaque, circulaire, mince, large de 4500 lienes e viron, e'est-à-dire aussi large que le rayon de la terre. Il ne touche pas le corps de Saturne. Le globe de ce dernier est 984 fois plus gros que celui de la terre; sa distance du soleil est de 528 millions de lieues, ou 9 fois ½ plus grande que celle de la terre au même astre. Saturne emploie trente années à faire sa révolution autour du soleil; ce qui revient à dire que son année est trente fois plus longue que celle de la terre; le soleil vu de Saturne doit offeir un disque 81 fois et ½ moindre qu'à nous, la chaleur et la lumière y sont donc aussi 81 fois et ½ plus petites.

Parmi les planètes, plusieurs ont des satellites on des lunes qui tournent autour d'elles; la terre n'a qu'un seul satellite, Saturne en a sept, Jupiter en a quatre, et Uranus six.

A des intervalles plus on moins rapprochés, le ciel offre à nos regards le spectacle magnifique des comètes.

Les comètes se meuvent autour du soleil dans une orbite qui passe très près de cet astre, et qui est ensuite très alon gre. Une comète n'a jamais de queue lorsqu'elle est loin du soleil; mais aussitôt qu'elle en est à 50 millions de lienes, la chaleur qui s'y développe commence à réduire en vapeurs la matière dont elle est composée; dès lors la queue paraît, et augmente à mesure que la comète se rapproche de l'inépuisable foyer. L'étendue de la queue est le plus considérable peu après le périhèlie, on point de sa course le plus voisin du soleil, Quelque temps après, la comète s'éloigne toujours, la queue commence à diminuer; elle n'est bientôt plus qu'un muage, et enfin la comète cesse d'être perceptible, après être restée visible durant six mois environ.

On peut se faire une idée de la chaleur énorme à laquelle

les comètes sont exposées, par l'exemple suivant : celle que l'on observa en 4680 se rapprocha du soleil à 240 mille lieues. La chaleur qu'elle en reçut fut 28 mille fois plus considérable que celle que cet astre communique à la terre, c'est-à-dire qu'elle fut échauffée 2 mille fois plus fort que ne l'est le fer fondu.

Les comètes ont fort peu de masse; au télescope, leur queue est peu visible, la vapeur qui la forme est d'une ténuité extrème, elle n'est perceptible qu'en raison de son énorme épaisseur : le noyau même est une substance si rare, que lorsque la comète de 1811 a passé devant des étoiles, on les a aperçues à travers la substance du noyau.

De toutes les comètes connues, celle de 1472 s'est le plus rapprochée de la terre; elle en a été à 600 mille lieues sans y produire aucun dérangement. La comète de 4770, qui a été pendant quelque temps très voisine de la terre, n'a de même apporté aucun trouble dans notre mouvement.

Il y a des millions de probabilités contre le choc de la terre par une comète; cependant le temps, qui n'a pas de limites, permet de concevoir toutes les choses possibles réalisées.

Parmi les comètes que l'on a observées, plusieurs ont été remarquables par un éclat éblouissant. Une des plus curieuses est celle de 1744. Elle avait six queues disposées en éventail.

Les aérolithes, les étoiles filantes, dont l'origine est encore incertaine, pourraient bien être, suivant l'opinion des savans distingués, des débris de planètes choquées par des comètes; il n'est pas impossible non plus qu'elles résultent du choc d'autres astres entre eux. Voici dès lors comment on explique la chute de ces pierres: elles tournent autour de la terre, pendant un temps plus ou moins long, après avoir été séparées par le choc du globe dont elles faisaient partie; elles finissent par s'engager dans notre atmosphère, s'y enflamment par le frottement qu'elles éprouvent, y perdent peu à peu leur vitesse, et tombent enfin vers la terre par l'effet de leur pesanteur.

D'après la même supposition, les météores que l'on nomme étoiles filantes ou tombantes ne seraient que des corps semblables aux aérolithes, qui entreraient dans notre atmosphère à de grandes hauteurs, mais avec une vitesse suffisante pour la traverser, en sorte qu'ils ne feraient que s'enflammer et passer comme un trait de feu.

M. de Laplace regarde les aérolithes et les étoiles filantes comme des masses lancées dans l'espace par des volcans de la lune. Il a trouvé qu'il suffisait pour cela d'une force de projection quadruple de celle d'un boulet de calibre lancé avec douze livres de poudre. Cette force serait capable de détacher un corps de la lune, et la pesanteur on attraction terrestre l'amènerait ensuite vers notre glube.

Bien au-delà de l'espace qui renferme notre système planétaire, à nne distance tellement grande que l'homme n'a pu encore la mesurer, se trouvent les étoiles. Tout ce que nous pouvons savoir à leur sujet, c'est que les plus rapprochées de nous mettent au moins trois ans à nous envoyer leur lumière. On aura une idée de cet éloignement, si l'on réfléchit que la lumière parcourt 70,000 lienes dans une seconde. A une telle distance, le soleil, qui est 4,500,000 fois plus gros que la terre, serait caché, aussi bien que l'ensemble de toutes les planètes dans leurs diverses positions, par l'épaisseur d'un fil d'araignée.

Il y a certainement des étoiles qui sont quelques centaines de millions de fois plus éloignées de nous que celles dont il vient d'être parlé, et dont la lumière met, par conséquent, quelques millions de siècles à venir jusqu'à la terre. Il n'y a donc pas de donte que nous ne voyons pas beaucoup d'étoiles qui cependant existent, par la raison toute simple que leur lumière n'a pas en le temps de parvenir jusqu'à nous;

peut-être aussi continuons-nous de voir des étoiles qui ont cessé d'être lumineuses depuis long-temps. Ainsi tout ce qui existe dans le ciel au-delà de notre système pourrait être brisé, confondu, anéanti, et nous, habitans paisibles de la terre, nous passerions encore de nombreuses années à contemplei comme aujourd'hui ce grand spectacle d'ordre et de magni ficence, qui ne serait plus alors qu'une illusion trompeuse qu'une image sans réalité.

Les étoiles sont lumineuses par elles-mêmes; on doit les regarder comme autant de soleils éclairant et viviliant des systèmes planétaires impere ptibles pour nous. Le soleil n'est lui-même qu'une simple étoile, dont l'étendue, l'éclat, la chaleur, dépendent des distances d'où il est vu.

On est très peu instruit encore sur la grandeur réelle des étoiles et sur leurs distances respectives; cependant des astronomes modernes, et entre autres le célèbre Herschell, ont fait sur ce sujet des observations du plus haut intérêt. Il paraîtrait que ces astres ne sont pas disseminés dans le ciel d'une manière égale; ils sont réunis en groupes composés chacun de plusieurs milliards d'étoiles; on en peut juger par ces petites taches blanchâtres que l'on aperçoit dans le ciel , et que l'on nomme des nébuleuses : cette grande tache blanchâtre et lumineuse qui traverse le eiel d'un pôle à l'autre, et que l'on nomme la voie lactée, est probablement une nébuleuse, mais qui paraît plus grande parce qu'elle est plus rapprochée de nous : on y découvre une quantité si prodigieuse d'étoiles, que l'imagination ne peut suffire à les concevoir; et cependant l'espace qui les sépare est au moins cent mille fois plus grand que le rayon de l'orbe terrestre, qui est d'environ 54 millions de lieues.

# DIJON.

MUSEE .-- LES TOMBEAUX DES DUCS DE BOURGOGNE.

Ces tombeaux se voient dans une des salles du Musée de la ville de Dijon, celle qui faisait partie de l'ancien palais des ducs de Bourgogne, sous le nem de salle des gardes; ces tombeaux sont ceux des ducs de Bourgogne, Philippele-Hardi, et Jean-sans-Peur; ils datent du xve siècle. Ils avaient été érigés dans le chœur de l'église de la Chartreuse, à Dijon, monastère fondé par le duc Philippe-le-Hardi, qui, par l'affection particulière qu'il portait à cet établissement, voulut y établir sa sépulture et celle de ses successeurs. Là, pendant près de quatre siècles, ces mausolées vénérés à cause des cendres illustres qu'ils renfermaient, admirés par la beauté de leur structure, furent constamment visités par les plus célèbres personnages, et tous les curieux du pays. En 4521, François Ier; en 4650, Anne d'Autriche; en 1766, le prince de Condé, visitèrent ees tombeaux, et les firent ouvrir. On les voyait encore dans l'église de la Chartreuse, avant la révolution. Mais, en 1795, ils furent brisés dans l'église de Sainte-Bénigne, où ils avaient été transportés et cachés, les débris en furent dispersés. Un architecte de la ville de Dijon, M. Saint-Père, se consacra pendant vingt-sept années à en réunir les fragmens. Eufin, des fonds ayant été votés par le conseil-général du département, les tombeaux des ducs de Bonrgogne furent restaurės.

Ces deux monumens sont une des plus rares productions du moyen âge. L'élégance de leur composition, le caractère et la pose des figures, le bon goût des draperies, la linesse et la pureté du ciscau, prouvent avec quelle perfection les arts étaient pratiqués dans cette époque, si long-temps dédaignée.

Ces deux tombeaux sont de forme et de style presque semblables; ils n'offrent que de légères différences de détail; celui dont nous donnons la gravure représente le due Philippe-le-Hardi, mort en 4404; ce monument, quoique de

dimensions plus petites, et d'un goût moins riche que l'autre, est d'un style plus sévère, et prefèré par les artistes. Celui du duc Jean-sans-Peur, mort en 1419, se fait remarquer par un travail plus riche et plus étudié, mais moins pur, et par des détails plus multipliés. Le dé du cénotaphe, ou la partie principale de ces tombeaux, elevé sur un vaste soele de marbre noir, richement profilé, est environné d'une galerie de style gothique, d'un dessin élégant, et d'un travail plein de délicatesse; elle est composée d'une suite de ce qu'on appelait, à cette époque, tabernacles, sous lesquels ont été placées des figures de Chartreux, en pied, avee le costume de leur ordre, et les distinctions de rang que ehacun d'eux occupait dans le monastère. Ces figures sort au nombre de quarante pour chaque tombeau, d'environ quinze pouces de hauteur, dans des attitudes très variées, exprimant toutes la douleur; elles se détachent en blane, aiusi que la galerie, sur un fond obscur. Sur une grande table de marbre noir, dont les profils et la saillie répondent au socle, est placée la figure du due, revêtu d'une tunique et d'un manteau, conché, la tête ceinte du bandeau royal, et appuyée sur un conssin; le duc a les mains jointes et les pieds posés sur le dos d'un lion, symbole de la puissance. Le chevet du monument est décoré de deux anges à genoux, aux ailes d'or déployées, et portant le heaume du due. Suivant l'usage du temps, les grandes figures et celles des anges du chevet sont peintes en couleurs naturelles, le visage et les mains en couleur de chair, les tuniques en blanc, les manteaux et les coussins en bleu, et les ornemens en or, amsi que quelques fleurons de la galerie, et quelques petites parties du costume des Chartreux.

Parmi les ornemens du tombeau du due Jean-sans-Peur, on remarque le rabot que ce prince avait mis dans ses armes, depuis que le duc d'Orleans, son ennemi, avait fait



figurer dans ses enseignes un bâton noueux. A côté du duc Jean, revêtu de son armure sons sa tunique, est couchée son épouse, Marguerite de Bavière, qui lui survéent for peu de temps, et fut renfermée dans le même tombeau: chacune de ces figures a aussi les pieds appuyés sur un lion, et au chevet, deux anges qui portent le heaume du due et un écusson blasonné.



(Tombeau de Philippe-le-Hardi.)

par Claux Sluter, Claux de Vouzonne, son neveu, valet de | l'année 1475, fut exécuté par Jean de la Versa, dit chambre du duc et son tailleur d'imaiges, et par Jacques | d'Aroca, babile sculpteur aragonais, par Jeande Droguès,

Le tombeau de Pumppe-le-Hardi a été exécuté, en 4404, [de la Barse; celui du duc Jean-sans-Peur, terminé ven

et Antoine le Monturier, qualifié dans les anciens actes, le meilleur ouvrier d'imaigeries de France.

# PALAIS DE JUSTICE.

Ce monument, composé aujourd'hui de plusieurs bâtimens anciens et modernes qui successivement ont reçu différentes destinations et ont souvent change de forme, a été bâti sous le règne de Louis XII et par son ordre, en 1510, pour la tenue des séances du parlement de Bourgogne.

L'extérieur n'a maintenant de remarquable que quelques fragmens de vieux murs et le principal portique, en pignon triangulaire, avec un porche en saillie, de forme cartée, couvert en dôme, soutenu par des pilastres et des colonnes d'ordre corinthien, et élevé sur plusieurs rangs de degrés. Ce portique a été commencé sous Henri H; sa statue était placée autrefois au-dessus du porche; il a été achevé sous le règne de Charles IX. Il est décoré d'arabesques, de fenètres et de niches historiees, suivant le goût de l'époque; mais la plupart de ces ornemens sont mal conservés : les



(Palais de Justice de Dijon.)

statues qui remplissaient les niches, celles qui surmontaient le porche, les pyramides des angles du pignon, les deux lions en marbre placés en avant des degrés, tout cela a disparu. Aux côtés de ce portique on voit deux corps de bâtimens de construction moderne, dont le style commun contraste étrangement avec ce qui reste du vieux monument. C'est en 1821 que l'un de ces bâtimens a été élevé à la place de celui qui avait été construit en 1645, et dont la porte et

le plafond de l'une des salles étaient regardes comme les meilleurs ouvrages du célèbre artiste Dubois.

Dans l'intérieur du Palais de Justice l'on ne voit plus qui deux grandes salles qui aiem conservé leur aspect primitif La première, dite la Salle des procureurs, a été, ainsi que k portail qui lui sert d'entrée, bâtie sous le règne de Henri II; elle est remarquable par son étendue, par l'elevation et la hardiesse de sa voûte egive en menuiserie, et par la cha-

pelle construite dans le mur du fond, où l'on célébrait la messe du Saint-Esprit pour la rentrée des chambres du partement. La seconde salle a été bâtie en 4510, par les ordres de Louis XII, pour les seances solennelles du parlement; elle sert aujourd'hui de salle d'andience à la cour d'assises. On aperçoit encore des restes de la magnificence avec laquelle lle avait été ornée; on remarque surtont le plafond divisé en caissons, enrichi de dorures et d'ornemens pleins de delicatesse, ainsi que des lambris dont les panneaux sont converts de peintures aux sujets allégoriques; on remarque encore les armes de Louis XII et celles d'Anne de Bretagne, les vitraux peints, donnés par François Ier en 1521, pendant son sejour à Dijon; sur l'un de ces vitraux on peut reconnaître le portrait de ce prince, avec la salamandre mi lui servait de devise. Ces vitraux sont fort endommagés et presque tous remplacés par des verres blancs.

Ces débris de la vicille architecture du Palais de Justice de Dijon sont des modèles précieux du caractère de transition du style gothique à celui de la renaissance. Les décorations de la grande salle dont nous venous de parler méritent aussi d'être conservées et étudiées avec soin dans l'intérêt de l'art.

Charles-Quint dans sa retraite. — Fatigué de guerroyer tantôt avec l'épée, tantôt avec les mots, Charles-Quint s'enfuit du trône et se réfugia dans une cellule; il y cherchait la paix, et l'y trouva : son jardin lui donnait plus de jouissance qu'autrefois les champs de Pavie. Il passait son temps à faire des essais mécaniques. Secondé par le génie de Turiano, il composa d'abord des figures de bois mouvantes; son amusement favori fut ensuite l'horlogerie : il maniait ses horloges comme autrefois l'Etat et ses sujets; il les démontait, éprouvait les ronages, et cherchait à les faire jouer avec harmonie.

Il réfléchit plusieurs semaines s'il ne lui serait pas possible de donner à deux horloges un mouvement égal; mais ses efforts furent vains, comme ceux de son ami. « Hé! s'écria-t-il enfin en riant, vois done, nous ne pouvons rénssir à régler deux pendules! comment done a-t-il pu me venir en tête, à moi, de jeter dans un même moule la raison et la conscience de tant de milliers d'hommes? »

Des différentes espèces de bœufs (voyez page 189). — Nous avons parlé du zéhu, qui n'est qu'une variété du bœuf ordinaire, et du bison, qui constitue une espèce distincte. Le genre comprend en tout huit espèces. Ce sont, outre les deux dont il a déjà été question au sujet du bœuf brahmine:

4° L'aurochs, le plus grand des quadrupèdes propres à l'Europe. Il se distingue de notre bouf domestique par son front hombé, plus large que hant, par l'attache de ses cornes au-dessous de la crête occipitale, par une sorte de laîne crépue qui couvre la tête et le cou du mâle, et lui forme une barbe courte sons la gorge; enfin par une paire de côtes de plus. On voit donc que c'est à tort qu'on a représenté l'aurochs comme étant la souche de nos bêtes à cornes.

L'aurochs habitait antrefois toute l'Europe tempérée; aujourd'hui il est réfugié dans les grandes forêts marécageuses de la Lithuanie, des Krapacs et du Caucase. On faisait voir, il y a quelques années, à Londres un animal qui, d'après les descriptions, d'ailleurs assez inexactes, qu'on en a données, paraît être l'aurochs. La crinière de son con avait, à certaines saisons de l'année, jusqu'à un pied de longueur.

2º Le yack, aussi nommé buffle à queue de cheval et |

vache grognante de la Tartarie, est une espèce originaire du Thibet et de petite taille. Le yack porte sur le dos une longue crinière, et sa queue est garnie de poils longs comme ceux du cheval. C'est avec cette queue qu'en fait les étendards qui servent parmi les Turcs à distinguer les officiers supérieurs. On en peut voir plusieurs dans les galeries du Musée d'histoire naturelle.

5° Le bœuf des Jongles, espèce domestique dans les con trées montagneuses du nord-est de l'Inde; il n'est pas bien pronvé qu'il ne provienne du croisement du buffle avec le bœuf domestique, dont il a presque tous les caractères, sauf les cornes, qui rappellent celles du buffle.

Le bœuf des Jongles a le poil ras et noir sur presque tont le corps; ses jambes sont blanches. La couleur du front et une ligne qui s'étend sur le dos varient du gris au fauve.

4º Le buffle de l'Inde, amené au moyen âge en Egypte, en Grèce et en Italie.

5° Le buffle du Cap, grand animal très féroce, et qui n'a pu encore être réduit en domesticité. Ses cornes, très grandes, sont tellement larges à leur base, qu'elles convrent presque tout le front, et ne laissent entre elles qu'un espace triangulaire dont la pointe est en haut.

6° Le bouf musqué d'Amérique, dont les cornes couvrent complètement le front, ne laissant entre elles à leur base qu'une simple ligne très étroite. Il habite les parties les plus froides du continent de l'Amérique septentrionale, et passe sur la glace dans les îles voisines. Le capitaine Parry l'a trouvé à l'île Melville, et l'a vn dans l'été se diriger encore plus au nord. Il est couvert d'un poil très épais et très long qui lui permet de supporter le froid de ces régions; l'épaisseur de sa toison et la disposition de ses cornes lui avaient fait donner par les Espagnols, qui les premiers le remarquèrent, le nom de bouf-mouton. M. de Blainville le désigne par un nom semblable, ori-bos, et le place dans un genre à part

# LA SEMAINE.

## CALENDRIER HISTORIQUE.

47 Août 1720. — Mort de madame Dacier, savante helléniste. On lui doit plusieurs traductions, entre autres celles de Térence et d'Homère.

47 Août 4786. — Mort de Frédéric-le-Grand, roi de Prusse.

48 Août 1757. — Ouverture de la troisième exposition publique des ouvrages de peinture et de sculpture au Louvre. Cette exposition dura jusqu'au 1<sup>cr</sup> septembre suivant; on n'y compta que 227 tableaux. Les membres de l'Académie avaient sculs droit d'y exposer. La pauvreté des premiers salons fit qu'en 1748 on décida que l'exposition n'aurait lieu que tous les deux ans.

49 Août 520 ou 524 av. J.-C. — Mort de Diogène le Cynique.

40 Août 524 av. J.-C. — Alexandre meurt à Babylone, à l'âge de trente-deux ans.

49 Août 44. — L'empereur Auguste meurt à Nôie, à l'âge de soixante-dix-huit ans.

49 Août 1580. — Mort d'André Palladio, à l'âge de soixante-douze ans. Cet illustre architecte a été surnommé par Boschini le Titien, et par Algarotti le Raphaël de l'architecture. Parmi ses ouvrages sont la décoration de la façade de la Villa-Cricoli, le monastère des chanoines de Saint-Jean-de Latran à Venise, le réfectoire et l'église des moines

de Saint-Georges-Majeur, et des édifices d'un goût exquis dans le Vicentin.

49 Août 1662.— Mort de Blaisc Pascal, à l'âge de trentenenf ans.

20 Août 1785. — Mort de Pigalle, sculpteur, fils d'un menuisier. Ses statues et ses monumens les plus célèbres sout: une statue de Mercure; une Vierge pour les tavalides; le Silence: le groupe de l'Amour et l'Amitié: le tombeau du maréchal de Saxe; Louis XI'; le tombeau du due d'Harcourt; les bustes de Diderot, de Raynal, etc. Il refusa la décoration de l'ordre de Saint-Michel, parce que Lemoine et Bouchardon ne l'avaient pas encore.

21 Août 1810. — Election de Bernadotte au trône de Suède.

22 Août 1664. — Mort de Marie Cunitz, auteur de tables astronomiques estimées, sous le titre d'Urania Silesia.

22 Août 1672. — Jean de Witt, grand pensionnaire de Hollande, est assassiné avec son frère, Corneille de Witt, par le peuple. Ennemi du stathoudérat et de la maison d'Orange, il eut à lutter, pour défendre la liberté de son pays, contre Cromwell, Charles II, Louis XIV et Guillaume III. Les victoires de Louis XIV irritèrent le peuple contre Jean de Witt; et à cette occasion Guillaume III, depuis roi d'Angleterre, fut élevé au stathoudérat. Corneille de Witt, accusé d'un complot contre Guillaume, fut condamné au bannissement. C'est au moment où son frère Jean alla le chercher dans sa prison pour le conduire à l'exil que tous deux furent massacrés par le peuple.

23 Août 4782. — Mort de Henri-Louis Duhamel du Monccau, l'un des physiciens du dernier siècle qui ont rendu les plus éminens services à la science.

# BIBLIOTHÈQUE ROYALE.

Charlemagne fut le premier de nos rois qui essaya de rassembler quelques manuscrits échappés à la destruction des Barbares. Aidé des conseils d'Alcuin et d'Eginhard, il voulut faire revivre le siècle d'Auguste au milieu des descendans des Goths et des Huns. Ge ûnt en vain que, pour complèter l'illusion, lui et ses académiciens prenaient les titres pompeux des David et des Virgile; après sa mort les guerres civiles et exférieures, et à leur suite la féodalité, chassèrent dans les eouvens la science des Cicéron et des Démosthène. Saint Louis parut vouloir établir un dépôt public de livres; mais il n'y donna pas de suite, et légua ceux qu'il avait réunis aux Jacobins, aux Cordeliers de Paris, à l'abbaye de Royaumont, ét aux Jacobins de Compiègne.

Le Mémoire historique qui précède le catalogue de la Bibliothèque royale, nous apprend que le roi Jean avait six volumes de sciences et d'histoire, et quatre de religion. Charles V augmenta beaucoup cette première collection, et la porta à 910 volumes; elle occupait les trois étages d'une tour du Louvre, appelée Tour de la librairie.

Entièrement dispersée sous le règne désastreux de Charles VI, la Bibliothèque ne se recruta que très difficilement sous son successeur. Le due de Bedfort, pendant son séjour à Paris, en avait acheté la plus grande partie pour une somme de 1,200 livres, et l'avait envoyée à Londres, ainsi que toutes les chartes du royaume. La découverte de l'imprimerie donna les moyens de l'augmenter sensiblement, Néanmoius les manuscrits avaient toujours une très grande

valeur, et l'on sait que Louis XI, voulant emprunter les œuvres d'un docteur arabe à la faculté de mèdecine, fut obligé de donner une somme considérable d'argent, et de plus un seigneur dut s'engager par acte authentique à remettre le livre à la faculté.

Charles VIII rapporta quelques livres d'Italie; Louis XII y ajouta la bibliothèque de Blois, où se trouvaient beaucoup de livres de la tour du Louvre; celles des dues de Milan à Pavie et de Pétrarque. François 1er réunit ces livres à ceux de Fontainebleau. Mais, malgré ens accroissemens, on ne comptait que 200 imprimés lorsque Henri II, par les conseils de l'avocat Raoul Spifame, ordonna, en 4556, que tous les libraires de Paris publiant un ouvrage seraient tenus à en déposer un exemplaire sur papier vélin à la Bibliothèque du roi. On remarque, parmi ceux qui furent chargés de sa conservation, Jacques Amyot, Auguste de Thou, son fils le président, et Casanbon. En 4595, Henri IV réunit la bibliothèque de Fontainebleau et celle de Catherine de Médicis à Paris. On en transporta alors le local dans le collège de Clermont, et en 1604 dans une grande salle du cloitre des Cordeliers.

Louis XIII l'enrichit surtout de livres persans, hébreux, turcs et arabes; elle fut transférée dans une maison de la rue de la Harpe, et s'élevait à 7,000 vol. Louis XIV est celui qui a fait le plus pour son agrandissement : en 1674 elle s'élevait à 50,000 volumes, et à l'époque de sa mort (1715) à 70,000. Alors elle fut transportée de la rue de la Harpe dans le local que Colbert lui avait préparé dans la rue Vivienne; et en 1721 le due d'Orléans, régent, sur l'avis de l'abbé Bignon, la lit placer où elle est aujourd'hui, entre les rues Vivienne et Richelieu d'un côté, Colbert et des Petits-Champs de l'autre. Pendant la révolution et l'empire, elle s'accrut de 200,000 volumes, et on y compte maintenant près de 800,000; les manuscrits en comprennent 70,000. Les donateurs et les établissemens qui ont le plus contribué à son agrandissement sont : Dupuy, de Béthune. de Brienne, de Gaignières, de Doat, Dufourni, Louvois, La Mare, Baluze, Mesmes, Colhert, Cangé, Lancelot, du Cange, Serilly, Huct. Fontanet, etc.; la Sorbonne, les abbayes Saint-Victor, Saint-Germain-des-Prés; les bibliothèques de Munich , Vienne , Saint-Mare , etc.

Louis XIV fut le premier qui s'occupa du dépôt des gravures, estampes, cartes et plans : ce dépôt possède plus de 8,000 vol., renfermant environ 900,000 estampes.

La civilisation multiplie nos hesoins, mais en même temps elle nous fournit les moyens de les satisfaire; et une preuve que les biens qu'elle nous offre sont proportionnellement supérieurs à ceux qui naissent de tout autre mode d'existence, c'est que chez les peuples civilisés, éclairés et industrieux, non sculement un bien plus grand nombre de personnes sont entretennes, mais chacune d'elles est entretenne avec plus d'ahondance que dans toute autre situation. Quelle nation civilisée voit, dans des momens de disette, périr de faim et de misère la moitié de sa population, comme il y en a eu des exemples chez les peuples barbares? Il faut done, génévalement parlant, qu'il s'y trouve plus de ressources.

J.-B. SAY.

Factions des Blanes et des Noirs (i Neri ed i Bianchi), douzième siècle. — Une querelle qui ent lieu, dans la ville de Pistoie, entre deux jeunes gens de la famille Caucelheri, donna naissance à ces factions. L'un de ces jeunes gens se nommait Geri, au rapport de Machiavel, et l'autre Lore. Dans cette querelle, Geri reçut un léger coap de son parent, qui, aussitôt après, alla, par l'ordre de Guglielmo, son père, à la maison de Bertuecio, père de Geri, pour lui 1 faire reparation de son offense. Bertuccio, irrité de l'insulte, saisit le jeune homme à l'aide de ses domestiques, et eut la barbarie de lui couper la main sur une auge. Cette action atroce excita la fureur de Guglielmo, qui prit les armes pour venger son injure. Cancellieri, de qui descendait cette famille, avait en deux femmes : de l'une descendait la branche de Guglielmo, et de l'autre celle de Bertuccio. L'une de ees femmes se nommait Bianca (Blanche), d'où cette branche et ses adhérens prirent le nom de Bianchi ou Blancs; et l'autre, par opposition, eut le nom de Neri on Noirs. Toute la ville prit parti pour l'une et l'autre des deux maisons, et la contagion ne tarda pas à se répandre dans Florence, où elle reçut une nouvelle activité des anciennes dissentions entre les Cerchi et les Donati. Les inimities politiques se mélèrent bientôt aux querelles particulières, et les Blancs furent considerés comme Gibelins, et les Noirs comme Guelfes.

Ammirato, Istoria florentina, p. 204, vol. I.

# CARDÈRE OU CHARDON A FOULON (DIPSACUS)

Les botanistes ont substitué le nom de cardère à celui de chardon à foulon que cette plante avait reçu dans les ateliers, parce que, suivant leurs méthodes de classification, elle se rapproche beauconp plus des scabicuses que des chardons, dont elle est séparée par des caractères essentiels.

Les cardères constituent un genre où l'on ne compte que trois espèces, dont les caractères spécifiques sont peu saillans. Ces plantes croissent spontanément dans les terrains incultes, dans toutes les régions tempérées de l'ancien continent; on croit cependant qu'elle n'est pas indigène en Angleterre, et qu'elle ne s'y est répandue dans les terrains analogues à ceux on on la trouve sur le continent européen, qu'à l'époque où elle fut importée et cultivce pour l'usage des fabriques de lainage. La culture de cette plante réussit mieux dans les terres argileuses et fortes que dans celles qui sont plus légères et plus meubles; cependant elle est établie en France, et avec succès, sur des sols d'une antre nature. On a remarqué qu'elle est sujette, en Angleterre, à une multitude d'accidens dont la cause n'est pas connue, en sorte que les récoltes manquent de temps en temps, et que les fabricans anglais sont dans la nécessité de tirer de la France et de la Belgique cet instrument dont ils ne penvent se passer. On a vainement essayé de composer des cardères artificielles : les mécaniciens anglais ont échoué dans cette entreprise.

Les fabriques de draps consomment une très grande quantité de cardères : une seule pièce de cette étoffe met hors de service 1,500 à 2,000 têtes, et une seule plante n'en produit pas plus de sept ou huit; ainsi les besoins des diverses fabriques de lainage exigent qu'on leur consacre une assez vaste étendue de terres fertiles et cultivées avec soin. Comme les plantes de cardères sont volumineuses et branchues, il fant les tenir assez loin les unes des autres pour qu'elles croissent en liberté, se fortifient et produisent de grosses têtes. Cette partie de la plante vient à l'extrémité de la tige et des branches; c'est le réceptaele des fleurs et des graines; sa figure est arrondie et terminée par une demi-sphère; elle est hérissée de paillettes longues, raides, pointues et recourbées à l'extrémité : ce sont les crochets de ces cardes naturelles, plus fines, plus élastiques et plus délicates que celles que nos arts ont su créer jusqu'à présent.

La cardère cultivée n'est que la plante sanvage perfectionnée par la culture. Outre l'usage qu'on en fait dans les fabriques, la médecine lui attribue quelques propriétés : les têtes et les racines sont réputées dinrétiques, et l'ean qui c'amasse dans les sortes de godets formés par les feuilles | Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 30.

autour des tiges, passe pour être assez efficace contre les maux d'yeux.



(Chardon à foulon.)

Les deux autres espèces de cardères ne sont pas cultivées : l'une a ses feuilles lanciniées, et par conséquent elles ne forment pas de godets autour des tiges; dans l'autre les têtes sont fort petites et les feuilles velues.

# ADMINISTRATION DU MAGASIN PITTORESQUE.

Plusieurs réclamations ont été adressées à l'administration du Magasin pittoresque par des personnes qui déclarent avoir compté le prix de leur souscription aux nommés Royen et FAIDEAU (sans indication de domicile), et CASIMIR. demeurant rue Vivienne, nº 12, et se plaignent de ne pas recevoir les numéros auxquels elles croient avoir droit.

Le Gérant du Magasin pittoresque, pour répondre à ces réclamations, a l'honneur de prévenir le public qu'il ne pent être responsable que des abonnemens faits au bureau central, rue du Colombier, nº 30. Il rappelle en même temps qu'il a déjà fait insèrer depuis long-temps dans tous les journaux de la capitale l'avis suivant, qu'il s'empresse de reproduire:

Avis tres important. - Le Gérant du Magasin pittoresque a l'honneur de prévenir le public qu'il ne doit avoir aucune confiance dans les personnes qui se présentent pour recueillir des abonnemens, soit à Paris, soit dans les départemens. Les abonnemens peuvent toujours se faire au bureau central, rue du Colombier, nº 30; chez tous les libraires de Paris; et dans les départemens, chez les principaux libraires et les directeurs de postes; dans les cabinets de lecture, dans tous les bureaux de Messageries générales de France Lassitte et Caillard, et ceux des bureaux correspondans.

Les nommés Royer, Faideau et Casimir, n'ont jamais été intéressés dans l'opération du Magasin pitloresque, et n'ont reçu de l'administration aucune mission de recueillir des abonnemens.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins.

# LA FÈTE DE BALTHASAR.



(Daniel expliquant l'inscription lumineuse.)

Dans cette gravure on a cherché à reproduire une des plus belles peintures de M. Martin, artiste anglais contemporain, dont la réputation commence depuis quelques années à se répandre en France. Le earactère admirable des compositions de ce maître est la prodigieuse hardiesse de ses effets de perspective et de lumière. Il paraît s'inspirer surtout dans les livres saints et dans Milton, et les sujets qui prêtent à des contrastes extrêmes, aux développemens les plus étendus de la décoration, sont toujours ceux qu'il choisit de préférence : il néglige l'expression des passions individuelles; ses figures principales sont même peu étudiées; il jette et disperse ses figures, ordinairement en grand nombre, sur les plans infinis de sa toile, de manière à faire ressortir, au moyen des mouvemens de leurs masses obscurcs ou éclairées, la magnifieence du spectacle, soit d'une nature en désordre, soit de constructions humaines gigantesques. Parmi ses tableaux celni du déluge peut servir à établir clairement ce qui le distingue des autres peintres. Pour représenter cette sublime catastrophe, de grands artistes, tels qu'Antoine Carrache, le Poussin, Girodet, n'ont pas cru qu'il fût besoin de plus d'une étroite étendue de ciel et d'eau, et ils ont seulement attiré l'attention sur les douleurs et les dangers de quelques groupes isolés; en réunissant tous les signes du désespoir sur les traits d'une famille qui s'efforce en vain d'échapper à la colère de Dieu, ils ont laissé l'imagination reporter la même pitié sur toutes les autres familles. M. Martin, au contraire, a tenté de peindre, non pas un épisode du déluge, mais le déluge même : il trouble, il bouleverse les eaux dans toutes leurs profondeurs ; il les amoncèle jusqu'au ciel en horribles montagnes, il montre leurs eimes sombres, traversees par les pales éclairs, violens et rapides comme les laves, ici montant, roulant toujours, là se pliant en arches immenses, retombant en épouvantables masses, ensevelissant dans leurs gouffres des populations entières qui se précipitent au loin, armées confuses d'hommes et de femmes se tordant éperdus, et que l'œil se perdrait à suivre.

Dans la fête de Balthasar on reconnaît le même système de composition. Ce n'est point l'inspiration de Daniel et la consternation du roi que l'artiste a vouin peindre, mais toute la magnificence orgueilleuse de l'architecture babylouienne que semble ébranler une lueur mystérieuse, mais toute l'épouvante d'une multitude impie, surprise au milieu de la débauche des festins par un avis de la colère celeste, et se ruant dans son aveugle frayeur pour fuir la voix du prophète et les grondemens de la foudre.

Les planches gravées en taille-douce à la manière noire ont pu rendre avec bonheur les effets de cette grande scene, et ménager la dégradation insensible des teintes, depuis la plus vive lumière jusqu'aux riches reflets des galeries, et enfin jusqu'aux obscurités les plus profondes; mais il était téméraire au graveur sur bois d'aborder un travail d'une si haute difficulté : car son art, qui a été long-temps négligé, ne lui offre encore que peu de ressources, et il est obligé le plus souvent d'éviter les demi-teintes et le clair-obscur. Nous croyons toutefois que l'on appréciera l'habileté du burin auguel nous devous cette gravure, et nous appelous particulièrement les regards sur le travail des figures des sages au premier plan, et, au dernier plan, sur les tours colossales du temple du dien Bel, s'élevant au milien d'un ciel sombre, et à peine éclairées par les rayons lointains de la lune et par l'orage.

Le sujet, qui vient d'être porte avec succès à Paris sur le theâtre de l'Ambigu, est emprunté au chap, y du livre de Daniel: nous nous bornerons à transcrire la traduction du texte, par le Maistre de Sacy, comme nous avons fait pour les cartons de Raphaël: seulement nous signalerons auparavant les résultats des commentaires de quelques crudits sur l'evénement consacre par les Ecritures.

La date précise de la prise de Babylone par Cyrus paraît être l'an 558 avant Jesus-Christ. Baltassar ou Beshazzar est vraisemblablement le roi designe sous le nom de Labynetus, par l'historien gree Herodote, qui ecrivan 70 ou 80 ans après la victoire de Cyra . Cet auteur rapporte que les [ vainqueurs en'iè, ent dons la ville par le lie de l'Emplirate, dont ils avaient détourné le cours, et qu'ils surprirent ainsi les habitans au milien d'une lête. On suppose que Darius le al de, dont il est question dans le dernier verset, est Cyavares, fils d'Astyages le Mède, et oncle de Cyrus : le gonvernement de Babylone lui aurait été confié après la ruine de la monarchie chaldéenne. Cette hypothèse semble confirmée par l'indication de l'âge de 62 ans, qui s'accorde evec le rapport de parenté qu'on veut etablir.

Les trois mots écrits sur la muraille sont chaldéens: ainsi le roi et les spectateurs lettrés pouvaient les lire, mais ils n'en comprenaient pas le seus.

En langue chaldéenne, Méné signific compter, supputer; Tékel signifie peser; Upharsin signifie ils le divisent. Pentêtre anssi le mot Pharés vient-il de pérès, qui est de même elialdéen, et signifie les Perses.

#### EXTRAIT DU LIVRE DE DANIEL, CH. V.

« Le roi Baltassar fit un grand festin à mille des plus grands de la cour, et chacun bayait selon son âge. - Le roi étant donc déjà p'ein de vin , conamada qu'on apportat les vases d'or et d'argent que son père, Nabuchodonosor, avait emportés du 1 mple de Jécus-dem, afin que le roi bût dedans avec ses femmes, ses concubines, et les grands de sa coar. — On apporta donc aussitôt les vases d'or et d'argent qui avaient été transportés du temple de Jérusalem, et le roi but dedans avec ses femmes, ses eonbines, et les grands de sa cour. - Ils buvaient du vin, et ils lonaient leurs dieux d'or et d'argent, d'airain et de fer, de hois et de pierre. — Au même moment on vit paraître des doigts, et comme la main d'un homme qui écrivait vis-àvis du chandelier sur la muraille de la salle du roi, et le roi voyait le monvement des doigts de la main qui écrivait. -Alors le visage du roi se changea, son esprit fut saisi d'un grand trouble, et, dans son tremblement, ses genoux se choquaient I'm l'antre. - Le roi fit donc un grand eri, et ordomia qu'on fit venir les mares, les Chaldéens et les augures : et le roi dit aux sages de Babylone : « Quiconque » lira cette écriture, et me l'interprétera, sera revêtu de » pourpre, aura un collier d'or au cou, et sera la troisième p personne de mon royaume. » — Mais tous les sages du roi étant venus devant lui , ne purent ni lire cette ceriture. ni bai en dire l'interprétation. — Ce qui redoubla encore le tronble du roi Baltassar. Son visage en fut tout changé, et les grands de sa conr en furent épouvantés comme lui. Mais la reine, touchée de ee qui était arrivé au roi et aux grands qui étaient près de lui, entra dans la salle du festin, et lui dit : « O roi! vivez à jamais : que vos pensées ne vous troublent » point, et que votre visage ne se change point. - Il y a » dans votre royaume un homme qui a dans lui-même » l'esprit des dieux saints, en qui on a trouvé plus de science » et de sagesse qu'en aucun antre sons le règne de votre père. C'est pourquoi le rei Nabuchodonosor, votre père, » l'établit chef des mages, des enchanteurs, des Chaldéens » et des augures : votre père , dis-je , à rol! l'établit an-desv sus d'eax tous. - Parce qu'on reconnut que cet homme » appelé Daniel, à qui le roi donna le nom de Baltassar, » avait reçu une plus grande étendue d'esprit qu'anenn » autre, plus de pradence et d'intelligence pour interpréo ter les songes, pour déconvrir les secrets, et pour déve-» lopper les choses les plus obscures et les plus embarcas-» sées. Qu'en fazze donc maintenant venir Daniel, et il » interprètera cette écriture, » Aussitôt on fit venir Daniel devant le roi, et le roi lui dit : « Etes-vous Daniel, l'un des z captifs d's enfans de Juda, que le roi mon père avait em-• menés de Judée? - On m'a di de vous que vous avez " l'esprit des dieux, et qu'il s'est trouvé en vous plus de | bris existent encore, remplaça le vieux chêne de Mivoie.

» science, d'intelligence et de sagesse, qu'en aucun antre-» - Je vien : de faire venir devant moi les sages et les ma-» ges pour lire et pour interpréter cette ceriture, et ils n'ont » pu me dire ce que ces lettres signifient. - Mais pour » vous , on m'a rapporté que vous pouvez expliquer les cho-» ses les plus obscures, et développer les plus embarrassées. » Si vous pouvez do a lire cette écriture, et m'en dire l'in-» terprétation, vons sevez revêtu de pourpre, vous porterez » an con un collier d'or, et vous serez le troisième d'entre » les princes de mon royaume. » — Daniel répondit à ces paroles du roi, et lui dit : « Que vos présens, o roi! soient » pour vous ; et faites part à un autre des honneurs de votre » maison : je ne laisserai pas de vous lire cette écriture, et » de vous dire ce qu'elle signifie. — Le Dien Très-Hant, ò » roi! donna à Nabuehodonosor, votre père, le royaume, » la grandeur, la gloire et l'honneur; — Et à cause de cette » grande paissance que Dieu lui avait donnée, tous les peu-» ples et toutes les nations, de quelque langue qu'elles fus-» sent, le respectaient et tremblaient devant lui. Il faisait » mourir ceux qu'il voulait; il détruisait ceux qu'il lui plai-» sait; il devait ou il abaissait les uns ou les autres sclon sa » volonté. — Mais après que son cœur se fut élevé, et que » son esprit se fut affermi dans son orgneil, il fut chassé du » trone, il perdit son royaume, et sa gloire lui fut ôtée. -» Il fut retranché de la société des enfans des hommes; son » cour devint semblable à celui des bêtes; il demeura avec » les ânes sauvages, et il mangea l'herbe des champs, » comme un bœuf, et son cœur fut trempé de la rosée du » ciel, jusqu'à ce qu'il recommt que le Très-Haut a un sou-» verain pouvoir sur les royaumes des hommes, et qu'il » établit sur le trône qui il lui plait. —Et vous Baltassar, qui » êtes son fils, vous-même n'avez point humilié votre cour, » quoique vous sussiez toutes ces choses; - Mais vous vous » êtes élevé contre le dominateur du ciel, vous avez l'ait ap-» porter devant vous les vases de la maison sainte, et vous » avez lin dedans, vous, vos femines et vos concubines, » avec les grands de votre cour. Vous avez loué en même » temps vos dieux d'argent et d'or, d'airain et de fer, de » hois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent » point, el qui ne sentent point; et vons n'avez point » renda gloire à Diea , qui tient dans sa main votre âme et » tous les momens de votre vie. - C'est pourquoi Dieu a » envoyé les doigts de cette main, qui a écrit ce qui est » marqué sur la maraille. - Or, voici ce qui est écrit : » MANÉ, THECEL, PHARÈS : - et en voici l'interprétation : » MANÉ, Dieu a compté les jours de votre régne, et il en a » marqué l'accomplissement; - THECEL, vous avez été » pesé dans la balance, et on vous a trouvé trop léger; -» - PHARES, votre royaume a été divisé, et il a été donné » aux Mèdes et aux Perses. » - Alors Daniel fut vêtu de pourpre par l'ordre du roi : on lui mit au cou un collier d'or, et on lit publier qu'il avait la puissance dans le royaume comme en étant la troisième personne. - Cette même muit, Baltassar, roi des Chaldéens, fut tué; — et Darius, qui etait Mêde, lui succéda au royaume, étant âgé de soixantedeux ans.

# COMBAT DES TRENTE.

Dans la vaste lande d'Helléan, entre Ploërmet et Josselin, si renoimmé par son vieux château, le voyageur voit non loin de la grande route qui joint ces deux villes, un long obélisque de granit, qui s'élève comme un géant au milien de cette plaine aride. Cet obelisque, dont l'érection est recente, paisqu'elle eut lieu sous le règne de Louis XVIII, rappelle un des beaux faits d'armes de l'histoire du moyen âge : le combat des Trente.

Aux li ux où il s'élève, une croix de pierre dont les dé-

On lit qu'elle fut érigée pour perpétuer le souvenir du combat des Trente gagne en ces lieux mêmes par le maréchal de Beaumanoir en 4551, le 27 mars.

Charles de Blois et le comte de Montfort se disputaient avec acharnement le duché de Bretagne. Les deux compétiteurs avaient appelé à leur secours de paissans auxiliaires. Les Français appuyaient Charles de Blois , qui comptait dans son parti Bertrand Duguesclia et Olivier de Clisson. Les Anglais , de leur côté , déployaient une activité extraordinaire pour seconder le comte de Montfort. Le duché était convert de troupes nombreuses qui le ravageaient ; les nobles et les paysans formaient de leur côté de nombreuses bandes de routiers et cottereaux vivant de brigandage ; aussi les moindres bicoques étaient-clies fortifiées. Ce triste état de choses , qui se prolongea pendant plus de vingt aus , ci n'ent de terme qu'en 1565 , lorsque Montfort gagna la bataille d'Auray , ent cependant quelques interruptions ou trèves fort courtes.

Ce fut pendant une de ces trèves que le combat des Trente ent lieu. Josselin était an poavoir des Bretons du parti de Charles, commandés par le maréchal de Beaumanoir; les Anglais, sous les ordres de Bembro, occupaient Pleërmel. Ces derniers ayant fait des courses dans la campagne et commis des excès, les paysans vinrent se plaindre à Beaumanoir, qui en fit des reproches à Bembro. L'Anglais lui répondit avec insolence, un déli s'ensnivit, et il fut résolu que trente Bretons et trente Anglais se rencontreraient au chène de la Mivoic, dans la lande d'Helléan.

Du côté des Bretons, Beaumanoir s'adjoignit trente chevaliers et écuyers dont l'histoire a conservé les noms. Bembro s'avança avec un même nombre d'hommes. La foule des spectateurs, attirés par cette lutte, était immense. Avant de commencer le combat, Bembro fit observer à Beaumanoir qu'il serait pent-être sage d'avoir l'autorisation de leurs souverains; mais les Bretons s'écrièrent ensemble qu'ils n'étaient pas venus là pour parlementer, et qu'ils ne s'en retourneraient pas sans savoir qui d'eux ou des Anglais avait plus belle amie. « Aflons, dit alors Bembro, votre obstination vous sera fatale, car la Bretagne va perdre ses hommes les plus vailfaus.-Non certes, reprit Beaumanoir, le conrage qui delate dans leurs yeux est un gage de succès. D'ailleurs nous ne sommes que les moindres chevaliers bectons; les sires de Laval, Rochefort et Lohéac, sont absens, mais tels que nous sommes, nons suffirons pour vous valuere, »

Alors le signal fat donné et les combattans s'élanvèrent avec finie les uns sur les autres. D'abord les Anglais eurent un avantage marqué, car les Bretons perdirent Geoffroi de Mellon et Geoffroi Poulard, écuyers, tués à coups de lance. Les cheydiers Jean Charruel, Caro de Bodegat, et l'écuyer Tristan de Pistivien, renversés à coups de massue, furent faits prisenniers.

Bientôt, accablés de fatigue et de chaleur, des deux partis se séparèrent volontairement pour réparer leurs forces. Beaumanoir voyant ses guerriers diminués. Jes exhorta à redoubler d'efforts; et sur la demande de l'écuye. Geoffroi de La Roche, il l'arma chevalier, l'invitant à suivre l'exemple de son aïeul; Budes de La Roche, qui s'était distingue dans la Terre-Sainte.

Le combat recommença avec acharmement. Beaumanoir fit des prodiges, mais il était blessé; tourmenté par la soif, il le dit au chevalier Geoffroi Du Bois, qui s'écria: De rumanoir, bois ton sang, et ta soif passera. Alors il continua à combat re avec courage; mais, accablé par le nombre, il allait être fait prisonnier, et déjà Bembro lui criuit de se rendre, lersque le chef anglais fut tué d'un coup de l'unce par Altain de Keranrais. Cette mort porta le trouble parmi les Anglais; aussitôt les trois prisonniers bretous en profi-

tèrent pour s'échapper et s'élancer de nouveau dans la mèlée.

Endin, une ruse de guerre qui poavait être admise à cette époque, mais qui anjourd'hui ne serait pas réputée loyale (ear il paraît que le combat ent lieu à pied), acheva la défaite des Anglais qui commençaient à plier. L'écuyer do Montauban s'écurta de la mèlee, et montant sur un cheval, vint au galop se precipiter sur les Anglais, les assommant à coups de masse d'arme. Alors ceux-ci perdirent tout-à-fact courage, et ceux qui combattaient encore, déposant les armes, furent conduits prisonniers à Josselia.

Les descendans de plusieurs des chevaliers et cenyers qui prirent part à cette singlante joute existaient encore en Bretagne avant la révolution.

#### NOMS DES COMBATTANS.

## Chevaliers bretons.

Robert de Beaumanoir, Le sir de Tinténiae, Guy de Rochefort, Jean Charruel, Robin Ragueuel, Huon de Saint-Yves. Caro de Bodegat. Olivier Arrel. Geoffroi Du Beis. Jean Rousselet.

# Écuyers.

Gilles de Montanhan.
Allain de Tinténiac.
Tristan de Pistwich.
Allain de Keranrais.
Olivier de Keranrais.
Louis Goyon.
Geoffroi de La Roche.
Gnyon de Pontblanc.
Geoffroi de Beaucorps.
Manrice Dupace.
Jean de Secent.

Fontenay.
Hugues Trapus.
Geoffroi Poulard.
Maurice de Tronguidy.
Gestin de Tronguidy.
Gilles de La Lande.
Olivier de Monteville.
Simon Richard.
Gilles de La Marche.
Geoffroi Mello...

# AOUT.

Avant Auguste, empereur romain, ce mois clait nomme Sextilis, parce qu'il avait eté autrefois le sixième mois de l'amnée; il fut designé depuis sons le nom d'Augustas par les Romains, et ce mot, dénature, est arrivé jasqu'à nous, réduit successivement, par les contractions, à cette sente syllabe, oût. Le plebiscite et le sénatus-consulte qui autorisèrent à Roma le changement de nom, ont été comerves par Macrobe et Dion; les motifs allégués par ces auteurs se rattachent aux principaux évènemens de la vie d'Auguste, tels que son premier consulat, ses trois triomphes, la conquête d'Egypte, la fin des guerres civiles, accomplis dans le cours du huitième mois de l'année. Plus taral Néron par imitation, voulait faire appeler le mois d'avril Neroneus, mais cette tentative n'a pas été sanctionnée par la posterite.

Les Grees eclebraient pendant ce mois, dans la forêt de Nêmee, les jeux neméens, institues par Hercule.

A Rome, on célebrait, an jour des tdes, la fête des ésclaves et des servantes, en memoire de la naissance de Servins Tullius, fils d'un esclave. Dans le même mois on craciliait un chien; il paraît que cet usage se rapportait à la prise du Capitole: c'etait un austhème contre le silence des chiens, dont la vigilance fut en dufaut ce jour-là.

# SPHYAN A TÊTE DE MORT. - (SPHYNN ATROPOS.)

Dans quelques cantons de la Bretagne, à une epaque ou regnaient des madadies epidemiques, on vit se repandre une grande quantité de papillons aux couleurs sombres, portant

sur le dos, entre les ailes, des têtes de mort très distinctes, et rampant ou volant lourdement en poussant des eris sinistres. Les paysans consterues regardèrent ces apparitions comme des presages funèbres, et le découragement s'étant emparé d'eux, les maladies etendirent plus rapidement leurs ravages.

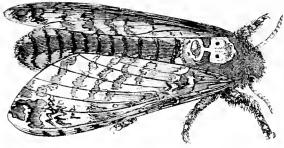

(Sphynx Atropos )

L'insecte, cause de tant d'effroi, était le sphynx atropos. Avant ses transformations, c'est une chenille d'un jaune foncé, avec des taches vertes, qui se nourrit de feuilles de pommes de terre et de jasmin : vers le milieu de l'été elle se change en nymphe, et elle devient insecte parfait en autonne. Alors se développent ses ailes brunes et jaunes, et sur son corselet noir se peint en jaune une tête de mort aux yeux vides et au crâne crevassé. S'il arrive qu'on porte la main sur ce papillon, ou si, par mégarde, on l'a enfermé, il fait entendre une stridulation qu'on a comparée au bruit de l'ongle glissant sur l'extremité d'un peigne fin d'écaille. On a supposé que ce son était produit par le frottement des palpes contre la trompe, mais, d'après de nouvelles observations, il paraîtraît qu'il s'échappe par une trachée qui existe aux deux côtés de la base de l'abdomen, et qui, dans l'état de repos, se trouve fermée par un faisceau de poils très fins, formant, lorsqu'ils se dilatent, un petit soleil ou astérisque fort joli.

Le sphynx atropos, dont la grandeur varie suivant les climats, habite une partie de l'Europe, et se trouve jusqu'au cap de Bonne-Espérance.

# LE RENNE OU RHENNE. (CERVUS TARANDUS.)



Le renne, l'une des rspèces de cerf qui se distingue par le peu d'élévation des jambes, la longueur des oreilles, la longueur du poil et l'épaisseur des sabots, n'existe que dans les contrées où le froid est excessif. On le trouve réduit à l'état de domesticité chez les Koriaques ou Korekis, nation du Kamtschatka, chez les Samoièdes et chez les Lapons. Ces derniers seuls paraissent avoir tiré tout le profit possible des

rennes, qui leur tiennent lieu à la fois de vaches, de brebis, de chèvres et de chevaux.

Le lait de renne, suivant la préparation qu'on lui donne, fournit du fromage, du beurre ou du suif; la chair est succulente; la peau se taille en vêtemens; les tendons servent de fils, et de cordes lorsqu'ils sont réunis; les os sont travaillés en cuillères, en marteaux, etc.; les cornes se présentent en offrande aux idoles.

Une famille de la classe moyenne possède ordinairement de 100 à 500 rennes, et les riches propriétaires en possèdent 1,000 et plus. C'est assez d'une servante aidée d'un chien pour traire un petit tronpeau: le chien contient les rennes impatientes, et le sifflet de la servante fait promptement rentrer les plus turbulentes dans l'obéissance. Ces pauvres animaux, sobres et laborieux, se nourrissent d'une sorte de lichen que la neige défend contre la gelée; ils dévorent aussi des hourgeons d'arbre, des grenouilles, de petites couleuvres et des rats de montagnes.



(Lapon en voyage.)

Les traineaux dont se servent les Lapons dans leurs voyages d'hiver sont ordinairement construits en bois de boulean, et ressemblent parfaitement à la moitié d'un petit bateau. La planche sur laquetle le voyageur appuie ses épaules s'élève presque en droite ligne, comme le dossier de nos chaises de jardin ou d'un cabriolet sans pavillon. La longueur de l'équipage est de cinq pieds, et la largeur est rarement de plus de deux à trois pieds. On y attelle les rennes en attachant les guides aux tiges des larges bois qui ornent leurs fronts. Le Lapon, chaudement vêtu, armé d'une baguette affilée, et embarqué dans sa voiture, peut parcourir jusqu'à 159 werstes en un jour, c'est-à-dire 57 lienes de France.

On voit sur les routes des caravanes formées de longues suites de traîneaux tirés chacun par un renne, et attachés les uns aux antres jusqu'au nombre de quarante. Parfois le renne est indocile, se retourne et frappe du pied son conducteur, qui n'a d'autre ressource que de fuir ou de renverser son traîneau pour s'en couvrir.

Le voyageur Lesseps a donné la description de traîneaux koriaques, construits avec beaucoup plus d'art que ceux des pauvres voyageurs lapons: ce sont des châssis en treillages, élevés de terre à la hauteur de deux pieds et quelques pouces, et fixés sur deux patins de bois parallèles, de 6 pieds et demi de long sur 5 ponces de large, et dont les bonts en avant s'élèvent en manière de croissant. Les rennes portent pour harnais un collier de cuir qui passe en partie sur le poitraîl, et est arrêté sur le flanc par une courroie en guise de trait.

# GÉOGRAPHIE. BASSINS DE LA FRANCE.

La France se divise en quatre grands bassins, qui sont ceux de la Loire, de la Garonne, du Rhône, de la Seine, aux quels on peut joindre, comme secondaires, ceux du Rhin, de la Charente, de l'Adour, de l'Aude, etc. Nous nous proposons de donner une description topographique, historique et statistique de celui de la Loire, le plus etendu comme le plus central de tous.

# BASSIN DE LA LOIRE.

(Premier article.)

TOPOGRAPHIE. — VILLES, VILLAGES, CHATEAUX, RIVIÈRES.

La Loire, qui partage la France en deux parties à peu près égales connues autrefois sous les noms de langue d'oil au nord, et de langue d'oc au midi, contient dans son bassin dix-neuf départemens sur quatre-vingt-six, ou près du quart de la superficie du royaume : on appelle ordinairement l'espace compris dans ce bassin la France centrale.

La source de la Loire (Liger) est au mont Gerbier de Joux, près de Sainte-Enlalie, département de l'Ardèche, à deux mille mètres au-dessus du niveau de l'Océan. Le flottage commence à Retournac (Haute-Loire); elle porte bateau à Lanoirie (Loire), mais depuis ce point jusqu'à Roanne la navigation n'a lieu qu'à la descente. Ses caux n'étant pas suffisamment encaissées, il a été nécessaire, dans le but de les réunir en temps de sécheresse, et de les contenir lors des grandes ernes, de construire à droite et à



(Carte du bassin de la Loire.)

ganche du lit, des dignes, levées ou turcies, qui en dirigent le cours. En descendant des montagnes de l'Ardèche, elle va d'abord du nord au sud; puis faisant un coude à Usclades, elle passe de l'est à l'ouest jusqu'à Artempde, où elle prend la direction du sud au nord, qu'elle ne quitte plus qu'à Orléans, pour couler de l'est à l'ouest jusqu'à la mer. La première ville un peu considérable qu'elle rencontre est Roanne, l'ancienne Rodionna de Ptolémee, devenue dans le xve siècle le chef-lieu d'une terre du célèbre Jacques Cœur, argentier de Charles VII. C'est anjourd'hui l'entrepôt des marchandises du midi qui vont à Paris par le canal de Briare. La Loire passe ensuite à Nevers, où l'on voit le château des anciens dues, et sa place remarquable par la singularité de ses façades à pignons; à la Charite, petite ville dans une belle position, an pied d'un coteau couvert de vignes; à Cosne, qui fait un grand commerce de contellerie, et d'où l'on decouvre les riches collines du Santerrois qui bornent l'horizon au couchant. A la sortie du département de la Nièvre, on arrive à Orléans, Genahum, puis Anrelianum, assiègée par Attila en 450, sauvce par l'héroïque Jeaune d'Arc en 1428, et où l'on remarque la belle eathédrale de Sainte-Croix. Bientôt se présente l'antique abbave de Notre-Dame de Cléry, où fut enterré Louis XI. Plus loin le château de Ménars rappelle la marquise de Pompadonr, qui avait organisé des relais entre Versailles et Blois, alin de manger plus fraiche la delicieuse crême de Saint-Gervais. Presque vis-à-vis Ménars, mais au milieu d'immenses forêts, on distingue les tourelles de Chambord, bâti par François Ier, habite par l'illustre maréchal de Saxe, donné par Napoléon au major-général de la grande armee, Berthier, prince de Neuchâtel et de Wagram, offert par les royalistes au duc de Bordeaux, et sequestre depuis la revolution de juillet. Arrivé devant Blois, on voit le vieux château où naquit Louis XII le 27 juin 1462, et où se tinrent les ctats-generanx sous Henri III, qui y fit assassiner le duc de GuiscC'est à Blois que Marie-Louise se retira en 1814 lors du siège de Paris. Outre Chambord et Menars, on peut citer dans ces environs de nombreux châteaux devenus celébres : Chaumont, qu'habita madame de Staël; Chiverny, qui rappelle la naissance et la mort du chanceller de ce nom; Chenonceaux avec son allée de Sylvie, chantée par J.-J. Rousseau, sa galerie jetée en forme de pont sur le Cher, et le séjour de la belle Diane de Poitiers; Amboise, on Charles VIII vint an monde le 50 juin 1479, pour y mourir le 7 avril 4498; la grosse tour où l'on montait en voiture y existe encore; Chanteloup, bâti pour la princesse des Ursins , et possédé par le chimiste Chaptal, qui y regut Napoléon. Ce superbe château ayant été vendu en detail il y a quelques années , un capitaine de dragons de la vicille garde impériale a acheté une partie des jardins, et plus de trente vignerons se sont construit des caves on des maisons sur l'emplacement de l'avenue. De tant de magnificence, il ne reste plus que la pagode elevée comme témoignage de reconnaissance à ses amis, par le due de Choiseul, ministre de Louis XV, et achetée par le roi actuel. En quittant Amboise, on aperçoit les clochers de la cathédrale de Tours, superbe édilice gothique orné de vitraux artistement coloriés. Quand on arrive par la route d'Espagne, cette vitle, percée dans toute sa largeur par la rue Royale, au bout de Liquelle se trouve un superbe pont de quiuze arches, préseate un des plus beaux points de vue qu'il y ait en France. La levée sur la droite de la Loire nous conduit à Saumur, connue par son école de cavalerie pour les officiers, sousofficiers, maréchaux-ferrans et trompettes. Le châtean qui domine la ville est important par sa forte position, et fut confié par Henri IV, pendant la Ligue, à son ami Duplessis-Mornay. Cette levée, dont on fait remonter la constructionà Louis-le-Débonnaire, presente l'aspect d'une rue bordée de maisons de campagne : de distance en distance s'élèvent des collines de craie tufau, ercusées pour servir d'habitations à douze ou quinze mille familles de laborieux vignerons des départemens de Loir-et-Cher, d'Indre-et-Loire et de Maine-et-Loire. Des barques avec leurs grandes voiles blanches remontent et descendent le fleuve, qui, encaissé au-delà de Savenières, offre un aspect de plus en plus majestueux. De Sammir à la mer, sur une longueur de quarante on cinquante lienes, la Loire n'offre plus que deux ponts, ceux de Cé et de Nantes. Depuis Saint-Florentle-Vieil, ou repose le Vendéen Bonchamp, qui mournt en demandant la grâce de 5000 prisonniers, le voyageur peut recueillir partout les tristes souvenirs de nos dernières guerres civiles : à Varades , à Ancenis, qui fut pris et repris six fois, à Nantes, à Savenay, dans tous ces lieux le sang français a coulé. Nantes est connue dans l'histoire par le fameux édit de Henri IV, donné en 4598, en faveur des réformés, et dont la révocation par Louis XIV fut si funeste à la France. C'est dans cette ville renommée par son immense commerce avec toutes les parties du monde, qu'on a arrête il y a quelques mois la duchesse de Berry. De Nantes, la Loire passe à Paimbœuf pour se jeter dans l'Océan, entre Saint-Nazaire, Saint-Brevin et le fort Mi. den, où son embouchure a près de deux lieues de large.

Le fameux Gilles de Betz, nommé maréchal de France par Charles VII, qu'il avait puissamment aidé à reconquérir son royanne, était seigneur de Machecoul, de Bourgneuf et de Pernic, sur le rive gauche de l'embouchare de la Loire. Ce redoutable personnage, qui passe pour être la barke bleue du conte de Perrault, fut mis en jegement à Nances, parce qu'on s'aperçut que des enfans entrés chez lei en avaient dispara subitement. Ayant avoué des crimes afire ex el l'étrangler avant de mettre le feu au bûcher. Ceite ex cotion ent lieu sur la prairie de la Magdelaine, le £5 décembre 1440, et les détails du jugement sont consignés dans un finan scrit de posé aux archives de la prefecture de Nantes.

La rive droite de la Loire ne reçoit pas d'affluens considérables; nous nons contenterons de citer l'Arroux, la Nièvre et la Mayenne, grossie de la Sarthe et du Loir. Il n'en est pas de même de la rive gauche, qui s'étend jusqu'aux picds des montagnes d'Auvergne, et qui reçoit plusieurs rivières importantes, non sculement par la longueur de leur coars, mais encore par leur navigation et par les usines qu'elles alimentent. Nous parlerons de l'Allier, du Cher, de l'Indre et de la Vienne.

Allier (Alaver). — Cette rivière qui prend sa source dans la forêt de Mercoire, sur la montagne de la Lozère, coule dans des gorges étroites, traverse le vallon de Prades, s'echappe à Langeae pour fertiliser la Limagne, passe à Monlins, sous un très beau pont construit par Derégemerte en 1760, et va se jeter dans la Loire, à 6000 mètres audessous de Nevers. Elle est flottable à Saint-Arcons, ét navigable à Fontanes, près Brioude, sur une longueur de 240,000 mètres. Elle traverse les départemens de la Hante-Loire, du Pay-de-Dôme et de l'Allier, dont elle transporte les deurces, consistant principalement en houille, bois, charbon, vin, pierres et chanvre.

Cher (Carus). - il premi sa source aux hameaux du Cher et de Laroche, près de Mérinchal, département de la Creuse; il est flottable à Chambouchard, navigable à Vierzon, et se jette dans la Loire vis-à-vis Saint-Mars, au lieu dit Bee du Cher, Après avoir arrosé l'ancien pays de Combrailles, où se trouve le vieux château de la Roche-Aymon, si celèbre dans les romans de ehevalerie, il passe à Montluçon, et ses bords, à quatre lieues de cette ville, présentent, du haut de la côte de Montchevrier, un des plus beaux points de vue que l'on puisse admirer dans le bassin de la Loire. Vis-à-vis se trouvent les coteaux de Givariais, de Reugny et de Maillet, les vieux châteaux de forges et de la Guerche, près desquels se dessinent la route de Paris aux eaux de Néris, et le cours sinueux du Cher avec le long rideau des peupliers de son caual que l'on distingue pendant plus de trois lieues, depuis Peullioux jusqu'à Estivareilles, renommé pour ses excellentes pêches. A droite, la vue est bornée par la forêt du Delat avec ses grandes altees régulières et sombres; à gauche, on voit à ses pieds le vieux château et le bourg de Nassigny, les hameaux d'Epallais, des Joblins, de Bel-Air; dans le lointain, Vallon en Sully avec son elocher en forme d'obélisque, et les bois du Creux liés à l'immense forêt de Tronçais où M. Rambourg construisit au commencement de la révolution l'un des plus beaux établissemens de forges qui existent en France. Derrière la côte, se présente Palisse, dans la vallée et sur les collines voisines, les villages de Champvallier, des Gardets, de Villevandré, et les bois de Lépot comme couronnement à l'horizon. Les nombreuses haies ornées de peupliers, de chènes, de noyers, les chemins tortucux et étroits, annoncent un pays de petite culture, tout en contribuant à la variété et à la beauté de ce charmant paysage. Après avoir reçu à Meaulne l'Aumance qui vient, d'Hérisson, le Cher passe à Saint-Amand-Montrond, ville bâtie près des rumes d'Orval, brûlée par les Anglais. Elle doit son surnom à l'ancien château de Montrond, mouvant antrefois de la baronnie de Saint-Désiré près Culan. En quittant Saint-Amand, cette rivière arrose Châteauneuf et Vierzon, Brivodurum, où elle reçoit l'Arnon à Saint-Hilaire.

L'Arnon prend sa source à Jurigny dans la commune de Saint-Marien, département de la Creuse; il baigne le pied du château de Culan, berceau de l'ancienne famille de ce nom, qui a fourni plusieurs grands-officiers de la couronne; puis it se rend à Lignières, où Calvin, alors étudiant en droit à Bourges, venait s'exercer à précher, et dont le château servit plusieurs fois de refuge à Charles VII, lorsque tout son royaume était au pouvoir des Anglais, et qu'il ne lui restait que le Berry.

Indre (Inger). — L'Indre prend sa sonce à la fontaine d'Indre, entre Lavid midière et les hois de Chaumont, sur la lisière des départemens de la Creus et du Cher. Elle passe par Sainte-Sevère, par Lachâtre, Castra, donné en apanage à Ebbes, qui fut la tige de la maison de Lachâtre qui existe encore, et dont le cri de guerre était : A l'attrait des bons chevaliers: par Châteauroux, dont Louis XV donna le duché à madame de La Tournelle, comme sous le nom de duchesse de Châteauroux; par Loches, o't l'ou montre la chambre et le tombeau de la belle Aguès Sorel, et va se jeter dans la Loire au-dessous de Rigny, vis-à-vis la Chapelle-Blanche.

l'ienne (Vigenna). - Cette rivière a ses sources dans les communes de Millevaches, département de la Corrèze. et de Gentionx, département de la Creuse. Elle baigne Limoges, la ville de France qui, avant la révolution, contenaît le plus de pénitens : tous les sept ans on exposait les corps saints à la vénération des fidèles. Cette fête, qu'ou appelait l'ostension, se célébrait avec une pompe extraordinaire; elle attirait de tous côtés la population, et durait soixante jours. La Vienne commence à être navigable à Chitré, au-dessus de Châtellerault, Castrum Heraldi, connue par sa contellerie et sa manufacture d'armes blanches; on y admire la tour gothique de l'ancienne église Notre-Dame. Six lieues an-dessous de cette ville, à Portde-Piles, la Vienne reçoit la Creuse, formée de la petite Creuse, qui prend sa source à Saint - Sauvenr (Allier), et de la grande Creuse, qui vient du Mas d'Artiges près de Lacourtine (Creuse).

La pétite Creuse passe à Boussac, dont l'ancien château fut bâti dans le xve siècle, par Jean de Brosse, maréchal de France. Elle est flottable à bûches perdues, depuis Bâtisse jusqu'à son embouchure dans la grande Creuse audessous de Fresselines, sur une longueur de 44,000 mètres.

La grande Creuse passe à Anhusson, environnée de montagnes escarpées qui laissent à peine la place d'une ruc. On y voit les belles ruines du château de l'illuste famille du viconte Pierre d'Anbusson, grand-maitre de l'ordre de Saint-Jean de-Jérusalem. Cette ville est renommée pour ses importantes manufactures de tapisseries. D'Anbusson, la Creuse arrive au Blane, Oblincion, passage des légions romaines, défendu dans le moyen âge par trois châteaux qui relevaient de Châteauroux à foi et hommage, et qui étaient jurables et rendables au seigneur dominant, à grande et petite force en temps de pair et de guerre. Avant de quitter son nom, cette rivière passe encore à Lahay-Descartes, ainsi surronnué pour avoir donné paissance, en 1596, à René Descartes, l'un des philosophes les plus influeus des iemps modernes.

Grossie de la Creuse, la Vienne passe à l'ile-Bouchard, qui fait un commerce considérable de vius et de fruits; à Chinon, où paquit le pantagruélique Français Rabelais, et se jette dans la Loire à Montsoreau, non loin de la fameuse abbaye de Fontevrault, aujourd'hui maison centrale de déteation, autrefois appelée le cimetière des rois, à cause du grand nombre de rois qui s'y dirent enterrer.

#### LA SEMAINE.

CALENDRIER HISTORIQUE.

Nécrologie.

24 Auût 70. — Mort de Pline l'Aucien, l'un des verivans les plus féconds et les plus laborieux de l'antiquité. Des nombreux ouvrages qu'il a composés il ne reste que son Histoire naturelle, vaste compilation qui renferme des extraits de plus de 2,000 volumes dus à des auteurs de

tout genre, dont nous ne possé lons plus qu'environ 40. Pline l'Ancien était né, l'an 25 de l'é e chrétienne, à Come ou à Vérone

24 Août 1572. — A la faveur du massacre de la Saint-Barthélemy, tandis qu'on assassine de tous côtés les huguenets, une troupe de professeurs et d'écoliers de l'Université égorge le vieux Pierre de la Ramée (Ramus), qui de berger était devenu philosophe, et avait attaqué l'antorité tou e-puissante d'Aristote; son corps fut trainé devant les portes de tous les collèges. Vers le meme instant, une main incommue tuait dean Gonjon, sculpteur, sur un échafand du vieux Louvre, où ce célèbre artiste sculptait une decoration.

25 Avril 1770. — Chatterton, jeune poète anglais, déja célèbre à Londres comme poète, comme antiquaire et comme écrivain politique, après avoir Intré long-temps contre la misère, s'empoisonne à l'âge de dix-huit ans.

25 Août 4822. — Mort d'Herschell, astronome, né, le 15 novembre 1758, à Hanovre. Ce savant illustre fut puissamment aidé dans ses travaux par une sœur plus jeune que lui de douze années. Il a découvert la planète qu'on nomme Uranus.

26 Août 4655. — Mort de Félix-Lope de Vega Carpio, auteur dramatique espagnol. Usategui, son gendre, porte le nombre des pièces composées par Lope à 1,700, «C Montaivan à 1,800. Sur cette énorme quantité de pièces il reste au moins 480 comédies, qui sont toutes en trois actes, et d'environ 5,000 vers chaenne. Lope disait de lui-même qu'il avait écrit tant de vers, que le compte montait à cinq feuilles par jour, c'est-à-dire à environ 1,200 vers. Cette fécondité n'est admirable que parce que Lope de Vega est l'un des plus grands poètes dont l'Espagne ait droit de s'enorgueillir.

26 Aout 1776. -- Mort de David Hume, auteur d'une Histoire d'Angleterre.

27 Août 1590. - Mort du pape Sixte-Quint.

27 Août 4823. — Mort de Lucrèce Davidson. Cette jeune fille, née de parens pauvres aux Etats-Unis, à Plattsbourg, sur les bords du lac Champlain, et dont les premiers essais semblaient promettre un grand poète, mourut à dix-sept ans. On suppose que sa fin fut surtout avancée par la joie violente qui lui fit éprouver l'esperance d'être placée dans un des meilleurs pensionnats du pays. Le recueil de celles de ses poésies qu'on a pu conserver est intitulé : les Restes de Lucrèce Davidson.

28 Août 1645. — Mort de Grotius, publiciste hollandais. Le plus célèbre de ses ouvrages, son *Traité du droit de* la paix et de la guerre, fut publié à Paris.

28 Août 1774. — Mort d'Iomelli (Nicolo), compositeur italien. Son opéra d'Iphigénic et son Miscrere sont surtout restés renommés.

29 Août 1781. — Mort de Soufdot, architecte, auteur des plans du Panthéon (Sainte-Geneviève) à Paris, de l'église des Chartreux, de l'hôtel du Change de l'Hôtel Dieu et de la salle de la comédie à Lyon.

50 Août 1485. - Mort de Louis M.

 Août 1793. — Mort de Philider, celèbre comme compositeur et comme jeueur d'échees. Spectacle extraordinaire en Italie. — Dans l'année 1504, les babitans du district de San-Borgo firent publier qu'ils donneraient une représentation de ce qui se passe dans l'antre monde aux spectateurs qui vondraient se trouver sur le pont de Carrara. En conséquence, une foule innombrable se reudit au lieu indiqué, où, déployant à leurs yeux les regions infernales dans des bateaux ou radeaux préparés sur la rivière, on leur fit voir des damnés tourmentés par les démons sous mille formes hideuses et éponvantables, et poussant des eris affreux qui frappaient de terreur tous les spectateurs. Mais, au milieu de ces bizarres exécutions, le pont, qui était de bois, se rompit, et les malheureux spectateurs deviurent les principaux acteurs du drame.

Ammirato, Istoria fiorentina.

Qui donc nous amène tous ces mendians? — C'est une vieille femme laide et noire. Sa robe est de moitié trop courte, et elle n'a pas de bâton, quoiqu'elle trébuehe à chaque pas, parce qu'elle ne regarde jamais devant elle. On la nomme dame Imprévoyance.

FABLIAU DES GUEUX.

#### AMYOT.

Jacques Amyot, célèbre par sa traduction des Vies des hommes illustres de Plutarque, naquit à Melun, le 50 octobre 1515, d'une famille de pauvres artisans. Il commença ses etndes à Melun; puis, sentant le besoin d'une instruction plus étendue, Amyot vint à Paris, sans autre secours de ses parens qu'un petit pain que sa mère lui envoyait toutes les semaines. Afin d'obtenir les moyens de suivre les cours de l'Université, il se fit tour à tour commissionnaire et domestique dans un eollège; on raconte que la nuit, à défant d'huile ou de chandelle, il étudiait à la lueur de quelques charbons embrasés. Quand il ent achievé, à force de privations et de travail, ses eours de poésie, de philosophie, d'éloquence latine et de mathématiques, il se rendit à Bourges pour y étudier le droit. C'est dans cette ville qu'il obtint, par le crédit de Marguerite, sœur du roi, une chaire de grec et de latin qu'il occupa pendant douze ans. A cette epoque, il fit la traduction du roman grec de Théagénes et Chariclée, et de quelques Vies des hommes illustres de Plutarque. Ce premier ouvrage înivalut de François Ier l'abbaye de Bellozane. Tout occupé d'achever sa traduction de Plutarque, Amyot se rendit en Italie afin d'y étudier les manuscrits de l'auteur gree.

A son retour, il fut nommé précepteur des deux fils du roi Henri II; les deux élèves d'Amyot furent Charles IX et Henri III. Le lendemain même de son avenement, Charles IX le tit son grand-aumonier; mais ce ne fut pas sans peine qu'Amyot obtint cette place importante. Catherine de Médicis voulait faire obtenir eette charge à un de ses favoris; elle entra en fureur contre Amyot, le fit appeler devant elle, et lui dit : « J'ai fait bouquer les Guises et les Châtillons, les connétables et les chanceliers, les rois de Navarre et les princes de Condé, et je vous ai en tête, petit prestolet! » Et Catherine le menaça de le faire mourir s'il acceptait cette charge de grand-aumônier. Mais Charles IX, qui aimait beancoup son maître, comme il appelait Amyot, parvint à le protéger contre sa mère et à le maintenir dans sa place. Peu de temps après , Amyot fut appelé à l'évêché d'Auxerre; là il se livra à l'étude de la théologie, des livres saints et des pères de l'Eglise, dont il avait été détourné jusqu'à ee jour par sa prédilection pour les anteurs profanes. Amyot eut le bonheur de toujours conserver les bonnes graces de ses deux élèves royaux; car Henri III, étant monté sur le trône, lui conserva le titre de grand-aumonier, et le décora de l'ordre du Saint - Esprit, dont il fut com-

mandeur. Par son attachement à la royauté, Amyot s'attira toute la haine du parti de la ligue, qui l'accusa d'avoir conscillé l'assassinat du duc de Guise à Blois. Plusieurs fois ils l'attaquèrent et lui firent courir de grands dangers. Après la mort de Henri III, Amyot se lixa dans son diocèse d'Auxerre, dans lequel il passa ses dernières années; il y est mort le 6 février 1595, âgé de près de quatre-vingts ans. Amyot avait une réputation d'avidité et d'avarice : il laissa en mourant plus de 200,000 écus. On raconte que, demandant un jour une nouvelle abbaye à Charles IX, le roi lui dit : « Ne m'avez-vous pas assuré autrefois que vous horneriez votre ambition à mille écus de rente? — Oni, sire, répondit-il, mais l'appétit vient en mangeant. »



Le principal titre de gloire d'Amyot est sa traduction de Plutarque, dont il a popularisé en France les Vies des hommes illustres. Cette traduction, malgré quelques infidélités contre le texte, est encore la meilleure; la grâce et la naïveté du vieux style du traducteur en font une lecture pleine de charmes.

Voici la liste des principaux ouvrages d'Amyot, outre sa traduction des Vies des hommes illustres: l'Histoire æthiopique d'Héliodorus, traitant des loyales et pudiques amours de Théagènes, et Thossalien, de Chariclée, Ethiopienne, traduite du gree en français; sept livres des Histoires de Diodore, Sicilien, traduits du gree; Amours pastorales de Daphnis et Chloè, traduites du gree, de Longus; OEuvres morales de Plutarque, traduites en français; Projet de l'éloquence royale, composé pour Henri III, roi de France.

Les Bureaux d'abonnement et de vente sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 50.

# HOTEL-DE-VILLE DE PARIS



(Façade de l'Hôtel-de-Ville.)

Ce monument est un de ceux qui rappellent le plus de souvenirs; son histoire résume, en quelque sorte, celle du pouvoir civil de la cité parisienne. La municipalité de Paris, devenue si illustre et si puissante, commença par n'être qu'une petite association de marchands qui condnisaient par eau du vin à Paris; cette corporation s'appelait la confrèrie de la marchandise, des marchands par cau, ou la hanse de Paris; successivement ses privilèges s'accrurent; ses membres requrent le vieux titre d'échevins, et leur chef celui de prevôt des marchands.

La première maison où se tenaient les séances de la hanse de Paris était située à la Vallée de la Misère, près la place du Grand Châtelet. Efle fut nommée la Maison de la marchandise. Plus tard, le lieu des séances fut transféré dans une autre maison très proche de la première, et qui fut nommée le Parlouer aux bourgeois. Une nouvelle translation eut encore lieu près de l'enclos des Jacobins, entre la place Saint-Michel et la rue Saint-Jacques.

Ce fut seulement en 1557 que les bourgeois de Paris achetèrent une maison située sur la place de la Grève, qui avait été acquise par Philippe-Auguste, et que l'on appelait la Maison aux piliers, parce qu'elle était sontenue par de gros piliers. Cette maison, fort simple, ne différait des maisons bourgeoises que par deux tourelles. Jusqu'en 1552, ce fut là que les échevins tinrent leurs assemblées; le prevôt des marchands y habitait. Aussitôt que la corporation fut devenne propriétaire de cette maison, elle y fit exécuter des réparations et de nombreux ornemens. Mais au commencement du xvie siècle, cet édifice lui parut trop mesquin et trop étroit; elle décida la construction nouvelle d'un bâtiment plus vaste. Le 15 juillet 1555, Pierre de Viole, prevôt des marchands, en posa la première pierre : l'élevation de ce monument épronva des retards et des variations dans son architecture. Il avait été commence d'après les dessins d'une architecture gothique, qui, à cette époque de la remaissance, n'était plus en usage; aussi fut-il suspendu. En 1549, un architecte italien, Dominique Boccardo, dit Cortone, presenta à Henri H un nouveau plan qui fut adopté, mais dont l'exécution ne put être terminée qu'en 1605, sous Henri IV. C'est cet édifice qui devint enfin l'Hôtel-de-Ville, tel que nous le voyons à la place de Grève.

La façade présente, au centre, un corps de bâtiment flunqué de deux pavillons plus élevés, et dont les combles, suivant l'usage du temps, sont d'une très grande hauteur. Cette façade est percée de treize fenêtres et ornée de plusieurs niches; elle est surmontée par une campanille où l'on plaça. en 1781. l'horloge de la ville, ouvrage très estimé du célèbre horloger Jean-André Lepaute. On sait que le cadran de cette horloge est éclairé la muit. An-dessus de la porte d'entrée, on voit, dans un vaste tympan cintré, sur un fond da marbre noir, un grand bas-relief en bronze qui représente Henri IV à cheval. Cet ouvrage est du sculpteur B.ard. Pendant la guerre de la Fronde il fut dégradé, puis detruit pendant la révolution de 89, enfin il a été rétabli en 1815. Cette façade de l'Hôtel-de-Ville est un modèle du passage de l'architecture sarrazine à l'architecture grecque. L'ordre corinthien a été employé dans l'étage inférieur; l'ensemble a le défaut d'être trop surchargé de petits details et d'ornemens inutiles.

On entre dans l'Hôtel-de-Ville par un perron exterieur composé de plusieurs marches; lorsqu'on est arrivé sons le bâtiment, on en monte encore un plus grand nombre; par cette entree on parvient jusqu'à une cour decorée d'arcades, an-dessus desquelles on lisait autrefois des inscriptions relatives à l'histoire de Louis XIV. La statue pédestre et en brouze de ce roi a été placée sous une de ces arcades, ornée de colonnes ioniques en marbre, avec chapiteaux et bases de brouze doré; cette statue est portee sur un piedestal

chargé de has-reliefs et d'inscriptions; elle est de Coizevox, et représente Louis XIV, vêtu et cuirassé à la grecque, et, par un etrange et ridicule anachronisme, coiffé à la française avec une énorme perruque, comme on les portait sous son règne. Pendant la révolution on enleva cette statue pour la déposer dans les magasins du Roule, où elle fut mutilée; elle a été restaurée en 1814, et rétablie à son ancienne place. Dans cette même cour, ou voyait encore en 1817 quelques uns des portraits en médaillon de plusieurs prevôts des marchands; on a eu depuis la maladresse de les faire disparaitre à force de vouloir reblanchir et gratter. L'intérieur de l'Hôtel-de-Ville contient de grandes salles , dont la plus belle et la plus célèbre est la salle du Trône; à ses extrémités sont deux vastes chemmées ornées de persiques, cariatides bronzées, et de figures allégoriques conchées sur des plans inclines; elles furent construites sous Henri IV. C'est dans cette salle que l'on voyait tous les tableaux qui avaient rapport à l'histoire de la manicipalité. Elle a cinquante pas de longueur. Pendant la révolution, on construisit dans cette enceinte un amplithéatre demi-circulaire, où siègeaient les représentans de la commune de Paris, qui, vers la fin de l'Assemblée législative, et durant toute l'existence de la Convention nationale, furent maîtres de Paris, et organisèrent tous les mouvemens qui agitérent la grande eité et la France pendant cette terrible époque.

En 1819, on a posé au centre ale la saile du trône une statue équestre de Henri IV, de petite proportion, et semblable à celle qui figure sur le Pont-Neuf. C'est dans cette salle que se célèbrent les cérémonies publiques, fêtes, bals et banquets que donne la ville.

A côté de la salle du Trône est la salle du Zodiaque, oruée de bas-reliefs et de tableaux qui se rapportent à son nom. C'est dans la vaste pièce pratiquée dans les galeries Saint-Jean que l'on a transféré, en 1817, la bibliothèque de la Ville. Aujourd'hui elle est divisée en quatre parties.

En 1801, on établit dans l'Hôtel-de-Ville les bureaux de la préfecture du département de la Seine; à cette époque, il reçut des acroissemens considérables par suite de la démolition des bâtimens de l'église et de l'hôpital du Saint-Esprit, situés au nord, et d'une partie de l'église de Saint-Jean-en Grève, située à l'est de l'Hôtel. C'est sur l'emplacement de l'hôpital du Saint-Esprit qu'a été construit l'hôtel particulier du préfet de la Seine, dans lequel se trouvent trois pièces, l'antichambre, la salle de billard et le salon de réception, qui sont décorées de la même manière, et séparées seulement par des cloisons mobiles, en sorte qu'elles penvent ne former à volonté qu'une seule pièce, appelée la salle des Fastes.

Les salles de l'Hôtel-de-Ville servent de réunion à plusieurs sociétés de sciences et de beaux-arts.

Les principaux souvenirs historiques qui se rattachent à ce grand monument embrassent la formation et le developpement du pouvoir de la municipalité parisienne, la lutte énergique scatenue par les prevôts en faveur des priviléges et de l'autorité de la Ville contre la noblesse et la royanté. Le pouvoir municipal, comme tous les autres pouvoirs, fut affaibli et abaissé sous Louis XIV, mais il se releva plus puissant et plus indépendant à l'époque de la révolution de 89. Napoléon réduisit la municipalité de Paris à une simple machine administrative. A l'époque de la révolution de juillet, nous avons vu, durant quelques jours, cette municipalité reprendre son autorité populaire, choisir un roi, le recevoir dans son palais et le présenter au peuple.

# COLONIES FRANÇAISES.

MŒURS DES INDIENS DE LA GUYANE FRANÇAISE.

Les Indiens sont paresseux avec délices. Ceux qui demenrent à peu de distance de Cayenne, y viennent souvent pour se distraire de leurs emmis. Ils y voient les fruits de l'industrie sans en être touchés. De tout ce que procare la civilisation, ils n'envient qu'une hache, un conteau, une pipe, des verroteries pour leurs frances, et par-dessus tout da tafia. Un carbet (cabane) formé de quelques piquets plantés en terre et d'un toit de feuillage, un hamac qu'ils tissent avec le coton de la savane voisine, quelques vases de terre qu'ils façoament à la main et qu'ils font enire au soleif, enfin un arc et des flèches, tels sont les objets qui comblent leurs désirs. Entre l'Indien de 1495 et celai de 1852, il n'y a pas béaucoup de différence. C'est en vain qu'on a voulu lui persuader de prendre part à notre vie sociale, jamais il n'a consenti à répudier celle que son instinct capricieux lui indique. L'Arabe nomade transporte sa tente dans d'autres sables, l'Indicu abandonne son earbet et va au loin en construire un nouveau, qu'il délaissera pour le moindre intérêt ou par simple fantaisie. Cependant, il pourrait être utile comme ouvrier, il a de l'adresse et de l'intelligence; la confection de ses armes est parfaite; celle de son hamae, d'un tissu léger et hariolé, indique de la patience et du goût. Il en est de même de la poterie et des paniers qu'il vient quelquefois vendre à la ville. La sagacité et l'adresse de l'Indien, vantée par Cowper, sont commes dans la Guyane. La sûreté de son coup d'œil est telle, que c'est avec des flèches et non avec des filets qu'il se procure le poisson dont il se noarrit. Est-il lancé dans sa pirogue, il se jone des cataractes et des torrens dont le seul aspect nous effraie.

A certaines époques de l'année, des familles d'Indiens viennent aborder à Cayenne. Leur canot est fait d'une seule pièce de bois, et surmonté d'un tendelet en feuillage. Aux objets de leur fabrication, ils joignent ordinairement quelques oiseaux, des singes ou autres animaux curieux dont la Gayane aboude. Ils tendent leur hamae sous un hangar voisin du marché, dressent leur marmite, et attendent mélancoliquement, ainsi campés, les acheteurs. Ils sont en général de taille moyenne, mais fortement constitués. Leur poitrine évasée a une capacité rare chez, les Européens. Ils marchent nus à un petit tablier près. Leurs cheveux noirs. longs et flottans, sont compés droit, sur leur front caivré. Les hommes cherchent à se rendre formidables par un tatouage, imitation grossière de la robe du tigre, du léopard ou du serpent. Les femmes, peu jolies, ont la jambe excessivement serrée au-dessus et au-dessous du mollet par une lanière de trois ou quatre pouces de largeur, qui fait boursoufler les chairs d'une manière désagréable à l'œil. S'ils ont capturé quelque eoupable réfugié dans les bois, ou tué quelque bête féroce, ils viennent, sous la conduite de leur ehef, recevoir du gouverneur la récompense promise par les ordonnanees. Dans ces occasions leur allure est martiale et fière; ils ont le soin, non seulement de se tatouer fraichement, mais aussi d'orner leur con de chapelets formés avec les dents de tons les tigres qu'ils ont terrassés dans le cours de leurs exploits.

Les Indiens, considérés comme peuple, offrent peu de chances pour être civilisés. Tous les efforts tentés depuis plus de trois siècles ont été constamment infructueux. A mesure que nos plantations se sont étendues, ils se sont éloignés plus avant dans les forêts on dans des savanes impénétrables. En comptant toutes les familles qui vivent dispersées sur les différens points fréquentés de la Guyane, plus on moins rapprochés des habitations, le nombre des individus qui les compose ne dépasse guère un millier. Le surplus, s'il en existe, comme il est probable, est tout-à-fait ignoré. Quelques Indiens de ces familles , qui se trouvent en contact avec les Européens, consentent à s'employer comme chasseurs on pecheurs, mais il ne faut pas compter sur leurs services, ear ils quittent eeux qui les engagent, sans motifs apparens, et reviennent de même, pom repartir encore au premier caprice.

# VUES DE CORSE.

(Voyez page 232.)

BONIFACIO. - SES CAVERNES.

La ville de Bonifacio occupe le point du sol français le plus avance vers le midi; sa latitude est plus meridionale que celle de Rome. Malgre cet avantage, il s'en faut de beaucoup que ce soit le lieu de notre pays dont le climat soit le plus agréable. La violence des vents de mer qui rasent la végétation partout où ils soufficnt en liberté, et l'aridité naturelle du terrain, font de ses environs une campagne assez pen pittoresque. Dans les ravins qui sont abrites par leur position, et arroses par quelques filets d'eau, on trouve de la verdure et de l'ombre; des vigues, des oliviers, quelques palmiers; mais sur le haut du plateau, sauf quelques arbrisseaux habitués à croître en rampant contre la terre, dans le sens où les incline le vent du Lebeecio, et quelques maigres sillons, on ne rencontre guère que des bronssailles et une multitude incroyable de petites pierres plates, accumulées par monceaux au milieu des champs que l'on a défrichés, tantôt comme des pyramides, tantôt comme de vastes et nombreuses murailles de clôture. A part un petit nombre d'enfoncemens par lesquels on peut aisement descendre jusqu'à la mer, la côte est partout formée par une falaise abrupte de deux à trois cents pieds d'élévation, du sommet de laquelle la vue domine d'aplomb les eaux profondes du rivage; elle se porte en avant sur l'île de Sardaigne et l'archipel qui l'entoure, et s'étend de chaque côté jusqu'aux bornes lointaines de l'horizon azuré de la mer. La Sardaigne est à quelques lieues de distance, et, par un temps clair, on en distingue aisément les maisons. Les monts Lymbarra avec leurs cimes aignés et dentelées, qui guident de loin la route des vaisseaux qui vont dans le Levant, donnent aux habitans de cette pointe de la Corse une perspective montagneuse qui se nuance à chaque heure, suivant les teintes du ciel. Le détroit est parsemé d'îles nombreuses formées de rochers arrondis sur lesquels la mer se brise comme sur tons les écueils avec une ligne constante de blanches écumes; ces iles sont tellement rapprochées l'une de l'autre, que l'on dit que les bandits réduits à toute extrémité par les poursuites, se sont quelquefois rendus en Sardaigne à la nage, en prenant leur repos de distance en distance sur les rochers qui se rencon-

Bonifacio est bâti au sommet de la falaise, sur un rocher long et étroit, qui s'avance comme une haute muraille. plongeant à pie de toutes parts sur la mer : d'un côté sur le détroit, de l'autre sur le port. La position de cette espèce de jetée naturelle est inaccessible, excepté par le point où elle tient au reste de l'île. La ville est petite, mal bâtie, et n'a rien dans son intérieur qui mérite d'être remarqué; une muraille élevée, construite anciennement par les Génois, lorsqu'ils étaient maîtres du pays, la ferme du côté de la terre, et lui donne l'aspect d'une forte citadelle. Mais ce qui caractérise Bonifacio, e'est sa situation, situation uni est assurément la plus aventureuse qu'on puisse voir. La mer, en frappant incessamment la partie inférieure de la falaise, qui n'est composée que d'un calcaire blanchâtre et faci'ement désagrégeable, a miné pen à pen sons la ville, jusqu'à une assez grande distance; les rochers supérieurs n'étant pas non plus très solides, se sont également éboulés, à mesure de leur niveau, de sorte que l'excavation s'elève progressivement jusqu'au plateau, en s'arrondissant comme ferait un demi-cintre. Au sommet de cette voûte immease, semblable à quelque arche gigantesque qu'on anrait rompue par le milieu, la ville avce ses tours, ses bastions, ses remparts . semble quelque cassure dentelce, à demi détachée du rocher, et déjà prête pour l'abime : son clévation moyenne est de deux cent cinquante pieds. Un navire pourrait se promener sons les rucs, et en pergant an puits dans une cour on pourrait se donner le plaisir de pêcher dans la mer. Il y a des endroits eû l'isthme, en avant de la citadelle, est si étroit, qu'en se plaçant au milieu, on jetterait presque une pierre de l'un ou de l'antre côte. Il faut dire que les maisons les plus avancées sont déjà abandonnées; les Corses ne font pas comme les vignerous du Vésuve; ils n'y ont d'ailleurs ancun intérêt; et personne ne se soucie de prendre son logis sur le bord d'un abime aussi menaçant qu'un cratère.

La grande friabilité des falaises, et sans donte aussi les longues attaques de la mer, qui les sape continuel ement par le pied, ont occasione d'antres accidens non mouss remarquables que ce talas renversé. Ce sont des grottes et des cavernes de dimensions souvent énormes, dont l'entre s'ouvre directement sur la mer, et dont le fond est entièrement reconvert par ses eaux fraîches et limpides.

Il y en a une qui traverse de part en part le mont Pertuisato, comme ferait une galerie droite et regulière, taillée à main d'homme; les deux ouvertures sont fort larges, et donnent un fibre accès à la lumière, qui parcourt toute l'etendue de la voûte; la montagne est presque entièrement séparée du rivage, et s'élève en forme de pyra mide, avec deux portes à la base.

Sous la citadelle, il y a une autre grotte, à l'entrée de laquelle la mer a accumulé tant de galets, qu'elle l'a presque entièrement bouchée, et qu'on n'y peut guère pénétrer qu'en se résignant à ramper sur le ventre. Celle-ci est plus longue que les précédentes, mais en général moins élevee, et, comme on le pense bien, on y est dans une obscurité complète. Elle se compose d'une série de grandes salles convertes d'incrustations et de stalactites, et liées les unes aux autres par de petits corridors bas et étroits. Dès que l'on a passé l'amas de cailloux qui forme une digue à l'entrée, on se trouve de nouveau sur le bord de l'eau; mais ce qu'il y a de fort singulier, c'est que, bien que le niveau de cette eau soit au-dessous du niveau de la mer, sa saveur est cependant douce, ou, pour mieux dire, n'est que fort légèrement saumatre. Elle provient sans donte des infiltrations pluviales qui descendent de la ville et de la citadelle, et elles forment une citerne naturelle, où Bonifacio trouverait peut-être avantage à puiser à l'aide d'un trou de sonde, ear l'eau est fort rare dans la ville. Nous pénétrames dans l'intérieur de cette grotte à l'aide d'un petit canot qui y parvint, non sans peine, après que l'on eut déblayé l'ouverture. La voite était habitée par quelques chauves-sonris. fort effarées de se voir ainsi troublées par la lumière dans leur ténébreuse demeure; l'eau était limpide comme celle d'une fontaine, et bien qu'en plusieurs points elle descendit jusqu'à huit et dix pieds de profondeur, on distinguait sur le fond les moindres accidens de la pierre éclairce par nos lumières. Cette galerie sonterraine s'étend en diagonale sous la citadelle, sur une grande profondeur. Nous la suivimes iusqu'à un endroit où nous avions à peu près le milieu des casernes sur nos têtes; à cet endroit la voûte s'abaissait jusqu'au nivean de l'eau, et il n'était p'us possible d'avancer davantage : cependant la galerie ne s'arrétait pas à ce point, car le plafond ne s'abaissait que graduell-ment. et non pas brusquement, comme pour une clôture, et l'eau, c'est-à-dire la galerie elle-même, conservait encore sept à huit pieds de profondory. Il se peut qu'au-delà de ce barrage le plafond se relive de nouveau, mais il est bien certain que la grotte, à son autre extremité, n'aboutit pas jusque dans la mer; car elle deboucherait nécessairement sous l'ean, et par conséquent l'eau qu'elle renferme serait de même niveau et de même salure que celle de la MéditerIl y a encore une autre grotte à l'entrée du port, peu profonde, mais etomante par l'enormité de son ouverture, qui a plus de cent pieds de hauteur : elle est surmontée par les ruines d'un vieux couvent, et par les mars et les batteries de la citadelle.



La grotte la plus remarquable s'ouvre sur la mer, à l'entrée du détroit, par une grande arcade, percée dans une falaise blanche et unie comme un mur. L'eau y est profonde, et les vagues s'y promènent librement. On rencontre d'abord un grand corridor, qui, peu à pen, s'enfonce dans les ténèbres, et qui enfin se termine brusquement contre la paroi du rocher. Mais , à la gauche , il reste un embranchement à la porte duquel on prend d'abord peu d'attention, à cause de la nuit qu'il fait, et du mouvement des eaux. C'est par cet embranchement qu'il fant se diriger, car c'est là le chemin qui mène à la grande salle. Ce passage est leplus difficile dans les instans où la mer n'est pas très calme. Lorsque nous y pénétrames, il y avait un peu de houle en mer, et son influence se faisait très bien sentir jusque dans le souterrain ; l'eau , avec sa périodicité tranquille , frappait de chaque côté la muraille du corridor, et retombait ensuite du haut de la voûte, avec un fracas d'échos retentissans et confus. C'était un curieux spectacle que de voir et de sentir notre balancelle qui bondissait légèrement sous un couvert semblable à celui de ces grands cloîtres des convens de l'Italie. Le patron n'avait pas voulu abattre le mât, et la banderole frisait la voute; enfin, vers le milieu, soit que le plafond fût plus has, on la vague qui nous portait plus haute, nous heurtâmes subitement : le mât touchait ; et comme nous ne pouvions plus continuer à monter sur l'eau, ce fut l'eau qui continua à monter sur nons, et elle commençait à nous rendre dans notre bateau une fort incommode visite, quand, à notre grande satisfaction, la malencontrense mâture, qui jusque là tenait ferme, se rompit enfin; e'était heureux, car la barque aurait sombré là en un fort mauvais lieu pour se faire repécher; et quant à nos propres personnes, elles auraient en assurément quelque peine à sortir de ce trou, et surtout, une fois en mer, à faire venir à elles quelque bateau pour les ramener en ville; quelques coups d'aviron

vigourensement appliqués nous mirent hors d'affaire, et nons entrâmes avec un tranquille et léger sillage dans la plus belle salle, je crois, que la nature ait jamais faite : une étendue comme celle d'un ctang, occupée par une eau blene comme le ciel, et transparente comme l'air, jetant de bas en hant, et de tous côtés, ses reflets azurés contre chaque saillie d'une voîte immense, toute hérissée de pointes et de dentelures, et prenant le solcil à plus de cent pieds de hant dans la campagne au milieu des myrtes et des lauriers en fleurs. Les Grecs auraient fait de cette retraite mystérieuse et profonde le palais d'Amphitrite ou de Neptune, et auraient placé au péristyle et sous les corridors le cortége sacré des tritons et des nymphes. Nos pêcheurs ne se font plus des imaginations si éloignées de la réalité des choses. Il faut dire cependant qu'ils sont tous frappés d'un respect involontaire en présence de cette splendeur et de cette magnificence; cette architecture est celle d'un temple, et un temple parle toujours, lors même qu'il est privé de ses divinités. Quelques phoques, que les navigateurs antiques n'auraient point manqué de nommer hardiment des syrènes, ont choisi cet asile peu visité pour lenr demeure; ils se promènent souvent devant l'entrée, comme des vigies à leur poste, et se conchent dans l'intérienr, sur quelques pierres éboulées, qui forment çà et là des tables an-dessus de l'eau; l'influence de la maison qu'ils ont choisie les protège; quoique rivaux en matière de pêche, les marins les voient avec plaisir, admirent leurs jeux, et ne cherchent jamais à leur faire aucun mal

Je termine ici cet article, un peu long peut-être pour le leeteur, comme tous les récits de voyageurs, mais trop court, cependant, pour donner une idée complète du pittoresque et de la variété de ces lieux, peu connus des habitans du continent, et des Corses cux-mèmes, qui visitent bien rarement cette pointe méridionale de leur pays, et qui ont contume de dire que si la mer venait à conper le passage entre Bonifacio et le reste de l'île, il faudrait bien long-temps pour qu'on s'aperçût de ce changement à Bonifacio et dans l'île. Les environs de Bonifacio sont aussi très particulièrement intéressans sous le rapport de la géologie et de l'histoire naturelle; mais ces choses ne sauraient trouver place dans cette notice, uniquement consacrée à la description du paysage.

# LE JUPITER OLYMPIEN.

Le Jupiter d'Olympie fut non seulement le chef-d'œuvre de Phidias , mais encore celui de la sculpture antique. Phidias était très âgé quand il exécuta cette statue : vers la 85° Olympiade , obligé de s'enfuir d'Athènes , par suite de l'accusation de sacrilège et de vol intentée contre lui , il se réfugia en Elide , à l'époque où les travaux du temple d'Olympie étaient en très grande activité; et les Eléens s'empressèrent de confier à l'illustre sculpteur l'exécution de la statue du dieu qui devait être adoré dans leur temple.

L'ordonnance du temple d'Olympie était dorique, l'intérieur environné de colonnes: sa hauteur, jusqu'au sommet du fronton, était de 68 pieds, sa largeur de 95, sa longueur de 250. L'édifice, construit en pierres du pays, était couvert de dalles de marbre taillées en forme de tuiles. C'était dans le fond du temple que se tronvaient placés le trône et la statue de Jupiter. Phidias conçut l'un, et l'autre dans les proportions les plus colossales, et il eut à sa disposition les plus riches matériaux.

Le dieu, fait d'or et d'ivoire, se voyait assis sur son trône; sa tête portait une couronne imitant la branche d'olivier. Dans su main droite il avait une victoire faite aussi d'or et

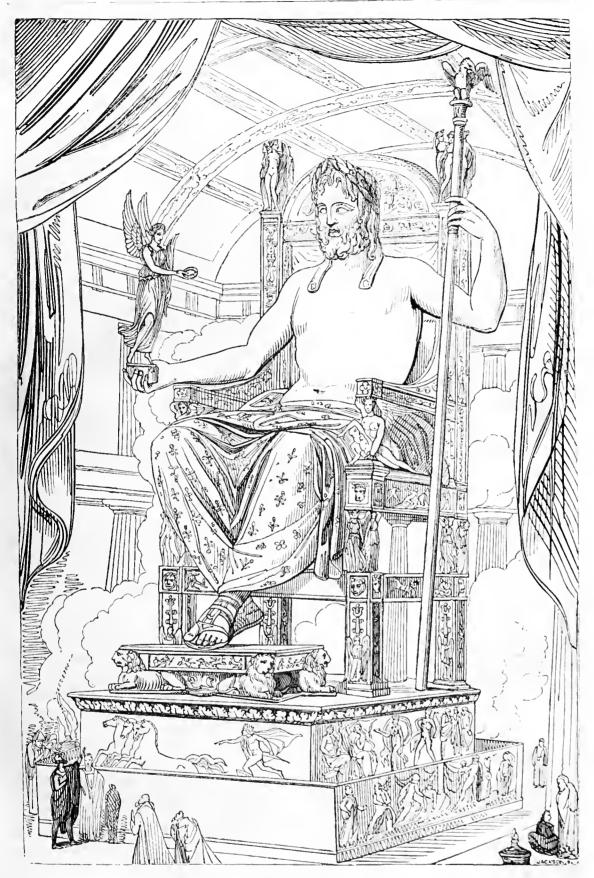

(Jupiter Olympicus)

d'ivoire, tenant une bandelette, ayant sur sa tête une cou-ronne. Dans la main gauche de Impiter était un sceptre bril-teau était egalement d'or ; on y avait peint des figures et lant de toutes sortes de métaux ; au sommet du sceptre était des fleurs.

La structure ciementaire du trône consistait en un bâti de charpentes, et était de forme carrée; trois sortes de figures entraient dans les décorations : des bas-reliefs, tes rondes-hosses, puis des ornemens peints; ces figures av ient eté travaillées séparément, placées, rapportées et merustees sar le bois. Ce trône était un assemblage diversilié d'or, de pierres précieuses, d'ivoire et d'ebène. A chacan des quatre pieds, ou voyait quatre victoires, et encore deux autres en avant de la partie inférieure de chaque pied. Sur chacun des quatre pieds étaient représentés de jeun s Thebains enlevés par des sphynx. Au-dessons des sphynx, Apollon et Diane perçaient de leurs flèches les enfans de Niobé. Dans le milieu des pieds du trône, s'etendaient quatre traverses carrées, qui allaient d'un pied à l'antre. Sur la traverse qui s'apercevait du côté de l'entrée du temple, il y avait huit figures qui représentaient des combats athlétiques. On voyait un jeune homme se ceignant la tête d'une bandelette, qui passait pour avoir été fait d'après Pantareès, jeune Eléen, favori de Phidias. Sur les autres traverses, était représentée la troupe des compagnons d'Hercule, prête a combattre contre celle des Amazones. Le nombre des sersonnages des deux troupes était de vingt-neuf. Le trône ne porta i pas uniquement sur quatre pieds; il s'elevait encore dans le milieu de leur intervalle deux colonnes égales aux pieds. Sur les sommités du trône et au-dessus de la tête de la statue du dieu, Phidias avait sculpté d'un côté, les Graces, de l'autre, les Heures, les unes et les antres an nombre de trois. Le marche-pied de Jupiter avait des lions d'or, et sur ses faces on voyait le combat de Thésée contre les Amazones. Sur le sonbassement qui portait le trône étaient placés beaucoup d'autres objets d'ornement. Les sujets représentés en or étaient : le soleil montant dans son char; ensuite Jupiter et Junon; tout auprès une Grâce; celle-ci donnait la main à Mercure, qui la donnait à Vesta. Après Vesta, c'était l'Amonr recevant Vénus qui sort de la mer, et que Pitho couronne; suivaient Apollon et Dianc, Mereure et Hercule. A l'extrémité du soubassement étaient Neptune et Amphitrite, et la Lune montée sur un cheval.

La tradition greeque racontait que l'habileté de Phidias avait reçu un témoignage éclatant de la satisfaction de Jupiter lui-même. L'ouvrage terminé, le grand artiste pria le dieu de lui faire connaître s'il en était content; aussitôt le pavé du temple fut frappé de la foudre.

Le pavé en face de la statue était fait en marbre noir, entouré circulairement de marbre de Paros, destiné à arrêter l'Imile qu'on versait sur le pavé. Cette huile servait à préserver l'ivoire de l'Immidité de l'Altis, sur le terrain dupel avait été construit le temple d'Olympie.

Une inscription placée sous les pieds de Jupiter portait : Phidias, fits de Charmides, Athènien, m'a fait.

Les Eléens élevèrent le temple et la statue avec les déporilles remportées sur les Pisans et leurs affiés après la destruction de Pise.

4. Statue et le trône de Jupiter étaient éclairés par une continue pratiquée dans la toiture du temple; un voile de parpre tombant en avant pouvait garantir la statue de l'in-Jupace de l'air extérieur.

Le Jupiter assis avait , sans le marche-pied , jusqu'au connet de la tête , 50 pieds. Le narche-pied avait 5 pieds ; le more, sans le soubassement , avait 40 pieds de hauteur e 24 de fargent ; le soubassement 12 pieds de hauteur.

C'est avec les les-reliefs et médailles de l'antiquité qui cet corservé un grand nombre des figures du Jupiter de l'ai lies, et avec les récits des anciens écrivains, et surtout de Pausanias, qu'il a été possible de se représenter cette metveille de la sculpture antique.

Nous devous à M. Quatremère de Quiney un magnifique.

ouvrage sur le Jupiter Olympien, dans lequel il est parvenu à recomposer la statue, le trône et les ornemens;, e'est dans ce beau travail que nous avons puisé les détails de cet article.

L'esprit de la conversation consiste bien moins à en montrer beaucoup, qu'à en faire trouver aux autres.

LA BRUYÈRE.

BASSIN DE LA LOIRE. (Second article. — Voyez page 245.) CANAUX DU BASSIN DE LA LOIRE.

Le bassin de la Loire communique avec celui de la Seine par le canal de Briare, le plus ancien canal à point de partage, selon M. de Humboldt. Commencé en 1603 par Sully, qui y fit travailler l'armée, il fut livré à la navigation en 1642. S'ouvrant d'un rôté dans la Loire à Briare, de l'antre à Montargis dans le canal de Loing, qui reçoit aussi le canal d'Orleans, et qui débouche dans la Seine à Saint-Mamert près de Moret, il sert à conduire à Paris les denrées du Berry et de tous les pays que fertilise la Loire.

Le canal du Nivernais, commencé en 4784, prend son origine à Decize sur la Loire, et aboutira, quand il sera terminé, à Auxerre, dans l'Yonne. Il est destiné à conduire les fers, les bois et les autres marchandises de la Nièvre dans le bassin de la Seine et dans celui de la Loire.

Le canal du centre on du Charolais, commençant à Digoin sur la Loire, se termine à Châlous sur la Saône; il sert de communication entre les bassius des deux rivières qu'il joint, et par suite avec le Rhône; auquel il porte les denrées de la France centrale, pour en recevoir celles de la France meridionale, et même des pays du Levant, par Marseille, Arles et Tarascon. Ce même canal, par le moyen de celui du Rhône au Rhin ou du Doulis, qui se jette dans la Saône à Saint-Jean de Losne, joint le bassin de la Loire avec celui du Rhin.

Le canal latéral à la Loire se divise en deux parties ; la première, qui comprend la distance de Digoin à la rivière d'Allier, sera à point de partage, et alimentée par les affluens de gauche de la Loire. Elle rentrera dans ce fleuve vis-à-vis Gimouille au-dessus de l'embouchure de l'Allier, et la navigation aura lien dans la Loire, sur une longueur de 2055 mètres jusqu'à l'origine de la deuxième partie, qui commencera vis-à-vis Cuffì, et qui continuera jusqu'à Briare.

Cette deuxième partie recevra près de Saint-Germain (Cher) une branche du canal du Berry, partant du Rhiméré, près de Saint-Amand Montrond, où elle se joint à celle qui vient de Montlucon en remontant le Cher. Ce dernier canal, qui aboutira jusqu'à Tours, aura quatre-vingts fieues de longueur, sur une pente totale de 246 mètres avec 110 écluses. Les dépenses faites depuis 1810, année de l'ouverture des travaux, jusqu'à la lin de 1852, s'élèvent à 12 millions, et les dépenses à faire se monteront encore à 5,611,649 francs. Outre les avantages que ce canal procurera au Berry en transportant ses produits et ceux d'une partie du Bourbonnais, il pourrait prendre une immense importance s'il était prolongé jusqu'aux sources du Cher Là, avec les caux du Chavanoux, qui se jette dans la Dordogne au-dessous de Bort, on continuerait un eanal qui, par le moyen de cette dernière rivière, mettrait le bassin de la Garonne en communication directe avec celui de la Loire, et par consequent avec celui de la Seine. Ce canal serait d'autant plus utile, qu'il fournirait à bon marché à la France centrale les denrées du Languedoc et de la Guyenne; qu'il, vivificrait une contrée peu peuplée en y répandant l'abondance, et qu'il compléterait le système de communication du bassin de la Loire avec tous les autres bassins de notre belle France.

#### LA SEMAINE

#### CALENDRIER HISTORIQUE.

- 51 Aoûi 4218.—Mort de Melik-el-Adhel, sultan d'Egypte et de Damas, et frère de Saladin. Madame Cottin a fausse le caractère de ce guerrier des croisades, qui se distingua d'ailleurs par son courage et son habileté politique.
- 31 Aont 1615. Mort d'Etienne Pasquier, jurisconsulte et antiquaire, auteur des Recherches sur l'histoire de France.
- 51 Août 1811. Mort de Bongainville, navigateur. Son voyage autour du monde a popularisé son nom. Il avait été comte de l'empire et sénateur
- 4er Septembre 1575. Mort de Cardan, médeein, magicien, astrologue, physicien, métaphysicien. Ce savant, dont la crédulité et le cynisme sont déplorables, avait annoncé le jour précis de sa mort, et l'on prétend que, ce jour étant arrivé, il se tua lui-même pour ne pas être convaineu d'erreur.
  - 1er Septembre 1715. Mort de Louis XIV.
- 1<sup>er</sup> Septembre 1715.—Mort de François Girardon, sculpteur français, rival de Puget. Parmi ses plus célèbres ouvrages sont, le mausolée du cardinal Richelieu placé dans la Sorbonne, et les Bains d'Apollon à Versailles.
- 4er Septembre 1850. Commencement de la révolution belge. Entrée du prince d'Orange à Bruxelles.
- 2 Septembre 4715. Le parlement casse le testament de Louis XIV, qui, en nommant le due d'Orléans chef d'un conseil de régence, donnait cependant la plus grande part de l'autorité au due du Maine. Sur les conclusions de Joly de Fleury, avocat-général, le due d'Orléans fut déclaré régent de France.
- 2 Septembre 1815. Mort du général Moreau, blessé par les Français, le 28 août précédent, près de Dresde. Il était né en 1765, à Morlaix; il avait été reçu avocat à Rennes.
- 3 septembre 1409. Massacre des Français et fin de la domination étrangère à Gènes. Depuis le 25 octobre 1596 des gouverneurs français étaient imposés aux Etats de Gènes; le maréchal de Boucicaut, le dernier d'entre eux, avait irrité tous les esprits par sa politique oppressive et cruelle.
- 5 Septembre 1711. Mort d'Elisabeth-Sophie Chéron, peintre et poète. Ses portraits, la Descente de croix, le hyre des Principes à dessiner, les Pierres gravées, étaient estimés sous Louis XIV
- 4 Septembre 476. Abdication de Romulus Augustule , fils d'Oreste , patrice de Rome , et lin de l'empire remain.
- 4 Septembre 1784. Mort de Cassini de Thury, geographie, qui leva le plan topographique de la France entière, et détermina par ce moyen la distance de tous les lieux à la méridienne de Paris et à la perpendiculaire de cette méridienne.

- 5 Septembre 1709. Mort de Regnard, poète comique, auteur du Joueur, du Distrait, du Légataire universel, des Folies amoureuses, etc.
- 5 Septembre 1797. Mort de Riche, voyageur naturaliste, né le 20 août 1762, à Chamelet en Beaujolais. Ce jeun savant, ami de Fabricius, de Vicq-d'Azyr et de Cuvier, fit partie de l'expédition qui partit à la recherche de La Pérou e. le 26 septembre 1791. Au retour de l'expédition, on Riche avait beaucoup souffert, les Hollandais s'emparèrent, le 18 octobre 1795, de ses papiers et de ses collections scientifiques : il en mournt, dit-on, de douleur, à l'âge de tren cecinq ans.
- 5 Septembre 1798. Loi qui établit une conscription militaire en France.
- 6 Septembre 1658.—Mort de Claude de Saumaise, comm par ses Commentaires critiques et littéraires, et par une Apologie de Charles I<sup>cr</sup>, roi d'Angleterre, qui fut réfutce par Milton.
- 6 Septembre 1808. Mort d'Anquetil, auteur d'une Histoire de France, d'un Précis de l'histoire universelle, et d'autres ouvrages : l'Esprit de la Ligue; Louis XIV, la Cour et le Régent; etc.

### CHASSE AUX BÊTES SAUVAGES DANS L'ORIENT.

CHASSE AU TIGRE. — CHASSE AU LION. — AVENTURE, D'UN CHASSEUR.

An penchant d'un petit coteau, à travers les sentiers de quelques arpens de bois, des hommes à cheval poursuivant tout un jour, un cerf, un sanglier, un renard ou un loup, avec des fanfares, des cris de piqueurs et des jappemens de chiens, voilà ce que la chasse offre de plus solemnel et de plus tragique dans notre Europe civilisée. En vérité, de pareilles scènes ne paraissent que de jolies miniatures en comparaison de ces grandes chasses de l'Inde, combats souvent formidables, où le chasseur a pour coursier l'éléphant, et pour proie le tigre ou le lion.

Le capitaine Mundy, auteur d'un ouvrage intitulé Esquisses de l'Inde à la plume et au pineeau, raconte des chasses au tigre et au lion.

- «Un jour, dit-il, à quatre heures apres midi, nous partimes au nombre de dix, emmenant avec nons, outre nos montures, une vingtaine d'éléphans pour la battue. Arrivés vers un marais qu'on nons avait indiqué, nous étendimes notre ligne et nous avançames avec précaution : il y avait en cet endroit peu d'arbres, mais un taillis épais et beaucoup de jones. Je descendis un instant pour tirer un florican, espèce d'outarde : je tuai l'oisean, et je remontai. Presque aussitôt, mon éléphant dressa sa trompe, et en soufda bruyamment à plusieurs reprises, « Bien, dit mon mahout (conducteur d'éléphant), il y a un tigre entre le vent et Votre Seigneurie, » Notre zèle se ranima; notre ligne se tourna vers le nord, et nos trente éléphans avancèrent plus rapides, en continuant toujours à battre à pieds lourds le terrain.
- » Nous avions fait quatre cents pas environ, et nous étions engagés dans le murérage, lorsque enfin nos oreilles furent réjonies du tallyho tant desire. Un coup de feu du rojonel R..., fut suivi d'un effroyable rugissement, et un tière s'elança contre nous. Alors survint la seène la plus ridienle et la plus manssade du monde. Vingt-neuf éléphaus prirent la faite en desordre : celui de lord Combernère resta seul immobile commo un roc : le tière de la voir décluiré un fied

de derrière à l'un des fuyards, se retourna furieux vers lord Combernere. Dans cet instant une balle lui traversa les reins, il perdit courage, et recula dans les jones. Mon éléphant fut l'un des premiers à revenir au champ de bataille : je me plaçai près du brave animal que moutait lord Combernere : nous tirâmes ensemble plusieurs volées sur le tigre, qui recommença l'attaque, et nous fit face valeureusement, jusqu'à

ce que, tout son sang coulant par ses blessures, il tomba mort. On le hissa sur un dos d'éléphant, et l'on reforma la ligne.

» Après une nouvelle battue d'une demi-heure, j'entrevis l'herbe se mouvoir légèrement à deux cents pas devant moi, et je criai le tallyho. Cette fois, deux tigres levèrent la tête,



(Chasse au Lion.)

et, sans montrer ni colère ni frayeur, prirent tranquillement leur course du côté opposé au nôtre. On tira quelques coups; le plus fort des deux tigres fut probablement atteint, car il se retourna en rugissant, agita sa queue, et se jeta audevant de nous en bondissant d'une manière terrible : mais tout-à-coup il s'arrêta, comme effrayé du nombre, et s'enfuit : nous le poursuivimes de toute notre vitesse. Heureux alors ceux dont les éléphans étaient les plus agiles! C'était réellement une magnifique course. Le tigre attaquait et fuyait tour à tour : au moment où il menaçait en désespéré l'éléphant du capitaine Z..., il eut la mâchoire fracassée ; il se recula pour s'élancer de nouveau, fit quelques efforts, mais ses genoux fléchirent, et on descendit l'achever. C'était un tigre parvenu à toute sa eroissance, et vigoureusement taillé; près de la place d'où nous l'avions chassé, nous trouvâmes les restes d'un buffle à demi dévoré.

» Un des chasseurs n'avait point perdu de vue l'autre tigre, et il nous dirigea vers l'endroit où il s'était réfugié. D'abord la recherche fut vaine; on enfonçait dans la vase, et comme le jour baissait, quelques uns d'entre nous ou vraient l'avis de clore la chasse, quand nous vimes l'éléphant de lord D... se rejeter en arrière avec un cri plaintif. Le tigre était suspendu à sa queue, près de l'échine, et le déchirait cruellement. Lord D... était dans une position difficile, car le mahout, effrayé, s'était couvert du howdah, et laissait pendre ses pieds à un pouce on deux du tigre : en faisant fen on risquait de le tuer. Toutefois il fallut prendre un parti, car l'éléphant tournait et se balançait avec des cris affreux; nous vinmes à l'aide de lord D...: plus de huit balles entrèrent dans le corps du tigre avant qu'il se décidat à lâcher prise. Sa mort suivit de près sa chute; l'eléphant, soit par suite des morsures de la bête, soit aussi par suite des

blessures que nous mêmes lui fimes sans le vouloir, mourut quelques jours après.

» La chasse avait été heureuse : trois tigres tués en moins de trois heures! De semblables bonnes fortunes deviennent de plus en plus rares, depuis que tout le monde se mêle de la chasse, et que la culture envahit le terrain. »

Les chasses au lion offrent encore plus d'intérêt; l'attaque est plus prompte, plus certaine. Le lion ne refuse presque jamais le combat, peut-être parce qu'aux endroits où il se tient ordinairement il n'a pas, comme le tigre, des marais et des broussailles pour favoriser sa retraite.

Un jeune chasseur avait blessé un lion, et s'apprêtait à tirer un second coup pour l'achever, lorsqu'un mouvement de son éléphant le précipita par terre. Le lion, quoiqu'il fût déjà affaibli, saisit entre ses griffes le malheureux chasseur, qui semblait n'avoir plus aucune chance de salut; mais l'éléphant, d'abord effrayé, excité par ses conducteurs, roula sa trompe autour d'un jeune arbre, et ayant étreint le lion entre le tronc et la terre, il lui rompit les reins. On retira le chasseur à demi mort; son bras gauche était fracturé en deux endroits; sa poitrine et ses reins étaient horriblement meurtris; il fut sauvé pourtant, et son salut est depuis raconté à tous les chasseurs comme un évènement miraculeux.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins

Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 50.

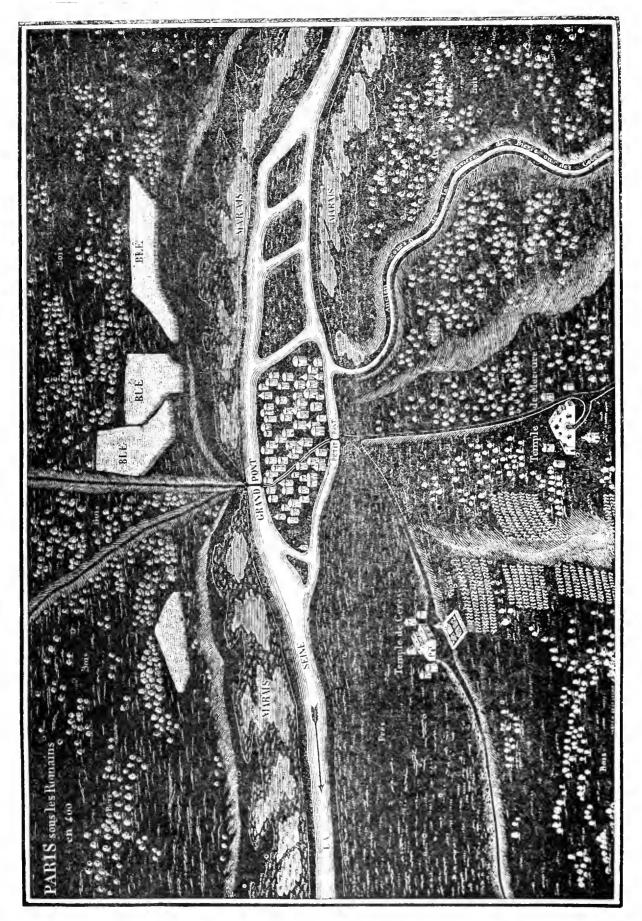

Toxic !

#### PLAN DE PARIS

#### SOUS LA DOMINATION ROMAINE.

Si l'on consulte les anciens écrivains des XII". XIII" et même XIV° siècles, sur l'origine de la nation parisienne, on rencontre les fables les plus extraordinaires, qui ont cré naïvement adoptées presque jusqu'à nos jours. On disait que la ville de Paris avait été fondce par un prince echappé au sac de Troie, l'éternel point de départ de tous les fondateurs d'antiques eités. Ce prince se nonmait Francus, et était fils d'Hector; étant devenu roi des Gaules, après avoir bâti la ville de Troyes, en Champagne, il vint fonder celle des Parisiens, à laquelle il donna le nom de son oncle, Pâris. D'autres chroniqueurs, non contens de cette antique origine, l'ont fait remonter jusqu'à Samothès, fils de Japhet et petit-fils de Noé.

M. Dulaure, dans son *Histoire de Paris*, a hasardé une opinion plus simple et plus probable sur cette mystérieuse origine. Il paraîtrait que la nation des *Parisii* se serait fornice d'étrangers venus de la Belgique, abondante en petits peuples; cette nation, pour échapper à ses emiemis, vint occuper le territoire situé sur les bords de la Seine et sur les frontières des Sennones.

En Gaule, Parisii signifiait habitans des frontières; la peuplade admise chez les Sennones ne dut donc ce nom qu'à son établissement sur la frontière de cette nation.

C'est dans les Commentaires de César, c'est-à-dire en l'année 700 de la fondation de Rome, cinquante-quatre ans avant l'ère chrétienne, que nous voyons apparaître pour la première fois dans l'histoire les Parisii. Associés aux populations gauloises révoltées contre César, ils défendirent, suivant leur force, leur indépendance; mais ils farent vainces dans une sanglante bataille, livrée par Labiénus, lientenant de César, et ils passèrent sous la domination romaine. Les Parisii avaient choisi pour forteresse, place de guerre on chef-lieu, la plus étendue des cinq iles que formait la Seine en traversant leur territoire; ils lui avaient donné le nom de Lutèce ou Leucotèce : c'est anjourd'hui la Cité.

Pour la description de Paris sons la domination romaine, nous commencerons par la Cité, puis nous passerons dans les deux parties septentrionale et méridionale.

L'ile de la Cité, même du temps de Julien, n'était protégée par aucun mur d'enceinte; les eaux de la Seine, qui l'entonraient, servaient senles à sa défense; ce ne fut qu'à la fin de la domination romaine, dans le ve siècle, que des murailles furent élevées. Vers le 1v° siècle, l'île de la Cité contenait, sur l'emplacement actuel du Palais de Justice, un édifice destiné à l'ordre municipal. A l'autre extrémité de l'île se trouvait un autel dédié à Jupiter, dont les ruines ont été découvertes le 16 mars 4711, en creusant sous le chœur de Notre-Dame de Paris afin d'y construire un caveau destiné à l'inhumation des archevèques de cette ville. Il résulte de ces fragmens, de leurs formes, de leurs inscriptions, et de la place qu'ils occupaient, que ce fut entre les années 44 et 57 de notre ère, sons le règne de Tibère, qu'une corporation de bateliers parisiens éleva à Jupiter ce monument religieux; il était situé à l'extrémité orientale de l'île, an confluent des deux bras de la Seine. Composé de pierres eubiques, il formait un piédestal de six pieds de hauteur. On remarquait dans ce monument la réunion des dieux gaulois et romains, de Castor, Pollux, Jupiter, Mars, etc., et des dieux barbares Isus et Cernunnos. Lorsque le christianisme se fut introduit chez la nation des Parisiens, on établit à la place de cet autel, un temple chrétien dédié à saint Etienne.

Les antiquaires pensent qu'il existait, sous les Romains, près du Pont-an-Change, et sur l'emplacement du quai aux

Fleurs, une prison nommée la Prison de Glaucin. A côté, se trouvait une tour appelée d'abord Tour de Marquefus, puis Tour Roland.

Des autres parties de la ville, on communiquait à l'île de la Cité par deux ponts de bois, jetés sur les deux bras de la Seine. Le Petit-Pont, auquel aboutissait une voie romaine. était placé à l'endroit on se trouve aujourd'hui celui du même nom; le Grand-Pont occupait à peu près l'emplacement du Pont-au-Change.

#### PARTIE SEPTENTRIONALE.

Cette partie , aujourd'hui plus étendue et plus peuplée que la partie méridionale, était, durant la domination romaine, la moins riche en monumens et institutions religieuses, civiles et militaires. Tout l'espace encadré par le cours de la Seine et les hauteurs de Chaillot, de Clichy, de Montmartre, de Ménilmontant et de Charonne, était, dans les premiers temps de la conquête romaine, une vaste solitude composée de forêts et de marécages. C'est vers le tve siècle que l'on y construisit des édilices, et que ce terrain se convrit de monumens des arts et de l'opulence.

Une voie romaine traversait cette partie de Paris; elle partait de la Cité et du Grand-Pont (Pont-au-Change), et se dirigeait au nord jusqu'à l'emplacement du marché des Innocens. On arrivait à une bifurcation dont une branche suivait la direction de la rue Montmartre, passait à Clichy, et de là au bonrg de l'Estrée, près Saint-Denis, puis à Pierre-Laie et à Pontoise. Des parties de cette voie romaine subsistent encore entre ces deux dernières villes. L'autre branche se dirigeait vers Saint-Denis, Pierrelitte, etc. Une autre route suivait la direction de la rue Saint-Antoine. Au XIIe siècle, ce chemin qui existait encore, était désigné sous le nom de Voie Royale. Les principaux établissemens romains situés dans cette partie septentrionale, etaient un aqueduc de Chaillot, des bassins du Palais-Royal, deux cimetières, et quelques maisons de campagne bâties et habitées par des Romains, placées sur le revers et au bas de Montmartre.

L'aqueduc commençait sur les hauteurs de Chaillot, à la source des eaux minérales de ce lieu, traversait l'emplacement des Champs-Elysées, d'une partie des Tuileries, et aboutissait, suivant les probabilités, vers le milieu du terrain occupé par le jardin du Palais-Royal. C'est en 4765, lorsqu'on travaillait à la formation de la place Louis XV, que les tuyaux de conduite de cet aqueduc furent découverts. Des fouilles faites en 1781 dans le jardin du Palais-Royal firent découvrir vers l'extrémité méridionale, à trois pieds an-dessous du sol, un bassin ou reservoir de construction romaine, dont la forme était un carre de 20 pieds de côte. D'autres fouilles ont fait découyrir un second bassin beaucoup plus vaste que le premier, situe au nord du jardin. Des médailles trouvées dans ces différentes fouilles font remonter à la lin du Ive siècle l'époque de la construction de l'aquednc et des bassins.

Un cimetière destine aux personnages opuleus existait à l'emplacement de la rue Vivienne; non loin de ce lieu étaient quelques riches habitations. Ce terrain était traversé par une voie romaine, qui, partant de l'ontoise, passait près de Saint-Denis, à Clichy, et de là à Paris. On sait que les Romains plaçaient leurs demeures et leurs tombeaux sur le bord des grandes routes. Un second cimetière occupait l'espace compris entre la rue de la Tixeranderie et l'emplacement de l'église Saint-Gervais

Les établissemens de Montmartre étaient, ou des maisons particulières, ou des fonderies et des poteries.

### PARTIE MÉRIDIONALE.

Cette partie était appelée le faubonrg Lucotitius on Loco-

titie, ee qui est le même nom que celui de Lutetia ou Lucotetia. Plusieurs voies romaines traversaient ce quartier. Deux seulement out été reconnues. La principale partait du Petit-Pont, suivait la direction de la rue Saint-Jacques, ayant à sa droite l'enccinte du palais des Thermes; puis elle s'élevait comme le coteau, dont la pente était alors plus rapide; elle laissait à gauche des vignobles, et à droite un lieu qui est supposé avoir été consacré à Bacchus, Arrivé à l'extremité du plateau, cette voie traversant les emplacemens de la Sorbonne et des Jacobins, se prolongeait entre un camp romain et un vaste champ de sépulture, à travers l'ancien terrain des Chartreux, et allait aboutir à Issy et à

La seconde voie partait de la précédente, à l'endroit où la rue Galande debonche dans celle de Saint-Jacques, et, suivant la direction des rues Galande, Montagne-Sainte-Geneviève, s'élevait au milieu de vignobles jusqu'an plateau. Arrivée à ce point, elle avait à sa gauche un lieu appelé les Arènes, destiné aux spectacles publies. A droite et sur le terrain même occupé par le Panthéon, se trouvaient des exploitations de terres pour la poterie, et une fabrique de vases romains. Puis, cette route suivait la direction de la rue Monffetard pour aboutir à un lieu nommé Mons Cetardus. Dans la suite, cet endroit reçut le nom de Saint-Marcel; de la rue appelée Mons Cetardus, on a fait Mont Cetard, puis Mouffetard.

Le palais des Thermes, ses vastes jardins, un vignoble, un camp romain, un champ de sépultures occupaient presque la totalité de cette partie de Paris.

Le palais des Thermes est le principal et le plus célèbre édifice qui subsiste de la domination romaine. Les restes de cet antique monument sont situés dans le quartier comprisentre les rues de la Harpe, du Foin, de Saint-Jacques et des Mathurins; ils ont appartenu tour à tour depuis 1819 à là ville de Paris et à la maison royale de Charenton. A Rome, on donnait le nom de thermes à de vastes édifices destinés à des bains chauds; mais, par la suite, ces édifices devinrent des palais où séjournaient les empereurs. Le palais des Thermes dont les débris sont à Paris était un menument du même genre. Dans les me et ive siècles, plusieurs Césars et Augustes passerent là leurs quartiers d'hiver. Il était d'une très grande étendue. Les hâtimens et les cours qui en dépendaient se prolongeaient du côté du sud, jusqu'à la Sorbonne. Au-delà, et du même eôté, se trouvait la place d'Armes ou Campus, où Julien fut proclamé empereur. Là aboutissait la voie romaine qui venait d'Orleans. Cette voie conduisait à deux points différens : au palais, par les Arènes et les cours; à l'île de la Cité, en se dirigeant par une route qui a anciennement existé entre les églises de la Sorbonne et de Saint-Benoit, et aboutissait au Petit-Pont. Au nord, les bâtimens de ce palais se prolongeaient jusqu'à la rive gauche du petit bras de la Seine.

De tout ce vaste édifice, il n'existe plus qu'une salle qui offre dans son plan deux parallélogrammes contigus, formant une seule pièce. Le plus grand a 62 pieds de longueur sur 42 de largeur; le plus petit a 30 pieds sur 18. Les voutes sont à arètes et à plein-entre; elles s'élèvent à 42 pieds au-dessus du sol. Ces voutes sont si solidement construites, qu'elles ont résisté à l'action ile quinze siècles. L'architecture de cette salle est simple et majestueuse. Les faces des murs sont décorées de trois grandes areades, dont celle du milieu est la plus élevée; ce genre de decoration était très commun au 11° siècle. Les arêtes des voûtes, en descendant sur les faces des murs, se rapprochent et s'appaient sur une console qui représente la poupe d'un vaisseau. Ces poupes, symboles des eaux, servaient à caractériser un lieu destiné aux bains,

descendre dans des sonterrains à deux étages, qui s'etendaient jusqu'au bord de la Seine. Les amas des décombres empêchent que l'on pénètre dans ces souterrains au-delà de 90 pieds. L'époque de la fondation de ce palais date de la fin du 111º siècle. On le désigne communément sous le nom de Thermes de Julien. M. Dulaure, dans son Histoire de Paris, en attribue la fondation au grand-père de Julien, Constance Chlore, qui, durant quatorze années de règne paisible, de 292 à 506, gouverna les Gaules. Le palais des Thermes était accompagné de vastes jardins, qui, au midi, s'étendaient jusqu'auprès de l'église Saint-Germaindes-Prés, et au nord jusqu'au bord de la Seine.

Auprès de ces Thermes se trouvait le camp romain, situé sur l'emplacement occupé aujourd'hui par des maisons de la rue d'Enfer, par la partie orientale et le parterre du Luxembourg.

Ainsi que la partie septentrionale, la partie méridionale avait son eimetière, occupant l'immense emplacement contenu dans l'espace situé entre la place Saint-Michel, la ruc d'Enfer, les extrémités des faubourgs Saint-Vietor, Saint-Marcel et Saint-Jacques.

Tel était, au IVe siècle, le plan général de Paris sous les Romains, décrit aussi bien que peuvent nous le faire reconnaître le très petit nombre de monumens qui ont sorvécu à cette époque. Nous terminerons ce tableau par quelques mots sur l'état eivil de Paris sons la domination romaine.

À cause de leur faiblesse et de leur petit nombre, les Parisiens ne furent pas compris dans le rang des nations libres, indépendantes, alliées des Romains. Leur chef-lien, Lutèce, n'était pas métropole; ils dépendaient de la province lyonnaise. Ils ne devinrent nation privilégiée et soumise à un pouvoir municipal que dans le tve siecle, sous Julien. C'était l'époque où les invasions de barbares devenaient de plus en plus menaçantes : Julien sentit le besoin de donner une nouvelle organisation aux provinces gauloises. Les Parisiens furent constitués en nation privilégiée et indépendante; leur chef-lieu, Lutèce, devint eité, et elle prit le nom de la nation, Parisii. Vers la fin du Ive sièele, deux préfets résidaient à Paris; un corps de juges et d'administrateurs municipaux y etait etabli. C'est vers la même époque que commence à apparaître d'une manière certaine un évêque de Paris.

En 406, nous voyons les barbares envahir la Gaule avec furie, et la ravager. En 588, la ville de Paris était au pouvoir des Francs. Une nouvelle ère s'ouvrait pour elle, une nouvelle eivilisation devait lui donner une nouvelle physio-

Nul de nous n'a vu le bouheur, si ce n'est à travers des espérances; nul :le nous n'a joui des trésors que son imagination lui a dépeints, et rependant nous les cherchons avec tant de persévérance que, ne les trouvant pas dans ce monde, nous espérons les trouver un jour dans l'autre. Il serait difficile de penser que nous imaginons ce qui u'existe pas et n'existera pas.

MADEMOISELLE DE SENANCOUR.

### MUSÉE DE L'ARTILLERIE A PARIS.

Des einq galeries qui composent le Musée de l'artillerie, celle que l'on peut considerer comme la plus riche en souvenirs historiques est désignée sous le nom de Galerie des Armures. Nous nous proposons d'en representer une vue genérale, et nous donnerous à cette occasion une notice sur l'etablissement entier, ainsi que sur les principales armes Differentes fouilles ont fait découvrir un escaher pour | defensives et offensives qu'on y a reunies; d'autres articles



(Armure attribuée à Godefroi de Bouillon.)

sur les costumes guerriers du moyen âge complèteront successivement cette série nonvelle, qui ellemême se lic à l'histoire des armes dans tous les siècles et chez toutes les nations. Dès anjourd'hui nous offrons le dessin de quelques uns des objets qui, aux premières visites, attirent plus particulièrement l'attention.

Sons le nº 6 du catalogue de 1851, on lit que l'armure de pied en cap attribuce à Godefroi de Bouillon vient de l'ancienne galerie de Sedan, où elle anrait été apportee en 1440 par Evrard de la Mark; mais on fait remarquer avec raison que la perfection du travail, la beauté du style et la pureté du dessin, ne permettent pas de eroire que ce harnais appartienne au XIº siècle : tout semble y déceler, au contraire, les grands artistes du XVIe, et l'on scrait même fonde à admettre que c'est une œuvre de l'admirable talent de composition de Jules Romain. A l'appui de ces conjectures vient la forme de la cuirasse, descendant en pointe à la partie infémenre, et serree sur la taille audessus des hanches, forme que le costume militaire du xvie siècle avait empruntée au costume civil de l'époque. Jules Romain est mort en 4546.

Cette armure a été entièrement dorée; le fond est piqué ou sablé, pour faire ressortir les figures, qui sont lisses et de relief, ainsi que tous les ornemens. Sur le plastron ou devant de la cuirasse s'élève une Gloire aux ailes déployées, tenant en main deux couronnes; deux jeunes femmes sont assises à ses côtés : on suppose que la première de ces deux femmes est la Victoire, l'autre la Religion. Sur le dos de la cuirasse et sur les cubitières, on voit un homme aux proportions herculéennes, en proie aux terribles étreintes d'une multitude de serpens.

Il est probable que cette armure, ciselée avec tant d'art, ne servait pas dans les combats; nous avons ajouté et rétabli, pour terminer la figure, l'armure des jambes, qu'on ne voit pas au Musée.

Godefroi de Bouillon, duc de Lorraine, et premier roi de Jérusalem, naquit au village de Bezy, près Nivelle, de Eustache II, comte de Boulogne, et de Ide, fille de Godefroi le Barbu , duc de Lorraine , qui comptait Charlemagne parmi ses ancêtres. Emu par les prédications de Pierre l'Ermite, enchaîné par un vœu qu'il avait formé à la suite de quelques démelés avec le Saint-Siége, Godefroi fut, de tons les seigneurs français, le plus ardent à marcher à la délivrance du tombeau de Jésus-Christ, et il partit pour la première eroisade le 15 août 1096. L'histoire et la poésie ont raconté et chanté sa bravoure chevaleresque et son zèle pieux. Après avoir contribué fortement à la prise de Nicée, à celle d'Antioche, ce fut lui qui monta le premier à l'assaut de Jérusalem : le premier il entra dans la ville sainte, et il en ouvrit les portes aux chrétiens. An lieu de s'abandonner, comme tous les autres chefs de l'armée, aux excès de la victoire, son premier soin fut d'aller sans armes, et nu-pieds, adorer le Saint-Sépulere. Cet exemple fit taire tontes les fureurs, calma tons les enivremens; à cette vue, les croisés se dépouillèrent de leurs habits sanglans, firent retentir Jérusalem de leurs lamentations, et, conduits par le clergé, marchèrent ensemble, les pieds nus, la tête dé-



(Rondache : bouclier de tournoi,)

couverte, vers l'église de la Résurrection. Dix jours après la prise de Jérusalem, on s'occupa d'en rétablir le royaume, et Godefroi fut choisi pour défendre et conserver une aussi précieuse conquête. On le conduisit en triomphe à l'église du Saint-Sépulere, et là il fit serment de respecter les lois de l'honneur et de la bonne foi; son inauguration se borna à cette formalité, car il refusa le diadème.

Après avoir codifié, sous le titre d'Assises de Jèrusalem on Lettres du Saint-Sépulcre, un certain nombre de lois qui réglaient les droits des seigneurs envers leurs vassaux, et les

devoirs des vassaux envers leurs suzerains, etc., il vainquit encore une fois les Sarrasins, qui avaient envahi la principauté de Tancrède, puis il mourut empoisonné, dit-on, par une pomme de cèdre que l'émir de Césarce lui avait offerte.

La rondache, ou bouelier de tournoi des chevaliers, était ordinairement en fer battu, damasquine d'or et d'argent; on y grávait de pieuses allégories, quelquefois des sujets d'histoire, le plus souvent des emblèmes mystiques. Sur la rondache que nous avons représentée, un guerrier, les mains jointes, un genou en terre, est aux pieds d'une princesse, qui d'une main semble l'engager à se relever, tandis que de l'autre elle lui montre le ciel, où apparait dans un nuage la Sainte-Vierge portant l'enfant Jésus dans ses bras. La Vierge semble couvrir de sa protection le guerrier. On voit derrière la princesse un chœur de jeunes filles vêtues à la romaine, qui semblent admirer cette cérémonie, et se communiquer les impressions qu'elles en reçoivent. Derrière le chevalier, au contraire, et auprès de son cheval qu'un guerrier peut à peine contenir, vient un escadron de soldats ombragés de deux étendards, celui de la république aux initiales

S. P. Q. R. (Senatus populusque romanus), et le drapeau des croisades: au-dessus, et en regard avec la Vierge, se lève le soleil couronné de tous ses rayons.



L'ensemble de cette scène semble personnalier l'union du génie religieux et du genie militaire.

Le Musée d'artillerie possède deux armures complètes de Louis XI, qui portent l'une et l'autre la devise: O mater Dei, memento mei (ô mère de Dicu, souvenez-vous de moi), et une petite image de la Vierge gravée sur le haut de la



(Armure complète de Louis X1.)

cuirasse. L'histoire de ce roi a été explorée sous tous ses aspects, dans les derniers temps, par les poètes dramatiques et par les romanciers. Cependant on l'a plus frequemment montré avec son bonnet orné de médailles et de figurines de plomb, que sous le casque et sous l'armure qu'il avait portes en combattant avec un courage remarquable contre les Anglais avant de monter sur le trône.

#### PRÉPARATION DU GAZ POUR L'ÉCLAIRAGE.

Le mode d'eclairage au gaz hydrogène commence à être une chose vulgaire, mais les détails spécialement relatifs à la préparation du gaz sont moins généralement connus. L'appareil dont on se sert consiste en une retorte en fer, ayant l'apparence d'une caisse earrée, plus longue que large, ouverte à l'une de ses extrémités, que l'ou ferme avec une plaque de fer retenue par des vis, et dont on lute tous les joints avec de la terre à poèle. Le charbon de terre destine à pro-

duire le gaz est place dans la retorte, que l'on ferme bien f hermétiquement. Cette retorte est elle-même placée dans une espèce de four, ou de fourneau, qui l'enveloppe de toutes parts, execpté la porte par laquelle on introduit le charlion. On fait dans ce fourneau un feu réglé de manière à echanffer umformement la retorte, jusqu'au rouge. Il en resulte une véritable distillation du charbon, dont les produits volatils sont conduits par un tuyau de fer dans un réfrigérant également en fer, où se condensent le goudron, l'huile, etc., extraits du charbon, et d'où ils sortent, à l'état liquide, par un tuyau particulier. Le gaz, en verto de sa légèreté, sort par un tuyau supérieur, et entre dans un récipient hermétiquement fermé, et rempli d'eau. Il s'accumule au sommet de ce récipient, et y fait baisser l'eau, jusqu'à ce qu'elle descende au-dessous d'une rangée de petits trous pratiqués au bas du récipient, et par lesquels il s'échappe en buffes, à travers l'eau qui remplit le puits où plonge le gazomêtre, dans lequel il s'accumule définitivement.

Le gazomètre est une énorme caisse, ordinairement cylindrique, en tôle ou en zinc, dont les parties sont parfaitement jointes ensemble, pour empêcher la fuite du gaz. It est entièrement ouvert par sa partie inférieure, qui plonge dans l'eau, et est disposé de manière à pouvoir s'élever, et s'enfoncer au point d'être presque entièrement caché sous l'eau. Dans cette dernière position, il est complètement rempli de ce liquide; mais à mesure que le gaz y pénètre, if déplace l'eau, et élève graduellement le gazomètre, qui est suspendu à des cordes passant sur des poulies, et tendues par des contre-poids.

L'emploi du gazomètre a pour but de régler l'émission du gaz dans les becs d'éclairage; car la retorte ne le fournit pas en quantités égales pendant tout le temps de la distillation du charbon. Lorsque le gaz sort de la retorte en aboudance, le gazomètre s'élève pour lui fournir de la place, la pression qu'il exerce sur le gaz pour le chasser dans les tuyaux de conduite qui communiquent aux becs étant constamment la même, c'est-à-dire résultant de l'excès du poids du razomètre sur celui des contre-poids.

Avant d'arriver au gazomètre, le gaz doit traverser une masse considérable d'eau de chaux, qui le déponille de toute odeur bitumineuse ou sulfureuse. Mais, ou cette precaution n'est pas prise partout, ou bien elle n'est pas poussée assez loin, car loi squ'il s'échappe du bec sans brûler, ou qu'il se fait jour à travers les fissures des tuyaux de conduite, il répand presque toujours à Paris une odeur infecte.

Les bees destinés à brûler le gaz ont des formes différentes: tantôt c'est un tuyan terminé par un on plusieurs orifices; tantôt c'est un anneau creux, qui reçoit le gaz du tuyan de conduite, et dont le contour est percé d'un grand nombre de petits trous par où le gaz s'échappe en forme de couronne. Cette disposition est la plus ordinaire, et aussi la plus avantageuse, parce que l'air pouvant s'introduire au centre de la flamme, en même temps qu'il l'enveloppe, il fournit plus d'oxigène à la combustion du gaz, qui est alors beaucoup plus complète, et donne, par consequent, une flamme plus brillante. Il suffit pour allumer ce gaz d'en approcher un corps enflammé, et la combustion continue tant que le gaz est fourni au bec par les tuyaux de conduite.

Un gazomètre qui aurait un mètre et demi de diamètre, sur environ deux mètres de haut, contiendrait à peu près trois mètres et demi enbes de gaz, quantité suffisante pour donner, pendant quarante heures, une lumière égale à celle d'un bou quinquet, ou d'entretenir, pendant ciuq heures, tuit becs, dont la lumière égalerait en intensité celle de cent soixante becs de nos réverbères. Environ dix-huit litres de bou charbon de terre fourniraient cette quantité de gaz. Ce qui teste dans la retorte, après la distillation, est un excel-

lent coke, dont la valeur compense une grande partie des frais.

La distillation de l'huile, effectuée de la même manière, produit un gaz dont la flamme est beaucoup plus brillante que celle du gazextrait de la houille; et bien que cette dernière substance soit plus abondante, et par conséquent à meilleur marché, en Angleterre qu'en France, l'usage du gaz à l'huile ne s'est propagé encore que chez nos voisins, qui y trouvent une économie réelle, puisque pour obtenir la même intensité de lumière, il ne faut brûler que beaucoup moins de gaz.

En 1452, l'empereur Frédérie III, allant à Rome se faire couronner par le pape, traversa Venise. Les Vénitiens lui présentèrent un buffet de cristal d'un travail précieux; l'empereur, incapable de l'apprécier, lit signe à son fou de renverser la table. Les cristaux furent mis en pièces, et le prince, se tournant vers l'assemblée interdite, fit remarquer en riant que si le buffet avait été d'or on d'argent, les morceaux en eussent été encore bons à emporter.

Origine du Colin-Maillard. — Jean Colin-Maillard était un guerrier fameux du pays de Liége; il avait pris le nom de Maillard parce que, dans les combats, il s'armait de préférence d'un maillet, dont il se servait en fort et vigoureux champion. Ses exploits lui méritèrent l'honneur d'être fait chevalier, en 999, par Robert, roi de France. Dans la dernière bataille qu'il livra à un certain comte de Louvain, il eut les deux yeux crevés, mais, gnidé par ses écuyers, il ne cessa de se battre tant que dura l'affaire qui s'était engagée. On assure que c'est à la suite de cet évènement que nos aïeux, il y a environ huit siècles, inventèrent le jeu du Colin-Maillard.

# LA SEMAINE. GALENDRIER HISTORIQUE.

7 Septembre 1559. — Mort d'Estienne (Robert), imprimeur, fils d'Estienne (Heari Ier), celèbre imprimeur, qui a beauceup contribué, avec sa famille, à perfectionner l'invention de Guttemberg. Ses presses étaient établies au faubourg Saint-Jacques; les ouvriers, les domestiques employés dans sa maison, parlaient la langue latine, qui était de même le seul moyen de communication entre douze savans que Robert Estienne avait appelés chez lui de diverses parties du monde pour l'aider de leurs lumières. François Ier le protégea, et lui donna là direction de l'imprimerie royale. Après la mort du roi, il fut persécuté, et mourut à Genève (Voyez 13 septembre).

7 Septembre 1785. — Afort de Léonard Euler, géomètre, né à Bâle. Il dirigea en Russie l'académie fondée par Pierre-le-Grand. Une partie de sa vie se passa à Berlin.

- 8 Septembre 70. Prise de Jerusalem par Titus.
- 8 Septembre 4851. Prise de Varsovie.

9 Septembre 4087. — Mort de Guillaume-le-Conquérant, roi d'Angleterre. Il était fils du due Robert-le-Diable et de la fille d'un tanneur de Falaise. Il ent d'abord à combattre les collatéraux légitimes de son père, pour assurer son héritage de la Normandie; son activité guerrière et son ambition se dirigèrent ensuite vers l'Angleterre, et, du 14 octobre 4066, date de la bataille d'Hastings, à l'année 4070, il fit la conquête de ce pays. Après avoir soumis la population saxonne

par la force des armes, sa politique parvint à détruire en elle toute force et tout esprit de nationalité. Son fils Robert-Courte-Botte tenta vainement de soustraire le duché de Normandie à son autorité. Une querelle étant survenue entre Guillaume et Philippe I'r, roi de France, le Conquérant s'avança avec ses troupes vers Paris, ravageant tout sur sa route; mais il fut renversé de son cheval en franchissant les décombres de la ville de Mantes, livrée aux flammes, et il mourut abandonné de ses fils et de ses seigneurs. Quelques moines lui achetèrent et lui creusèrent une fosse.

40 Septembre 1625. — Mustapha Ier, empereur ottoman, frère d'Achmet Ier, est déposé après quatre mois de règne, pour cause d'imbécillité. Les Janissaires, ayant assassiné Othman, son successeur et son neveu, voulurent le replacer sur le trône, mais il était devenu fon furieux. Il fallut le renfermer de nouveau dans le sérail, où Amurat IV le tit étrangler.

40 Septembre 1649. — Mort de Goudelin on Goudouli, poète languedocien. Il composa plusieurs morecaux en vers français: de ce nombre est le Chant royal, qui obtint la lleur du souci aux Jeux floraux. Un poème sur la mort de Henri IV fut traduit en vers latins, et presque toutes ses œuvres furent reproduites dans les langues étrangères. Il était ne à Toulouse.

11 Septembre 1808. — Mort de Mutis, naturaliste et astronome espagnol. Il fut directeur de l'expédition botanique du royaume de la Nouvelle-Grenade, et astronome royal à Santa-Fé de Bogota. Ses vastes connaissances en hotanique ont surtout répandu son nom en Europe.

42 Septembre 4764. — Mort de Rameau, compositeur français, né à Dijon. Ce n'est qu'après avoir atteint sa cinquante-deuxième année qu'il composa les Indes galantes, Castor et Pollux, Dardanus, la Princesse de Navarre, Pygmalion, Anacrèon, et un grand nombre d'autres partitions. Il avait fait antérieurement la musique de Samson, tragédie de Voltaire, et d'Hippolyte et Arieie, tragédie de Pellegrin.

45 Septembre 4592. - Mort de Michel Montaigne.

45 Septembre 1658. - Mort d'Olivier Cromwell.

45 Septembre 4680. — Mort du dernier Elzevir ou Elzevier. La famille des Elzevier, qui s'illustra dans l'art de la typographie pendant le xvue siècle, compte douze imprimenrs célèbres; mais ou accorde une preférence marquée à six d'entre eux: Isaac, Bonaventure, Abraham, Jean, Louis et Daniel. C'est avec Daniel, ills de Bonaventure, que s'éteignit leur race; il avait pour parrain Daniel Hensius, et pour marraine la femme de Meursius. Il fut associé successivement avec son cousin Jean, à Leyde, et avec Louis II, à 'Amsterdam.

#### LE DIAMANT.

SES QUALITÉS. — SES DÉFAUTS. — DIAMANT DU RAJA DE MATAN. — DE L'EMPEREUR DE-RUSSIE. — DE L'EMPEREUR D'AUTRICHE, — LE RÉGENT. — LE DIAMANT DU ROI DE PORTUGAL. — ART DE TAILLER LE DIAMANT. — MINES. — RECHERCHES DES DIAMANS AU BRÉSIL.

Le diamant, considéré par la science, n'est autre chose que du charbon pur; mais sa dureté, son éclat, la propriété qu'il a de briser la lumière et de la faire jaillir souvent en faisceaux de mille couleurs, l'ont dans tous les temps rendu précieux : le plus estimé est celui qui est d'une entière limpidité. La perfection du diamant consiste dans son eau, dans son lustre et dans son poids; ses defants sont, la teinte jaunâtre, les glaces, les pointes de sable rouges on noires.

Aux Indes, pendant la muit, les diamantaires pratiquent dans un mur un trou d'un pied carré, et y metient une lampe : à sa clarté ils examinent l'eau des pierres brutes, les pointes qui peuvent s'y trouver, ou leur netteté.

Les anciens pensaient que le diamant s'amollissait avec le sang de bouc chand, et qu'il ponvait résister au marteau; la fausseté de cette croyance est démontree : rieu ne pent amollir cette pierre précieuse, mais sa dureté n'est pas telle qu'elle puisse résister à un choe violent; on la brise sur l'enclume et sous le marteau.

Les diamans, en Europe, se pèsent au carat, petit poids composé de quatre grains.

Le diamant brut, reconnu pour ne pouvoir pas être taillé, à cause de sa couleur ou de ses taches, se vend à raison de 50 à 36 franes le earat. On le broie pour former la poudre de diamant qu'on nomme égrisée, et qui sert à tailler, polir, graver les différentes pierres.

Lorsque le diamant peut être taillé, sa valeur augmente, et souvent hors de proportion, à mesure que la grosseur de la pierre est plus considérable.

Les diamans de 5 ou 6 carats sont déjà de fort belles pierres; ceux de 12 à 20 sont rares; on n'en connaît que qu'elques uns qui dépassent 100 carats.

Le plus gros diamant connu est celui du raja de Matan à Bornéo : il est évalué à plus de 500 carats (plus de deux onces). Celui de l'empereur du Mogol était de 279 carats. et avait été estime par Tavernier à près de 12 millions de francs; il le compare à un œuf coupé par le milieu. Celui de l'empereur de Russie pèse 195 carats ; il est de la grosseur d'un œuf de pigeon, et de mauvaise forme; il a été acheté 2,160,000 francs et 96,000 francs de pension viagère. Le diamant de l'empereur d'Autriche pèse 459 earats; il a une teinte jaunatre, est taillé en rose, et de mauvaise forme; il est estime 2,600,000 francs. Le diamant de la couronne de France, qu'on nomme le Régent, pèse 156 earats; il pesait 410 carats avant d'être taille; on assure qu'il a couté deux années de travail. Il est remarquable par sa belle forme, ses belles proportions et sa parfaite limpidité; il est regardé comme le plus beau diamant de l'Europe. Il fut acheté par le due d'Orléans, alors régent, 2.250,000 francs, et il est estimé plus du double. Tous ees beaux diamans viennent de l'Inde. Le plus gros qu'on ait trouvé au Bresil, et que possède le roi de Portugal, est, suivant les plus fortes estimations, de 120 earats.

Jusqu'à la fin du xve siècie, on n'a employé que des diamans bruts; les plus recherchés étaient alors ceux qui présentaient une figure pyramidale, que l'on nommait pointes naïves, et que l'on montait de manière qu'ils présentassent cette pointe en avant. Ce ne fut qu'en 4576 que Louis de Berguem découvrit l'art de tailler le diamant et de le polir au moyen de sa propre poussière, et ce fut alors seulement qu'on connut toute la beauté de cette substance. Les deux espèces de taille usitées aujourd'hui sont la taille en rose pour les pierres de pen d'epaisseur, et la taille en brillant pour les pierres d'une épaisseur suffisante, et par conséquent d'un plus hant prix.

Les principales mines de diamant se trouvent au Brésil, aux Indes Orientales dans les royaumes de Golconde, de Visapour et de Bengale, et dans l'île de Bornéo.

La recherche du diamant est à peu près libre aux Indes; seulement il existe un droit payable aux chefs des contrées où elle a lieu. Au Brésil, le gouvernement se l'est réservée; mais il emploie à ce travail des nègres que lui Jouent des

particuliers qui en obtiennent le privilége. Ce mode de location est, à ce qu'on assure, la principale source de la contrebande, qui est très considérable et fait entrer dans le commerce les diamans les plus gros et les plus beaux. Ces nègres sont cependant surveillés très rigoureusement par des inspecteurs qui ne les perdent pas de vue dans aucun de leurs mouvemens; ils sont aussi encouragés par des primes, suivant la grosseur du diamant qu'ils trouvent : celui même qui a trouvé un diamant de 47 carats et demi est mis solennellement en liberté, et son maître est indemnisé.

Le lavage des parties terreuses où l'on cherche le diamant se fait sous un hangar, sur une espèce de plancher incliné, partagé dans sa longueur en différens compartimens ou caisses, dans chacune desquelles est un nègre. Un courant d'eau est amené vers la partie supérieure, où se trouve un tas de cascalho, dont chaque laveur fait successivement tomber quelque partie pour la bien laver, et chercher ensuite dans le gravier qui reste les diamans qui peuvent s'y trouver. Il y a ordinairement vingt nègres dans chaque atelier; plusieurs inspecteurs assis sur des banquettes élevées, placées vers la partie supérieure des caisses, sont armés de fouets.

Aussitôt qu'un nègre a trouvé un diamant, il doit en avertir en frappant des mains, et le remettre à un inspecteur, qui le dépose dans une gamelle suspendue au milieu de l'atelier. Chaque soir cette gamelle est portée à l'officier principal, qui compte et pèse les diamans, et les enregistre.

C'est le Brésil qui fournit aujourd'hui tout le commerce des diamans. Il en parvient en Europe de 25 à 30,000 carats bruts par an, c'est-à-dire de 40 à 13 livres, qui sont réduits par la taille à 8 ou 900 carats.

# MAGIE NATURELLE.

Ici l'on voit la fille invisible : c'est souvent en ces termes que des escamoteurs, qui prennent le titre de physiciens, annoncent au public l'illusion d'acoustique dont nous allons entretenir nos lecteurs.

L'appareil qui sertà cette expérience de magie naturelle, et dont la construction est due au physicien Charles, est représenté en perspective dans la figure 1, en plan dans la figure 2, et en coupe dans la ligure 5.

Quatre montans AAAA sont unis à leur extrémité supérieure par quatre barres BBBB, et par quatre barres sem-

hlables à leur extrémité inférieure. Quatre forts fils de fer courbés aaaa partent de ces montans, et se réunnissent en c. Une boule creuse en enivre jaune M, d'environ un pied de diamètre, est suspendue aux fils de fer par quatre rubans bbbb. Enfin, à la houle de cuivre sont fixees les extrémités de quatre trom-



pettes TTTT, dont le pavillon est tourné en deliors.

C'est là tout ce qu'on voit de l'appareil, qui, bien que fixe sur le plancher, a toutes les apparences d'un meuble qu'on pourrait placer dans tont autre coin de la pièce, dont il occupe ordinairement le milieu. Le spectateur invité à faire une question approche sa bouche du pavillon de l'une des trompettes, et parle; aussitôt toutes les trompettes lui

répondent assez haut pour que la réponse soit entendue des personnes qui auraient l'oreille près des pavillons; mais en même temps, le son de voix paraît être celui d'un enfant, bien que, comme nos lecteurs l'ont déjà soupçonné, la réponse sorte de la bouche d'une femme d'un esprit assez cultivé pour répondre avec justesse aux questions, souvent subtiles, que lui font les spectateurs.

La boule M et ses trompettes sont parfaitement isolées, et ne communiquent avec aucun corps capable de couduire



le son. C'est ce dont on peut se convainere en faisant osciller la boule, et en touchant les rubans, qui, comme tous les tissus flexibles, sont plus propres à amortir les sons qu'à les propager. Quant à l'encadrement AB, on n'y voit qu'un support pour la boule M, et une protection conte les chocs qu'elle

pourrait recevoir; enfin, l'étrangeté de la voix qui répond achève de mettre l'intelligence en défaut. Le procédé au moyen duquel on parvient ainsi à tromper les spectateurs par leur propre raisonnement est pourtant des plus simples. Dans deux des harres horizontales BB, fig. 2, est un petit tube, s'ouvrant en face de deux des trompettes, et communiquant à un troisième tube qui descend dans le corps de l'un des montans B, conme on le voit figure 3, et de là sous le plancher ff, pour pénétrer ensuite, dans la direction fh, dans la pièce N où se tient la femme invisible. Dans la cloison qui sépare cette pièce N de celle où est l'apparcil, est un petit trou, qui permet à la femme invisible de voir ce qui se passe dans l'assemblée, et par où elle peut



recevoir des signaux convenus de la part des personnes qui sont dans le secret. Lorsque l'on fait une question dans l'une des trompettes, les sons se transmettent à la femme invisible par les tubes cachés dans l'encadrement et qui servent également à transmettre la réponse, en donnant aux sons cette étrangeté qui résulte de leur passage dans les tubes.

Ce qui augmente encore la surprise, c'est que, presque toujours, les questions sont faites à voix basse, au mileu du bruit, de manière à n'être pas entendues des personnes le plus rapprochées de celui qui les fait et que la réponse arrive toujours précise, et souvent rendue piquante par quel que allusion à des circonstances qui paraîtraient ne pouvoir être connucs que des personnes présentes dans la pièce même.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE Sont rue du Colombier, n° 30, pres de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 50.

#### SUR LA DESCENTE DANS LES MINES.

Les matières minérales que l'on exploite par les travaux souterrains étant distribuées suivant diverses formes dans le sein de la terre, il en résulte que les mines, qui ne sont que les cavités produites par l'enlèvement de ces matières, présentent elles-mêmes des aspects fort différens. Tantôt la matière minerale est disposée horizontalement, par couches plus ou moins épaisses et à des profondeurs plus on moins grandes; c'est de cette manière que se trouve la houille dans la plupart des pays. Tantôt la matière minérale est disposée comme de grandes plaques à peu près verticales ou fortement inclinées, qui se prolongent quelquefois sur d'énormes distances; elle se trouve là comme si elle remplissait de grandes fissures qui se seraient produites dans l'épaisseur de la croûte terrestre : c'est ainsi que l'on rencontre le plomb, l'argent et la plupart des métaux. Dans quelques cas enfin, mais plus rarement, le minerai est aggloméré en amas, de configurations et d'étendues très variées : les uns se perdent à leur extrémité dans la terre qui les entoure par une foule de ramifications; les autres, au contraire, sont tranchés sur les bords, comme des eulots de matière que l'on aurait fondue dans des creux préparés à l'avance; on en connaît dont les dimensions en tout sens dépassent plusieurs milliers de pieds. Ce sont ces amas qui donnent lien en général aux mines les plus surprenantes et les plus gigantesques : les unes sont remplies de minerai de fer, les autres de minerai de soufre et de cuivre, d'anthracite, de sel gemme, etc.

Lorsque le minerai que l'on veut exploiter est disposé par couches, on ouvre à la surface du sol un puits que l'on approfondit, tout en ayant soin de bien consolider ses parois, jusqu'à ce que l'on parvienne sur le gite. Quelquefois ces puits ont besoin d'être perces jusqu'à 1300 et 1800 pieds de profondeur avant d'arriver à leur but; c'est ce qui a lieu notamment aux mines de houille d'Anzin, de Rive de Gier, de Belgique, etc. D'antres fois, au contraire, et cela se voit surtont dans les pays de montagues, la couche minérale vient affleurer elle-même à la surface du terrain, sur la pente de la vallée : alors il n'est pas nécessaire de creuser un puits, et l'on s'enfonce directement dans la mine en ouvrant une galerie devant soi.

Quand le minerai est disposé dans des filons verticaux, on fait un puits qui descend directement dans le filon, et dans ce cas les déblais que l'on retire du puits forment eux-mêmes profit; mais comme les filons sont la plupart du temps légèrement inclinés par le flanc, et qu'on aurait des puits obliques on tortueux si on les approfondissait dans le filon lui-même, on aime mieux les percer à quelque distance audessus du filon, de manière à le recouper directement à la profondeur que l'on désirc. Il y a cependant dans beaucoup d'endroits des puits tortueux creusés suivant toutes les inflexions du filon : tel est le fameux puits de la mine d'argent d'Andreasberg dans le Harz, qui descend à 2,400 pieds de profondeur sans quitter le précieux filon; mais cette espèce de puits n'est pas commode et n'est pas d'un fréquent usage. Dans quelques localités, lorsque l'on a affaire à un filon très épais et enfermé entre des rochers assez solides, on se dispense même de faire un puits : on enlève la matière minérale au fur et à mesure sur toute son étendue, et l'on descend dans les entrailles de la terre en donnant naissance à une cavité qui ressemble à une vallée etroite et escarpée. C'est ainsi qu'exploitaient en général les anciens; mais il arrive, avec ce procedé, que les mines, n'etant point abritées, se remplissent d'une quantité d'eau considerable qu'il faut épuiser avec de grandes depenses quand elle ne trouve pas d'elle-même un écoulement naturel.

Dans ces différens eas , la manière de descendre dans les .

Tome I.

mines, et d'en faire sortir les déblais et les matériaux, présente des diversités qui sont imposées par la diversité des circonstances. Lorsque les puits sont verticaux, on y place



(Entrée d'une des mines de fer de Presberg, en Suède,)

des échelles verticales appliquées contre la mura lle sur toute la hauteur; c'est par là que montent et descendent les ouvriers. Pour éviter les aecidens, on donne à ces puits très peu de largeur, de sorte que lorsqu'ou est fatigné, on peut làcher les mains et s'appuyer le dos contre la paroi opposce, en gardant seulement les pieds posés sur l'échelon. On a soin de separer par une cloison ces conduits de la partie dans laquelle se meuvent les tonnes chargees de minerai ; la chute d'une seule pierre tombant de ces immenses bauteurs pourrait eauser beaucoup de désastres, lorsque tont un poste, souvent d'une centaine de mineurs, se trouve suspendu dans l'abime à cette longue et droite échelle. On a soin également d'établir des petits planchers, distans de 50 ou 40 pieds les uns des antres, qui ne laissent que l'onverture strietement nécessaire pour le passaze du corps, de sorte que si l'on venait à tomber, on se trouverait forcement retenu après une clinte comparativement peu considérable; cela arrête aussi les pierres et les pièces de charpente qui pourraient se detacher. C'est cette methode des échelles verticales, quelque singulier que cela puisse paraître, qui présente le moins de danger aux gens habitués à la pratame des mines. Dans beaucoup d'endroits, cependant, on aime mieux faire descendre et monter les mineurs par les tonnes qui portent ordinairement le minerai : cela est plus économique, ear la fatigue des cehelles, qui est souvent très grande, doit natu: ellement être comptee à l'ouvrier, et l'on sait qu'il est moins dispendieux de faire travailler des machines que des bras. Au reste, ce moyen si peu rassurant et | bruit des chars et des marteaux , et par instans le bruit resi espable de causer une impression involontaire à ceux qui, pour la première fois, se voient ainsi suspendus au-dessus u'un confice ou l'œil se perd, isolés dans une effrayante obsemite à peine troublée par une lampe enfumee avec une vitesse donce et tranquille comme celle d'une chute, et au notien du vacarme effroyable que font les machines, la chate des caux et les pistons des pompes; ce genre de voyage, toujours décrit par les voyageurs comme une descente aux enfers, est le seul que les curieux puissent sagement tenter, et même le seul qu'on leur permette quand la descente est profonde. Il est aise de se figurer la contenance et le désespoir d'un amateur arrivé au bas du puits pour s'en retourner, et apprenant qu'il fui reste à monter pendant deux heures ou deux heures et demie après la terrible échelle qui se perd au-dessus de sa tête, dans la sombre perspective du grand puits. Bien des courages et bien des vigueurs làcheraient les mains avant d'avoir surmonté tous les obstacles et gagné le sommet. Dans quelques mines peu visitées, et dans des puits de quelques centaines de pieds seulement, il n'y a pas même d'échelles , et l'on descend en s'appuyant des pieds et des mains contre des entailles faites dans le rocher, on contre de grands trones de sapins garnis de crans et de dentelures.

Lorsque les mines sont établies dans des amas considere-Hes, on y descend parfois très commodement, par de grandes rampes inclinées en pente douce, on même par des escaliers. Souvent aussi, dans les montagnes, on entre par une galerie toute droite comme dans une allee ordinaire; ces galeries horizontales servent en général à l'écoulement des eaux; dans quelques endroits ces rivières, souterraines servent de eanaux de navigation, et portent des bateaux; dans plusieurs autres, au-dessus du courant se tro ive un plancher solide, et un chemin de fer servant à conduire les chariots.

Lorsque les mines sont exploitées à ciel ouvert, on descend ordinairement de gradin en gradin par des marches taillées dans le 10c, ou par des cehelles. Telle est la belle mine de zine exploitée à quelques lieues d'Aix-la-Chapelle, et qui alimente les usines de la Belgique. Son ouverture supérienre, qui a près d'un quart de lieue de diamètre, a la forme d'un ovale alongé; et, semblable à un cirque immense, la mine descend d'étage en ctage jusqu'à une arène profonde, et qui chaque jour s'approfondit davantage.

Mais bien souvent les mines, quoique exploitées à eiel ouvert, ne sont point d'un aceès aussi facile; cela arrive lorsqu'elles sont trop étroites pour qu'on puisse leur donner ainsi un pourtour échelonné. Au lieu de ressembler à un amphitheatre, elles ressemblent alors à un gouffre effroyable, et leurs abimes, où l'œil plonge avec terreur du haut de la terre, sont ceux qui produisent sur l'imagination le plus d'effet. Nous donnons une vue des celèbres mines de fer de Presberg, en Suède, qui sont placces d'uns les circonstances dont nous parlons en ce moment. Il en existe quelques unes dans le Harz qui présentent un effet tont semblable, mais sur une profondeur moins grande. Dans le Harz, le filon est librement ouvert an jour jusque dans le fond, de sorte que l'on peut y travailler sans le secours des lampes, bien que dans les parties inférieures la lumière ne puisse parvenir que considérablement affaiblie. Les inégalités du rocher sont cause que, pour extraice le minerai, on s'est vu contraint de placer la charpente des machines fort avant au-dessus du précipiee, afin que les câbles puissent se monvoir sans obstacle. La même chose a lieu à Presberg; mais le spectacle que l'on a sous les yeux lorsque l'on s'avance sur le bord de cette légère et fragile plateforme, intimide l'esprit par bien plus de grandiose et de majeste; la vue, après avoir suivi long-temps les saillies et les anfrac nosites du rocher, finit par se perdre dans une nuit immense, d'où sort, comme un murmure confus, le l'retroussis sur le bras disparut, il fut onvert des deux côtés,

tentissant des explosions, semblables à un tonnerre in-

Le dessin que nous avons joint à cet article ne peut évideniment en donner qu'une faible idee : la perspective la plus frappante, et qu'aucun art ne saurait imiter, est celle qui se présente lorsqu'on s'avance dans le milieu du gouffre, et que l'on regarde sous ses pieds. A Presberg le fond de la cavite supérieure présente de nouveaux puits et de nouvelles galeries, qui forment comme une nouvelle mine qui prend son origine là où finit la première.

#### RISTOIRE DES VARIATIONS DU COSTUME DES AVOCATS EN FRANCE.

Au xine siècle, le costume des avocats n'offrait encore aucun caractère partieulier. Leur habillement était le même que celui de la ville, et se composait d'une sontane ou longue tunique, que recouvrait un manteau ou une robe. Les robes étaient sans manches. Le manteau était agrafé sur l'épaule droite, et était toujours ouvert de ce côté, en sorte que le bras droit était libre dans tous ses mouvemens. La coiffare e ait le bonnet d'étoffe que tout le monde portait; le chaperon à queue ne fut adopté que vers la moitié du siècle suivant. Les avocats plaidaient la tête eouverte, mais ils avaient soin de la découvrir toutes les fois qu'ils avaient des picces à lire ou des conclusions à prendre. Ils avaient la barbe rase, et une chevelure longue étalée sur les épaules; au lien d'être relevée sur le front, elle descendait presque sur les yeux.

xive siècle. - Le mantelet des avocats, plus alongé que celui des magistrats, descendait jusqu'aux talons, et était onvert des deux côtes. Les procureurs n'avaient aucun au tre costume qu'une soutane noire.

On distinguait les avocats consultans, les avocats plaidans, et les avocats écoutans. Le costume des consultans dans la grand'chambre on chambre dorce du parlement de Paris, consistait en une longue soutane ou simare de soie noire, reconverte d'un mantelet d'écarlate rouge, doublé d'hermine, relevé par les côtés, et attaché sur la poitrine par une agrafe on fermoir plus ou meins riche. - Le mantelet des plaidans était d'écarlate violette. - Les écoutans portaient la soutane noire, avec un mantelet d'écarlate blanche (confeur du noviciat).

xve siècle. — 1400 à 1450. — La soutane était reconverte d'un manteau fourré avec un retronssis sur le coude. Ce manteau était de costume obligé dans les cérémonies. La coiffure des avocats continuait d'être le chaperon fourré qui avait un appendice; on se servait d'un côté de cet appendice pour entourer son eou; on laissait pendre l'autre. Il y avait de petits marmouzets sculptés avec chaperons au commencement des barreaux de la chambre dorée.

1430 à 1500. — Le rapprochement des Bourguignons et des d'Armagnacs, la fusion du parlement de Poitiers et du parlement de Paris, qui fut transferé à Poitiers, amenèrent des changemens. Il était d'usage au harreau de Paris que la lecture des conclusions et pièces fût faite par les procureurs, la tête déconverte, ce qui épargnait à l'avocat plaidant la peine d'ôter son chaperon à chaque instant; mais à Poitiers, les avocats lisant eux-mêmes les conclusions et les pièces, ils détachaient l'appendice du chaperon, et le dépossient sur l'épaule, d'où ils le reprenaient au besoin; cet appendice fot dès lors garni de fourrures à ses deux extrémites. Il ne restait plus du chaperon que le bonrrelet ou bonnet rond, qui fit fermé à l'extrémité supérieure, et orne d'un gros bouton ou petite houppe.

Le manteau subit aussi un changement considérable; le

et se trouva ainsi transformé en une sorte de robe sans manches, ouverte sur la poirrine de manière à laisser voir la soutanelle noire.

Sous Louis XI, à l'imitation du roi, on ajouta une calotte noire sous le bonnet rond.

L'usage des robes écarlates s'abolit graduellement, et ne fut conservé que pour les audiences solennelles et les cérémonies; elle fut remplacée par une robe noire ou violette, à laquelle on attacha de larges manches. Le haut de cette robe fut recouvert par le collet de la chemise rabattu, ce qui, par suite, fit donner le nom de rabat à cette espèce d'ornement. Les avocats, suivant l'usage général, avaient aux pieds des patins.

Sous Charles VIII et les deux premières années du siècle de Louis XII, le bonnet rond fut accompagné de quatre cornes, distribuées à distance égale, et qui permettaient à la main de saisir plus facilement le bonnet.

Les avocats plaidaient la tête couverte après ces mots du président : Couvrez-vous, TEL. Ils ne se découvraient qu'en lisant les pièces et non la loi : La Roche-Flavin, président au parlement de Toulouse, prétend que les procurents restaient à genoux dans le parquet pendant les plaidoiries (Des Parlemens, t. 4, p. 505).

Les avocaés portaient, au lieu d'un portefeuille, un sac dans lequel étaient empilées les pièces; ils y fouillaient à l'audience. Cet usage dura long-temps, comme on le voit par la comédie des *Plaideurs*.

xvi<sup>e</sup> siècle. — Sous François I<sup>er</sup>, les robes eurent une forme large et ample. De jeunes avocats tentèrent d'entrer avec des robes de soie taillées d'une façon élégante, avec des pourpoints et chausses de coulenr; mais une ordonnance royale de 4540 défendit « à tous juges, avocats et autres gens de pratique, de patrociner, et d'entrer aux prétoires et juridictions, sinon en habit décent, robe longue et bonnet roud. » Plus tard, François I<sup>er</sup>, blessé à la tête par un tison, étant devenu chauve, porta la barbe, et la cour imita son exemple; mais dès le commencement, les gens de robe trouvèrent la mise trop mondaine, et gardèrent le menton rase.

xvn° siècle. — Les avocats gardaient dans l'intérieur du cabinet, pour recevoir des cliens, la soutane ou simarre en soie, sous la robe à larges et longues manches. La barbe, malgré les premières résistances contre la mode, était devenue une partie obligée du costume. Lorsque Le dis XIV, encore adolescent, suppléa à l'absence de sa barbe, par deux moustaches et une en pal au menton, la cour et le barreau l'imitérent. Parvenu à l'âge viril, le roi remplaça la moustache en pal par un petit bouquet sous la lèvre inferieure, on fit de même au Palais. Enfin, dans sa vieillesse, Louis XIV se rasa complètement, et tous les mentons des avocats redevinrent ras comme avant François I°r.

xvine siècle. — 4700 à 4750. — Au lieu de légères perruques, formées de trois parties et d'une calotte, ainsi qu'il était d'usage sous Louis XIII, les avocats portaient, à la suite du règne de Louis XIV d'immenses perruques; au lieu du large collet de chemise orné de glands, ils portaient une lougue cravate brodée et accompagnée de dentelles.

Sous Louis XV, la grande perruque fut remplacée par une perruque plus légère, ou par une longue chevelure.

Les avocats abandonnerent la simarre pour la robe; mais les magistrats la conservèrent. Le rabat prit la place de la cravate; on le divisa en deux parties de couleur bleue, et encadrées de bordores blanches, qui étaient dans le commencement d'une largeur prodigieuse.

De 4750 à 1775, les robes moins amples drapaient avec plus de grâce; les bordures des rabats devinrent plus étroites. Les bonnets carrés ou taillés en cône furent surmontés d'une houpe de soie flottante. La chevelure naturelle on artificielle fut bouelée, pondrée, et terminée par un appendice de longs cheveux, qui descendaient sur les épaules, et se roulaient à l'eur extrémité, en une seule boucle on en plusieurs.

Le costume de vi le obligé était l'habiltement noir de drap, étamine, soie ou velours, suivant la saison. Un jenne avocat n'eût pas osé se montrer en habit de confeur, hors le temps des vacances.

2 septembre 1790. — Article 10 d'un décret de l'assemblée constituante:

« Les juges étant en fonctions porteront l'habit noir, et auront la tête converte d'un elapeau roud, relevé par le devant, et surmonté d'un panache de plumes noires. — Les commissaires du roi ctant en fonctions auront le même habit et le même chapeau, à la différence qu'il sera relevé en avant par un honton et une gance d'or. — Le greffier étant en fonctions sera vêtu de noir, et portera le même chapeau que le juge, et sans panache. — Les huissiers faisant le service de l'audience seront vêtus de noir, porteront au cou une chaîne dorée descendant sur la poitrine, et auront à la main une canne noire à pomme d'ivoire. — Les hommes de loi ci-devant appelés avocats, ne devant former ni ordre ni corporation, n'auront aucun costume particulier dans leurs fonctions. »

xixe siècle. - Un décret du 14 décembre 1810 a réintégré l'ordre des avocats dans son nom, son cestume, ses fonctions et ses principes. Le costume se compose de l'ancien honnet rond ou carré, garni d'une bordure de velouis à l'extrémité inférieure, et surmonté d'un bouton noir; l'appendice du chaperon reste fixé sur l'épaule gauche, et la robe noire à larges manches est retroussée derrière; le rabat, ordinairement en une seule pièce, est blanc. Un costume neuf semble prouver peu d'ancienneté au palais, et par consequent peu d'habitude des affaires; aussi, la plupart même des jeunes avocats portent des robes et des bonnets à demi usés. L'habillement sous la robe doit être noir. Un avocat qui a une eravate noire, et qui laisse apercevoir un habit ou un pantalon de couleur, s'expôse à recevoir les remontrances des présidens. Celui qui écrit cet article a été censaré en cour royale, parce qu'en plaidant, un de ses gestes avait trahi son habit bleu. A la fin de l'année de 4850, et pendant une partie de l'année 1851, on a vu quelques avocats plaider avec des monstaches; quelques uns portent encore anjourd'hui d'epals favoris qui se joignent sons le meaton.

# ABBAYE DE ROYAUMONT, DÉPARTUMENT DE SEINE-ET-OISE.

Nous domons la gravure des debris de l'abbave de Royaumont, autrefois celèbre par ses richesses et la beaute de son architecture. Elle est situee à deux lienes de Goantilly. Le cloi re fat fondé par saint Louis, en l'année 1250, Les chroniques racontent que dans cette année 1250, quatrième du règne du saint roi, Louis fit le vœu de construire une abbaye remarquable par le luxe de son architecture, et de ses ornemens. Elle fut élevée dans un lieu qu'on appelait Cuimont, et du nom du roi, elle se nomma Mons regalis, Mont royal : il y institua un abbé avec vingt moines de l'ordre de Citeaux; des biens très considérables lai furent consacrés, et son întérieur fut oune avec la plus grande somptuosité. Saint Louis se recirait souvent dans cette abbave pour prier: il y servait les malades, mangeait au refectoire avec les moines, et conchaît avec eux dans le dortoir. Cinq de ses enfans ont ete enterrés dans l'eglise de cette abbave. Avant

sa destruction, on y voyant plusieurs tombeaux de grands seigneurs, entre autres celui de Henri de Lorraine, comte d'Harcourt, mort en 1666; ce tombeau était l'un des chefs-d'œavre de Coyzevox.



(Restes de l'Abhaye de Royaumont.)

Après la révolution, l'abbaye de Royaumont a été vendue, ses vastes bâtimens ont été consacrés à une filature de coton, fabrique de tissu, et une blanchisserie. L'église de saint Louis a été démolie, et ses matériaux ont servi à bâtir un petit village, dont toutes les maisons sont renfermees dans l'ancien enclos des moines. Il y a peu d'années on a découvert le cœnr de l'un des dues de Lorraine, dans une chapelle qui lui avait été dédiée. On a aussi trouvé dernièrement le corps d'un moine parfaitement conservé. Ce qui reste de cette antique abbaye, et le fragment reproduit par notre gravure, font vivement regretter la destruction de ce monument de l'art gothique.

L'usage du lait d'duesse, si général maintenant en Europe, et que recommandent tous les médecins aux personnes epuisées on aux poitrines délicates, fut introduit en France par un juif. Voici comment: François Ier se trouvait très faible et très incommodé; ses fatigues guerrières et ses excès l'avaient réduit à un état de langueur qui s'aggravait tous les jours: les remèdes n'y changeaient rien. On parla

alors an roi d'un juil de Constantinople qui avait la réputation de guérir ces sortes de maladies. François I<sup>er</sup> ordonna à son ambassadeur en Turquie de faire venir à Paris ce docteur israelite, quoi qu'il en dût coûter. Le médeein juif arriva, et n'ordonna que du lait d'ânesse; ee remède doux réussit très bien au monarque, et tous les courtisans des deux sexes s'empressèrent de suivre le même régime.

#### LA GUÊPE ICHNEUMON ET LA SAUTERELLE

Dans le récit de ses voyages en Grimée et en Turquie, Webster rapporte qu'aux environs d'Odessa on trouve des myriades d'insectes ailés appartenant à la famille des quépes ichneumon, occupés à tuer et à enterrer des criquets voyageurs, espèces de sauterelles. Ces guèpes volent à l'improviste sur les sauterelles, se fixent sur leur dos, serrent leur corps fortement au moyen de leurs longues pattes, de manière à les empêcher de déployer leurs ailes et de s'élancer dans l'air. La victime s'est bientôt épuisée en vains efforts pour s'arracher à la violente étreinte de son ennemi; alors la guèpe ichneumon applique les pinces vigoureuses dont sa bouche est armée au con de la sauterelle, et lui enfonce son dard aigu entre la tête et le corps; en peu d'instans la

sauterelle meurt. Le dard de la guèpe est formé de deux petits aiguillons affilés, qui renferment un petit tube ereux. Pendant quelque temps la guèpe ichneumon reste attachée au corps inanimé, soit pour en sucer le sang, soit pour y déposer ses œufs: sur ce point les observations sont encore imparfaites.



(Sphex ou Guépe ichneumon.)

Mais ce qui est le plus remarquable, c'est qu'elle a préparé d'avance une petite fosse qu'elle a creusée rapidement, en se servant de ses pattes et de ses pinces : elle y traîne le cadavre qui doit servir de proie à ses larves, le recouvre de la terre fraichement remuée, et a grand soin d'aplanir cette tombe, qu'elle bat et foule long-temps de ses pattes avec patience.

Le docteur Lee a observé ces faits curieux près d'Odessa dans l'automne de l'année 1825. La guèpe iehneumon rend ainsi, dans ces contrées infestées de sauterelles, les mêmes services que, dans nos campagnes, les petits oiseaux qui dévorent les hannetons.



# DES AQUEDUCS ROMAINS.

#### AQUEDUC DE COUTANCES, DÉPARTEMENT DE LA MANCHE.

Il est peu de monumens qui puissent mieux que les aqueducs donner une idée des constructions nobles et grandioses des Romains; les sommes immenses qu'ils ont du coûter, les obstacles qu'il a fallu vaincre, l'aspeet imposant qu'ils présentent, attestent à quel degré de luxe et de grandeur ce peuple était parvenu. L'Italie était couverte d'aquedues, et Rome à elle seule, snivant Procope, en possédait quatorze, qui servaient à remplir 156 bains publics ou par-

ticuliers, 1,552 lacs ou grands bassins et réservoirs, 16 thermes, 6 naumachies (spectacles où l'on représentait des batailles navales), sans compter les nombreux cananx souterrains consacrés à la propreté de cette ville. On admire encore en Espagne celui de Ségovie, aussi bien conservé que si l'on venait de l'achever. La Gaule etait celle de toutes les provinces romaines qui en possédait le plus, et l'on voit encore les ruines de ceux de Lyon, Metz, Orange, Fréjus, Nimes, Toulon, Arcueil, etc.

Celui de Contances , amprès de la ville du même nom , dans le département de la Manche , a conservé sa construction originaire , à l'exception des cintres de onze arches , qui ont été réparés dans des temps postérieurs.

Les eaux qu'il portait venaient de la fontaine de l'Ecoulanderie, ainsi appelée du nom de l'endroit où elle se trouve. Des canaux de terre les conduisaient de là dans un réservoir éloigné de soixante pas; ce bâtiment, recouvert en audoise, cachait un autre bassin de 4 pieds de large, 6 de long et 2 de profondeur. De là, l'eau, traversant une grande pièce de terre plantée en pommiers, dite la Croûte aux Moines, venait aboutir sur la grande place, en face la cathédrale. Il



(Aqueduc de Coutances.)

avait 1,864 pieds de longuenr, et était situé dans une vallée, entre deux coteaux auxquels il tenait.

Ce monument a 58 pieds d'élévation sous voûte, depuis le bas de la prairie. La voûte a 40 pouces d'épaisseur, et les eananx, avec les travaux en terre qui les recouvrent, I pied. De seize arcades qui soutenaient les eanaux, il y en a treize du côté de la ville qui ont 22 pieds d'ouverture; la quatorzième n'a que 15 pieds, la quinzième 16 pieds, la seizième 41 pieds, et est à 76 pieds d'éloignement des autres, ce qui paraît n'avoir été fait que pour faciliter le passage de la route qui la traverse. Les piliers sur lesquels reposent les areades ont 10 pieds de large sur 17 de long. Cet aquedue, que l'on eroit du 111º siècle, a reçu des réparations qui ont lini par en altérer le caractère; cependant on distingue encore que la partie romaine a été construite en pierres brutes, plus larges que hautes, et posées pour ainsi dire à l'aventure, sans dispositions d'assises ou de lits. Le mortier dont on s'est servi, s'étant empâté dans les pores de la pierre, a donné une grande solidité à la construction. La réparation la plus importante a été faite en 1159, et on voit encore le nom d'un seigneur qui y a contribué par ses largesses; mais, depuis, les habitans se sont lassés de dépenser de l'argent pour cet entretien, en sorte que les canaux se sont detériorés, l'eau n'y est plus venue, et l'aqueduc de Coutances n'est plus maintenant qu'une belle ruine.

Invention des eartes. - Leur signification. - On sait que ce fut en 1362, pour amuser Charles VI pendant sa démence, que les eartes furent inventées. As vient d'un mot latin, qui servait à désigner une pièce de monnaie. Au piquet, dit un chroniqueur, les as l'emportent même sur les rois, parce que, selon le vieil adage, l'argent est le nerf de la guerre; et qu'un roi sans argent serait bien faible. Le tréfle, herbe abondante dans nos prairies, indique qu'un général ne doit jamais établir son camp que dans des lieux où il peut faire subsister son armée. Les piques et les carreaux désignent les magasins d'armes. On voit encore aujourd'hui des piques dans nos arsenaux; les carreaux étaient une espèce de flèches, fortes et pesantes, qu'on nommait ainsi parce que le fer en était earré. Les ewurs sont évidemment l'enblème de la valeur des chefs et des soldats : David, Alexan dre, César, Charlemagne, sont à la tête de chaque quadrille; e'est que les meilleures troupes ne peuvent rien sans l'expérience et le courage de leurs généraux. Le titre de varlet était fort honorable, et les seigneurs le prenaient jusqu'à ce qu'ils fussent armés chevaliers; aussi a-t-on nommé les quatre valets, Ogier, Lancelot, Lahire et Hector, qui étaient des capitaines distingués. Dames, L'anagramme de Regina est

Argine; e'est Marie d'Anjou, femme de Charles VII; Rachel représente Agnès Sorel; Pallas, la valeureuse Jeanne d'Are, et Judith, Isabeau de Bavière, femme de Charles VI. Il est facile de reconnaître Charles VII dans le roi de plque. David perséenté par son père Saül, attaqué par son fils Absalon, représente Charles VII déshérité et proscrit par Charles VI, reprenant ses Etats à main armée, et tourmenté depuis par son fils, qui troubla par ses complots les dernières amées de son règne, et même causa sa mort.

Pandeetes. — Le manuscrit des Pandeetes ou du Code, cette vaste compilation de lois romaines, qui a inspiré la plus grande partie de la législation moderne, fut appelé long-temps Pandectes florentines. Le manuscrit original avait été trouvé, vers 1150, dans le pillage d'Amalfi, et l'empereur Clotaire en avait fait présent à la

ville de Pise. Les Florentins s'emparèrent de Pise, et le manu scrit transporté à Florence, au palais de la république, dans un cabinet magnifiquement décoré, où le manuscrit fut-déposé, revêtu d'une converture de couleur de pourpre, garnie de têtes de clous, de brossettes et d'agrafes d'argent, avec plaque de même métal à tous les angles, et ornemens suivant le goût du temps. Il fut confié aux religieux bernardins, qui ne le laissaient voir qu'à certains jours de l'année, comme de saintes reliques; le premier magistrat assistait à cette cérémonie, tête découverte, ainsi que les religieux, qui tenaient respectueusement des flambeaux allumés.

### BASSIN DE LA LOIRE.

(Troisième article, - Voyez page 254.)

#### HISTOIRE

Ce superbe bassin que nous voyons aujourd'hui sillonne de nombreuses routes et de plusieurs canaux, n'offrit pas toujours un spectacle aussi agreable à l'œil du voyageur. 615 ans avant désus-Christ, Bourges, Araricum, etait la capitale de la Gaule, et Ambigat, son roi, envoyait ses deux nevenx Bellovèse et Ségovèse pour fonder des colonies en Italie et en Allemagne. Les forêts et les marais dont ce pays etait couvert ne lui permettaient pas de nourrir une nombreuse population, qui iznorait la puissance de l'industrie.

Lors de l'entrée de Cesar dans les Gaules, le bassin de la Loire était habité par les Arverni ou Auvergnats, Bituriges Cubi ou Berruyers, Boii ou Boiens entre la Loire et l'Allier, Carnides on Chartrains, Cenomani on Manecaux, Elvii ou Vivariens , Lemovices on Limousins , Mannetes on Nantais , Oldui ou Educus entre la Loire et la Saone, Pictones ou Poitevins, Segusiani ou Ségusiens des environs de Saint-Etienne, Turonnes ou Tourangeaux, Velluii on habitans da Velay, et Bourges en était alors la ville la plus importante. Assiègee par César, secourne, mais en vain, par l'illustre Vereingétorix, elle tomba au ponvoir des Romains, et 40,000 Gaulois y furent passés au fil de l'épée. Sous Auguste, le bassin de la Loire torma la partie septentrionale de l'Aquitaine, dont le nom vient d'aqua, eau, parce que ce pays ctait borne par l'Océan et qu'il abondait en sources, ruisseany, rivières ou marais. Quand l'empire romain s'écroulait devant les flots des barbares qui se partageaient ses déponilles , l'Aquitaine fut un moment occupée par les Vandales , puis livrée par Honorius aux Goths, qui la gardèrent jusqu'à la bataille de Vouillé près Poitiers, qu'ils perdirent en 507 contre Clovis. Incorporce dans la monarchie française, combien de fois les rives de la Loire virent, depu s Vouillé, les destins de notre patrie se decider dans leurs plaines!

Après l'expulsion des Goths par Clovis, ce prince et ses successeurs conservèrent dans l'Aquitaine le même système de gouvernement qu'ils y avaient trouvé. On y établit un due et des comtes pour administrer le pays d'après ses propres lois, au nom et sous l'autorité des rois de France. Les comtes rendaient la justice et commandaient les armées : ils avaient sons leurs ordres des viconites ou lieutenans. Ces offieiers qui furent d'abord amovibles, puisque Humbert, comte de Bourges, fut destitué par Charlemagne et remplacé par Saturnin pour avoir pris le parti du due de Vaifre, se rendirent, sur la fin de la deuxieme race, perpétuels et héréditaires, sauf l'hommage à la couronne. Qu'on se figure le bassin de la Loire tel qu'il était alors! une vaste forêt entrecoupée de que ques clairières sans communication, sans enfture, saus commerce, montrant les nombreux debris de ces superbes voies romaines, dont nous admirous encore quelques restes; des troupeaux cherchant péublement une chetive nonrriture au milieu des marais et des bruyères, de loin en loin, aux lieux où nous voyons ces charmans villages ornés de jolies maisons blanches couvertes de rouge ou de bleu, sur les hauteurs où nous cherchons les vieilles ruines d'un château féodal, se bâtissaient de pauvres moûtiers (monastères), on bien dominaient les forteresses des nobles maîtres de ces contrées. La terre mal cultivée, même autour du logis seigneurial, suffi-ait à peine à la nourriture des habitans. Lorsqu'une disette arrivait, les maladies et les privations moissonnaient ces malheurenses peuplades, dejà affaiblies par les guerres continuelles.

En 755, les Sarrasins, après avoir pris et pillé Bordeaux, ravagé le Berry et le Bourbonnais, s'avanecrent sur la Loire, ayant à leur tête Abderame, auquel la victoire avait toujours été fidèle. Charles Martel, qui gonvernait alors la France, marcha contre eux, et les ayant rencontrés pres de Châtellerault, au confluent du Clain et de la Vienne, sur le territoire des communes de Cenon et de Monssay-la-Bataille, en fit un tel carnage, que les chroniques du temps portent le nombre de leurs morts à 575,060. Après les Sarrasins parurent les Normands, qui ravagérent le Poiton et la Touraine. Ces plaies étaient à peine cicatrisées , que le bassin de la Loire , déjà en proie à toutes les horreurs des escarmonches feodales, fut ravagé par l'invasion ctrangère. Les Anglais parurent dans ses plaines, pour n'en soctir qu'après une guerre acharnée de plusieurs siècles. C'est encore près de Poitiers, dans les champs de Manpertuis, que le roi Jean II, dit le Pon, après avoir rassemble ses troupes à Chartres, fat battu et fait prisomier, le 9 septembre 1752. par le pamee de Calles , savnommé le Prince Noir, à eause de la couleur de ses armes. Journée à jamais fatale, où perit la fleur de la noblesse française, et qui ouvrit aux Anglais le cœur du royaume! Il fallut l'enthousiasme inspiré par Jeanne d'Are, les exploits de Dunois, Xaintrailles et Lahire, l'ascendant d'Agnès Sorel sur Charles VII, et le patriotisme des Français, de l'Auvergne, du Berry et du Bourbonnais, pour rendre au roi de France, que les Anglais appelaient par dérision le roi de Bourges, les nombreuses provinces qu'avaient perdues ses prédècesseurs.

A peine les Anglais étaient-ils chassés, que de nouveaux malheurs vinrent fondre sur le bassin de la Loire : les guerres de religion commencèrent. En 1562, Bourges fut pris par les calvinistes; en 1569, l'amiral de Coligny était battu par le due d'Anjon, depuis llenri III, dans les plaines de Moncontour; Sancerre se rendait en 1575, après un siège mémorable de sept mois, pendant lequel le vigneron Jean Potard et sa femme mangèrent leur enfant, qui venait de mourir de faim. Sanzay et Goas furent envoyés en Berry pour arrêter les courses des protestans qui tenaient La Charité. Montaré, gouverneur du Bourbonnais, avait investi Benegon, château habité par Marie de Brahançon, veuve de Jean Desbarces-Neuvy, sur le motif que cette dame protégeait les réformés. On attaqua (dit de Verneilli-Puiraseau dans son Histoire d'Aquitaine) avec environ 2,000 hommes ramasses çà et là dans les campagnes, ee château qui n'etait défendu que par une femme et cinquante hommes, et on le battit pendant quinze jours. La veuve Desbarres-Neuvy montait sur les brèches, armée d'une demi-lance, animant ses soldats par son exemple. Elle ne capitula qu'après avoir épuisé tous les moyens de défense, et le roi, touché de sa valeur, la fit mettre en liberté. Le château de Benegon, d'abord abandonné comme inutile, fut réparé par les protestans, auxquels il servit encore d'asile ou de retraite dans leurs courses. Ils s'étaient aussi rendus maitres de plusieurs autres places dans le Berry, telles que Lignières, Baugy, Lachapelle d'Angillon, Montfaucon et Châteauneuf. La Châtre, gouverneur de la province, entreprit de les seduire en se mettant à la tête de 700 mousquetaires, de plusicurs escadrons de eavalerie, et de quelques corps allemands. Après avoir surpris Meneton-sur-Cher, il attaqua Châteauneaf, défendu par Bauslry. La place fut prise d'emblée, mais le château ayant résisté, fut forcé de capituler, et la plupart des soldats furent précipités dans le Cher. La Châtre fut moins heureux devant Lignières, qui soutint plusieurs assauts, quoique sa garnison fût réduite à manger de la chair de cheval. Lachapelle d'Angillon, poste avantageux sur le chemin d'Orléans, fut aussi assiègé, mais Briquemant en fit lever le siège. Peu de jours après, Sanzay et Goas forcèrent cette ville de se rendre à composition. Baugy, qu'on attaqua ensuite, s'étant défendu vigonreusement, fut pris d'assaut, et sa garnison fut passée au fil de l'épée, à l'exception de sept hommes.

Dans les guerres de la Ligue, dit Butet, Bourges prit parti pour les Guises, et un joueur de luth nominé Jean La Fontaine, ainsi que plusieurs habitans, ayant formé, en 1586, le projet de livrer la ville et la grosse tour an roi de Navarre, furent découverts, pendus, et leurs têtes exposées devant cette tour. En 1589, Jacques Clément ayant assassiné Henri III, cette mort alluma avec une nouvelle force l'incendie de la guerre civile. Bourges, qui s'était déjà prononcé pour la Ligue, se déclara de nouveau pour elle : quelques villes suivirent son exemple, mais le reste de la province embrassa le parti de Henri IV. Ce même La Châtre dont nous avons parle, gouverneur du Berry, et ligneur forcené, se retira dans Bourges, y assembla des troupes, et de là porta le ravage sur tous les points; de leur côté, les seigneurs royalistes qui avzient reuni leurs principales forces dans les villes de Sancerre et d'Issondan, exerçaient de

eruelles représailles. On n'entendait parler que de combats, de villes prises et reprises, de pillages, d'incendies, de tous les excès, tristes et inévitables résultats des guerres civiles! Un état de choses aussi desastreux dara jusqu'en 4594, que La Châtre recommut l'autorité 'du roi, et lui remit la ville et la grosse tour de Bourges.

Lorsqu'en 1651 le grand Condé, gouverneur du Berry, excité par sa sœur, la duchesse de Longueville aux beaux yenx, avenglé par la haine qu'il portait au cardinal Mazarin, voulut commencer une nouvelle guerre civile, dite de la Fronde, c'est encore sur les bords de la Loire que se déci lèrent les destins de Louis XIV. Turenne obtint à Jargean, près d'Orleans, un succès tellement décisif, que la reine le remercia d'avoir sauvé l'Etat (Biographie Universelle, art. Turenne). Ce succès, qui venait d'arrêter les troupes du prince de Condé, prêtes à enlever la cour à Gien, n'avait pas mis le roi hors de tout danger, et le lendemain on voulut le faire partir pour Bourges; mais Turenne s'y opposa avec force. Condé, marchant avec 14,000 hommes contre ce dernier, qui n'en avait que 4,000, celui-ci dit froidement à son capitaine des gardes : « C'est iei qu'il fant périr. » L'ennemi se trouvant engagé dans un défilé, il fait volte-face, foudroic avec son artillerie une colonne qui ne pent se déployer, lui fait opérer sa retraite, et reprend paisiblement la route de Gien, où il va rassurer la cour. C'est à cette époque que la forteresse de Montrond, près Saint-Amand, occupée par les partisans du prince de Condé, qui, de là, faisaient des excursions à plus de dix lienes, fut demolic, après s'être rendue au comte de Palluau, le 1er sep-

Depuis ce moment, le bassin de la Loire n'eut plus à souffrir des calamités de la guerre, qu'en 1793, où éclata la révolte de la Vendée, qui désola pendant tant d'années les départemens de l'Ouest. L'insurrection, commencée par Cathelineau le marchand de laine, surnommé le saint d'Anjou, fut guidée par Charette, par Nicolas Stoftlet, ancien caporal de grenadiers au régiment de Lyonnais, et garde-chasse de la terre de Maulevrier; par Gigot d'Elbée, dit le général la Providence; par le marquis de Lescure, blessé à mort au combat de Latremblaye ; par Henri de Larochejaquelein, vainqueur aux Aubiers, à Beaupréau, à Thouars, tué, le 4 mars 1794, à Nouaillé près Chollet; et par plusieurs autres chefs sortis du pemple ou de la noblesse. Ces guerriers improvisés, attaqués vivement au nom de la république par Kléber, par la fameuse colonne infernale de Mayence, par le jeune Marceau, par Hoche, furent forces de céder.

Enfin, lorsque le soleil de l'empire eut pâli sous les frimas de la Russie, jeté ses dernières hieurs dans les champs de la Saxe et de la Ghampagne, disparu pour toujours dans les plaines de Waterloo, ce fut encore sur les rives de la Loire que se termina le grand naufrage, comme l'a dit Béranger. Cent mille soldats, débris de tant de guerres, se retirèrent sur la rive gauche, sous le commandement du maréchal Davoust, prince d'Eckmühl; et bientôt, ficencies par le maréchal Macdonald, dac de Tarente, ils se dispersèrent et rentrèrent paisiblement dans ieurs foyers.

# - LA SEMAINE.

#### CALENDRIER DISTORIQUE.

14 Septembre 1521. — Mort de Dante Allighieri, né à Florence en 1263. Il reçut en naissant le nom de Durante, mais dans son enfance, on lui donna, par abréviation, le nom de Dante, que le temps a consacré. Il avait intitude Comédie, sa trilogie de l'Enfer, le Purgatoire et le Ciel; la renommée ajouta depuis l'épithète de Divine. Il fant se

rappeler dans quelle obscurité les lettres et les sciences étaient plongées au XIVe siecles pour comprendre et admirer tonte la puissance du genie de ce poete, qui n'est assurément inférieur à aucun génie de l'arriquité. La ville de Florence était divisée en diverses catégories d'arts : Dante s'inscrivit sur le registre des médecius et des apothicaires. Dans une expédition des Guelfes contre les Gibelins d'Arezzo, il servit avec distinction dans la cavalerie des Guelfes florentins. Il fut chargé de quatorze ambassades. Après la mort de la belle Béatrix, qui inspira ses poésics, il se maria; mais il se sépara ensuite de sa femme. Dans la querelle des Blanes et des Noirs, il s'enrôla parmi les Blanes, et ce parti étant vaineu, une première sentence le condamna à l'exil et à la confiscation de ses biens; une seconde à être brûlê vif, lui et ses adhérens. Dante, proserit, vint en France, où il frequenta l'Université et les écoles de théologie. De retour en Italie, il mourut à Ravenne.

44 Septembre 4812. — Entrée de l'armée française à Moscou, et incendie de cette ville.

45 Septembre 4701. — Mort de Boursault, poète comique, auteur du Mercure galant et d'Esope à la ville.

45 Septembre 1750. — Mort de l'abbé Terrasson, auteur de Séthos, roman politique sur l'Egypte.

16 Septembre 1780. — Mort de Jacob Rodrigue Percirê, instituteur des sourds-mûets, prédécesseur de l'abbé de l'Epéc et de l'abbé Sicard. Avant de s'établir en France il avait ouvert une école de sourds-muets à Cadix.

16 Septembre 1824. — Mort de Louis XVIII.

47 Septemore 1594. — Un édit de Charles VI banuit de France les Juifs, qui avaient déjà été proserits plusieurs fois. Sous Philippe le Bardi, ils avaient été obligés de porter une come sur la tête : il leur était défendu de se baigner dans la Seine.

47 Septembre 1774. — Déclaration des droits dans le congrès général des Etats-Unis. Le congrès s'était réuni pour la première fois, le 4 septembre 1774, à Philadelphie. Le préambule de la déclaration contenait un résumé des injustices que les colons américains avaient subies, et des griefs dont ils demandaient le redressement; ensuite étaient énoncés les droits de l'homme.

17 Septembre 1825. — Mort de Bréguet, célèbre horloger-mécanicien. On lui doit un nombre extraordinaire de perfectionnemens et d'inventions.

18 Septemore 1796. — Dans la forêt d'Hochsteinball, le général Marcean est atteint d'une balle au cour. Un magistrat de Goblentz prononçant l'oraison funèbre du général ennemi dit ces paroles : « Au sein de la guerre, il soulagea les peuples , préserva les propriétés , et protegea le commerce et l'industrie des provinces conquises. »

Lord Byron ecrivit des vers sur son tombeau.

19 Septembre 1735. — Mort de Jean-Baptiste Vanloo, neintre français.

19 Septembre 1821. — Mort de Corvisart, médecin. Fils d'un avocat au parlement de Paris, il s'était d'abord livré à la science du droit, mais bientôt il s'adonna à sa vocation.

20 Septembre 1792? - Bataille de Valmy.

lemand. Les pièces qu'il a composées sont au nombre de plus | jouait d'une manière admirable, suivant madame de Staël, de soixante; mais c'est surtout à son talent extraordinaire d'ac- le rôle de Walstein dans la tragédie de Schiller.

20 Septembre 1814. — Mort d'Iffland, auteur et acteur al- | teur comique et tragique qu'il doit sa grande célébrité. Il

# LE VIEUX CHÈNE D'ALLOUVILLE,

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.



(Le vieux chênc d'Allouville.)

C'est dans le cimetière d'Allouville, à une lieue d'Yvetot, que l'on voit cet arbre, l'une des merveilles de notre France. Il a 50 pieds de circonférence auprès de terre, et 24 à hauteur d'homme; ses branches énormes s'étendent au loin et fournissent un vaste ombrage.

D'après les recherches des antiquaires de la Normandie, d'après les observations des naturalistes, ce chêne n'a pas moins de 900 aus d'existence.

A son sommet un petit clocher, que surmonte une croix en fer, couvre une petite chambre d'anachorète, garnie d'une conche taillée dans le bois. Le bas du troue a été orné intérieurement en chapelle, et a été consacré à la Vierge, vers l'an 1696, par l'abbé du Détroit, euré d'Allouville.

Pendant la révolution française, on tenta d'incendier ce vénérable monument historique, mais les habitans s'y opposèrent avec force et parvinrent à le sauver ; il mourra naturellement quand l'heure sera venue, et peut-être un grand nombre de genérations viendront-elles eneore tour à tour prier et se souvenir sous son feuillage.

L'aspect de cet arbre excite un intérêt encore plus grand peut-être que celui des édifices que nous ont légues les peuples éteints. Il nous semble qu'il y a réellement quelque ehose de plus éloquent dans cette végétation sans cesse renaissante qui a vu tant de fosses se fermer et s'ouvrir, dans cette écorce vive qui palpite sous le doigt, que dans les pierres muettes et froides des vieux temples; et nous ne connaissons pas d'historien qui nous ait plus touché que la tradition humble et pieuse qui raconte aux voyageurs les rois, les guerriers, qui se sont reposés contre ce trone antique, les

tronbadours qui l'ont chanté, ou les orages qui l'ont frappé sans le consumer jamais. On a déjà écrit des notions savantes, des mémoires curieux sur le chêne d'Allouville; mais rien ne peut tenir lieu des récits naîfs des villageois et de quelques minutes de méditation au seuil de la chapelle.

Dans Clarisse Harlowe, chef-d'œnvre de Richardson, romancier anglais, Lovelace explique à un de ses amis par quelles ruses il était parvenu à se faire considérer comme très instruit dans le monde : « Je m'étais fait, dit-il, deux règles de conduite : la première était, toutes les fois que je me trouvais dans une société où il y avait des étrangers, de les éconter tous parler avant de me donner la liberté de jaser moi-même; la seconde, si je trouvais quelqu'un d'eux au-dessus de ma portée, d'abandonner toute prétention aux nouvelles déconvertes, me contentant de louer ce qu'ils louaient, comme des beautés qui m'étaient familières, quoique j'en entendisse parler pour la première fois ; et e'est ainsi que je me suis acquis par degrés la réputation d'homme d'esprit. »

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 30.

#### CHIENS DES ESQUIMAUX.



(Chiens des Esquimaux.)

Dans les pays voisins du cercle polaire, la rigueur et la prolongation du froid opposent aux progrès de la végétation un obstacle tel, que l'habitant de ces climats, non seulement ne trouve point dans les produits de l'agriculture la base de sa subsistance, mais même est réduit à se nourrir uniquement d'animaux. Les mêmes eireonstances, les mêmes besoins, font naître des habitudes semblables aux deux extrémités du monde, et établissent des analogies frappantes entre certaines peuplades établies près du détroit de Magellan, et celles qui errent près du détroit de Behring on du détroit de Davis. C'est dans l'hémisphère nord que ces effets du climat ont été le plus souvent observés et décrits, et cela devait être, puisque de ce côté les terres s'avancent beaucoup plus près du pôle, et sur une bien plus grande étendue.

Dans les parties où la nature du sol et la moindre rigueur des hivers permettent à certains herbivores de trouver dans toutes les saisons une nourriture qui n'est jamais bien abondante, quelques peuples sont pasteurs, et ont des tronpeaux de rennes plus ou moins nombreux; aiusi, pour ne parler que de l'Asie, un Samoïède passe pour riche lorsqu'il a cent rennes, un Tungouse en a quelquefois jusqu'à mille, un Koriak plusieurs milliers, et l'on assure même que parmi les Tchouktehis, il y a tel homme qui en possède jusqu'à einquante mille. Le reune supplée à la fois, à la brebis par sa toison et sa chair, à la vache par son lait, au cheval par la vitesse de sa course et son aptitude à trainer des fardeaux (voyez page 244). Le chien, qui sert aussi de bête de trait, mais dont la fourrure a pen de valeur, et dont la chair est rarement employée comme aliment, a d'autres qualités qui le rendent également précieux aux habitans de ces tristes climats. Il est pour l'homme , dans ces lieux comme partout, un compagnon fidèle et couragenx, qui le seconde efficacement dans ses chasses, et même, si on ne veut le considerer que comme propre à tirer des traincaux, il a cucore sur le renne le grand avantage de pouvoir s'avancer plus loin vers le pôle, ce qui tient à ce qu'il peut se passer entièrement de nourriture végétale.

Le chien est employé comme bête de trait par des peuples d'origines très différentes : dans l'ancien monde, par les Kamtchadales, les Tungouses, les Samoièdes, les Koriaks, et même quelquefois par des Russes; dans le nonveau, par les indigènes de l'Amérique; et cufin, dans les parties où les deux continens s'avancent l'un vers l'autre, par les Esquimaux, nation qui habite également l'un et l'autre littoral.

Les chiens des Esquimaux sont peut-être les animaux les plus malheureux de leur espèce : tonjours soumis à de rudes travaux, ils ne reçoivent, pendant la plus grande partie de l'année, que la plus maigre pitance, et ils sont traites avec fort peu de donceur par leurs maîtres, auxquels leurs services sont cependant de la plus grande importance. Leur caractère se ressent de ces manyais trademens ; ils sont grands voleurs, et on ne parvient jamais, à quelque correction qu'on les soumette, à leur faire perdre l'habitude de s'emparer de tous les alimens qui seraient à leur portée. Ils sont querelleurs entre eux, grondeurs envers les hommes, et toujours prêts à montrer les dents. Cependant les femmes qui les traitent tonjours avec plus de douceur, qui prennent soin d'eny pendant qu'ils sont petits ou lorsqu'ils sont malades, s'en font mieux obeir, et renssissent tonjours à les foire venir pour être atteles aux traineaux, même aux époques où ces pauvres animaix souffrent le plus cruellement de la faim.

C'est seulement à l'aide de leurs chiens que les Esquimany penyent tirer parti, pour leur subsistance, des faibles ressources que présente le triste pays qu'ils habitent. Pendant la courte durée de l'été, ils chassent le renne sanyage, dont la chair leur sert de nourriture, et dont la peau fournit la meilleure partie de leur habillement. Dans l'hiver, lorsque la faim les tirant de leurs misérables huttes, les oblige à aller en quête de nouvelles provisions, ils poursuivent le veau marin dans les retraites que cet animal se ménage sous la glace, ou attaquent l'ours qui rôde le long des côtes; or, toutes ees ressources leur seraient interdites, sans le courage et la sagaeité de leurs chiens. Ces animaux aperçoivent à un demi-quart de lieue le tron d'un veau marin, et sentent un renne ou un ours à une distance presque aussi grande. L'ardeur qu'ils ont pour attaquer ce dernier animal est telle, que lorsqu'ils sont attelés à un traineau, il suffit de prononcer le mot de Neuvrouk, qui est le nom de l'ours dans la langue des Esquimanx , pour que tout l'attelage parte an grand galop. D'ailleurs, cette ardeur jointe à la faim qui les presse constamment en hiver les rend difficiles à gouverner, de sorte que, si dans le cours de leur route ils viennent à sentir un renne, un ours on un veau marin, il est presque impossible de les empêcher de courir de ec côté.

Les chiens sont attelés au traineau au moyen d'un harnais assez semblable aux bretelles dont les porteurs d'eau et les commissionnaires à Paris font usage pour trainer leurs petites voitures. C'est un collier formé de deux bandes de cuir de renne on de veau marin , qui passent autour du cou , sur la poitrine et entre les jambes de devant , puis viennent se réunir sur les épaules , on elles s'attachent à une forte courroie dont l'autre extremité est fixée au traineau.

Le point le plus important, quand on forme un attelage, est de choisir un bon chef de file: pour cela, on n'a égard ni à la taille, ni à l'âge, ni au sexe; ce que l'on cherche, c'est que le chien soit intelligent et qu'il ait un bon nez. Quand, à ces deux qualités, qui sont les principales, se trouve encore jointe une grand force, l'animal est sans prix.

Les autres chiens sont disposés d'après le même principe, c'est-à-dire qu'ils se trouvent d'autant plus en avant qu'ils ont plus d'intelligence et meilleur odorat. Le plus inhabile se trouve à dix pieds sculement de l'extrémité antérieure du traineau, le chef de file en est à vingt pieds. Il est de deux pieds environ en avant de tout l'attelage. Quaut aux autres, ils ne sont pas rangés exactement en ligne, et il y en a toujours plusieurs qui tirent de front.

Le conducteur du traineau est assis à l'avant, jambe de çà, jambe de là, ses pieds touchant presque à la neige. Il porte à la main un fonet long de 20 pieds, y compris le manche, qui a environ 48 ponces, et qui est fait de bois, d'os ou de baleine. Ce n'est que par un long exercice qu'on peut apprendre à se servir d'un pareil fonet; mais les Esquimanx sont accoutumés à le manier des l'enfance, et cela fait chez eux une partie essentielle de l'éducation. Du reste, en conduisant leurs traineaux, ils évitent autant que possible de faire usage du fouet, dont l'effet immédiat est toujours défavorable, et, loin d'accélèrer la marche, ne fait d'abord que la retarder. Le chien qui a reçu un coup de fonet se jette sur eclui qui est le plus près de lui, et le mord; celui-ci en fait autant à un troisième, et dans un moment le désordre est dans tout l'attelage; souvent même après que le calaie est rétabli, il se trouve que les traits des harnais sont mélés, et on perd beancoup de temps à les débrouiller. On ne se sert donc guère du fouet que pour infliger un châtiment à quelque chien. Pour leur faire hâter le pas, on les faire tourner à droite ou à gauche, il suffit ordinairement de la voix. Les Esquimaux ont pour cela, comme nos charretiers, certains mots que les chiens entendent fort bien. Le chef de file en particulier y est fort attentif, et ne manque guère d'obéir, surtout si avant de lui donner l'ordre on a eu soin de l'appeler par son nom. Dans ce cas on le voit tourner la tète par-dessus l'épaule sans d'ailleurs ralentir son pas, comme pour indiquer qu'il a compris. Quand le traineau suit une route fréquentée, le conducteur n'a aucune peine à prendre, et le chef de file suit les traces, lors même qu'elles sont à peine visibles pour l'œil de l'homme. Dans la nuit la plus noire, il sait également se conduire, et, conservant le nez sur la piste, il dirige le reste de l'attelage avec la plus étonnante sagacité; même dans les tempêtes les plus violentes, et lorsque la neige a recouvert le chemin, il est très rare qu'il s'égare.

Comme la pesanteur des traineaux varie, le nombre des chiens qu'on y attelle varie également. On compte ordinairement qu'il faut trois chiens pour chaque quintal, et, à ce taux, on peut faire mille toises environ en 8 minutes. On a vu un bon chef de file, attelé seul à un traineau pesant 196 livres, parcourir, dans le même temps, un espace de 825 toises

Dans l'été, les chiens ne sont pas attelés aux traineaux, mais alors ils servent de bètes de somme, et tons, en suivant leurs maîtres à la chasse, ils portent un fardeau de vingt à trente livres. Du reste, si dans cette saison ils ont encore beaucoup de fatigne, du moins ils sont assez bien nourris, et peuvent se gorger des débris de baleine, de morse et de veau marin, dont les hommes ne font pas usage. En hiver, au contraire, où tous les animaux ressentent une faim plus vive, ils n'ont presque rien à manger, et sont réduits à se remplir l'estomac des choses les plus sales et les moins propres à servir d'alimens.

Les chiens des Esquimaux sont à peu près de la taille de . nos chiens de bergers, mais plus fortement charpentés, et couverts d'un poil plus épais.

Le Thalmud. — Le Thalmud, collection en 42 volumes in-folio d'entretiens, de controverses, de traditions et d'argumentations sur la religion et la morale judaïques, a été composé dans l'intervalle du 11° au v1° siècle de l'ère chrétienne, dans le but de défendre et de soutenir les institutions de Moise. Aucun écrivain israélite ne l'a encore traduit dans une langue européenne; M. J. Cohen en a publié récemment quelques extraits eurieux en français dans une revue.

Il y a deux Thalmud, celui de Jérnsalem et celui de Babylone; le dernier est le plus volumineux et le plus répandu. L'ouvrage renferme deux parties distinctes: halacha (pré ceptes, enseignement), et agada (narrations, récits). La première partie traite de questions de droit, de police, de lois cérémonielles et rituelles; la seconde est une compilation de maximes, les unes bonnes, les autres mauvaises. Le Thalmud, comme code, n'exerce plus quelque empire que parmi les juifs de Pologne et de Russie.

#### SIR WALTER SCOTT.

\*\*Une année s'est écoulée depuis la mort de Walter Scott; c'est le premier anniversaire de cette glorieuse disparition : ne laissous pas passer ce jour néfaste, sans reporter nos souvenirs sur l'illustre conteur.

Walter Scott est né à Edimbourg, le 15 août 1771; sa

naissance, sans être d'un ordre élevé, était celle d'un gentleman; son père était homme de loi, et le destinait à la même carrière. Mais le jeune Scott interrompait souvent ses études de droit pour explorer la pittoresque nature qui l'entourait, pour recueiffir dans des courses aventureuses les récits et les chants populaires. La vive impression que firent sur le jeune homme tes sites d'Ecosse et la poésie de sou histoire, donnérent de bonne heure l'éveil à son imagination. Mais il reçut aussi une autre influence, celle de la littérature allemande. Walter Scott s'associa avec cinq ou six jennes gens pour apprendre la langue de Goëthe et de Schiller; le premier résultat de ces travaux fut, pour Walter Scott, une imitation de quelques ballades allemandes, et une traduction de Goëtz de Berlichingen. U dut encore l'inspiration d'un de ses premiers essais poétiques au grand succès du Moine de Lewis. Il composa à cette époque deux petits poèmes : Glenfilas et la Veille de la Saint-Jean, Mais, comme le raconte Walter Scott lui-même, ces premiers succès littéraires n'étaient pas favorables à ses succès au barreau, et les plaideurs, dit-il, s'éloignaient naturellement d'un jeune homme signalé comme un quêteur de ballades nationales ou germaniques. Outre son goût décidé pour la littérature, une autre cause contribuait à le détourner de la carrière pour laquelle il avait été élevé, nous voulons parler de sa passion pour les courses dans le pays. Walter Scott nous raconte que sa santé, qui, jusqu'à sa quinzième année, avait été délicate et chaucelante, s'était raffermie, et était devenue très robuste. Quoique né boiteux, il était bon marcheur et excellent cavalier; plus d'une fois, il lui arrivait de faire, sans s'arrèter, dix lienes à pied, et trente-trois à cheval; ses courses s'étendaient le plus souvent dans les parties de l'Ecosse les moins connues et les moins accessibles. C'est dans ces voyages que se formait la source féconde d'inspirations qui produisirent, de 1802 à 1814, cette délicieuse série de poèmes : Sir Tristram, Marmion, la Dame du Lac, le Lord des iles, Rokeby; ces poèmes obtinrent le plus éclatant succès, et furent largement payés à l'auteur par les libraires anglais. Il ne faut pas onblier qu'à cette époque, Walter Scott était schériff du comté de Selkirk, et, de plus, marié et père de famille. En 1798, il avait épousé miss Carpenter, femme d'un esprit distingué, qui avait été élevée en France, et se montra toujours digne du titre d'épouse de l'illustre romancier.

En 4814, Walter Scott renonça aux compositions en vers pour écrire ses romans. Il explique lui-même les motifs de ce changement. Son dernier poème, Rokeby, n'avait pas obtenu le même succès que les précédens. Il se sentit découragé. Mais ce qui le décida surfont, fut l'éclatante apparition de Byron sur la scène littéraire. Il ne voulut pas lutter contre un si rude joûteur, et s'exposer, dit-il, à jouer le second dessus dans un concert où il avait joué le premier. Walter Scott trouva dans ses sonvenirs, dans ses travaux historiques, une mine littéraire toute neuve, qu'il entreprit d'exploiter. Il commença cette carrière nouvelle par la publication de Waverley. Ce roman parut sans nom d'auteur, ainsi que tous ceux qui le suivirent; on sait leurs prodigieux succès.

En général, ces délicieuses productions se succédaient de six mois en six mois, ce qui ne l'empéchait pas de s'occuper avec assiduité des nouvelles fonctions dont il avait été chargé : celle de clere du greffier de la cour des sessions. Les romans de Walter Scott lui rapportaient des sommes énormes; il jouissait avec bonheur de cette opulence, fruit de son génie et d'un travail opiniâtre, lorsqu'il se trouva compromis dans une faillite considerable de son éditenr Constable. Walter Scott montra dans cette circonstance la plus admirable grandeur d'âme. Il demanda dix aus pour payer ses créanciers, et se livra de nouveau à un travail de nuit et de jour pour acquitter ses engagemens, et refaire

sa fortune. Grâce à son génie, il réussit. On évalue à six millions les sommes que la plume seule de Walter Scott lui a fait gagner.

Le temps qu'il n'était pas obligé de passer à la session des tribunaux, if l'employait à embellir son château d'Abbotsford, à cultiver et à fertiliser ses propriétés. Il était fort habile agricultenr. La Revue d'Edimbourg nous a donné un article de Walter Scott sur l'art de cultiver les jardins, qui atteste les connaissances d'un amateur très éclai. é , et d'un praticien consommé. Notre romancier consacrait aussi sa plume à de nombreux articles de critique littéraire et d'antiquités, le plus souvent insérés dans la Revue d'Edimbourg. Onelques voyages à l'étranger occupèrent les momens de loisir de Walter Scott; il est venu deux fois en France; la première a produit ses Lettres de Paul à sa famille, et la seconde sa Vie de Napoléon. Outre ses romans et ses poèmes, il a composé un Essai sur le merveilleux, et une biographie des romanciers les plus célèbres. Walter Scott peut être cité au nombre des écrivains les plus féconds et les plus variés. La dernière de ses productions, qui porte encore le cachet de son admirable talent, est la Jolie fille de Perth ; celle qui a fermé sa carière littéraire, et qui a été le dernier effort de sa merveilleuse imagination, est Robert de Paris. Lei, on voit le poète s'affaisser, on sent que la mort vient refroidir la verve. En effet, quand Walter Scott composa Robert de Paris, il était déjà atteint de la maladie qui l'enleva. Mais il se forçait au travail, entrainé par le désir de réparer ses pertes d'argent et de mettre lin aux embarras dans lesquels l'avaient jeté les faidlites de ses fibraires. Les médeeins effrayés des progrès de la maladie, le décidérent à suspendre ses travaux, et à entreprendre un voyage à Naples, dans l'espoir que le soleil d'Italie rendrait quelque chaleur et quelque sève à son tempérament épuisé par ses longues veilles; mais le soleil d'Italie fut impuissant à prolonger cette existence si pleine, si merveilleusement remplic.

Walter Scott se fit reconduire de Naples à son château d'Abbotsford; il voulait monrir dans ce séjour de prédilection. Après une longue et douloureuse agonie, où il se moutra toujours calme, toujours confiant en la Providence, il expira, à l'âge de soixante-deux aus, le 21 septembre 1852.

La fortune de Walter Scott ne se trouvait pas assez forte pour payer ses créanciers, et ceux-ei se préparaient à faire vendre Abbotsford, lorsque la reconnaissance europeenne euvers ce grand génie est venue conserver cette demeure, devenu un des plus poétiques monumens de l'Ecosse. Nous pensons que les souscriptions ouvertes à ce sujet ont suffi pour satisfaire les creanciers.

Walter Scott était veuf depnis plusieurs années; il a laissé quatre enfans. L'ainé de ses fils est major dans un réziment de hussards, et a fait un riche mariage; so tille ainée est la femme de M. Lokhart, directeur du Quarterly Review, auteur d'écrits et de romans remarquables.

Malgré sa faiblesse et sa langueur. Walter Scott avait commencé, dans son voyage en Italie, deux ouvrages, dont l'un devait s'intituler Pizarro, et l'antre le Siege de Malle. Ils sont inacheves et ne paraîtront pas. On annonce la publication de ses Memoires et de sa Correspondance, qui devront être du plus vif intérêt, comme une révelation complète de cette existence remplie de tant de souvenirs, de si ravissantes réveries, de si donces et nobles emotions; cette existence source de toutes les admirables creations qui, durant quinze années, ont enchanté le monde civilisé tout entier.

Il existe un grand nombre de portraits de Walter Scott; mais le plus ressemblant, celui qui reproduit le mieux le



caractère de tête du poète, est le beau buste de Chantrey, d'après lequel a éte faite notre gravure.

Poissons électriques. — On trouve dans l'Amérique méridionale des poissons électriques appelés gymnotes. Les caux marécageuses de Bera et de Rastro en sont remplies.

Leur eorps gluant, parseme de taches jaunâtres, envoie de tontes paris et spontanément une commotion violente. Ces gymnotes ont cinq à six pieds de long, et sont effilées comme des anguilles; elles sont assez fortes pour tuer les animaux les plus robustes lorsqu'elles font agir à la fois et dans une direction convenable leurs organes, armés d'un appareil" de nerfs multipliés. A Urituen on fut obligé de changer le ehemin de la steppe, parce que le nombre de ees anguilles s'était tellement aceru dans une petite rivière, que, tous les ans, beaucoup de chevaux, frappés d'engourdissement, se novaient en la passant à gué. Tous les poissons fuient l'approche de cette redoutable auguille; elle surprend même l'homme qui, placé sur le haut du rivage, pêche à l'hameçon : la ligne mouillée lui communique souvent la commotion fatale. Ici le fen electrique se dégage même du fond des eanx.

La pêche des gymnotes procure un spectacle pittoresque. Dans un marais que les naturels enceignent etroitement, on fait conrir des mulets et des chevaux jusqu'à ce que le bruit extraordinaire excite ces poissons à l'attaque: on les voit nager comme des serpens sur la superficie des caux, et se presser adroitement sous le ventre des chevaux; plusieurs de ceux-ei succombent à la violence des comps invisibles; d'autres, haletans, la crinière hérissée, les yeux hagards, étincelans et exprimant l'angoisse, cherchent à eviter l'orage qui les menace; mais les naturels, armes de longs bambous, les repoussent au millieu de l'eau.

Peu à peu l'impétuosité de ce combat inégal diminue : les gymnotes fatiguees se dispersent comme des nuces déchargees d'électricité; elles ont besoin d'un long repos et d'une nourriture abondante pour réparer ce qu'elles ont dissipé de forces galvaniques. Leurs corps , de plus en plus faibles , donnent des commotions moins sensibles. Effrayées par le bruit du piétinement des chevaux , elles s'approchent craintives au bord du marais; là on les frappe avec des harpons , puis on les entraine dans la steppe au moyen de bâtous sees et nou conducteurs du fluide électrique, qui empêchent de ressentir toute commotion.

# EGLISE DE LUZARCHES, DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-OISE.

Dès le commencement du VIIIe siècle, il existait à Luzarches un château appelé Luzarcca, nom qui lui vient probablement du petit ruisseau de Luze, qui coule auprès. Mais l'origine de l'eglise ne date que de la fin du XIIe et du commencement du XIII°. Lorsque l'on bâtit la nef qui finit en pignon, on l'orna de galeries sans appui, ce qui était alors une nouveauté; on la voit encore, quoique la partie meridionale ait beaucoup souffert; il y avait, de même, une tribune ou continuation de galerie du côté opposé à l'orgue, et qui servait à placer les musiciens dans les jours de fête. Les deux ailes de ce bâtiment finissent avec la nef, sans qu'on puisse tourner derrière le sanctuaire. Ce qu'il y a de plus intéressant, sont les sculptures qu'on voit sur le portail. L'on croit traditionnellement que celle qui est entre les deux battans, représente saint Etern, évêque d'Evreux, et les deux autres saint Côme et saint Damien, dont la paroisse possède les reliques. Au-dessus de chaque personnage est un bourreau prêt à leur donner la moit.

Jeanne de Bourgogne, épouse de Philippe-le-Long, étant venue en pèlerinage à Luzarches, lit cadeau de châsses d'argent pour renfermer ces reliques. Le seul monument sur l'origine de cette eglise est une inscription fruste en partie, ou l'on lit : Monsieur Jehan de..... Ault et su femme, fon-



(Eglise de Luzarches.)

dateurs de cette église. Sur les parties latérales, on aperçoit encore des seulptures représentant, l'une un chevalier fruste et sa femme en entier, et l'autre un chevalier ayant un lion à ses pieds. L'église et le château sont situés sur la partie la plus élevée de la montagne; le village est au bas dans un vallon, à six lieues nord de Paris.

Robert, architecte célèbre du commencement du XIII<sup>e</sup> siècle et auteur des plans de la cathédrale d'Amiens, est ne à Luzarches.

#### DESCRIPTION DUNE MONTRE ORDINAIRE.

(Nous avons disposé, dans la planche de la page 277, une série de dessins représentant, soit l'ensemble d'une montre en conpe et en élévation, soit quelques parties détachées, sur l'action desquelles nous aurons le plus besoin d'insister. Nous ferons toutefois remarquer que, pour eviter de donner plusieurs coupes, qui auraient pu jeter de la confusion dans l'esprit de nos lecteurs, la ligure 6 représente tous les roua-

ges d'une montre disposes sur une même ligne droite, quoique cette disposition ne soit pas en usage, parce qu'on ne pourrait alors donner aux montres la forme circulaire qu'on a adoptée pour les rendre plus portatives.)

La cage d'une montre se compose de deux platines circulaires C (fig. 5) et D (fig. 1 et 2), puis de quatre piliers EEEE qui les réunissent; ils font corps avec la platine D, et passent dans les trous pratiqués dans la platine C, où ils



(Dessin d'une Montre en coupe et en élévation; parties détachées.)

sont retenus par des goupilles. Les pivots des diverses roues sont reçus dans de petits trous pratiqués dans les deux platines.

La force motifice de la montre réside dans un ressort en spirale A (fig. 5), appelé grand ressort, placé dans une boîte cylindrique de euivre, nommée barillet. Ce ressort, à ses deux extremités, a deux ouvertures dont on voit l'une en a; celle-ci sert à fixer le bout du ressort après le barillet, soit par un rivet, soit par un erochet qui entre dans l'ouverture a. L'ouverture de l'extrémité intérieure est également accrochée par une saillie disposée sur le corps de l'axe B, qui traverse le barillet sans faire corps avec lui. L'une des extrémités de cet axe est limée earré, pour recevoir une rouc à rochet b (fig. 1 et 6), dans laquelle engrène un eliquet qui ne permet à l'axe de tourner que dans une direction. Cette extrémité de l'axe B traverse la platine D; et, comme l'indiquent les fig. 4 et 6, e'est de l'autre côté de la platine D que la roue b est lixée à l'axe B. Une petite chaîne d'acier d (fig. 2 et 6) est lixée par une de ses extrémités à la circonférence du barillet, et par son autre extrémité à la partie inférieure de la fusée F ( lig 2, 5 et 6). Cette chaîne est disposée de manière à pouvoir s'enrouler, soit sur la eirconférence du barillet, soit sur une gouttière en spirale taillée sur la circonférence de la fusée. L'une des extrémités de l'axe ou du pivot de cette fusée est limée carre, et traverse l'une des deux platines; e est sur ce carré qu'on place la clef qui sert à remouter la montre. Quand le carre traverse la platine P, il traverse aussi le cadran, et c'est le cas le plus

ordinaire; dans nos figures il traverse la platine C, et l'on dit alors vulgairement que la montre se remonte à rebours, parce qu'en effet, dans ce cas, il faut faire tourner la clef dans une direction contraire.

Il est évident que lorsque la clef fait tourner la fusée, la chaîne quitte la circonférence du barillet pour s'enrouler sur la fusée; mais comme les deux extrémités du ressort A sont fixées après le barillet et son axe B, qui ne peut tourner que dans une direction, le ressort A s'enroulera autour de cet axe, et tendra, en vertu de son élasticité, à faire tourner le barillet autour de son axe B. Mais comme la chaîne d'est tendue du barillet à la fusée, le barillet ne peut tourner sans enrouler cette chaîne sur sa circonférence, sans la dérouler d'autour de la fusée, et par conséquent sans faire tourner la fusée elle-n ème.

La forme conique donnée à la fusée a pour but de mettre constamment en équilibre la force motrice du grand ressort et la résistance qu'il éprouve. Il est certain, en effet, que lorsque le ressort est tout-à-fait tendu, sa force est beaucoup plus grande que lorsqu'il est presque entièrement détendu; la vite-se qu'il imprimerait aux rouages serait donc beaucoup plus grande au moment où la montre viendrait d'être remontee que quelques heures après, de sorte que, dans les vingt-quatre heures, la montre avancerait d'abord pour retarder ensuite. C'est pour obvier à ce grave inconvénient qu'on a donné une forme conique à la fusee. Lorsque le ressort a toate son energie, la traction de la chaîne s'opère sur le plus petit diamètre de la fusce, et agit successivement sur un

diamètre de plus en pius grand, à mesure que l'énergie du ressort de coit. Les personnes un pen familiarisées avec la théorie du levier comprendront facilement que chaque diamètre successif de la fusée sur lequel agit la chaîne est un bras de levier qui, devenant de plus en plus grand, offre une moins grande résistance à l'action décroissante du ressort, ce qui, avec les précautions convenables, produit, entre la force motrice et la résistance, cet équilibre dont nous avons démontré la nécessité.

Pour empécher qu'une trop grande longueur de chaîne ne s'enroule sur la fusée, ce qui pourrait amener la rupture de la chaîne ou celle du ressort, on emploie un petit levier e (fiz. 2 et 6), disposé de manière à pouvoir être soulevé à l'extrémité opposée à son point d'appui, fixé à la platine D, par la gouttière en spirale de la fusée; il est pressé en outre contre cette gouttière par le petit ressort f. A mesure que la chaîne s'enroule sur la fusée, le levier e est soulevé par elle jusqu'à ce qu'il touche la plaque supérieure de la fusée, où il se trouve arrêté par une projection g qui empèche la fusée de tourner davantage.

Le mouvement du ressort ou du barillet est transmis au balancier par l'intermediaire d'une série de rones dentées. La première de ces roues G (fig. 2 et 6) est adaptée à la fusée, et s'appelle la grande roue on la roue de fusée; on la voit séparée de la fusée dans la lig. 4; elle est percée d'un trou au centre pour recevoir l'axe de la fasée, et sur sa surface règne un anneau en relief h. Oa voit dans la lig. 5 la surface inférieure de la base de la fusée. dans laquelle est pratiquée une cavité circulaire pour recevoir l'anneau  $\pmb{h}$  de la grande roue G. Une roue à rochet i est fixée après l'ave de la fusce, et se trouve cachée dans la cavité circulaire dont nous venons de parler, Lorsque la grande roue G et la fusée F sont rénnies, un petit cliquet, qu'on voit avec son ressort sur l'anneau de la grande roue G, engrène avec la roue à rochet i. Lorsqu'on remonte la montre, ce cliquet glisse sur la partie inclinée des dents de la roue i, et par conséquent la grande roue G n'est point entraînée par le monvement de la fusée; mais lorsque la clef n'agit plus sur la fusée, celleci est entraînée dans une antre direction par la traction de la chaîne, le cliquet est retenu par les dents de la roue i, et la grande roue G est entrainee par le mouvement de la

La grande rone G a 48 dents sur sa circonference; elle engrène avec un pignon de 3 ailes (dents) fixe sur l'axe de

La rone de centre ou grande roue moyenne II , qui a 54 dents , et engréne avec un pignon de 6 ailes fixé sur l'axe de

La petite rone mogenne I, qui a 48 dents. Elle est placée dans une cavité che alaire creasée dans la platine D, et en grène avec un pignon de 6 alles fixé sur l'axe de

La roue de champ K, qui a 48 deuts parallèles à son axe, ce qui lui donne la forme d'une couronne; elle engrène avec un pignon de 6 ailes fixé sur l'axe de

La rone de rencontre L., dont l'axe est parallèle aux platines, et dont les dents sont également disposees en conronne. Gette rone est portée par une pièce M., à laquelle on donne le nom de potence, que l'ou voit separément d'uns la fl.z. 4, et par une autre pièce appelée contre-potence, qui est fixée en dessous de la platine G. La rone de rencontre a 13 dents de forme inclinée qui déterminent le mouvement de ra et vient du balancier op (fig. 5, 6 et 7), en agissant sur deux petites palettes m et n (fig. 7) qui font saillie sur l'axe du balancier, auquel on donne le nom de rerge. Ces deux palettes foat presque un angle droit l'une avec l'antre.

Cette action des dents de la rone de rencontre sur les patettes du balancier a hen de manière qu'à chaque oscillation

le balancier reçoit une légère impulsion pour continuer son mouvement, et qu'après chacune de ces vibrations une dent de la roue de rencontre échappe ou passe outre; de là vient le nom d'échappement donné à cette partie importante de la montre.

Cette action est expliquée par la figure 7, qui offre la roue de rencontre et le balancier détachés.

Supposons que le pignon h de l'axe de la roue de renrontre i k, reçoive, par l'intermédiaire des rones que nous avous décrites, l'action du grand ressort A, dans la direction indiquée par la flèche, et que les palettes m et n, fixécs presque à angle droit sur la verge du balancier, sont assez longues pour rencontrer l'extremité des dents inclinées de la roue de rencontre, lorsqu'elles font avec elles un angle de 45 degrés. Une des dents d'en bas de la rone de reneontre atteint, par exemple, la palette n supposée en repos, et l'entraîne avec elle un certain espace, jusqu'à ce que l'extrémité de la dent échappe la palette. Mais le balaneier a acquis par là une certaine vitesse qu'il ne peut perdre instantanément, et il continue done de se mouvoir dans la direction rosp: dans ce mouvement, il tend le petit ressert spiral g, dont une extrémité est fixée à la verge du balancier, et l'autre à la platine C; ce ressort s'oppose donc à ce que le balancier continue à se mouvoir trop long-temps dans la même direction. D'un autre côté, lorsque la palette n a échappé, la palette m rencontre une autre deni, à l'extrémité opposée du diamètre de la rone, et se mouvant dans une direction contraire à celle qui avait entraîné la palette n, cette palette m reçoit de la dent qui l'accroche une impulsion qui entraîne le balancier en arrière. Cette impulsion s'ajoute à l'effort du ressort qui se débande. Le mouvement du balancier ne s'arrête pas tontefois dans cette direction; an mement où le ressort eesse d'agir, il a aequis, tant de l'impulsion reçue par la roue que de l'action du ressort, une vitesse qui ne peut pas être détruite instantanément, et qui lui fait continuer son mouvement. Eufin la palette n rencontre une nouvelle dent de la rone, et cette dent est entrainée pendant quelque temps par la palette dans la direction on se meut alors le balancier, jusqu'à ce que la force dont est animée la roue de rencontre, et celle du petit ressort, qui se trouve alors bande dans une autre seus, l'emporte sur celle du balancier. Dans ce moment le recul de la rone de rencontre est très apparent, ainsi que celui de l'aiguille des secondes, si la montre en a une, cette aiguille étant souvent placée sur l'arbre de la roue de champ. Lorsque le mouvement du balancier a cessé dans eette direction, la palette n est entraînce par la roue de rencontre, jusqu'à ce que la dent avec laquelle elle engrène échappe; et ce que nous venons de décrire pour la palette n se reproduit pour la palette m. Ainsi deux excursions en sens contraire, ou denx oscillations du balancier ont lieu avant qu'une dent ait complètement dehappé. C'est pour cette raison que les dents de la rone de rencontre doivent toujours être en nombre impair, pour qu'aux deux extrémités du même diamètre une dent se trouve toujours opposée à un intervalle entre deux dents, et réciproquement.

L'extrémité supérieure de la verge du balancier est supportée par une espèce de couvercle à jour, appelée le coq, dont ou voit la coupe en N (fig. 6), et qui s'etend au-dessus du balancier pour le preserver de tout choe. L'extrémité inferieure repose dans un trou l pratiqué au bas de la potence M (fig. 4). La pièce v de cette même potence est destinée à recevoir l'une des extrémites de l'arbre de la roue de rencontre. C'est un petit morceau de cuivre travaillé de manière à pouvoir glisser horizontalement dans une rainure pratiquee sur une projection de la potence; e'est en faisant glisser, à droite ou à gauche, cette pièce v, appelée lardon qu'on ajuste l'echappement, c'est-à-dire qu'on parvient à fanc qu'une palette échappe avant une l'autre soit saisie

C'est de la perfection de cet ajustement que dépend en grande partie celle de la montre.

Il nous reste maintenant à faire connaître par quel moyen le mouvement est communiqué aux aiguilles qui indiquent l'heure sur le cadrau.

Elles sont tontes deux fixées sur l'axe de la grande roue moyenne II, qui traverse la platine D et le cadran luimème; cet axe porte, au-dessus de cette platine, un pignon w de 42 ailes (figure 6), appelé le pignon commun, dont l'axe est un tube nommé canon, qui a son extrémité supérieure limée carré pour recevoir l'aiguille des minutes W (figures 1 et 6). Ce canon est à frottement sur l'axe de la grande roue moyenne II, et est entraîné par lui; mais il g'isse sur lui lorsqu'on fait marcher l'aiguille W pour remettre la montre à l'heure, sans entraîner la grande roue moyenne, et par conséquent toutes les autres. Ce pignon engrène avec

La roue de minuterie X (ligure 1 et 6), de 48 dents, dont l'axe est fixé sur la platine D, et dont le pignou x engrène avec

La roue des heures Y (ligure 1 et 6), de 48 dents, dont l'axe est aussi un canon qui enveloppe celui du pignon commun, et qui tourne indépendant de lui; c'est sur ce canon limé carré à son extrémité moins élevée que celle du canon du pignon commun, qu'est fixée l'aiguille des heures Z.

Ainsi, au moyen du pignon commun W, qui est à la roue de minuterie X comme 1 est à 4, et du pignon x de cette roue, qui est à la roue des heures Y, comme 1 et 5, cette dernière et son aignille Z, bien que concentriques au pignon commun et à l'aignille des minutes, ne fait qu'une révolution pendant douze révolutions de ceux-ei. Par conséquent l'une des aignilles fait un tour en une heure, et l'autre en douze heures, lorsque la montre est réglée convenablement, comme nous le verrons plus loin.

Cette disposition au moyen de laquelle les deux aiguilles accomplissent leurs révolutions s'appelle cadrature, parce qu'elle est placée sons le cadran.

On emploie souvent une autre cadrature, dont nous devons donner aussi la description; elle est représentée figure 8.

La rone de chaussée q, adaptée au moyen d'un canon appelé chaussée uni porte l'aiguille des minntes sur l'arbre C de la grande roue moyenne, engrène avec

La roue de minuterie h, qui a le même nombre de dents qu'elle et tourne par conséquent aussi vite, mais en sens contraire; son pignon h engrène avec

La roue de canon p, ainsi nommée parce que son axe est un canon traversé par la chaussée. La roue de canon p a douze fois plus de dents que le pignon k, d'où il résulte qu'elle tourne douze fois moins vite dans le même sens que la roue q, et que l'axe de la grande roue moyenne; c'est sur le canon de cette roue qu'est placée l'aiguille des heures.

Il est nécessaire qu'un mécanisme particulier serve à régler la vitesse du mouvement de la montre : car jusqu'ici nous n'avons indiqué que les moyens de faire marcher la montre uniformément, mais avec une vitesse quelconque, et il faut que cette vitesse elle-même soit déterminée pour servir à marquer les divisions généralement adoptées du temps.

On peut parvenir à ce résultat par deux moyens : soit en augmentant ou en diminuant la force du grand ressort, ce qui augmenterait ou diminuerait l'amplitude des ares de crits par le mouvement alternatif du balancier; soit en augmentant ou en diminuant celle de la spirale du balancier, ce

qui produirait le même résultat; c'est aussi le moyen qu'on emploie généralement.

La spirale g (figure 5 et 7) est linée sur la platine C par une de ses extrémités , et par l'antre à la verge du balancier. Si on la raccourcit , elle acquiert plus de force , et résiste plus énergiquement au mouvement du balancier , dont les oscillations sont moins grandes , par conséquent , plus nombreuses dans un temps donné , et la montre va plus vite ; si on l'alonge , elle résiste moins , les oscillations du balancier ont plus d'amplitude , mais il en fait moins dans le même temps , et la montre va moins vite. Volci l'un des moyens qu'on emploie pour alonger ou raccourcir la spirale.

Un petit levier z (figure 5), faisant saiilie sur les circonférences intérieure et extérieure d'un anneau circulaire r r, qu'on peut considérer comme le centre de son mouvement, est percé d'un petit trou dans lequel passe le contour extérieur de la spirale. Une rainure circulaire est pratiquee dans la platine C, pour recevoir l'anneau r r, qui se trouve presque concentrique avec la verge du balancier. Un arc de cerele gradué, gravé sur la platine, sert à indiquer de combien on a fait marcher le levier z.

Supposons maintenant que la montre retarde : si l'on fait marcher le levier vers l'extrémité de l'arc de cèrcle marqué A (avance), une plus grande portion de la spirale sera interceptée par le petit tron du levier ; elle se trouvera réellement raccourcie, car on ne peut mesurer sa longueur qu'à partir du levier qui empêche toute action de la part de la spirale, entre lui et le point où elle se trouve fixée à la p'atine C; la montre marchera done plus vite qu'auparavant.

Si au contraire, la montre avance, en faisant marcher le levier vers l'extrémité marquée R (retard), de l'arc de cercle, il laissera libre une plus grande portion de la spirale, le balancier fera de plus grandes oscillations, qui seront par conséquent moins nombreuses, et la montre marchera moins vite. Ainsi done, en tâtonnant pendant quelque temps, on pourra parvenir à faire marquer l'heure juste à la montre.

Dans quelques montres, au lieu d'un tron pratiqué dans le levier pour recevoir la spirale, ce sont deux petites goupilles qui y sont plantées, et entre lesquelles la spirale est légèrement pineée, et au lieu de l'anneaurr on emploie une portion de roue, appelée rateau, montée sur un axe sur lequel pent s'adapter la elef de la montre.

Dans les montres soignées, les deux extrémités de la verge du balancier sont reçues dans des trous percés dans des pierres précieuses, dont la dureté est très grande. Chaque trou est formé de deux pièces; dans l'une est un trou cylindrique qui reçoit le pivot; l'autre une pièce plate qui recouvre ce trou, et coutre laquelle s'appuie l'extrémité du pivot.

L'emploi de ees pierres présente eet avantage, qu'elles ne facilitent pas, comme le cuivre, l'épaississement des luiles, et que, par conséquent, la montre a moins souvent besoin d'être nettoyée. Dans les montres encore plus soignées, les roues dont le mouvement est le plus rapide, sont également montées sur pierres. Il en resulte un autre avantage; c'est que ces trous ne s'agrandissent pas comme dans les montres communes, où l'ou est obligé de les reboucher tous les quatre ou cinq aus, pour en percer à leur place de plus petits.

#### LA SEMAINE.

### CALENDRIER HISTORIQUE.

21 Septembre. - Fêtes des trempettes ou du premier jour de l'an chez les Juifs. On annonçait, au bruit des fan-

fares , le premier jour de l'année eivile ou du mois appelé tizri. Toute œuvre servile était défendue. On offrait, au nom de la nation, un holocauste composé d'un vean, de deux béliers et de sept agneaux; on joignait à ces offrandes de la farine et du vin.

21 Septembre 4558. — Charles-Quint, empereur et roi d'Espagne, meurt dans un monastère, où il s'était retiré après avoir déposé ses couronnes.

21 Septembre 1589. — Combat d'Arques (voy. p. 217).

21 Septembre 1659. — Mort de Meursius (Jean Ier), antiquaire hollandais. Son nom de famille était de Meurs. Il fut historiographe des états-généraux de Hollande, et plus tard professeur d'histoire à l'Académie de Sora. Il est auteur d'une Histoire de Belgique estimée.

22 Septembre 19 avant J.-G. — Le poète Virgile meurt à son retour d'Athènes; il est inhumé au-dessus de la grotte du Pausilippe (voyez page 104).

22 Septembre 1688. - Mort de Bernier, médecin et voyageur français. Il était fort recherché dans le siècle de Louis XIV; on l'appelait le joli philosophe.

25 Septembre 768.—Mort de Pepin-le-Bref, roi de France, fils de Charles Martel et père de Charlemagne.

23 Septembre 1539. — Génes se soumet à l'autorité d'un doge; Bocca-Negra est elu.

25 Septembre 1822. - Mort de Michallon, peintre francais. Parmi ses tableaux les plus estimes sont : la l'uc du lac de Némi, la Mort de Roland, la l'ue du Wetterhorn, le Passage de la Scheidegg, et la Vue de Frascati.

25 Septembre 1825. - Mort de Steibelt, pianiste et compositeur. Il est l'auteur de la partition d'un opéra de Roméo et Juliette , donné à Paris au théâtre Feydeau.

24 Septembre 1541. - Mort de Paracelse, médecin, alchimiste et astrologue, né en 1495 près de Zurich (voyez page 94).

24 Septembre 1815. - Mort de Grétry, compositeur français, né à Liège le 11 février 1741.

25 Septembre 1650. — Mort d'Ambroise Spinola, fameux capitaine, issu d'une des plus-anciennes familles de Gênes. Il se mit an service du roi d'Espagne Philippe III avec son frère; il fut investi du commandement général des troupes espagnoles dans les Pavs-Bas, et lutta avec succès contre Maurice de Nassau. Il fut ensuite envoyé dans le Montferrat pour combattre contre la France, et y mourut.

25 Septembre 1769. — Mort de Genovesi, métaphysicien et economiste italien, sous le pape Benoît XIV. Il professa à l'université de Naples.

26 Septembre 1494. - Mort d'Ange Politien, l'un des poètes qui ont fleuri au temps des Médicis. Ses ouvrages sont cerits en grec, en latin et en italien.

26 Septembre 1829. - Mort de Pelletan, chirurgien français, anteur d'un ouvrage en trois volumes, sous le titre de Clinique chirurgicale.

27 Septembre 1756. - Mort de Duguay-Trouin, chef d'escadre et licutenant-général sous Louis XIV.

27 Septembre 1808. — Mort de Vestris, danseur célèbre. Il était ne à Florence, et s'appelait lui-même le Diou de la danse. Il disait aussi : « Il n'y a que trois grands hommes dans le siècle : moi, Voltaire et Frédéric. »

# CATANE, EN SICILE.



(Vue de la ville de Catane.)

La ville de Catania, que nous appelons Catane, est située sur la côte orientale de la Sicile, au pied du mont Etna, à 20 lieues de Messine, à 12 ou 15 lieues de Syracuse. Elle a été fondée, suivant quelques auteurs, l'an 726 avant Jesus-Christ, par une colonie de Naxos; suivant quelques autres, l'an 704, par une colonie de Chalcédiens. Les Romains l'appelaient Catana et Catina. Charondas, célèbre législateur, y vivait vers 650 ans avant Jésus-Christ.

Trois fois le volean l'a détruite, et trois fois elle a été re-

Au nombre des rnines de l'ancienne cité, on remarque l'amphithéatre, les naumachies, le cirque, l'odéon, les tombeaux et les bains.

La Sicile a peu de villes qui soient comparables à Catane | Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 50

dans son état actuel. Ses places et ses rues, vastes et régulières, sont pavées en lave; ses monumens sont en général d'une architecture imposante. La cathédrale, fondée en 1094 par le cointe Roger, est remarquable, quoique endommagée par les tremblemens de terre de 1603, de 1783 et de 1818. Le palais du sénat est également admiré. On compte 500 étudians dans l'université fondée par Alphonse d'Arragon. Les principales richesses de la ville consistent dans la fabrication des soieries, et dans le travail du succin on ambre jaune, qu'on trouve sur la côte méridionale de l'île.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE Sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins.

# COLOGNE.



(Eglise de Saint-Martin, à Cologne.)

Cologne, ville des Etats prussiens, et chef-lieu de la province de Clèves-Berg, est bâtie en forme de croissant, sur la rive gauehe du Rhin. Elle est située à 47 lieues et demie nord-ouest de Coblentz, et à 407 lieues onest-sud-ouest de Berlin. C'est un ville fortifiée et flanquée d'un bon nombre de tours : son nom, qui est en allemand Koln, paraît veuir du mot latin colonia. Tacite parle souvent de la colonie romaine qui y avait été établie sous la protection d'Agrippa, gendre de l'empereur Auguste, et qui fut appelée Colonia Claudia Agrippina, en mémoire de l'empereur Claude et d'Agrippine, femme et nièce de Claude, et fille de Germanicus. En 957, Othon-le-Grand déclara Cologne ville impériale, et depuis lors elle était au premier rang à la diète de l'empire. Dans le XIII" siècle, elle tint un rang conside-

rable dans la ligne anseatique par ses richesses et par son commerce. En 1793, elle fot conquise par les Français, et elle devint en 1801 chef-lien d'un arrondissement du département de la Roër; en 1814, elle passa sous la domination prussienne.

La population de Cologne, en 1850, était de 65,145 habitans.

On ne peut point dire que la ville soit belle, car les rues sont étroites, irrégulières et boueuses; mais les édifices sont en grand nombre : on ne compte pas moins de trente-trois églises ou chapelles.

La cathédrale est remarquable, et domine les autres monumens, quoique ses deux tours soient inachevées, et que la plus élevée des deux n'ait été construite que jusqu'à la moitié de la hauteur qu'on lui destinait : elle est soutenue par cent piliers. Derrière le maître-autel, on voit la chapelle des trois Mages. La châsse qui renferme leurs corps est d'un travail curieux. Les noms des trois mages, suivant la tradition, sont : Gaspard, Melehior et Baithazar : leurs ossemens, portes par la mere de l'empereur Constantin à Constantinople, auraient eté ensuite transportes à Milan, et enfin à Cologne.

Dans l'église de Saint-Pierre est exposé le martyre de cet apôtre, par Rubens : c'est un présent de ce celèbre peintre, qui était né à Cologne et avait été baptisé dans cette église. Ce tableau avait été transporté en France sons l'empire, et il fut renvoyé à Cologne à l'époque de la restauration.

L'église de Samte-Ursule renferme, dit-on, les os des onze mille vierges, martyres et compagnes de Marie : ces os sont réunis dans une seule chambre, disposés avec ordre, et ornes de guirlandes et de couronnes.

Au nombre des autres églises, on remarque celle de Saint-Martin, qu'on a representée de preference dans la gravure, moins à cause de sa heauté, que parce que sa position est pittoresque, et qu'elle donne une idée assez juste du style géneral de l'architecture de la ville.

Le portail de l'Hôtel-de-Ville est formé par un double rang de piliers de marbre.

On trouve dans le collège des jésuites une collection enrieuse de vieilles peintures allemandes.

Cologne doit à sa situation d'entretenir des relations commerciales très productives avec Francfort-sur-le-Mein et avec la Hollande. En 1822, 4415 navires sont entrés dans la ville, et 2852 en sont sortis. Les manufactures principales sont celles de tabae, de co.ou, de soie, de chandelles, d'eau-devie, etc.

L'eau de Cologne, que l'on compose maintenant partout en Europe, est fabriquée dans trente-quatre établissemens différens de la ville.

La bibliothèque publique renferme 60,000 volumes.

### MARINE. - Nº 5.

# DES DÉVIATIONS. - MONTRES MARINES.

Le caractère de notre recueil indique assez que nous ne prétendons pas décrire les drames de la vie de mer; aussi, dans les articles qui précèdent, a-t-on pu voir que notre but principal était de familiariser peu à peu nos lecteurs avec les détails techniques de la navigation. Nous continuerons dans cette voie, qui nous semble la plus propre à faire connaître la marine en réalité.

Nous avons déja dit comment, avec le loch, on mesurait la vitesse du navire sur la surface des eaux; en y joignant la boussole, qui donne la direction dans laquelle on marche, on aurait tous les clémens nécessaires pour tracer chaque jour la position du navire sur une carte, si ces moyens n'étaient sujets à erreur.

Les erreurs proviennent de plusieurs sources : d'abord le timonier, qui est à la barre du gouvernail, ne peut éviter, soit à cause du mouvement de la lame, soit à cause des oscillations continuelles dans la direction du vent, de laisser prendre au navire quelques élans à droite ou à gauche; en outre, l'aiguille de la boussole est souvent déviée de sa position régulière par les masses de fer logées dans le bâtiment. Par ces causes principales, la direction de la route se trouve altérée, et lorsque le marin croit avoir fait, en 24 heures, 48 lieues vers le nord, il n'a réellement couru qu'au

nord 5° dans l'est, ce qui, à la fin de la journée, l'a jeté à 5 lieues plus à l'est qu'il ne l'estime sur sa carte. Les erreurs du loch sont plus considérables, d'abord à cause des variations de la brise, qui, dans l'intervalle des momens où on mesure la vitesse, peut fraichir ou mollir, et ensuite à cause de l'imperfection même du procédé.

Mais une cause d'erreur qui pent avoir une influence plus grande que les précédentes est celle des courans : le loch est muet pour les indiquer; car le triangle de bois qui, sur la surface de la mer, demeure immobile relativement au navire, est lui-même aussi entrainé par le courant. Quand on est sur une rivière, l'inspection des rives suffit pour faire apprecier le mouvement des caux qui nous emportent; mais à la mer tous les points se ressemblent : il n'est pas rare de rencontrer des courans qui litent 6 nœuds ou 2 lieues à l'heure. Supposons le navire soumis sculement pendant 6 heures à une pareille impulsion qui le dévie dans l'est, et à la fin de la journée, il sera encore jeté de 12 lieues à l'est de la route qu'il croit suivre.

One la navigation dure quelques semaines, et que des erreurs semblables aient lieu de temps à autre, et voilà un pauvre navire! Voyez-le: il vogue avec assurance, pendant la nuit, sur une belle mer; dans trois jours il compte entrer au port; le capitaine fait un songe doré; il calcule le produit d'un voyage on il s'est donné tant de fatigues, et se repo € en contemplant ses joies fatures... Hélas! réveillé brus quement par une secousse épouvantable et un long craquement, il n'a que le temps de sauter à bas de son hamac pour être noyé dans sa chambre par l'eau qui s'engouffre de toutes parts. Le navivre a touché, et s'est crevé sur la pointe avancée d'une île qu'on croyait à 400 lieues dans l'est; il a coulé au pied des roches, et le matin, au premier jour, ses mâts, s'élevant de quelques pieds hors de l'eau, appelleront les bateaux des pêcheurs. On s'empressera autour, on cherchera à découvrir le nont, on préparera des moyens de sanvetage; mais les morts restent au fond, la mer garde ses proies; et au coup de vent de la nuit prochaine, ces espars élancés avec ces vergues noires, qui s'élevaient comme des eroix sur une tombe, auront disparu et ne pourront plus dire : C'est là qu'ils dorment, ceux que vous pleurez.

La première ressource que le navigateur ait à sa disposition pour reculier tant d'erreurs, est de prendre à midi la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon; par un calcul très simple il en conclut sa latitude; ainsi chaque jour il sait sur quel parallèle il se trouve, et corrige l'erreur de la route dans la direction nord ou sud. Mais l'erreur dans la direction est et ouest, quoiqu'un peu diminuée, n'en demeure pas moins incertaine: il faudrait connaître sa longitude, ce qui est beaucoup moins aisé. Nous allons voir comment cela peut s'obtenir.

Chacun a appris, dans ses élémens de géographie, qu'une ville située à 45°, par exemple, de longitude ouest de Paris, ne compte que 11 heures du matin quand il est midi à Paris; que le contraire a lieu pour les points situés dans l'est, et qu'ainsi Archangel, situé par 58° 25′ 15″ de longitude est, compte 2 h. 55 m. 55 s. quand on sonne midi à Paris. Ainsi, pour comnaître sa longitude, il suffirait au navigateur de savoir au juste l'heure qu'il est à bord à un instant précis, et l'heure qu'il est en ce même instant à Paris. Or, l'heure du bord est facile à obtenir, en mesurant, à un instant convenable de la journée, la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon; et quant à l'heure que Paris compte à l'instant de cette mesure, on l'obtient au moyen d'une montre qu'avant le départ de France on a exactement réglée sur l'heure de Paris.

On voit que tout repose sur la bonté de la montre; aussi les marins ne peuvent-ils connaître leur longitude que depuis le grand perfectionnement apporté aux chronomètres.

A dater de cette époque les naufrages ont beaucoup diminué; mais il faut de bonnes montres. En effet, 4 minutes d'erreur dans l'henre de Paris donnent en longitude une erreur de 1°, qui vant 20 lienes marines sur l'équateur. Or, si tous ceux qui vont à midi régler leurs montres sur le canon du Palais-Royal ou à l'horloge des Tuileries les laissaient librement marcher pendant trois ou quatre mois sans toucher aux aiguilles, ils pourraient voir de combien de vingtaines de lieues ils conraient risque de s'égarer avec leurs chronomètres de poche. Aussi les bonnes montres marines se vendent 2,000, 2,400, et jusqu'à 5,000 francs; en Angleterre, l'Amirauté a donné des prix de 50,000 francs aux meilleures. Quand on songe que sur la foi d'un tel instrument pout reposer le salut de 1,200 hommes et d'un vaisseau qui a coûté 5 millions, on reconnait que la dépense nécessaire pour en fournir tous les navires serait une grande cconomie.

Il ne faudrait pas, cependant, se fier exclusivement à des machines aussi délicates, sujettes à de nombreux accidens; mais heurensement qu'il y a des astres au ciel. L'astronomie a fait de tels progrès de précision depuis la fin du siècle dernier, qu'elle peut donner aux marins des tables où sont calculées, pour chaque jour, et pour les diverses heures du jour, comptées à Paris, les distances du centre de la lune au soleil et à quelques étoiles remarquables; si donc le navigateur peut obtenir, à un instant précis de la journée, la distance de la lune au soleil, par exemple, il cherchera dans les tables l'heure de Paris qui correspond à cette distance, et se tronvera dans le même cas que si une montre la lui avait donnée; en comparant cette heure à celle du bord il aura sa longitude.

On voit qu'à la rigneur on peut se passer de montre, pnisqu'on en a une perpétuelle au ciel; mais les observations de distances sont délicates, demandent des instrumens très précis, des calculs longs et compliqués, et requièrent d'ailleurs des circonstances favorables, soit dans l'atmosphère, soit dans les positions respectives des astres; aussi sont-elles surtont employées dans les voyages ordinaires pour justifier ou vérifier les montres, et celles-ci, pouvant donner deux fois par jour la longitude, sont seules d'un usage pratique.

Les détails qui précèdent sont un peu arides; mais en arrêtant sa pensée sur leur conclusion, on admire les pas immenses qu'a accomplis la science depuis l'époque où le marin n'osait naviguer qu'à la vue des terres, côtoyaut les rivages, glissant de cap en cap, mouillant de baie en baie, et ne jetant qu'un timide coup d'œil vers ce séjour mystérieux de l'ouest, retraite sacrée où chaque soir le soleil allait prendre son repos. Anjourd'hui, lancé sur la surface unie des caux, où sa trace s'efface comme disparaît celle de l'aigle dans l'air, il met fièrement le cap vers une ile située à 1,300 lieues de distance, et malgré les vents, les calmes, les courans, il arrive en vue du port avec une pleine assurance. Le soleil, les étoiles, la lune, voilà ses guides fidèles; chaque jour il les interroge, et dans leur course muette il sait lire chaque jour au ciel la réponse favorable.

## SEPTEMBRE.

Ge mois conserva tonjours, chez les Romains, le nom de September, qui désignait la septième place qu'il occupait d'abord dans le calendrier de Romulus, quoiqu'il devint dans la suite le huitième et le neuvième, et qu'on cût tenté de l'appeler Tiberius en l'honneur de Tibère, Germanicus en l'honneur de Domitien, Autoninus en l'honneur d'Antoninle-Pieux, Herculeus en l'honneur de Commode, et Tacitus en l'honneur de l'empereur Tacite. Les Egyptiens appelaient ce même mois Paophi, et les Grees Bocdromion. C'est à l'équinoxe d'autonne que la Grèce célébrait tous les ans les petits mystères, et tous les cinq aus les grands mystères

d'Eleusis. A Rome, le mois de septembre était sous la protection de Vulcain; le jour des ides, le dictateur ou le premier magistrat attachait au capitole le clou sacré.

Ausone dit : « Septembre queille les grappes ; c'est en ce mois que les fruits tombent. Il se plait à tenir en l'air un lézard attaché par la patte, et qui s'agite avec grâce. »

# LA GUERRE DE SEPT ANS.

Ce fut dans cette guerre, de 1756 à 1765, que Frédérie II, roi de Prusse, déploya avec celat tout son génie militaire. Allie avec l'Angleterre, il combattit contre la France. l'Autriche, la Russic et la Suède. L'Autriche, jalouse de l'élévation de la monarchie prussienne, voulait la détruire, et parvint à entraîner dans son alliance la France son ennemie, par l'espoir d'un partage des états du roi de Prusse. La guerre fut signalée par des alternatives de succès et de défaites de part et d'autre. Malgre sa faiblesse numérique, Frédéric se défendait avec énergie contre ses ennemis, et parvint à les vaincre, à force d'audace et de rapidité dans l'excention, à Pragne, à Rosback, à Lissa, à Zorndorf, Frédérie perdit en 1758 sa conquête de la Silesie, mais il la reprit en 1760 par les hatailles de Torgan et de Liegnitz. Les Français, malgré quelques succès remportés, furent généralement malhemeny dans cette campagne : ils n'y gagnèrent aucun avantage. Un des traits de bravoure célebres de cette guerre fut, en 1760, le dévouement du chévalier d'Assas. Rencontré dans un avant-poste par l'ennemi, au milieu des brouillards qui en cachaient l'approche aux Français, d'Assas, placé sons les baionnettes prussiennes, eria le signal à ses compatriotes, et tomba percé de coups.

Les victoires de Frédéric, la mort de George II, roi d'Angleterre, et la démission de William Pitt; la mort d'Elisabeth, impératrice de Russie, et l'élévation de Catherine II, qui se déclara neutre, mirent fin à cette guerre, Par les traités de paix de Hambourg et de Hubertsbourg, Frédéric resta maître de ses conquêtes, et garantit la grandeur de la nouvelle monarchie en partie créée par son génie.

# LE LAC PAVIN,

## DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DOME.

Les travaux des naturalistes français ont démontré qu'une partie des montagnes de la France ont brûlé, dans une époque fort reculée, comme on voit brûler aujourd'hai l'Etma et le Vésuve, et ont couvert des régions entières de laves et d'antres matières volcaniques. C'est particulièrement dans le midi de la France, en Auvergne, dans le Vivarais, le Velay et le Languedoc, que les traces de feux volcaniques se manifestent. Mais les feux souterrains se sont éteints; les siècles ont fermé les cratères, et vous voyez maintenant de riches moissons, des cités florissantes sur ces couches de laves; vous voyez des laes frais et rians au fond de ces crat res qui vomissaient la destruction et la mort.

Les trois chaînes de montagnes qui traversent l'Anvergne, celle du Dôme, du Cantal et de Dor, n'ont été presque formées que de volcans. C'est sur la cime du Mont-Dor que se trouve placé le lac Pavin; il est, par sa forme et par sa position, une des plus belles et des plus singulières enriosités de la France. Ce lac occupe le cratère d'un ancien volcan; sur ses bords s'élève un magnifique rideau de verdure, haut d'environ 125 pieds, qui le sait dans tous ses contours. Quoique cette ceinture ait un talus si escarpé qu'on ne pent y marcher sans risquer de tomber dans le lac, elle est cependant couverte de pelouse. A l'epoque où le volcan était en action, il existait dans sa couronne une échancrure par laquelle s'écoulaient les substances liquides et fluides qu'il vonissait.

C'est par cette echancrure que le lac deborde; l'eau y coule sur un lit de laves qui forme une sorte de déversoir. Du bane de laves, elle tombe en caseade dans un canal qu'elle s'est creuse sur le penchant de la montague, et, gagnant un I de laves, il diminue insensiblement de hauteur et vient se

vallon que traverse le ruisseau de la Couse, elle va se jeter avec lui dans l'Allier, près d'Issoire.

A mesure que le rideau de verdure approche de la digue



confondre avec elle; de cette sorte, l'ouverture, qui n'eût été qu'un objet extraordinaire si elle avait éte taillée vertiealement dans ce mur de 120 pieds, devient, par cette pente donce, d'autant plus agréable, que c'est par là que l'on monte au lae.

Le bord inferieur du bassin forme une espèce de banquette horizontale, qui, d'un côté, tient au rivage, et de l'autre s'avance à 12 ou 15 pieds sous l'eau. Cet espace est couvert de fragmens de laves, posés les uns auprès des autres comme un pavé naturel. Le cratère n'a point de talus, comme le ferait supposer sa forme d'entonnoir : il s'enfonce tout-à-coup perpendiculairement, on ne voit plus que de l'eau, et le lac est un abime. Sur ses bords il n'existe ni jones, ni plantes aquatiques, ni bourbier, ni limon, rien qui annonce le marécage. La limpidité des eaux est admirable : elles conservent toute leur beauté dans leur chute, tant qu'elles eoulent sur le penchant de la montagne; mais elles paraissent troubles dans leur jonetion avec la Couse. En hiver, cette eau gèle à une grande épaisseur : on peut alors se promener sur l'abime, et profiter de cette circonstance pour exploiter les bois.

La detonation d'un coup de fusil dans la circonference du lac produit un bruit qui dure plusieurs secondes, parce qu'il circule autour du bassin, et revient à l'endroit d'ou il

Après de grandes difficultés, on est parvenu à sonder le fond de ce lac, et l'on a trouvé 288 pieds de profondeur.

A 486 pieds au-dessus du lac Pavin et à 700 toises de distance, on voit une autre curiosité du pays, nommée le Creux de Sancy: c'est une espèce de puits naturel, ou plutôt une ancienne cheminée volcanique, dont le fond se trouve maintenant rempli d'eau, ainsi que le Pavin.

# LE MICROSCOPE.

(Deuxième article, - Voyez page 145.)

POLYPES VUS AU MICROSCOPE.

Les polypes sont des animaux que l'on peut multiplier par section, et en quelque sorte de bouture. Cette singulière faeulté suppose que le corps de ces animaux est de même texture dans toute son étendue, que toutes ses parties sont susceptibles des mêmes transformations. On ne peut y trouver rien qui ressemble à des os, ni à l'enveloppe solide des insectes et des crustaces : tout y doit être membraneux, et

d'une structure aussi simple que le permettent les fonctions du mouvement, de la nourriture et de la génération.

Les polypes connus sont habitans des eaux. Dans la mer quelques espèces atteignent une longueur de plusieurs pieds, tandis que d'autres sont à peine visibles, et ne peuvent être bien observés qu'à l'aide d'une forte loupe ou d'un microseope. Ces petits animaux ne vivent pas isolés dans les eaux; leur frèle structure ne resisterait pas aux choes des vagues, aux frottemens contre les sables, et aux autres causes de destruction qu'ils ne pourraient éviter. Il leur faut un lieu de retraite, une demeure où ils soient en sureté, et d'où ils fassent sortir les bras ou tentaeules destinés à rechercher. saisir les alimens, et les porter à la bouelle. Mais ces de-



meures individuelles scraient elles - mêmes trop destructibles, si elles n'étaient réunies. mises en contact pour se soutenir mutuellement, et en assez grand nombre pour former un corps capable de résistance. Les petites espèces de polypes marins sont donc essentiellement des troupes de constructeurs, et les édifices qu'elles élè-

vent sont quelquefois immenses; dans la mer du Sud, elles ont formé ces îles de coraux autour desquelles la sonde ne peut atteindre le fond, et qui ne sont autre chose que le sommet d'une colonne qui s'élève de quelques pieds au-dessus des flots. D'autres espèces se bornent à des ouvrages de moindres dimensions, et ne font que des corallines, des éponges, des concrétions que l'on a prises d'abord pour des plantes,



et que l'on nomme lithophytes, etc. Nous passerons en revue quelques unes de ces intéressantes constructions.

La fig. I represente le tissu d'une éponge vu au mieroscope. Pour ees observations, il faut que l'instrument ne grossisse pas trop les objets.

Les espaces vides entre les mailles de ce réseau sont des loges des habitans qui ont péri, tandis que leurs habitations, de nature calcaire ou cornée, ctaient susceptibles d'une très longue durée.

On rencontre souvent, parmi des plantes marines, une sorte d'éponge très fine, dont la partie représentée en A (fig. 2), parait, au microseope, telle qu'on la voit en B.

Ce sont des aiguilles d'une finesse extrême, mais très roides,



qui se croisent dans toutes les directions, et blessent les doigts du curieux qui les manie imprudemment. Quoique les piqures soient peu profondes, leur multitude cause une irritation assez douloureuse.

Les corallines sont des lithophytes que l'on trouve abondamment dans toutes les mers, et dont toutes les espèces ne sont pas encore commes. Voici quelques-unes de celles qu'on

peut recueillir sur nos côtes, et à côté de chacune on a figuré les animaux qui les construisent.

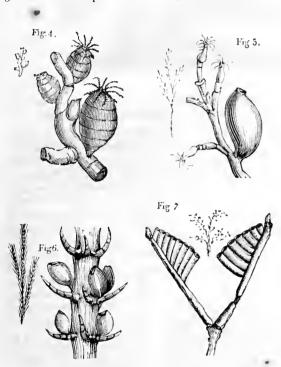

Fig. 3. — Sertulaire de Linnée (Sertularia Panila).

Fig. 4. — Tamaris de mer (Polysonius).

Fig. 5. - Arête de hareng (Halecyna).

Fig. 6. — Anteune d'écrevisse, barbe de mer (Antennina).

Fig. 7. - Coralline à lendes (Lendigera).

On voit dans la fig. 8 la célèbre hydre brune, grossie par



le microscope. Ce polype d'eau douce a été le sujet de nombreuses expériences, que les naturalistes ont faites sur sa reproduction au moyen des parties qu'ils en détachaient. De quelque manière qu'on l'ait découpée, chaque fragment conservait la vie, et devenait bientôt un animal complet. On a même essayé de mettre en dedans les parties extérieures, en retournant l'ani-

mal comme un sac; il a vécu dans cet état, et les parties qui étaient en dehors sont devenues un nouveau canal alimentaire. On l'a représenté chargé de sa progéniture, afin de donner une idée du mode naturel de sa propagation : dans son ensemble, il ressemble assez bien à un arbrisseau dont la tige couronnée par des filets est l'animal complet, producteur des rameaux qui sont sa postérité.

Les plantes marines qui ont végété quelque temps dans une can tranquille se couvrent souvent d'une incrustation calcaire qui, vue avec une forte loupe, paraît criblée de petits trous: ce sont les loges de polypes nommés escares (Flustra de Linnée); ils constituent un genre subdivisé en

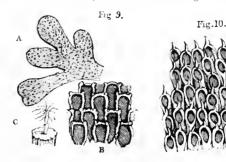

plusieurs espèces, dont deux sont représentées par les figures 9 et 10. La première est l'escare folié (Flustra foluera); on en voit un fragment de grandeur naturelle en  $\Lambda$ ; les trons, grossis par le microscope, sont dessinés en B, et l'animal en C. La fig. 10 est l'image agrandie des pores de l'escare chevetu.

Fig. 41. — Axe calcaire d'une coralline très commune sur les côtes de la Manche.

Fig. 12. — Coralline converte de petits coquillages.

Fig. 43. - Coralline ou escare eruche de la mer Rouge.

Fig. 14. - Animal de cette coralline, vu au microscope.

Le corail rouge du commerce, que la bijouterie met en œuvre sous tant de formes, est aussi l'ouvrage d'une espèce de polype; mais celle-ci est bien peu répandue, en comparaison de celles qui élèvent des îles dans des mers d'une immense profondeur, et font sortir du sein des eaux ces terres



nouvelles dont les végétaux s'emparent, qui offrent d'abord aux phoques, aux tortnes et aux oiseaox de mer un asile où ils vivent en paix, jusqu'à ce que l'homme vienne les troubler et s'emparer de leur habitation. Le long des côtes, des récifs quelquefois très dangereux sont encore une œuvre de ces légions de polypes, qui, de concert avec les testacées, semblent menacer de combler le bassin actuel des mers, et de forcer l'Océan à envahir des terres qu'il couvrit autrefois, mais qu'il faissait à découvert depuis long-temps. C'est ainsi que certains changemens se préparent lentement et sans bruit, par des causes presque invisibles. Les animanx marins ont peut-être autant de part que les volcans aux différentes transformations des couches superficielles de la terre.

## STATISTIQUE.

BASSIN DE LA LOIRE.

(Dernier article. - Voyez page 269.)

Sous ce titre, nous ne prétendons pas exposer la statistique, on même un resume de la statistique des dix-neuf départemens que nous avons compris dans le bassin de la Loire. Notre intention est seulement de donner sur la vie

moyenne et la richesse de ces departemens quelques aperçus appuyés par des chiffres. Nous avons calculé approximativement la vie moyenne, d'après le procédé indiqué par Laplace, qui consiste à diviser la population totale par le nombre des naissances annuelles. Quant aux autres chiffres du tableau que nous offrons, ayant été (à l'exception des moyennes que nous avons déduites) tirés du budget ou de l'Almanach royal, ils sont officiels, et comme tels, méritent la confiance qu'on attache à ces publications.

| NOMS<br>des<br>départemens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VIE MOYENNE, calculée sur les 8 ans compris entre 1822 et 1829 inclusivem <sup>†</sup> .                             | CENTENAIRES morts dans les 7 ans compris entre 1824 et 1830 inclusivem!                                                                          | SUPENFICIE<br>en hectares.                                                                                                                                                                                    | REVENU TERRITORIAL<br>en francs.                                                                                                                                                                                                       | PRODUIT MOYEN de l'hectare.                                                                      | POPULATION<br>au 1 <sup>cr</sup> janvier 1832.                                                                                                                                                     | TOTAL GÉNÉRAL des recettes du trésor en 1832.                                                                                                                                                                                                                           | RECETTE MOYENNE par habitani.                      | NOMBRE DES ÉLECTEURS en 1832. NOMBRE D' HABITANS représentés par un électeur.                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAINE-ET-LOIRE DEUX-SÉVERS UNDRE-ET-LOIRE VIENNE LOURE-INFÉRIEURE VENDÉE MAYENNE SARTIE CRIUSE HAUTE-LOIRE LOIRE-LOIRE LOIRE LOIRE UNDRE LOIRE UNDRE LOIRE UNDRE U | 54 09 27<br>54 07 25<br>55 19 05<br>55 68 27<br>55 60 15<br>50 04 14<br>50 01 03<br>50 00 26<br>50 00 19<br>29 10 21 | 2<br>14<br>0<br>5<br>20<br>17<br>5<br>5<br>7<br>4<br>0<br>19<br>22<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15 | 718,807<br>585,275<br>612,679<br>689,083<br>706,285<br>675,458<br>518,865<br>659,276<br>579,453<br>495,784<br>605,116<br>837,678<br>701,661<br>742,272<br>675,191<br>558,078<br>686,619<br>740,123<br>496,000 | 25.979,000<br>15.849,000<br>14,978,000<br>12,082,000<br>18,904,000<br>15,607,600<br>15,995,000<br>19,506,000<br>6,812,000<br>11,721,000<br>23,143,000<br>17,516,600<br>8,159,000<br>17,516,600<br>9,985,000<br>9,985,000<br>14,568,000 | F. c. 65 55 56 624 44 17 55 26 90 25 10 26 75 41 75 20 99 45 12 44 17 70 25 20 14 67 18 20 28 97 | 467,871<br>294,850<br>297,016<br>282,751<br>470,095<br>550,559<br>552,586<br>457,572<br>265,584<br>292,078<br>255,970<br>245,289<br>298,257<br>505,276<br>285,150<br>282,521<br>256,059<br>591,216 | 11,104,026<br>5,747,475<br>7,765,125<br>6,012,261<br>27,040,954<br>6,674,505<br>6,686,211<br>10,558,207<br>5,753,688<br>4,519,751<br>5,968,150<br>11,486,055<br>5,518,998<br>6,444,045<br>44,001,284<br>5,105,607<br>6,286,756<br>5,509,015<br>7,919,638<br>157,426,525 | 21 60<br>45 80<br>17 90<br>22 10<br>21 10<br>20 20 | 2,270<br>4,412<br>208<br>2,249<br>254<br>4,672<br>2,029<br>251<br>4,574<br>2,442<br>2,262<br>2,82<br>4,443<br>1,085<br>2,27<br>1,464<br>2,559<br>1,499<br>1,088<br>4,064<br>1,088<br>2,559<br>1,499<br>1,088<br>1,088<br>2,054<br>2,559<br>1,499<br>1,057<br>1,057<br>1,064<br>2,555<br>1,002 |

Ainsi le bassin de la Loire, dont la superficie est de 12.281,605 hectares, le revenu territorial de 272,716,000 fr... les recettes du trésor de 157,426.525 fr.. le nombre des électeurs de 51,002, a vu mourir en sept années 155 centenaires, on plus de 21 par an. La vie moyenne y est de 52 ans 4 mois 12 jours ; le produit moyen de l'hectare de 22 fr. 12 cent.; la recette moyenne du trésor, par individu, de 24 fr. 65 cent.. et le nombre moyen d'habitans représentés par un électeur de 217. En examinant notre tableau, on voit de suite que la vie moyenne n'est pas en rapport avec le nombre des centenaires on la longevité; car cette dernière n'est qu'un heureux accident pour quelques personnes, accident qui dépend de leur bonne constitution, tandis que la vie moyenne, au contraire, est en rapport direct avce la fertilité et la salubrité du pays, la propreté, la richesse, et l'instruction du peuple en masse. Cela est si vrai, que les cinq départemens où la vie moyenne est la plus longue, n'ont fourni que 59 centenaires, tandis que cenx où elle est la plus courte en ont en 55. Les cinq premiers départem us sont : Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Indre-et-Loire, Vienne, et Loire-Inférieure, qui, heureusement places à l'embouchure de ce fleuve, font un grand commerce, jouissent d'un territoire fertile, offrent à leur population une nourriture abondante, et présentent au voyageur tout ce qui constitue l'aisance d'un peuple; aussi leur vie moyenne dé-

passe-t-elle de beaucoup celle que les statisticiens assignent à la France entière. Les cinq derniers départemens sont. 1º le Loiret, dont la partie méridionale se compose de la malheureuse Sologne, tandis que la partie orientale est converte d'étangs, et sillonnée par les canaux de Loing, d'Orléans et de Briare, dont les caux, presque toujours stagnantes, sont sonvent contraires à la salubrité des environs. Quelques personnes donnent aussi pour raison du peu de durée de la vie dans ce département, l'usage où sont les habitans d'Orléans de ne se marier qu'entre parens ; 2º la Hante-Vienne, dont la population, occupant un sol ingrat ou mal cultivé, sons une température humide, froide et inégale, ne se nourrit que de châtaignes, de sarrasin ou de pommes de terre; 5º la Nièvre, qui, renfermant un grand nombre d'étangs répandus sur tout son territoire, joint à eette cause d'insalubrité une autre qui n'est pas moins meurtrière, nous voulons parler des flotteurs de l'arrondissement de Clamecy, qui ont constamment les pieds dans l'ean; 4º le Cher, dont la partie septentrionale est habitée par la population chétive de la Sologne, tandis que les environs de Bourges renferment plusieurs marais, et que l'arrondissement de Saint-Amand-Montrond contient de nombreux et d'immenses etangs, surtout dans les cantons de Lignières et de Nérondes; 5° enfin, la Loire, habitée par des mineurs, dont le travail est loin d'être favorable à la santé, et dont l'arron»,

dissement de Montbrison compte des étangs, de peu d'étendue, il est vrai, mais en très grand nombre. Les cinq premiers départemens ont donné, en vie moyenne, 56 ans 6 mois 29 jours; en revenu territorial, 85,792,000 fc.; en receite du trésor, 57,669,841 fc.; et en électeurs, 9,694. Les cinq derniers n'ont donné que 28 ans 0 mois 1 jour, en vie moyenne; en revenu territorial, 62,558,000 fc.; en recette du trésor, 58,590,298 fc.; en électeurs, 7,627; quoique la population ne soit inférieure dans ces derniers que de moins d'un cinquième, et la superficie de moins d'un vingtième seulement. D'où nous pouvons conclure que, dans le bassin de la Loire, la vie moyenne comparée est en raison directe de la richesse.

#### LA SEMAINE

#### CALENDRIER HISTORIQUE.

28 Septembre 1582. — Mort de George Buchanan, né en Ecosse, l'an 6 du xvi° siècle. Elevé à Paris, il fut successivement soldat, professeur, gouverneur du jeune comte de Cassils, et précepteur du comte de Murray, lils de Jacques V. On croît qu'il fut aussi le précepteur de Montaigne. Il demeura long-temps près de Marie Stuart. Les Etats le nommèrent précepteur de Jacques VI d'Ecosse. Pendant les dernières années de sa vie, il composa une Histoire d'Ecosse: il mourat pauvre.

28 Septembre 1742. — Mort de Massillon, prédicateur français. Le Carême qu'il précha devant Louis XV, et qui est resté sous le nom de *Petit Carême*, l'a surtout rendu célèbre.

29 Septembre 490 avant Jésus-Christ. — Bataille de Marathon. Dix mille Athéniens conduits par Miltiade, et mille Platéens, délivrent la Grèce des Perses, au nombre de cent dix mille hommes.

29 Septembre 1809. — Mort de Dupuis, auteur de Mémoires sur l'Origine du zodiaque et des constellations, sur les Douze travaux d'Hercule, et de l'Origine de tous les eultes.

29 Septembre 1820. - Naissance du duc de Bordeaux.

50 Septembre 420. — Mort de saint Jérôme. Né de parens riches et chrétiens, c'est à Rome qu'il étudia les helles-lettres et qu'il reçut le haptême. Il voyagea en Italie, en Grèce, à Constantinople, en Palestine, en Egypte, et véent long-temps dans les déserts de Syrie. Ses lettres, qui sont conservées, révèlent une science et une éloquence remarquables.

50 Septembre 1791. — Acceptation de la constitution de 1791, et clôture de l'Assemblée constituante en France.

4er Octobre 555. — Mort de Teia, dernier roi des Ostrogoths. La domination des Ostrogoths en Italie durait depuis 60 ans. Dans cette courte période, sept souverains se succédérent: Théodorie fut le premier, Teia fut le luitième et dernier. En 554, les Ostrogoths, affaiblis, se soumirent au joug de l'empure fomain on évacuèrent l'Italie.

4er Octobre 1684. — Mort de Pierre Corneille, le plus grand auteur dramatique français.

1er Octobre 1791. — Ouverture de l'Assemblée législative.

2 Octobre 1629. — Mort du cardinal de Bérulle, fondateur de la congrégation de l'Oratoire, institution dont le but était de réformer l'esprit et la discipline du clergé.

5 Octobre 4569. — Bataille de Moncontour en Poitou. L'amiral Coligny est yaineu par le due d'Anjou. Le jeune Henri, prince de Navarre, alors âgé de seize ans, commandait 4,000 chevaux. Ses conseils auraient pu donner la victoire à l'armée des luguenots, mais on ne les suivit pas.

4 Octobre 4660. — Mort de l'Albane, peintre italien. Condisciple du Dominiquin et du Guide, il étudia avec eux dans les ateliers de Calvar et des Carraches. Le Musée de Paris possède quelques unes de ses compositions les plus remarquables. Son genre est suave et pur.

4 Octobre 1815. — Mort d'Oberkampf, manufacturier français, fondateur de la manufacture de toiles peintes de Joay, et de la manufacture de coton d'Essone. Il était né dans le marquisat d'Anspaeh, le 41 juin 4758. Louis XVI lui conféra les lettres de noblesse : en 4790, le conseil-général du département de Seine-et-Oise lui décerna une statue; Napoléon lui offrit une place au sénat; il refusa; mais il accepta la croix d'honneur que l'empereur detacha de sa boutonnière. Un jour Napoléon lui dit : « Vous et moi nous faisons une bonne guerre aux Anglais, vous par votre industrie, et moi par mes armes. » Il ajouta : « C'est encore vous qui faites la meilleure. »

# LE PAPYRUS.

Les Grees donnaient le nom de papyrus à une plante qui fut très long-temps en possession de recevoir les caracières de l'écriture, avant l'invention du papier de chiffou tel qu'on le fabrique aujourd'hui. C'est une plante aquatique classée parmi les cypéracées, et qui parait confinée dans le bassin du Nil, quoique les anciens naturalistes assurent qu'elle est aussi dans l'Inde, et qu'on ait trouvé dans l'île de Madagascar une espèce analogue, et propre aussi à la préparation d'une sorte de papier. Le papero de Sicile a été confondu long-temps avec le papyrus égyptien, quoiqu'il en diffère surtout par sa petitesse, car il n'atteint guère que 7 pieds de hauteur, tandis que celui d'Egypte s'élève jusqu'à 15 p. La tige de celui-ci est triangulaire, de la grosseur du poignet vers le bas, et se termine en pointe au sommet, où elle se charge d'un panache ou chevelure en parasol, et d'un épi en forme de thyrse; les feuilles sont radicales, et ressemblent à celles du ruban d'eau (sparganium).

Les anciens Egyptiens employaient le papyrus à plusieurs usages, dont le principal était la préparation du papier avec la tige et les feuilles. Les racines étaient un combastible très utile dans ce pays surchargé de population, où le bois était rare; la même matière fournissait aussi des vases et quelques ustensiles de ménage. Les parties de la tige et des feuilles que la fabrication du papier n'avait pas employées étaient tissues et façonnées de diverses manières, dont une des plus remarquables était la construction de barques très légères, très solides, et qui mettaient, disait-on, les navigateurs en

sûreté contre les attaques des crocodiles. La partie inférieure de la plante contenait une substance succulente que l'on mangeait. Enfin le liber était une matière textile dont on faisait des toiles plus on moins fines, des voiles, des couvertures de lits, des cordages.

Ce fut, dit-on, à Memphis que l'on fit pour la première fois avec le papyrus des fenillets souples, unis, propres à recevoir l'écriture et à former des livres. Mais il est difficile d'assigner l'époque précise de cette invention. Quoique les procédés de cet art fussent très simples, il devait exiger un assez long apprentissage, car le succès de l'opération dépendait de l'adresse de l'ouvrier et de son esprit d'observation. Les tiges de papyrus étaient coupées de la longueur que l'on voulait donner aux feuillets; on séparait avec une aiguille les pellicules dont ees tiges sont formées, on les étendait sur une table où elles étaient lavées, polies, ajustées les unes coutre les autres pour qu'elles se touchassent exactement et prissent une forme reetangulaire, dont les dimensions etaient fixées selon l'espèce de papier que l'on voulait faire. D'autres pellicules étaient ajustées de la même manière sur celles-ei, et collées s'il était nécessaire; le plus souvent elles retenaient assez de parties mucilagineuses pour adhérer les unes aux antres sans addition de colle. Lorsque les feuillets avaient pris ainsi l'épaisseur et la solidité convenables, on achevait de les polir; on obtenait ainsi un papier très durable, et d'une grande blancheur. Les plus beaux feuillets ctaient fabriqués avec les couches du milieu des tiges de papyrus; à mesure qu'on s'éloignait de ces eouches mitoyennes, soit au dehors, soit vers l'axe de la tige, la qualité du papier diminuait, ainsi que sa beauté et son prix. La première qualité fut d'abord réservée pour les ministres des autels, et fut nommée d'après cette destination; lorsque l'Egypte subit le joug des Romains, les dominateurs obtinrent bientôt la preséance sur les dieux du pays, et le papier hiératique fut dedé aux maîtres de l'empire, et réservé pour eux et leurs agens. Les feuilles de papyrus ne donnaient qu'un papier moins uni, moins solide, et plus grossier que celui dont les tiges avaient fourni la matière; c'était la dernière qualité.

Les anciens ne nous ont rien transmis sur la culture du papyrus en Egypte. Cette plante était sans doute cultivée très en grand, puisque le papier qui en provenait était répandu dans tout l'Empire romain, et plus employé pour l'écriture qu'aucune autre matière, telles que le parchemin, les tablettes de cire, etc.

l'en de temps après la conquête de l'Egypte par les Romains, le papier égyptien fut presque exclusivement en usage à Rome, et devint bientôt un objet de première neeessité. Sons le règne de Tibère, la rareté de ce papier, que le commerce ne pouvait fournir en quantité suffisante, faillit exciter un soulèvement. Cette marchandise se répandit ensuite de plus en plus, au point qu'au 111e siècle, un riche marchand, nommé Firmus, ayant conçu l'ambitienx projet de s'emparer de l'empire, et rassemblé quelques troupes avec lesquelles il se rendit maitre d'Alexandrie et la garda quelque temps, se vantait d'avoir saisi dans cette ville assez de papier pour solder son armée, et pourvoir à toutes les dépenses de son expédition.

Une matière d'un usage universel ne pouvait échapper à l'impôt; il était d'autant plus facile et plus sûr de l'y soumettre, qu'on était maître des lieux de fabrication et de l'entrepôt général. Le papier égyptien fut donc soumis à un droit qui s'éleva successivement, à chaque nouveau règne, jusqu'à ce qu'il devint excessif. Ce ne fut qu'au commencement du vi° siècle que l'Italie fut déchargée de ce fardeau par Théodorie, roi des Goths. Cet acte de munificence fut reçu avec la plus vive gratitude; Cassiodore en parle comme d'un service rendu à tout l'univers, qui verrait désormais circuler en toute | Imprimerie de LACHEVARDIERE, rue du Colombier, nº 30

liberté une matière qui , selon Pline , améliore l'homme , et qui le fait vivre dans tous les siècles. Mais, à cette époque, l'etat politique de l'Europe n'était pas fixé, et de grands evènemens se préparaient en Asie et en Afrique; le temps de la décadence du commerce et des arts approchait; l'Egypte cessa de fournir du papier à l'Europe, et il fallut écrire sur du parchemin. Vers le x° siècle, l'industrie vint enfin au secours de tous ceux qui éprouvaient le besoin d'écrire; on inventa le papier de coton, disent les érudits, y compris le comte de Caylus, quoique les mots charta bombycina semblent désigner un papier de soie. Tout porte effectivement à penser que la



(Papyrus d'Egypte.)

bourre de soie fut d'abord employée pour cette fabrication, à laquelle elle se prête beaucoup mieux que le coton, et qui donne un produit plus solide. Le nom latin du coton, gossypium, n'était certainement pas ignoré de ceux qui nous ont transmis la dénomination de charta bombycina, et ce n'est pas faute de savoir qu'ils ont employé le nom du ver à soie, au lieu de celui de la plante. Aujourd'hui, c'est effectivement avec le coton que l'on fait du papier dans les contrées que nous appelons le Levant; l'art de le fabriquer y a fait d'assez grands progrès, et pourra se mettre facilement au niveau des papeteries européennes. Sans avoir besoin d'étudier eet art en Asie, les Etats-Unis de l'Amérique du Nord se mettront pent-être un jour à faire aussi du papier de coton, au lieu de venir chercher en Europe un suplément de chiffons pour alimenter leurs papeteries. Les chiffons de chanvre et de lin sont réputés la meilleure matière que l'art du papetier puisse employer, parce qu'il a déjà subi, sous la forme de linge, une trituration que le travail des papeteries aelièvera : si le lin de la Nouvelle-Zélande (phormium tenax) peut être acelimaté et cultivé en grand dans nos contrees, plus froides que sa terre natale, on possèdera tout ce qu'il faut pour faire du papier qui réunisse la finesse à la solidité, et qu'on saura rendre aussi blanc qu'ancun de ceux que l'on fabrique aujourd'hui. On n'aura donc jamais besoin de revenir au papyrus; eette plante, si célèbre autrefois, ne peut plus nous rendre que des services très vulgaires, et d'autres végétaux plus utiles, le riz, par exemple, peuvent la remplacer dans quelques uns des lieux où elle fut cultivée.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE -

sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins.

MARIE DE MÉDICIS, STATUE EN BRONZE



(Statue de Marie de Médicis.)

Gette statue est en bronze, et a de hauteur 46 pouces 9 lignes. On l'attribue à un artiste florentin; elle est depuis long-temps en possession du gouvernement, et est destinée à faire partie d'une de nos collections publiques. Nous avons dû saisir avec empressement l'occasion qui nous a été offerte de prendre un trait de cette œuvre remarquable, sous le double rapport de l'art et des souvenirs biographiques qu'elle fait naître.

Il est peu de personnages de notre histoire qui aient occupé plus long-temps la scène politique que Marie de Médicis, ou dont la vie ait été plus agitée.

Fille du grand-duc de Toscane François II, et de Jeanne, archiduchesse d'Antriche, elle est née à Florence, le 26 avril 4575. Sa beauté était célèbre, Henri IV l'épousa au mois de décembre 4600, après la dissolution de son mariage avec Marguerite de Valois. Cette union ne fut pas long-temps heurense. Les mœurs de Henri n'étaient point de nature à lui conserver l'affection de Marie, et Marie était d'un earactère jaloux et violent. Bientôt elle se lia d'une amitié de plus en plus intime avec Léonore Galigaï, et avec son mari, ses compatriotes. Le duc d'Epernon, ennemi secret de Henri IV, chercha à entrer en faveur auprésal'elle

Le 15 mai 1610, Marie de Médicis, en partie contre le gré du roi, fut sacrée et couronnée à Saint-Denis. Le lendemain Henri IV fut assassiné. Un bruit public accusa le due d'Epernon de complicité avec l'assassin; la reine même n'echappa point aux soupçons. Ce doute historique, auquel les insinuations de Mézeray et des Mémoires de Sully ont donné quelque autorité, n'a jamais ete éclairei.

Dans l'Histoire de la mère et du fils (ouvrage sur Marie et sur Louis XIII, qu'on eroit écrit par le cardinal de Richelieu), on lit que Henri IV disait un jour à son épouse : « Vous avez raison de desirer que nos aus soient égaux ; car la fin de ma vie sera le commencement de vos peines. D'une chose vous puis-je assurer : e'est qu'étant de l'humenr dont je vous connais, en prévoyant celle dont votre fils sera ; vous entière, pour ne pas dire têtue, et lui opiniâtre, vous aurez sûrement maille à partir ensemble. »

Ces paroles étaient prophétiques. Le parlement fut contraint par les violences du duc d'Epernon de donner la regence à la mère de Louis XIII. Bientôt Sully, Villeroi et Jeannin furent écartes de la cour, et remplacés par le nonce du pape, l'ambassadeur d'Espagne et le père Cotton. Concini, devenu maréchal d'Ancre et premier ministre, et sa femme, eurent toute la confiance de la régente. Les vieilles troupes de Henri furent licenciées; les impôts furent augmentés; à la suite de cette fausse direction, la France fut en proie à de terribles factions, qui ne cessèrent qu'à l'époque du traité de Sainte-Menchould, le 45 mai 1614. Le 20 octobre suivant, Marie fit reconnaître au parlement la majorité de Louis XIII.

Dès que le nouveau roi, ayant épousé Anne d'Autriche, se laissa diriger par Luynes, Concini et sa femme périrent, et la reine, disgraciee, fut enfermée dans sa chambre au Louvre. Le 5 mai 1617, elle se retira à Blois, à la grande joie du peuple. Pendant la nuit du 21 au 22 février 1619. d'Epernou la fit descendre du château par la fenêtre, à l'aide d'une échelle, et la conduisit à Augoulème. Le peuple applaudit à cette fuite. Le 2 mai de la même année, le roi se réconcilia avec sa mère ; presque aussitôt elle se mit à la tête des mecontens; on se battit au pont de Ce. Richelien parut alors en scène, sons la protection de Marie, et ménagea un accommodement aux deux partis, à Brissac, le 46 août 1620. Bientôt il fut admis au conseil, et ne tarda pas à s'emparer de toute l'autorite : après maint debat, Marie de Médicis fut une des premières victimes de la journée des dupes (novembre 4650). Arrêtée par ordre du roi, au mois de février, elle fat détenue dans le cha eau de Compiègne, d'où elle S'échappa pour se réfugier à Bruxelles (1651). En vain elle tenta de rentrer en France, et de reconquérir une partie de son influence : Richelieu ne le voulait pas. Errante en Europe, elle se refugia près du roi d'Angleterre, son gendre . et ensuite à Cologne-Reduite à la plus grande misère, elle mourut dans cette ville, le 5 juillet 1642, à l'âge de soixanteneuf ans. On montre encore le grabat où elle termina ses jours. Le cardinal Richelien fit faire en son honneur un service magnifique.

Marie partageait l'amour des arts qui a illustré la famille des Medicis. Elle-même a gravé sur bois son portrait. Philippe de Champaigne était son premier peintre. C'est elle qui approuva les dessins du palais du Luxembourg, conçus par de Brosse, sur le modèle du palais Pitti de Florence : on lui doit encore le Cours de la Reine et l'aqueduc d'Areneil.

Le Musée du Louvre possède la collection des tableaux allegoriques peints par Rubens, et on Marie et Henri IV jouent les premiers rôles.

# ASTRONOMIE. (Voyez page 234.)

NÉBULEUSES.

Lorsque, par une mit bien obsenre, on examine le ciel avec une bonne lunette, on rencontre çà et là entre les etoiles des taches de diverses formes, qui repandent une bear diffuse, souvent très sensible, et d'autres fois si faible, qu'on a plutôt un soupçon qu'une assurance complete de leur presence. Elles sont fixes, c'est-à-dire qu'en les examinant à plusieurs années de distance, on les trouve tonjours dans le voisinage des mêmes étoiles, ce qui les distingue complétement des comètes, qui sont soumises à un déplacement continuel. Ces astres diffus, qui sont situes dans un cloignement pareil à celui des ctoiles, et qui nous paraissent immobiles comme elles, sont ce que l'on a nomme les nébuleuses. Bien que l'existence des nebulenses fût comme depuis long-temps, ancum astronome, avant l'illustre Herschell, n'avait porté sur edes une attention digne de feur importance; ce fut lui qui commença le premier à les classer, à étudier leurs formes et leurs lueurs, et à leur assigner des lois et des principes.

Lorsque le télescope on la lunette qu'on emploie pour exammer le ciel sont doncs d'un pouvoir amplifiant un peu considerable, on reconnaît de suite deux classes bien tranehces parmi ces lueurs vagues, qui, d'abord, semblaient frapper la vue de la même manière. Les unes se résolvent immédiatement en une multitude d'étoiles, comme un tourbillon de poussière se résont un microscope en une multitude de grains; les autres persistent à demeurer comme une blancheur indecomposable et continue.

Les premières étant composées d'étoiles irrégulièrement agglomèrees les unes contre les autres, présentent naturellement dans leur ensemble des renflemens de lumière, là où les étoiles sont le plus serrées, et une espèce de diffusion, là où elles sont au contraire le plus écartées. Il y a de ces amas d'étoiles de toutes sortes de formes et de dimensions; et il y en a qui finissent par envoyer à l'observateur placé sur la terre une lumière si incertaine et si faible, qu'il est prebable qu'eiles se trouvent placces sur les limites de c.s espaces si reculés, que nous ne saurions distinguer dans lear cloignement les ctoiles qui y demeurent. La voix lactie que tout le monde à vue durant les nuits sereines, formant une blanche ceinture au milieu du sombre azur du ciel, donne très bien, par sa lueur, une idee des nebuleuses, mais elle est incomparablement plus grande et plus facilement decomposable qu'aucune autre. Les astronomes pensent neammoins, et avec raison, que la voix lactée est une nebuleuse tout-à-fait semblable à celles dont nons venons de parler; elle n'en diffère à nos yeux par sa grande etendue, que parce que nous en faisons partie, ainsi que la plupart des étoiles fixes, et parce que nous sommes placés à peu près dans le centre du groupe total de tous ces astres. Le groupe ayant la forme générale d'un disque ou d'une roue de voiture, il est évident, même en y supposant les étoiles uniformement réparties, que lorsque nous dirigeons notre vue vers la eirconference, il nous doit sembler apercevoir en cet endroit une plus grande quantité d'étoiles qu'en tout autre, non parce qu'elles y sont réellement plus entassees, mais uniquement parce que l'épaisseur du système y est plus considerable, et que, par conséquent, le nombre des astres situés sur le trajet de notre rayon visuel doit être bien plus grand dans ce sens que dans tout autre. Les autres nebulenses que nons apercevons à travers les ouvertures qui se trouvent en notre monde sideral, sont des amas d'étoiles de la même nature que celle dont nous sommes; isoles les uns des autres dans les champs de l'espace, leurs masses se gravitent mutuellement, comme le font celles des étoiles. Peut-être y a-t-il dans les profondeurs du ciel des distances

d'où l'on voit toutes ces nébuleuses qui nous paraissent si prodigieusement éloignées l'une de l'autre, comondues et rapprochées en une seule lueur pâle, comme nous voyons nous-mêmes d'ici-bas l'ensemble des étoiles qui les composent. Une pareille progression devant la grandeur de laquelle l'esprit s'etonne, se suit infiniment à mesure que l'on avance vers l'infini : un système de mondes planétaires devieut une étoile, un système d'étoiles une nébuleuse, et enlin notre ciel tout entier, vu d'assez lom, n'enverrait également qu'une blancheur pâle et unique vers l'œil assez délicat pour la sentir.

La seconde classe de nébuleuses dont nous avons parlé, et qui ne sont point susceptibles de se résondre en ctoiles distinctes, constitue des systemes de matière sidérale tout differens. Chacane de ces nébuleuses forme probablement un seul astre, qui, au lieu d'être composé, comme la plupart des autres, d'une matière solide, est uniquement composé d'une matière gazeuse, on plutôt pou sièreuse, extrèmement rare et tenne sur les bords, et se fondant insensiblement dans l'espace qui l'entoure. Si cette poussière, comme toutes les poussieres materielles, est soumise à la loi universelle de la gravité, il faudra qu'avec la suite des siècles elle finisse par se rapprocher de son centre de gravité, par s'y condenser de plus en plus, et y determiner un noyau, qui, continuant à se solidifier, deviendra une étoile véritable, semblable à toutes celles qui sont dans le ciel. Mais quelle immense durée ne faudra-t-il pas pour qu'un pareil changement se produise? Le ciel des étoiles est dans un cternel mouvement, et cependant il nous parait fixe, parce que nous ne le voyons que d'hier, et que des souvenirs de deux ou trois mille ans, comme ecux que nons avons, ne sont en présence de l'eternité que des souvenirs d'un instant. Nos neveux pourron.-ils constater un jour, au moyen des observations que nous leur aurons laissées, que les etoiles s'engendrent en effet de cette manière, sous nos yeux, dans noire temps, dans tous les temps? Que ce qui était pour nous une nébuleuse diffuse est devenu peu à peu un noyau scintillant, puis une étoile? Que là où il n'y avait pour nous que l'obscurité commune de la voûte eéleste, une nebaleuse nouvelle s'est montrée, et continue, comme les autres, sa route et son progrès? Nous pouvons le penser, toutefois noas ne devons pas devancer l'expérience sans avoir queique appai pour nous soutenir. Mais cet appui, nous le trouvons precisement dans les étades sur l'état actuel des nébuleuses , que l'illustre Herschell a laissées aux astronomes futurs comme un legs immortel, fruit de ses quarante années de meditations et de travaux nocturnes. Ne pouvant devancer le temps, et percer les mystères de l'avenir, il a sondé dans l'etendue, et devoilé ses secrets; ne pouvant suivre la nature dans les diverses periodes d'un même enfantement, il l'a interroge à la fois dans toutes les periodes des enfantemens divers qu'elle achève.

De même qu'un voyageur en jetant un coup d'œil sur un peuple y determine aisément la condition ordinaire de la vie entière d'un homme en considérant la condition des enfans, celle de la jennesse, celle des hommes et des vieillards; de même Herschell, en promenant ses regards sur le ciel, et en observant les apparences des divers astres qu'il y a rencontres, a cherche à déterminer les conditions ordinaires du développement entier d'une étoile.

Parmi les nébuleuses on en voit d'ahord qui, avec un contour indéterminé, présentent seulement une lueur blanche, i niforme dans toute son étendue; dans d'autres, la matière lummense commence déjà à se grouper en une seule masse grossièrement arrondie; il en est enlin où le centre paraît plus éclatant, et la circonférence plus diaphane, puis enfin le centre devient un noyau de plus en plus resserre et brillant; il commence à ressembler à une étoile, et la nébu-

leuse à l'entour n'est plus qu'une sorte d'atmosphère lumineuse qui s'amoindrit et se réduit de manière à ne plus être, dans quelques uns de ces astres, qu'une faible auréole. Les renslemens de lumière ne se présentent pas, à la vérité, tonjours dans le centre, et souvent ils forment dans l'intérieur des nébuleuses plusieurs systèmes de points brillans; mais on conçoit que, suivant la forme et l'étendue du muage primitif de matière lumineuse, il peut s'y produire plusieurs centres de condensation liés entre cux par certaines lois, et déterminés par la disposition première de la masse génératrice. Ainsi quelquefois la nébuleuse ayant l'apparence génerale d'une ellipse, on trouve deux centres lumineux, occupant chaeun un des foyers de l'ellipse ; d'autres fois il y a trois ou même quatre centres lumineux, mais alors leurs rapports deviennent plus compliqués, et sont bien moins faciles à saisir. En somme, on doit voir que les nébuleuses offrent de grands rapports, à la première vue, avec les comètes; seulement, étant heaucoup plus éloignées, elles paraissent dans une immobilité complète; il y a même des nébuleuses qui offrent l'apparence la plus habituelle des comètes : un cônc pen à peu s'effaçant dans le ciel avec un noyau brillant au sommet.

Si la terre, an lien de se refroidir, comme elle paraît le faire, venait an contraire à s'embraser, la partie solide commencerait à jeter pour les autres planètes un éclat extrèmement vif, tandis que l'Océan, rédnit tout entier en vapeurs, formerait une immense atmosphère, qui entourerait le noyau d'une nébulosité concentrique. En supposant la chaleur encore plus grande, le noyau central se réduirait pent-être lui-même en vapeur, et se fondrait dans la masse de l'atmosphère. La terre ne serait donc plus qu'une nébuleuse. Ce que nous mettons ici comme une supposition en l'imaginant en avant, est peut-être une vérité en l'imaginant en arrière. Le grand astronome et géomètre Laplace, dans son système du monde, est parvenu à expliquer les phénomènes que nous présentent le soleil, les planètes et leurs satellites, en admettant que primitivement tous ces astres ne formaient qu'un grand tourbillon de matière, tournant d'occident en orient autour du point où est aujourd'hui le soleil : peu à peu, comme nons l'avons déjà vu pour les nébuleuses, cette matière se serait retirée vers divers noyaux, le principal au centre, et les antres dans des voints déterminés de l'ensemble; et de la nébuleuse condensée seraient nés, par les lois naturelles de la méeanique céleste, d'abord un soleil central, puis toutes les planètes continuant à tourner autour de lui dans les orbites respectifs où la matière a commencé de se ramasser dans le commencement de notre monde.

Voilà les plus hautes et les plus simples hypothèses auxquelles on puisse s'élever sur l'origine matérielle des choses, mais malheureusement leur grandeur même est cause qu'on ne saurait les vérifier complètement qu'avec l'expérience d'un grand nombre de siècles; mais la durée de l'homme, la durée de l'histoire, et celle de nos prévisions sur l'humanité future, ne sont guère que des instans qui disparaissent dans leur petitesse devant les immenses durées dont la contemplation de l'univers soulève l'idée dans notre esprit. Nons pouvous connaître les objets qui sont voisins de nous dans l'espace, mais à mesure qu'ils s'éloignent, ils deviennent incertains pour nos yeux, et arrivés à quelque distance, ils s'effacent entièrement; il en est du temps comme de l'espace; nous connaissons assez bien les choses contemporaines; mais en arrière tout comme en avant, il y a un brouillard qui nous cache bientôt ce que notre ambition voudrait connaitre, et nous sommes forcés de savoir nous contenter avec sagesse de l'étroit horizon que Dieu nous a donné.

# EXTRAIT D'UN RAPPORT DE BONAPARTE SUR LA BATAILLE DES PYRAMIDES.

«... La cavalerie des Mamelouks a montré une grande bravoure. Ils défendaient leur fortune, et il n'y a pas un d'eux sur lequel nos soldats n'aient trouvé trois, quatre et einq cents louis d'or.

» Tout le luxe de ces gens-ci était dans leurs chevaux et leur armement. Leurs maisons sont pitoyables. Il est difficile de voir une terre plus fertile, et un peuple plus misérable, plus ignorant et plus abruti. Ils preferent un bouton de nos soldats à un écu de six francs; dans les villages, ils ne connaissent pas même une paire de ciseaux. Leurs maisons sont d'un peu de bouc. Ils n'out pour tout meuble qu'une natte de paille et deux on trois pots de terre. Ils mangent et consomment en général fort peu de choses. Ils ne coanaissent point l'usage des moulins; de sorte que nous avons bivonaqué sur des tas immenses de blé, sans pouvoir avoir de farine. Nous ne nous nourrissious que de légumes et de bestiaux. Le peu de grains qu'ils convertissent en farine, ils le font avec des pierres; et dans quelques gros villages, il y a des moulins que font tourner des bœufs.

» Nous avons été continuellement harcelés par des nuées d'Arabes, qui sont les plus grands voleurs et les plus grands scélérats de la terre, assassinant les Turcs comme les Français, tout ce qui leur tombe dans les mains. Le général de brigade, Muireur, et plusieurs autres aides-de-camp et officiers de l'état-major, ont été assassinés par ces misérables. Embusqués derrière des digues et dans des fossés, sur leurs excellens petits chevaux, malheur à celui qui s'éloigne à cent pas des colonnes. Le général Muireur, malgré les représentations de la grand'garde, seul, par une fatalité que j'ai souvent remarqué accompagner ceux qui sont arrivés à leur dernière heure, a voulu se porter sur un monticule, à deux cents pas du camp; derrière étaient trois Bédouins qui l'ent assassiné. La république fait une perte réelle : e'était un des généraux les plus braves que je connusse.

» La république ne peut avoir une colonie plus à sa portée, et un sol plus riche que l'Egypte. Le climat est très sain, parce que les nuits sont fraiches. Malgré quinze jours de marche, de fatigues de toute espèce, la privation du vin, même de tout ce qui peut alléger la fatigue, nous n'avons point de malades. Le soldat a trouvé une grande ressource dans les pastèques, espèce de melon d'eau, qui sont en très grande quantité.

» L'artillegie s'est spécialement distinguée, etc. »

Les habitans d'Ephrata furent tués au passage du Jourdain, par les Galladites, parce qu'ils ne savaient pas prononcer le mot *shibolee*.

En 4581, les Vénitiens étant en guerre avec les Génois, forcèrent Chiorgia à se rendre. Ils y firent quatre mille prisonniers de différentes nations. Pour distinguer ceux qui étaient Génois d'avec les autres, on les assembla tous, et on leur fit prononcer le mot carra (chèvre), que les Génois prononçaient crava.

Pendant le massacre des Vépres siciliennes, on faisait prononcer le met ciriege ou cerase (cerises), à ceux qu'on soupçonnait être Français, avant de les tuer.

Le commerce des sangsnes s'élève annuellement en France à plusieurs millions de francs. Il y a dix ans que le commerce étranger nous en fournissait seulement 5,400; en 1830 il en a fourni plus de 35 millions; à ce nombre îl faut ajouter 20 autres millions de sangsnes indigènes, ce qui forme un total de plus de 53 millions de ces anunaux pour la consommation annuelle de la France; et comme chaque sangsue revient à 40 cent, au consommateur, il s'ensuit que chaque annec on en dépense pour plus de 5,500,000 francs.

#### CHINCHILLAS VIVANS

AU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS.

La ménagerie du Museum d'histoire naturelle vient de s'enrichir, par les soins de M. le eapitaine de vaisseau Durand, de deux hôtes fort recommandables par la beauté de leur fourrure, qui, comme on le sait, est une des plus agréables et des plus recherchées pour les parures d'hiver : deux chinchillas vivans ont été apportés à Paris; ils survivent seuls à quatre individus de la même espèce qui avaient été embarqués. Deux sont morts en route; on espère que les deux qui restent sont mâle et femelle, et pourront se multiplier.



(Le Chinchilia.)

Le chinchilla, originaire du Pérou et du Chili, y était appelé, par les Espagnols, zinzilla. Son poil était filé, diton, par les Peruviennes. Depuis long-temps les peaux de cet animal étaient reçues dans le commerce de la pelleterie, mais on ne connaissait pas ses caracteres zoologiques, les naturalistes d'Europe n'ayant eu, jusqu'en ces derniers temps, que des dépouilles mutilees soumises à leur examen. Cependant, en 1823, en Angleterre, on posseda vivans deux de ces animaux intéressans; mais en France, jusqu'en 1850, on n'avait point encore de renseignemens assez complets sur leur compte, pour pouvoir les classer antrement que par des inductions, qui, depuis, viennent de se trouver entièrement confirmees. Ainsi, M. J. Geoffroy avait des lors pensé à les réunir dans un nouveau genre de Rongeurs, auquel il donna le nom significatif de Callomys ou Rat élégant, d'une part avec la viscache, animal un peu mieux connu des plaines qui avoisinent la rivière de la Plata et de l'Uruguay, et d'autre part avec le chinchilla doré, autre espèce à robe moins préciense, dont la patrie, indiquée comme étant le Perou, paraît être réellement le Bré sil. Ce dernier a été reconnu comme espèce nouvelle, parmi des peaux de chinchillas ordinaires, dans les magasins d'un de nos principany négocians en fourrure, M. Guyot de Villeneuve. Ce genre lui-même appartient à une famille des rongeurs subclaviculés, dont le type est celui de l'ancien genre caria de Linnée; par là, il se rapprocherait du genre lièvre, auquel il se trouve lie par plus d'un rappport.

Le chinchilla du Chili, celui que nous possédons, et dont la fourrure est plus estimée que celle du chinchilla péruvien, est un joli petit animal de neuf à dix pouces de long; sa queue est longue comme les deux tiers du corps,

non redressée ni étalée en panache, comme celle de l'écureuil, ni raide et écourtée comme celle de notre lapin; elle est en balai, et composée de poils longs et comprimés sur la tige caudale.

La tête du chinchilla se rapproche beaucoup de celle du lièvre, pour la forme, quoique un peu plus conique. Les orcilles sont grandes, mais écartées; leur conque n'est pas en cornet aussi alongé que dans le genre lièvre, mais elle est plus évasée, plus élégante, membraneuse, à peu près nue, transparente; l'animal ne paraît pas pouvoir les coucher sur la nuque lorsqu'il est au repos ou dans les instans d'effroi.

Les yeux sont grands et saîllans; la choroïde chargée de pigment noir, très dense, et la cornée très couvexe, sont bien appropriées à la vie demi-nocturne de ces animaux, qui doivent être myopes : une lumière vive les offense, ils recherchent la partie la plus obseure de leur logement; pendant la muit, ils se livrent à leurs ébats. Le chinchilla porte de longues et raides moustaches, noires et blanches; ses lèvres sont fendues comme celles du lapin, et agitées, comme celles du rongeur européen, d'un mouvement continuel, mais moins señsible.

La taille du chinchilla est ramassée ; il se pelotonne comme le lapin, en voûtant son dos; il s'appuie sur ses tarses pour se dresser et s'asseoir. Lorsqu'il est mû par la frayeur, il sante avec une extrême agilité, en faisant entendre un cri aigu et plaintif; c'est un animal inquiet et défiant. Il porte quatre doigts inégaux aux pieds de devant, avec la trace d'un cinquième; en arrière, le même nombre, mais le doigt median est encore plus avancé. Les semelles des mamelons qui terminent les phalanges, sont noires et nues; les ongles sont falciformes, comprimés, délicats, moins acérés que dans l'écureuil, et moins robustes que dans notre lapin, fonisseur très actif; aussi, quoique le chinchilla vive en troupes dans des terriers, il est probable qu'il profite des excavations tontes faites, ou du moins des avantages d'un terrain meuble et sablonneux. Chargé d'une si douce et si chaude toison, le chinchilla n'habite pas les plaines brûlantes du bas Chili, mais la région tempérée de la Cordilière. On pourrait peut-être naturaliser ce rongeur sur les collines élevées de nos provinces méridionales, en Corse principalement, d'autant plus aisément que son régime est facile et varié; il mange indifféremment de tontes les graines dures, blé, maïs, etc., et des racines succulentes. Pour les broyer plus aisément avec ses molaires carrées et à deux festons, an nombre de quatre à chaque mâchoire, il les attaque à l'aide de ses incisives peu saillantes et peu vigoureuses, en les maintenant ferme à l'aide de ses pattes de devant. Ces auimaux se distinguent par une excessive propreté.

Il nous resterait à parler de la beauté de leur fourrure, mais c'est un point dont chacun a pu se convaincre par ses propres yeux; leur robe est formée d'un poil plus lin que la plus donce soie, très serré, et pourtant si léger, qu'il s'ecarte facilement, et suit toutes les directions d'un faible souffle. La racine en est noire, la pointe blanche, et l'extrémité noire on blanche, le tout par plaques, de sorte que l'ensemble de cette fourrure est d'un gris pommelé le plus agreable que l'on puisse voir : pour être estimé, le chinchilla doit être le plus foncé possible; les teintes pâles sont moins recherchées et passent trop facilement au roux. La valeur de cette pelleterie n'est pas très élevée dans ce moment, dans le commerce; chaque pean peut valoir de quatre à cinq francs, et il en faut de cinquante à soixante pour une parure complète.

Ces nouveaux arrivés sont actuellement logés dans une des cellules de la grande volière, au Muséum.

CHAUSSEE DES GÉANS, DANS LE COMTÉ D'ANTRIM, EN IRLANDE. (Voyez la grotte de Fingal. -- Page 36 )

Le prodigieux entassement de colonnes basaltiques, auquel on a donné le nom bizarre de Chaussée des Géans, est au bord de la mer, à une demi-lieue an nord de Bushmills. Si cette masse d'une structure singulière et dans laquelle la nature semble avoir suivi les procédés de nos constructeurs; si ces colonnes formées de pierres superposées, appuyées les unes contre les autres et formant des rochers d'une grande etendue; si ces apparences de constructions dont le but serait incomprehensible ponvaient être attribuées aux travaux de l'homme, on scrait fondé à croire que

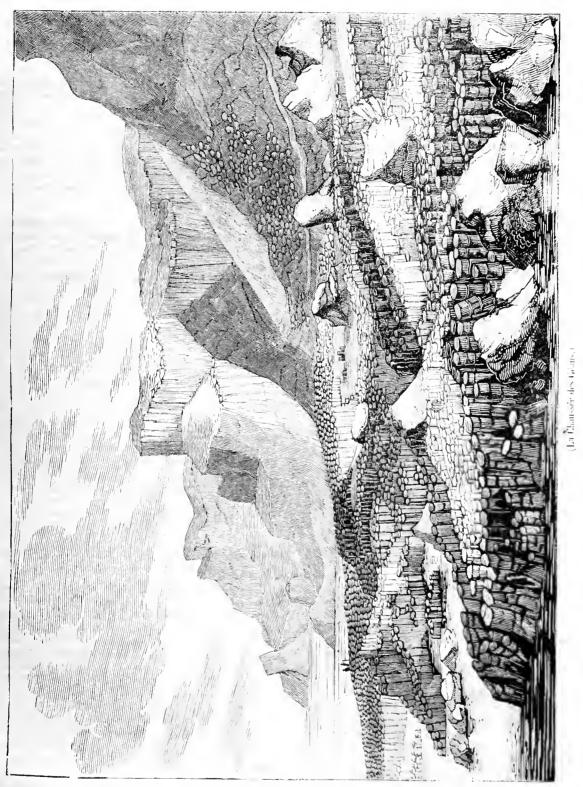

la race capable d'exécuter de telles entreprises fut superieure à celle des hommes d'anjourd'hui; l'existence de ces anciens peuples de géans ne serait plus douteuse ; il faudrait

aussi habiles qu'ils étaient forts, et que les constructions dites cyclopéennes indiquent à peine l'enfance des arts : on ne peut même les comparer aux pyramides de l'Uzyote, moconvenir aussi que ces hommes d'autrefois ne furent pas l'numens gigantesques élèves par des hommes à stature très

ordinaire. En général on attribue volontiers aux geans l'emploi de la force sans intelligence, et aux fées ou aux démons les difficultes vaincues par des moyens incomus.

Le terrain basaltique se prolonge fort loin sons les eaux de la mer. Cette roche se montre aussi en plusieurs lieux aux environs de la grande Chaussée, et forme ce que les habitans nomment de petites Chaussées. Quelquefois aussi le basalte a penétré dans l'intérieur des roches caleaires qui constituent les falaises de cette côte; ou bien la pierre calcaire s'est formée autour du basalte préexistant. Presque partout les colonnes ou prismes sont en contact par leurs faces latérales, en sorte que leur assemblage ne laisse aueun vide : on voit pourtant quelques colonnes isolées, mais très rapprochées, et composées, comme les autres, de pierres superposées. On remarque surtout un groupe de cette espèce sur l'une des faces de la montagne dont la chaussée des Géans est un contrefort : les colonnes y décroissent avec une régularité qui a fait donner à leur assemblage le nom d'orques.

Les sections des prismes basaltiques ne sont ni égales , ni irrégulières ; on en voit à quatre , cinq , six côtes ou un plus grand nombre , sans que ces figures paraissent soumises à une loi déterminable ; il ne faut donc pas chercher dans cette chaussée la régularité que l'on observe dans le carrelage des appartemens , ni la belle distribution des alvéoles dans une ruche : tout l'espace a été mis à profit , mais après y avoir tracé des contours de polygones qui convrent toute une section horizontale , l'agent organisateur de cette masse a fait passer des plans verticaux par chaenn des côtés de ces polygones , et il en est résulté ces prismes juxtaposés comme on les voit aujourd'hui.

Les falaises adjacentes à la chanssée méritent aussi l'attention des observateurs. Vues à la distance d'un quart de liene, de l'autre côté d'une petite baie, à Pest, elles montrent vers leur base une bande noire d'une soixantaine de pieds de hauteur, divi-ée verticalement par des raics ronges, et surmontée d'un cordon de pierre rouge; une seconde bande noire de dix pieds de hauteur, traversée par des raics rouges, comme du has, s'élève sur ce cordon, et supporte elle-même une antre bande de pierre rouge de vingt pieds de hant. An-dessus de ces assises horizontales, des prismes de basalte s'élèvent jusqu'au haut de l'escarpement : c'est ce qu'on nomme les cheminées. Cette falaise remarquable se prolonge à plus d'une lieue au-delà de la Chaussée, et les cheminées diminuent de hauteur à mesure qu'elles s'éloignent de ce centre de la formation basaltique.

Les voleans éteints de la France, de l'Italie et de l'Allemagne, présentent dans leurs environs des objets analogues à ceux qu'on observe sur cette côte de l'Itlande : on n'a pas bésité à regarder la Chaussée des Géans comme une production des feux souterrains. Cependant, comme l'origine des hasaltes n'est pas encore suffisamment comme, il est probable que les vulcanistes et les neptunistes se livreront encore plus d'un combat sur le champ de bataille du comté d'Antrim. Les premiers rapportent aux feux des volcans les Frincipales modifications eprouvées par la couche superfieielle de la terre; les seconds veulent tout expliquer par le monvement des caux : la vérité fait sans doute quelques visites à l'un et à l'autre camp, mais elle ne se fixe ni dans l'un ni dans l'autre. Quant aux faits généraux observés à la chaussée des Geans, ils paraissent plus favorables à l'opinion des vulcanistes qu'à celle de leurs adversaires.

# INDUSTRIE. METIER A LA JACQUART.

L'histoire des manufactures offre peu d'exemples de perfectionnemens aussi rapides et aussi marqués que ceux de l'art de tisser les étoffes de soie en Angleterre depuis six ans.

L'invention à laquelle ces perfectionnemens doivent leurs progrès, est un métier imagmé par M. Jacquart, fabricant de chapeaux de paille à Lyon.

Il y a à peine dix ans que eette machine est introduite en Augleterre, et sa supériorité sur les anciens métiers est tellement constatée, que partout elle les a remplacés, et a donné lieu à une foule de perfectionnemens nouveaux. Par son secours, on économise un temps considérable dans la préparation du travail, dont la partie la plus difficile est tellement simplifiée, que le tissage des étoffes brochées n'est plus, comme autrefois, l'apanage exclusif des plus habiles ouvriers.

Les Anglais, en s'emparant de ce principe découvert chez nous, l'ont beaucoup simplifié, et en ont fait des applications aussi utiles qu'ingénieuses, tandis qu'à Lyon, où cette invention a pris naissance, elle paraît être encore dans l'état primitif où l'a laissée son ingénieux auteur.

Nous empruntons les détails qui suivent sur cette curieuse invention, an rapport fait par le docteur Bowring, devant le comité d'enquête de la chambre des communes, sur l'état actuel des manufactures de soie en Angleterre:

M. Jacquart était originairement fabricant de chapeaux de paille, et ee ne fut qu'à l'époque de la paix d'Amiens qu'il commença à s'occuper de mécanique. Les communications entre la France et l'Angleterre étant alors ouvertes, un journal anglais hii tomba dans les mains. Il y lat l'annonce d'un prix proposé pour la construction d'une machine à fabriquer la deutelle. Cette lecture éveilla en lui le goût de la mécanique, et l'engagea à rechercher les moyens de remplir les conditions proposées. Il y réussit parfaitement; mais la satisfaction qu'il éprouva de son succès fut la seule récompense qu'il voulut en retirer ; car aussitôt le résultat obtenu, il n'y songea plus, et se borna à donner à un ami une pièce de la dentelle qu'il avait fabriquée. Cel ami la montra à plusieurs personnes, comme objet de curiosité ; elle passa successivement de mains en mains, et fut enfin envoyée à Paris par les soins des autorités lyonnaises.

Il s'écoula alors quelque temps, pendant lequel M. Jacquart a déclaré avoir entièrement oublié son invention, lorsqu'il fut appelé devant le préfet de Lyon, qui lui demanda s'il n'avait pas dirigé son attention sur les moyens de fabriquer la dentelle à la mécanique. M. Jacquart ne se rappela pas immédiatement les eirconstances auxquelles le préfet faisait allusion, et ce ne fut qu'en lui montrant la pière de dentelle que le souvenir lui en revint. Le préfet lui demanda alors à voir la machine qui avait fait cet onvrage; et M. Jacquart obtint trois semaines pour la remettre en état, et y ajouter les perfectionnemens convenables. Au bout de ce temps, il transporta son appareil chez le préfet; et, le priant de poser le pied sur une pièce qu'il lui indiqua, un nonveau nœud fut ajonté à la pièce de dentelle montée sur le métier. La machine fut envoyée à Paris, et peu après l'ordre arriva d'y envoyer M. Jacquart. Suivant M. Bowring, ce fut un ordre d'arrestation, et de transfert par la gendarmerie. Nous avons lien de croire que ce ne fut que le résultat d'un malentendu, et que les autorités lyonnaises, en recevant l'ordre d'envoyer M. Jacquart à Paris, le prirent pour un conspirateur, et le traitèrent en conséquence. Quoi qu'il en soit, on ne lui donna pas le temps d'aller faire chez lui les preparatifs de ec voyage subit, et il fut conduit à Paris en toute liâte. A son arrivée, sa machine fut examinée au Conservatoire des arts et métiers, par une eommission nommée ad hoc. Après cette épreuve, il sut présenté à Napoléon et à Carnot, qui lui demanda s'il u'a-

vait pas prétendu faire l'impossible : « Un næod avec un fil tendu. » Pour toute réponse, la machine fat mise en jeu, et l'impossibilité démontrée possible. C'est de cette étrange manière que les premiers essais de M. Jacquart furent connus, et commencerent sa réputation. Plus tard, vers 1800, sur la demande du gouvernement français, il s'occupa du perfectionnement du métier qui porte son nom, et il y parvint, en combinant deux principes dus, l'un à Vaucanson. l'antre à Falcon. Employes séparément, ces deux movens concouraient au même but, mais ne l'atteignaient pas. Avant lui, tous les fils qui doivent se lever ensemble pour former les dessins des étoffes brochées, étaient leves par des cordes que tirait un enfant auquel le tisseur était obligé de les indiquer. On sent quelle complication cette disposition amenait dans le métier, pour peu que le dessin fût varié. L'appareil Jacquart soumet cette manœuvre à un procedé mécanique régulier, qui tire son mouvement d'une simple pédale, que l'ouvrier fait jouer lui-même.

Une pension fut alors accordée, par le gouvernement, à l'homme ingénieux qui avait fait une découverte aussi utile; mais à Lyon, où il retourna quelque temps après, son invention fut loin d'être accueillie avec la même faveur. L'opposition qu'y eprouva l'introduction de ses métiers, la haine que souleva contre lui sa découverte, fut si violente, que trois fois sa vie fut en danger. Le conseil des prud'hommes, chargé des intérêts du commerce lyonnais, fit briser le métier sur la place publique. Le fer, pour nous servir de ses propres expressions, fut vendu comme vieux fer, et le bois, comme bois à brûler.

Les préjugés qui engagèrent les tisseurs de Lyon à détruire une machine qui, en diminuant les fatigues de leurs travaux, pouvait être pour eux la source de grands bénéfices, ne furent enfin dissipés que lorsque la France commença à éprouver les effets de la concurrence étrangère. Ils adoptèrent alors le metier à la Jacquart, et c'est encore le seul dont les ouvriers lyonnais fassent usage aujourd'hui, malgré les perfectionnemens importans que les Anglais y ont apportés.

# LÉGISLATION.

TURQUIE.

GOUVERNEMENT. -- ADMINISTRATION. -- DIVAN-ULEMA, ETC.

Quoique l'attention publique ait été fixée depuis un assez grand nombre d'années d'une manière partieulière sur la Turquie, en général l'histoire de ce peuple est pen connue, son état de civilisation est mal apprécie, et l'un se fait les idées les plus fausses sur la forme de son gouvernement. C'est une erreur fort répandue, de croire qu'en Turquie il n'existe d'autres lois que l'arbitraire et les volontés du sultan; cependant il y a dans ce pays, comme dans presque tous les autres, des principes fondamentanx consacrés au moins par les usages et le temps.

Voici, d'après les témoignages les plus sûrs, les principales de ces règles qu'on pourrait appeler constitutionnelles, et quelques notions sur l'organisation du gouvernement.

Le Coran est la base de toutes les lois politiques et civiles.

Les prescriptions diverses de ce code religieux sont obligatoires pour tous les Musulmans. Le sultan ini-même doit s'y soumettre. Il encourt la peine de mort ou la decheance quand il les viole.

Le gouvernement, comme émanant du Coran est sacré;

la personne du sultan inviolable; il est regarde comme le vicaire du Prophète et le représentant de la Divinité.

La succession au trône est invariablement fixée dans la famille impériale d'Othman, mais sans observation de la loi de primogéniture.

Tout sujet musulman doit sa vie et sa fortune à la défense de la foi.

Les lois de l'empire ne reconnaissent pos de noblesse ni de personnes privilégices. Tous les sujets sont éganx devant la loi. Nul ne peut être condamné, ni deposible de ses biens que par un jugement. Tous les sujets sont astreints à payer les impôts, notamment la taxe des terres; ils peuvent arriver à tous les emplois civils ou militaires.

Le pouvoir exécutif est exercé d'une manière absolue par le sultan; mais il doit se conformer aux délibérations du diem

Le divan, ou conseil d'Etat, se compose : du grand-visir, premier ministre, lieutenant du grand-seigneur; du muphti, pontife; du caïmacan, gouverneur de Constantinople; du reis-effendi, ministre des affaires etrangères; du tefter-dar-effendi, ministre des affaires etrangères; du tefter-dar-effendi, ministre des tinances; du keagar-bey, ministre de l'intérieur; des deux cadileskers, ministres de la justice, l'un pour l'Europe, l'autre pour l'Asie; du ther-sana-émini, ministre de la marine; des trois géneraux en chef, de l'infanterie, de la cavalerie, et de l'artillerie; du capitan pacha, grand-amiral; des six visies du banc, pachas à deux queues; enfin, de tons les pachas à deux ou trois queues qui se trouvent a Constantinople.

Le divan, comme conseil d'Etat, prononce sur tous les hants intérêts de l'empire, la guerre, la paix, les affaires de haute administration, etc. Il remplit encore les fonctions de cour suprème, et prononce en dermer ressort sur les appels civils et criminels portes devant le trôné. Il juge les accusations portées contre les fonctionnaires de tout ordre. Les décisions se prennent à la majorité des suffrages.

Le grand-visir préside le divan; en son absence, c'est le muphiti qui le remplace. Dans le cas où l'on y delibere sur une accusation portée contre l'un d'eux, c'est l'autre qui préside, ou, en son absence, le caïmacan. Dans les procedures dirigées contre un grand fonctionnaire, le jugement rendu doit être tout entier écrit de la main du maphiti.

Le grand-seigneur ne peut pas présider le divan; il n'y a même pas de voix, mais il assiste aux delibérations derrière un rideau.

Les pachas qui siègent au divan ainsi que les six visirs du bane, sont inamovibles. Ces derniers doivent être choisis parmi des hommes d'une prudence et d'une intégrite reconnues; ils sont consultes les premiers dans les déliberations; ils exercent les fonctions de censeurs relativement aux grands dignitaires, et doivent veiller au maintien de la constitution de l'empire.

Les jugemens prononcés par le divan doivent être signés du sultan quand ils emportent la peine capitale. Le seing du muphti et de quelques conseillers suffit dans les autres cas.

L'interprétation des articles du Coran, applicables à la punition des delits, appartient, quand il y a doute, au muphti.

Chaque pacha nommé par le sultan au gouvernement d'une province reçoit parcillement un conseil on tribunal, nommé aussi divan, et compose d'effends ou hommes de loi. Les appels des decisions de ces divans sont portés devant le divan superient de Constantinople.

En certains cas graves , la decision du divan est considere

comme l'expression même de la volonté divine ; alors cette 1 décision est souveraine : ordinairement le sultan a le droit de faire grâce ou de commuer les peines.

Les membres du divan sont nommés par l'empereur.

Le grand-visir est le premier dignitaire de l'empire; l'exercice de l'antorité souveraine lui est presque entièrement conferé; l'insigne de sa dignité est le grand sceau de l'Etat que le sultan lui attache au con en le créant visir. Le muphti, ou chef de religion, est nomme par le grand-seigneur.

L'aléma est le corps des ministres chargés à la fois de tout ce qui concerne la religion et la justice. Ils sont ou effendis (hommes de loi), ou imans (prêtres). Le mophti est le chef suprème. Tous les membres de ce corps sont sacres et ne peuvent être mis à mort dans aueun cas, à moins d'avoir éte préalablement jugés, destitues et rayes de leur corporation par décision du divan. C'est parmi ceux qui sont docteurs de la loi que doivent être choisis les juges des

La règle de l'appel des juridictions inferieures aux juges superieurs, jusqu'au grand divan, est consacre par

#### PONT DE SAINT-CHAMAS,

(DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE)

Ce pont antique, construit par les Romains, est situé sur la petite rivière de Touloubre, à quelque distance de Saint-Chamas, village de Provence. Les habitans l'appellent le pont Sucian. Il est construit en gros quartiers de pierre de trois pieds, et consiste en une seule arche de plein eintre, appuyée contre deux rochers, et dont le diametre est de six toises. La longueur totale du pont est de onze toises. Un arc s'élève à chacune de ses extremités. Celui qui se presente du côté d'Aix a mae frise dont les deux tiers sont ocenpés par des ornemens. Le reste de l'espace contient une inscription portant les noms de ceux qui firent les frais du monument. L'autre face ne porte dans sa l'rise que des ornemens sans inscriptions.



(Pont de Saint-Ghamas.)

Quelques antiquaires ont pense que ces monumens étaient un arc de triomphe. M. Quatremère de Quincy repousse cette opinion , et prefere supposer que ces arcs ont dù leur naissance aux portes que, dans les temps antérieurs, on Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 50.

avait établies à l'entrée des ponts , pour en défendre l'acces en temps de guerre. Il ajoute que là, comme ailleurs, des ouvrages d'architecture auront succédé aux portes.





(A. uransoa !

Dans un article sur deux automates de Vaucauson, nous avons en l'occasion de présenter quelques details biographiques sur cet habile mécanicien. Aujourd'hui nous donnons son portrait, qui semble repondre parfaitement à l'idée que l'on a generalement de l'alliance de son extrême simplieité et de son génie.

On cite de Vaueanson le trait suivant. Il s'était rendu à Lyon, sur l'invitation du gouvernement, pour prendre part aux delibérations relatives aux discussions qui s'étaient élevées entre les fabricans et les onvriers tisseurs en soie. Quelques personnes manifestaient des prétentions tellement exorbitan es, en faisant valoir l'intelligence peu commune qu'exigeait la fabrication des tissus de soie ouvrés, que le haut prix auquel il cut fallu porter ees tissus eut infailliblement porte un coup mortel à la fabrique de Lyon. Vaneanson demanda un cehantillon du tissu qui était, disait-on, le plus difficile à fidriquer, et, quelque temps après fit voir un ane exécutant avec toute la perfection désirable le tissu désigné.

Vancanson est né à Grenoble, le 24 février 4709; il est mort à Paris, le 21 novembre 1785, dans l'hôtel qui porte son nont, rue de Charonne. C'est dans cet hôtel qu'ont été rassemblées les premières collections de modèles qui font aujourd'hui partie du Conservatoire des arts et métiers.

LES PUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE Sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins.

#### LE CROCODILE.

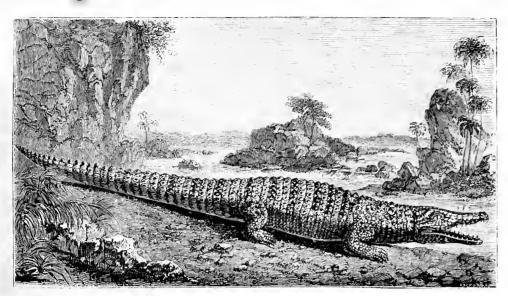

(Le Crocodile.)

Dans la nombreuse famille des lézards, les crocodiles tiennent aujourd'hui le premier rang. A une époque très reculée, mais dont la connaissance nous a été transmise par d'incontestables témoignages, il y ent en Amérique une espèce de cette famille dont la grandeur étonne l'imagination. Quelques parties du squelette d'un de ces colosses, découvertes dans une roche calcaire, ont donné le moyen de juger assez sûrement de la structure de l'animal vivant et de ses prodigieuses dimensions; un kœuf n'cût été qu'une petite proie dans la gueule de ce monstre. On ne craint pas d'exagérer en affirmant que ce lézard, dont la tête, bien conservée, a été retrouvée tout entière, n'avait pas moins de 50 mètres de longueur.

Il y a des crocodiles dans les deux continens; ceux de l'Amérique sont les plus grands, et peut-être aussi les plus nombreux. Commençons cependant par l'espèce africaine, plus anciennement connue que celle d'Asie, et à laquelle l'histoire d'Egypte a donné une célébrité que les autres n'atteindront peut-être jamais; mais nous sommes loin du temps où les prêtres de Memphis nourrissaient des crocodiles apprivoisés, les paraient de divers ornemens, feur assignaient une place et un emploi dans les cérémonies religieuses · au lien d'être encore un objet de vénération, ceux de ces animaux qui subsistent dans le Nil sont poursuivis par les habitans riverains, tués sans pitié comme les autres ennemis des troupeaux et de l'homme, mangés comme un gibier, dont les gourmets du pays font très grand cas. Dans la Nubie, la elasse aux erocodiles est une occupation assez profitable pendant l'hiver, où il est facile de les surprendre endormis sur le sable, ou au printemps, lorsque les femelles viennent y déposer et enfonir leurs œufs. Dès que le chasseur a reconnu le lieu fréquenté par ces animaax, il se creuse, à proximité et sous le vent, une eachette ou il puisse guetter sa proie saus en être remarqué. Il est armé d'un harpon très aigu et très solide; car cette arme doit pénétrer la cuirasse dont le crocodile est revêtu sur toutes les parties que la pointe menttrière pent atteindre. Si l'animal est endormi, le chasseur approche autant qu'il le peut, afin de lancer le harpon avec plus d'assurance et de succès. Il faut que la pointe barbelée pénètre dans les chairs jusqu'à la profondeur de sept à huit pouces, asin qu'elle y tienne bien et ne puisse être arrachée pendant les monvemens impétueux du blessé, qui se débat avec violence et se jette dans le fleuve; une corde attachée à l'arme meurtrière donne au chasseur

le moyen de suivre sa proie dans l'eau, et de la retirer lorsque ses forces sont épuisées. Cette corde est un assemblage de trente ficelles serrées de distance en distance pour les retenir l'une contre l'antre; les dents de l'animal furieux, qui déchireraient une corde équivalente à ces trente menus cordons, ne peuvent rien contre ce tissu, qu'elles pénètrent sans froisser un seul des brins qui le composent. On dit que deux hommes retirent assez facilement de l'eau un crocodile de 45 pieds de longueur, et parviennent à le museler, à le renverser sur le dos pour lui attacher les pieds, et à le tuer.

Comme les Africains aiment assez généralement l'odeur du musc, il n'est pas étonnant que la chair du erocodile soit de leur goût. La matière qui répand cette odeur dans tout le corps de l'animal est contenue dans quatre vésicules que les amateurs achètent pour parfumer leur chevelure; e'est un bénéfice sur lequel les chasseurs penvent compter, et que l'on evalue à une dizaine de francs.

Hérodote, qui visita l'Egypte 450 ans avant notre ère, fut témoin d'une espèce de chasse ou de pêche du crocodile que l'on ne pratique plus aujourd'hui : ce tyran du Nil se laissait prendre à l'hameçon, auquel on attachait pour amorce un morceau de chair de porc, et suitout l'epine du des de eet animal. Après avoir disposé sa ligne, le chasseur, muni d'un petit cochon qu'il faisait erier, se tenait p et à tirer la corde attachée à l'hameçon des que le crocodile y aurait mordo. Les cris du petit cochon attiraient eet animal vorace; il acconrait pour saisir cette proie, mais il rencontrait dans sa course une autre pâture qu'il se hâiait d'avaler : c'était la perfide amorce. Il se laissait tirer et amener à terre sans beaucoup de résistance; mais lorsqu'il était hors de l'eau et en présence du chasseur, un combat très inégal pouvait s'engager : l'homme était moins bien armé que son adversaire; celui-ei pouvait attaquer avec ses terribles máchoires, sa quene encore plus redontable, et pour sa defense il était couvert d'une bonne cuirasse. Il fallait donc que l'adresse vint au secours du faible. L'homme prenait des poignees de bone, et les jetait dans les yeux de l'anima'; s'il parvenait à l'avengler, il s'en rendait maître assez facilement; mais lorsque cette ressonree lui manquait, il ctait expose à de grands dangers, auxquels il succombait quelquefois. Herodote raconte tout cela comme voyageur, et non comme historien; ce ne sont pas des faits qu'il rapporte d'après des traditions auxquetles il accordait peut-être trop de confiance. On lui a reproché une excessive crédulité, et des critiques ont traité de fable tont ce qu'il dit des ornemens dont les prêtres de Memphis chârgenient leurs crocodiles sacrès; mais on a trouvé, suivant le rapport de M. de Geoffroy de Saint-Hibaire, une momie de croco-lile qui avait des pendans d'oreille, et l'exactitude du récit d'Hérodote à ce sujet est maintenant hors de donte.

Le crocodile n'est vorace que par besoin; lorsqu'il est rissasié, c'est un animal tres inoffensif et qui ne fait pas l'homme. Suivant le temoignage de Bruce, ou voit souvent en Abyssinie des enfans à cheval sur cette étrange monture, et cette temérite n'est jamais punié par l'animal, qui semble se prêter voloutiers à ret acte d'audace enfantine. l'aisque le crocodile n'est pas insociable, il doit être susceptible d'une certaine instruction, et les prêtres d'Egypte pouvaient en effet le dresser pour le rôle qu'ils lui faisaient joner dans leurs grandes solemnités religieuses.

Le crocodile d'Asie, que l'on nomme gavial, est plus petit, plus leste et moins traitable que celui d'Afrique; et cependant quelques individus de cette espèce peuvent fixer teur habitation an milieu des hommes, venir à un signal qu'ils comprennent, recevoir les alimens qu'on leur présente sans jamais blesser la main nourrieière. Si leur éducation eut été poussée plus loin, il est probable qu'ils en auraient prolité aussi bien que leurs congénères d'Afrique.

Venons maintenant au crocodile américain que l'on nomme alligator. Graces à M. Andubon, naturali-te des Etats-Unis, on a sur cet animal plus de notions d'histoire naturelle que sur les deux espèces de l'ancien continent, et une grande partie des faus relatifs à l'alligator scront probablement observés en Afrique et en Asie, lorsque des naturalistes assidus en feront le sujet de leurs investigations. Comme tous les antres erocodiles, l'alligator nage beaucoup mieux qu'il ne marche, et on ne le rencontre que carement dans l'intérieur des terres , occupé à la recherche de quelques animaux dont il puisse faire sa proie; mais il y en a très pen qui ne puissent échapper à un canemi anssi lent, car sa vitesse habituelle n'est tout au plus que d'un demi-quart de lieue par heure. On peut donc l'approcher impunément, pourva qu'on ne soit pas à portée d'être atteint par sa queue, dont les mouvemens rapides contrasteut avec l'engourdissement apparent de tout le reste du corps, y compris les machoires. Cette lenteur, cette sorte de gravité, est, dans cette espèce de crocodiles, un caractère de l'âge mir : dans son enfance, l'alligator est aussi alerte que ces lézards d'Europe, qu'on se plait à voir faire la chasse aux mouches sur les murailles des jardins. Un ami de M. Andubon, habitant de la Louisiane, ayant fait une ample collection d'alligators, sortis depuis pen de l'œuf, et se disposant à l'expédier à New-York, voulut anparavant faire voir aux dames, que, même dans cette h deuse espèce, l'enfance n'est pas depourvue de grâces. La caisse on les jeunes captifs étaient renfermés fut ouverte dans une chambre où ces petits animaux s'éparpillèrent, et firent preuve d'une agilite qui exerça la patience de ceux qui furent chargés de les remettre dans la caisse, lorsque la curiosité des dames fut satisfaite. L'un des petits coureurs ne put être retrouvé, sans que l'on devinat comment il s'était évadé : on l'avait oublié , lorsqu'il reparut au bout d'un an, et devint le sujet de nouvelles observations plus importantes que les premières. Un vieux soulier dans lequel il s'était blotti l'avait soustrait à toutes les perquisitions; mais quelle avait été sa nourriture durant une aussi longue réclision? Il n'avait pas grandi sensiblement, tandis qu'un de ses compagnons, conservé dans un baquet, et bien nourri, s'était alongé de plusieurs ponces, en grossissant à proportion. Il paraît que l'habitant du vieux soulier avait supporté un jenne bien rigoureux; et il y avait résisté, ce qui est très remarquable.

M. Anduhon estime qu'un alligator de dix à onze pieds de long, est àgé de cinquante ans au moins, et que ceux de seize pieds (it y en a plusieurs), sont au moins centenaures. Le naturaliste qui nons sert de guide, assisté d'un ami très habile chasseur, tua l'un de ces colosses, près de la rivière Rouge, affluent du Mississipi. Comme l'animat resistait à d'immenses blessures dont il était convert et à la perte des flots de sang qui couvraient la terre autour de lui, le chasseur lui ajusta une balle dans l'œil, et sur-le-champ le monstre tomba sans vie. Ajusté partout ailleurs, une poignée de balles n'aurait pas suffi pour mettre à mort un animal aussi volumineux et aussi vivace.

Ainsi, la rencontre d'un alligator n'est pas dangercuse pour l'homme. Cet animal ne peut trouver une subsistance suffisante que dans les lieux où le poisson abonde, et les lagunes peu profondes lui conviennent encore mieux que les lleuves. Les circonstances les plus favorables à la multiplication de son espèce sont réunies vers l'embouchure du Mississipi : cependant, on dit que les alligators n'y sont plus aussi nombreux qu'autrefois. Les bords de la rivière Rouge étaient leur station favorite, et le rendez-vous des chasseurs qui tuaient ces animaux pour les dépouiller de leur peau, qu'ils vendaient aux faiseurs de pantoufles. Ces chaussures furent long-temps en usage dans la Louisiane; on commence à les abandonner, parce qu'elles sont trop perméables à l'eau.

Les alligators sont répandus dans toute l'Amérique, aux lieux où la température leur convient, et qui peuvent leur fournir assez de nourriture. Ils abondent surtout vers l'embonchure des grands fleuves. Lorsque des Européens arrivent pour la première fois dans ce continent, et remontent les lleuves, la vue des bandes de crocodiles, flottant comme des trones d'arbres, est un des objets qui leur annoncent le Nouveau-Monde. La présence des navires ordinaires n'intimide point ces animaux; mais il n'en est pas ainsi des bateaux à vapeur; on ne voit presque plus d'alligators sur les rivières où ce nouveau mode de navigation est établi depuis une vingtaine d'années.

La femelle de l'alligator dépose ses œufs dans cinq ou six cachettes, ou elle les arrange soigneusement sur un lit de femilles sèches, les couvre de la meine matière, et applique sur le tout plusieurs couches de vase que le soleil durcit, et rend capable d'une assez grande résistance. Chacune de ces eachettes contient dix à douze œufs, en sorte que chaque femelle pent procréer annuellement une soixantaine de petits. Tous les cenfs d'une même cachette éclosent en même temps, et la mère qui guettait le moment où cette partie de sa progéniture sortirait de dessous les couches de vase durcie, mêne ses nouveau-nes à la mare la plus à portée. C'est alors seulement que les jeunes crocodiles sont exposés à de grands perils, surtout de la part des mâles, qui ne les éparguent pas, soit par jalousie, comme on le dit, soit seulement par voracité. Les grands oiseaux aquatiques sont aussi des enuemis très redoutables pour les petits alligators; les gros poissons en font aussi leur proie. Sans toutes ces causes de destruction, les fleuves de l'Amérique seraient bientôt encombres de crocodiles, qui seraient réduits à s'entre-dévorer, faute de trouver assez d'alimens, ni sur la terre, ni dans les eaux.

Le crocodile du Nil cache ses œufs sous terre, comme celui d'Amérique. Il est vraisemblable que le gavial a recours aux mêmes precautions pour la sûreté de sa progéniture; jusqu'à présent, cette espèce a été moins observée, quoiqu'elle ne mérite pas moins que les deux autres l'attention des naturalistes.

Traditions sur les Fées.— La croyance dans la réalité et l'existence des fées ne s'est perdue que lentement en France.

Sous le rêgne de Charles VII, elle était encore presque universelle. Dans le procès manuscrit de Jeanne d'Are, qui etait, au dernier siècle, dans la bibliothèque de Saint-Victor de Paris, on lit que plusieurs fois on demanda à la jeune héroîne si elle n'avait pas vn les fées, si elle ne leur avait pas parle, si elle n'avait pas été à leur arbre et à leur fontaine, près de son village de Domremy, en Lorraine. Les fées étaient ordinairement imaginces, ou sous la figure de petites vieilles difformes et hideuses, ou sous celle de belles femmes, savantes dans l'art de charmer et dans la divination. Les Limousins les ont appelées fadas, et les peuples de la Marche feas. On donnait pour habitation à ces fees des grottes et des rochers. A la proximité du Dorat, dans la Basse-Marche, se trouve in grand nombre de rochers blanes, appelés dans le pays pierres blanches, et que l'on croyait avoir été l'asile des fées. Au-dessus du Blanc, en Berry, à quelque distance de Lurai et du château d'Issondun sur la Creuse, est une grotte qui passait aussi pour leur avoir servi de retraite. Près de celui de Sarbois, dans la même province, on voit une caverne qu'on appelait antrefois la Care des Fees. En Périgord, aux environs de Miramont, est une caverne nommée du Cluzeau, à laquelle on supposait la même destination. On croyait que cette caverne s'etendait sous terre jusqu'à einq ou six lieues; on assurait même qu'il y confait des ruisseaux au milieu de belles salles et de chambres pavées à la mosaïque, avec des autels et des peintures en plusieurs endroits. La même foi régnait dans le Limousin, l'Angoumois, la Saintonge, le Poitou, et presque tonte la Bretagne.

# VOYAGES.

JEAN ET SÉBASTIEN CABOT.

PREMIÈRE DÉCOUVERTE DU CONTINENT AMÉRICAIN.

Jean Cabot était de Venise; mais les relations commerciales l'ayant fixé, avec sa famille, à Bristol, il adopta l'Angleterre pour patrie. L'immense mouvement imprime d'Occident en Orient à l'humanité par les croisades, avait tourné tont au prolit des Vénitiens, devenus les facteurs du monde, et dès le xiiie siècle leur commerce s'etendait du nord de l'Europe aux mers de la Chine. Plus tard, dominant la politique des sondans. Venise était parvenne à exclure Genes, sa rivale, des marchés de l'Egypte, et à soumettre l'Europe, déchirée par les guerres civiles, à son puissant monopole. Mais, comme il arrive souvent, ce principe de la prospérité de Venise devint la cause de sa decadence : les Etats de l'Europe se fatiguèrent enfin d'être tributaires de Veniss, et l'idée de découvrir un nouveau passage anx Indes, comme tontes celles qui naissent d'un besoin généralement senti, préoccupa d'abord les plus grands esprits du temps, puis les peuples eux-mêmes. Il est remarquable que ce soit précisément un de ces navigateurs genois, auxquels la politique vénitienne avait interdit le commerce de l'Inde par Suez, qui, en cherchant ce passage, découvrit le Nouveau-Monde; ee Génois, c'était Colomb.

Colomb, après avoir découvert, non pas encore le contiuent américain, mais une partie de l'archipel des Antilles, était rentré à Palos depuis le 15 mars 1494, et l'or qu'il avait eu l'habile prévoyance de rapporter de ce premier voyage avait considérablement stimule le zèle des monarques pour les expéditions lointaines.

Cabot, grand cosmographe et navigateur expérimenté, profita du succès de Colomb pour proposer à Henri VII de leuter un passage par le nord-onest pour aller au Cathai. Ce prince, d'ailleurs éclairé, avait à se repentir d'avoir accepté trop tard les offres que Colomb avait chargé son fiere Barthelemi de lui faire dès 1488. Il ne voulut point commettre la même faute à l'égard de Cabot, et approuva aussitôt son projet. Il lui remit une commission par laquelle il l'antorisait, lui et ses fi's Sébastien et Santius, à prendre cinq vaisseaux, à naviguer sur toutes les mers, à sonnettre à son pavillon toutes les commes qu'ils découvriraient, ne se réservant que le cinquième des prolits de l'expédition, et ne leur imposant d'autre obligation que d'effectuer le retour au port de Bristol.

Cette commission est datee de mars 1496; mais ce n'est qu'au printemps de l'année suivante que Cabot mit à la voile avec son fils Sébastien, auquel était reservee la gloire de continuer ses découvertes sur le continent américain.

Il est impossible de croire qu'un navigateur aussi instruit que Cabot n'ait pas ténu un journal de son voyage, et l'on ne sait s'il fant accuser la negligence on la politique le itannique de ne l'avoir pas conserve. Le seul récit authentiq e de son premier voyage se trouvait sur une carte dressee par son fils Sébastien, et que les historiens du temps d'Elisabeth assurent avoir vue dans la galerie royale de Whitefadt. Nous reproduisons ce recit d'après Lèdiard, qui lui-mème semble l'avoir emprante à Purchas.

« L'an de grâce 1497, Jean Cabot, Vénitien, et son fils Sébastien, partuent de Bristol avec une flotte anglaise, et deconvrirent cette terre, que personne n'avait encore troavée ; ce fut le 24 juin , sur les 5 houres du matin. Ils l'appelèrent Prima-Vista (on Premiere-Vue), parce que ce fat la première qu'ils aperçurent de dessus mer. Ils donnérent à l'île située devant le continent le nom d'i'e Saint-Jean, parce qu'ils y arriverent, selon toute apparence, le jour de saint Jean-Baptiste. Les habitans de cette ile ctaient couverts de neaux de bêtes, dont ils se croyaient fort parcs. Purchas ajoute qu'ils se servaient dans leurs guerres d'ares, d'arbalètes, de piques, de dards, de massues de bois et de f ondes. Ils trouvèrent que ce terrain était sterile en plusieurs endroits et portait peu de feuits; qu'il etait rempli d'ours blanes et de cerfs beaucoup plus grands que ceux d'Europe, et qu'il produisait quantité de poissons, et de ceux de la plus grande espèce, comme des veaux marins et des saumons. Ils y troavèrent des soles de 5 pieds de long , et beancoup de ce poisson que les sanvages ap ellent baccalaos. Es y remarquerent aussi des perdrix, des faucoas et des aigles; mais ce qu'il y a de singulier, c'est qu'ils étaient tous aussi noirs que des corbeaux, »

Cette première terre que déconvrit Cabot en 1497 etait le Labra lor; il la longea jusqu'au cap Flori le , et revint à Bristol avec une riche cargaison et trois sanvages , vivans temoins de sa déconverte du continent am ricain, que n'aborda Colomb qu'un an après , c'est-à-dire en 1498.

Sous le même règne de Henri VII, qui prépara l'immense développement que n'a cesse de prendre depuis la puissance navale de l'Angleterre. Schastien Cabot fit plusieurs autres voyages pour trouver ce passage au Cathai par le nord-ouest, qui l'avait conduit lui ou son père (l'histoire n'est pas fixe à cet égard) à la decouverte du continent americain, que Purchas proposa de nommer Cabotiana.

# ALPHABET MANUEL DES SOURDS-MUETS

On appelle alphabet manuel une suite de positions ou de formes diverses qu'on donne à la main pour representer une à une les lettres de l'alphabet.

L'alphabet manuel des sourds-muets ne diffère de celui

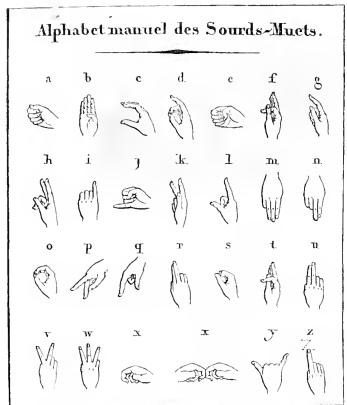

des écoliers, qu'en ce qu'il est plus simple et plus expéditif, et en ce qu'il n'exige l'emploi que d'une main.

Celui que nous donnons ici est originaire d'Espagne, de même que l'art d'instruire les sourds-muets. Les aveugles le vendent encore dans les rues de Madrid aux écoliers. Apporté en France par Pereira, et décoré du nom gree de dactylologie (langage des doigts), il fut adopté par l'abbé de l'Epée, qui auparavant fuisait usage de l'alphabet à deux mains. De l'ecole de l'abbé de l'Epée, il a passé dans toutes les écoles desourds muets de France, d'Italie, d'Allemagne, de Russie, de Suède, d'Amérique, et même dans la plupart des ceoles d'Angleterre.

Au moyen de cet alphabet, on peut écrire des mots, des phrases, tout un discours. Il faut moins d'une demi-heure pour l'apprendre; et quelques jours d'exercice en rendent l'usage aussi prompt que facile. Il n'est pas toujours nécessaire, surtout avec les sourds-muets, de former des phrases entières; le mot principal suffit pour fixer l'attention, et un geste naturel complète la pensée.

Il ne faut pas confondre, comme il arrive trop souvent, la dactylologie avec le langage des gestes, le langage mimique, véritable langage des sourds-muets. La dactylologie n'est, comme on vient de le voir, qu'une sorte d'ecriture en l'air, qui dispense d'avoir recours à la plume ou au crayon; elle ne figure que des lettres; le langage mimique représente des pensées. Avec le geste nous imitons la forme des corps, leurs mouvemens, toutes les actions physiques et, par métaphore, les actes intellectuels et moraux. Notre physionomie rélléchit aux yeux tout ec qui se passe au-dedans de nous; le geste animé du jeu de la physionomie, constitue un langage naturel, riche, souple, énergique, qui se prête à toutes les nuances de la pensée. Dans l'expression des passions, aucune langue ne peut en égaler la force et la chaleur.

Les sourds-mucts entre eux font presque exclusivement usage du langage minique; ils n'ont recours à l'alphabet

manuel que pour les noms propres et pour quelques mots techniques qu'il serait trop long de caractériser par un sigue spécifique. Mais ils se servent habituellement de la dactylologie avec les personnes qui n'ont pas l'habitude du langage mimigne. Par ce moyen on peut s'entretenir avec tout sourd-muet qui aura reçu de l'éducation, pourvu qu'on lui parle la langue dans laquelle il aura cté instruit. Car la dactylologie ne representant que des mots, et non directement des idées, avec l'alphabet manuel le sourd-muet français parle français, l'Allemand parle allemand, l'Anglais parle anglais. Dans la ville d'Hartford, la première des Etats-Unis qui ait en une institution de sourds-muets, en quelque lieu que se présente un sourd-muet, dans une boutique ou dans un salon, il trouve toujours quelqu'un qui connaît l'alphabet manuel, qui le comprend, qui l'écoute avec intérêt, qui sait lui répondre; et il oublie presque son malheur.

Nous avons pensé que répandre l'usage de l'alphabet manuel, ce serait rendre service aux sourds-muets et à tous ceux qui ont des rapports avec eux.

N. B. Les lettres J et Z se figurent en l'air, I avec le petit doigt, Z avec l'index. On marque de même avec l'index les

accens et la ponctuation; on indique la fin de chaque mot par une petite pause ou par un mouvement horizontal de la main de ganche à droite.

# HOTEL-DE-VILLE DE SAINT-QUENTIN.

BAS-RELIEFS.



(Bas-relief de l'Hôtel-de-Ville de Sain(-Quentin. - Nº 1.)

Cet édifice est bâti sur l'un des côtés de la place principale de la ville. Le rez-de-chaussée, occupé par un corpsde-garde et des bureaux, n'offre presque plus rien de sa construction primitive; mais le premier étage, auquel on parvient par un escalier de grès, a été respecté, au moins dans quelques unes de ses parties principales.

On y voit encore une grande salle, dite la salle des Conseils, entièrement decorée dans le goût du moyen âge. C'est



dans cette salle que, en 4589, Henri IV accepta un diner qui lui fut offert par la ville.

L'Hôtel-de-Ville n'a peut-être pas tonte la légèreté qu'on remarque dans quelques constructions gothiques; mais la régularité de sa masse, et ses proportions heureuses, quoique lourdes, en font certainement un monument digne de fixer l'attention, surtout si l'on considère l'originalité des



ornemens qui en décorent la façade. Chaque moulure, chaque chapitean, les corniches, les ogives, sont chargés d'une quantité prodigiense de groupes des plus bizarres : ici est une seène de vendanges, là est une diablerie; des moines, des soldats, des fenimes, des anges, des prédicateurs à tête d'animaux, des monstres de mille formes, se deconvrent au milien des feuillages et des rinceaux. Tout rappelle la naïve et franche gaieté de nos aïeux; on la retrouve partout, jusque dans l'énigme suivante,

que Charles de Bovelles, facétieux chanoine d'alors, composa sur la date de sa construction.

D'un mouton et de cinq chevaux
Tnutes les lettres prendrez,
Et à icelles, sans unls travaux,
La queue d'un veau joindrez;
Et au bout adjouterez
Tous les quatre pieds d'une chatte.
Rassemblez, et vous apprendrez
L'an de ma façon et ma date

M CCCCC VIIII (1509)

C'est effectivement en 1509 que l'Hôtel-de-Ville fut bâti. Cette énigme, gravée sur une plaque de cuivre, était incrustée dans un des piliers de grès qui sontiennent la façade; elle en fut arrachée en 1537, lors de la prise de Saint-Quentin par les Espagnols. Une autre inscription, plus fatéressante pour les Saint-Quentinois, fut placée depuis au-dessus de l'arcade du milieu : ce sont des vers faits par Santeul à l'occasion de la vigoureuse résistance des habitans qui se sacrifièrent pour sauver la France Voici cette inscrip-

tion traduite vraisemblablement par un habitant de Samt-Quentin :

Cesse de nous vanier tes murs et tes batailles, Rome : viens admirer ces vivantes murailles, Ces hardis citoyens, qui, dans les champs de Mars, Servent à leur cité d'invincibles remparts; Oò la seule valeur, sans murs pour se defendre, Sait braver mille morts avant que de se rendre. Leur ville, pour montrer qu'on doit vivre toujours Larsque pour sa patrie on munole ses jours, Consacre au souvenir d'une action si belle. Dans ce marbre parlant, une gloire immottelle.



Ourrages en circ chez les anciens.—Les anciens avaient un grand nombre de petits ouvrages en circ, tels que les empreintes des seeaux ou des cachets, la circ collec pour la peinture encaustique, et le vernis de circ pour les statues et les murs de marbre. Il existoit, chez les Grees, une classe d'artistes qui rivalisaient avec les statuaires et les fondeurs en bronze, en modelant en circ les plus belles figures. Anacréon a chanté l'amour en circ.

« Mon père, dit Lucien (tome 1, paze 5), jugeait de mes dispositions pour la sculpture, par les petits ouvrages que je m'annusais à faire en circ. Lorsque je sortais de l'ecole, je grattais la circ, et j'en formais des bœufs, des chevaux ou des hommes. — Par Jupiter! ils sont très ressemblans, assurait mon père; mais les mutres me battaient, »

Dans les Muces, Aristophane fait parler d'un jeune Phidippide qui s'amusait à faire de petites maisons. Spherus, du Bosphore, philosophe stoicien et disciple de Cleanthe, avait etc appele, par Ptolemee Philopator, à Alexandrie. Un jour, Sphorus soutenait la vérite des images reçues par les impressions des sens de roi, pour le réfuter, fit servir un plat de grenades en cire de philosophe etendit la main pour en mangèr; sur quoi Philopator s'écria que, trompé par ses sens, il avait fait un faux jugement. Sphærus répondit sur-le-champ de de n'ai pas jugé que ce fussent des grenades, mais j'ai juge qu'il était probable que ce fussent des grenades; et il y a de la différence entre une idee positive et une probabilité.»

Lampridius raconte que l'empereur Heliogabale se plaisait à donner des repas où il fassait servir, initiés en cire, tous les mets qu'il mangeait lui-même. Après chaque service, les convives ctaient obligés, selon l'usage, de se laver les mains comme s'ils les cussent salies; on leur présentait ensuite un verre d'eau pour aider la digestion.

#### LA SEMAINE.

#### CALENDRIER HISTORIQUE.

5 Octobre. — Fête de Cérès d'Eleusis à Athènes. Ces fêtes, qui duraient neul jours, étaient très célèbres dans l'antiquite paienne : l'origine des cérémonies etait attribuée à Cérès, qui, ctant venue à Eleusis, petite ville de l'Attique, chercher sa fille Proserpine enlevée par Pluton, avait enseigné aux habitans l'art de l'agriculture. Sur un char que des bœufs trainaient lentement, était placée une corbeille ornée; une fonle de jeunes Athéniens venaient à la suite, et portaient aussi des corbeilles couvertes d'un voile de pourpre. Il y avait un jour appelé le jour des flambeaux, parce que, pendant la nuit qui le précédait, hommes et femmes erraient çà et là avec des torches. La récompense des vainqueurs aux jeux et aux combats gymniques était une mesure d'orge. Les fêtes de Gerès ne farent supprimées que sous Théodose.

5 Octobre 4817. - Mort de Koseiwszko. Il avait fait ses premières études à Varsovie, à l'école des Cadets. Ayant mérité une place parmi les quatre meilleurs élèves, on l'envoya achever son éducation dans les pays étrangers. Il habita la France pendant quelques années. De retour en Pologne, il entra dans le service. Bientôt il s'embarqua pour le Nouveau-Monde, prit part à la guerre d'Amerique, et devint l'adjudant de Washington. Cette guerre achevée, il revint dans sa patrie, et lorsqu'elle voulut rétablir sa nationalité, après la promulgation de la constitution du 5 mai 1791, il reprit du service avec le grade de major-général de l'armee que commandait Joseph Poniatowski. Ses pro:liges de valeur et d'habileté, à Dubienka, rendirent dès ce jour son nom sacré à ses compatriotes. La soumission de Stanislas ayant fait manquer l'entreprise d'affranchissement, Kosciwszko donna sa démission, et partit pour la France, où la Convention lui accorda le titre de citoyen français. La nonvelle insurrection de la Pologne le rappela aux combats. Il fut investi, par l'acclamation générale, d'une autorité absolue dont il n'abusa point : il déploya un courage admirable à Wraclawice, à Szcekociny et sous les murs de Varsovie. Blessé à Macyowice, le 4 octobre 1794, il fut jeté, par ordre de Catherine, dans un cachot. Quand il eut recouvré sa liberté, la Pologne était captive : il vint demeurer auprès de Fontainebleau, et se livra à l'agriculture. Napofrom voulut en vain s'en servir comme instrument politique dans la campagne de Russie. Après l'occupation de la France par les armées étrangères, Kosciwszko erra en Europe, et la mort le surprit dans la Prusse, sur les frontières de France. Ses cendres reposent à Victorie sons un mansolce,

6 Octobre 1825. — Mort de Lacépède, naturaliste. Il était né à Agen. Il fut membre de l'Assemblée législative; en 1804 il présida le sénat, et en 1805, il fut nommé grandchambellan de la Légion-d'Honneur. Il fut pair, en 4814, pendant les cent-jours, et il le redevint en 4819. Malgré ses emplois politiques, il était entièrement livré à la science et à la musique : il a recomposé la partition de l'Armide de Quinault. On assure qu'il pouvait travailler habituellement vingt heures par jour.

7 Octobre 1755. — Mort de Young-Tching, second empereur de la dynastie des Mandchou. La protection active qu'il accorda à l'agriculture est son jlus beau titre.

7 Octobre 1786. — Mort de Sacelini, compositeur italien, auteur des partitions de Montezuma, Persée, le Cid, Isola d'Amor on la Colonie, Renaud, Chimène, Dardanus, OEdipe à Colone. Son œuvre le plus célèbre est Aricie.

8 Octobre 4561. — Combat entre Macaire et le chien d'Aubry de Montdidier, ordonné par le roi Jean. Cette histoire, devenue populaire en France, était peinte sur une des cheminees de la grande salle du château de Montargis.

8 Octobre 1751. — Mort de Fielding, écrivain anglais, auteur des romans de Tom Jones, de Joseph Andrews, de la Vie de Jonathan Wild, et de diverses comédies estimees.

9 Octobre 1688. — Mort de Claude Perrault, auteur des dessins de la colonnade du Louvre, commencée en 1666, et terminée en 1670. Le ministre Colbert avait tant à cœnr de voir cette œuvre achevée, qu'il fit défendre « à tous ouvriers de s'employer à autres travaux d'architecture, sous peine de prison pour la première infraction, et de galère pour la seconde. »

9 Octobre 1818. — Congrès d'Aix-la-Chapelle, et convention pour l'évacuation du territoire français.

9 Octobre 1851. — Assassinat de Capo-d'Istria , président du gouvernement de la Grèce.

10 Octobre 1720. — Mort de Coysevox, sculpteur français. Les deux chevaux ailés des Tuileries, dont l'un porte Mercuré, et l'autre la renommée, sont dus à son ciseau, ainsi qu'un grand nombre d'autres morceaux divisés entre les Tuileries, Versailles, et plusieurs autres châteaux royaux.

10 octobre 1818. — Le vice-roi du Mexique détruit le Champ d'asile, territoire de la province du Texas, en Amérique, où s'étaient réfugiés quelques soldats français après la clutte de Napoléon.

11 Octobre 1685. — Mort de Montfleury, auteur de la comédie intitulée : La Femme juge et partie

# GÉOLOGIE. DES PUITS FORÉS.

#### DES FONTAINES JAILLISSANTES OU PUITS ARTÉSIENS.

L'enveloppe terrestre se compose, comme on sait, de couches minérales assises, étagées les unes au-dessus des autres, et différant beaucoup par les matières qui les composent. Il est clairement établi que ces diverses couches minérales n'ont pas été formées à la même époque. Bien au contraire, les intervalles de leurs formations ont été de longue durée. On les a distinguées en les groupant entre elles, et en donnant aux groupes les noms de terrains. Il y a ainsi quatre terrains principaux. En commençant par les plus anciens, ce sont : 4º les terrains primitifs, que l'on trouve dans les plus grandes profondeurs souterraines où l'homme ait pénetré, et qui forment aussi les montagnes les plus hautes; 2º les terrains appelés de transition, qui ont été superposés sur les premiers, sans recouvrir leurs cimes les plus élevées; 5º les terrains secondaires; 4º les terrains tertiaires. Immédiatement an-dessus de ces derniers, se trouvent les alluvions ou dépôts modernes, et la terre végétale.

L'exploration des diverses conches minérales a prouvé que d'effroyables convulsions terrestres sont venues les bouleverser, et détruire leur symétrie, leur paraffélisme. On conçoit, par exemple, quel monstrueux dérangement devait produire dans un terrain un soulèvement causé par des forces sonterraines, et capables de former, non seulement une montagne élevée, mais encore des chaînes de montagnes immenses, comme la chaîne des Alpes, ou, bien mieux, comme la chaîne des Cordilières, qui parcourt les deux Amériques dans toate leur longueur.

Il résulte de ces catastrophes, que les diverses couches minérales apparaissent à la surface de la terre, à des hauteurs d'autant plus grandes, en général, qu'elles sont plus anciennes. Ces couches différent par leur nature minéralogique; les unes sont d'une contexture serrée, compacte, et ne donnent pas de passage à l'eau; les autres sont spongieuses, grenues, fendillees, perméables à l'eau.

C'est sur la superficie de ces couches si variées, que tomhent les pluies, et que coulent les fleuves. Les couches perméables doivent donc, par toutes leurs crêtes à déconvert, absorber en partie les caux des pluies ou celles des fleuves. Ces eaux s'écoulent dans le sein de la terre, en suivant tonjours la partie perméable, et tendent à gagner les points les plus bas. C'est ainsi qu'il existe des ruisseaux, des lacs, des étangs, des fleuves souterrains, qui n'ont aucune espèce de rapport avec les eaux de la surface.

Ces eaux souterraines sont contenues dans la formation perméable qui les absorbe, entre une couche imperméable supérieure qui les empêche de remonter et une couche imperméable inferieure qui s'oppose à ce qu'elles pénètrent plus bas.

Il existe un grand nombre de ces couches perméables, situées entre des couches imperméables, qui viennent s'epanouir, en quelque sorte, à la surface de la terre; il y a donc aussi plusieurs etages, plusieurs niveaux d'eaux souterraines dont les sources sont d'autant plus élevées qu'elles se trouvent dans des terrains plus anciens, puisque ces terrains sont ceux qui remoutent le plus à la surface.

Supposons maintenant que l'on vienne à creuser le sol avec une sonde jusqu'à ce que l'on pénètre dans la conche perméable : l'eau tendra à s'élever à la même hauteur que son niveau le plus élevé, de sorte que si ce niveau se trouve plus hant que l'endroit où le trou a été pratiqué, l'eau jaillira à la surface du sol; sinon, l'on anra un puits auquel on pourra a, pliquer une pompe; c'est là ce qu'on entend par fontaines jaillissantes, puits artésiens, puits forés avec la sonde. C'est parce que les premiers puits forés ont été construits en Artois qu'on les nomme puits artésiens. La figure ci-jointe montre la coupe du terrain situé entre les Vosges à droite et Caen à gauche. Les differens signes placés à la surface indiquent les villes principales que l'on rencontre dans cet espace. On voit la disposition des conches successives. Les mêmes lettres répétées plusieurs fois, en allant de droite à gauche ou de gauche à droite, indiquent la continuation de la même couche. Paris et ses environs se tronvent dans la partie marquée des lettres A , C , B. C'est dans la valle e indiquée près du point C que coule la Seine

Les terrains tertiaires qui constituent Paris et ses environs occupent le milieu d'un bassin, autour duquel la craie se montre à peu près de tous côtes, en telle sorte que la craie forme comme un vaste entonnoir, dans le milieu duquel est venu se deposer le sol parisien.

Au-dessus de la craie, qui est imperméable, se trouve une couche de sables très perméables, surmontés eux-mêmes d'une argile grasse , qu'on nomme  $\ argile \ plastique$  , et uni est impermeable. Les caux de la Seine, de la Marne, de l'Oise, de la Somme, de l'Enre, qui coalent sar la formation cravense, avant d'entrer dans le bassin de Paris, penvent donc penétrer entre l'arrile plastique et la craie, et former un premier étage d'eaux sonterraines. Si, avec la sonde, on pénètre à travers les formations parisiennes jusque dans l'argile plastique, et que l'ou perce cette argile, l'obstacle que l'argile opposait est detruit; le courant souterrain obéit à la pression des sources qui le forment, et remon ent dans le conduit qui lui est onvert, jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau de sa source la plus elevée; celle-ci pourra être située à Sens, à Epernay, à Saint-Quentin, à Chartres, etc., snivant la position du tron de sonde fait à Paris.

La craie du bassin de la Seine peut donc soutenir sur sa surface, qui est à peu près imperméable, les caux qui filtrent entre elles et l'argile plastique. Ces assises superieures de la craie sont commes sous le nom de craie blanche; mais en même temps les assises inferieures, commes sous le nom de craie tuffeau, sont très perméables; ces assises paraissent au jour plus loin gt à de plus grandes hanteurs que celles de la craie blanche, et entrainent ainsi sous cette craie imperméable, et sous Paris, des courans susceptibles de fournir une plus grande quantité d'eau que les courans superieurs situés entre l'argile plastique et la craie.

L'avantage des puits forés, jaillissans on non, est de donner une eau abondante, intarissable, salubre, propre à la cuisine et au blanchissage. Leur construction est souvent plus économique que celle des puits ordinaires; leurs eaux sont d'une qualité très supérieure et d'un usage plus general; en outre leur niveau ne varie pas.

Les comans sonterrains viennent, en général, de trop loin, pour que les circonstances particulières d'une localite bornée puissent rien faire présumer sar l'existence de ces courans. C'est pour cette raison que l'on courrait grand risque de se tromper en jugeant propre à la construction d'un puits loré, une vallée entource de coteaux, et d'on s'echapperaient des sources plus ou moins abondantes. On ne devrait pas non plus regarder comme impropre à donner de l'eau un terrain situé sur des hauteurs arides. Le seul avantage que l'on ait en se plaçant le plus bas possible, c'est qu'il existe plus de chances pour que l'ean jaillisse à la surface, puisqu'elle a moins à monter pour y arriver; mais da reste un puits foré peut aussi bien reussir dans une lande, sur une hauteur, que dans la vallée la mieux arrosée.

Les terrains tertiaires sont les plus propres à l'établissement des pui-s artesiens, par le grand nombre de couches perméables situees entre des conches impermeables que l'on y rencontre, et par la disposition de ces conches, qui, s'elevant d'un cô. é pour aller puiser les caux à la surface de la terre, se courbent ensuite, de manuère qu'en perçant le terrain situe an-dessus de la partie plus basse jusqu'à la coache permeable. l'eau s'elève au niveau qui lui convient.

Les terrains secondaires sont moins favorables à la construction des puits; c'est qu'en effet les couches ont, en géneral, une plus grande cpaisseur que dans les terrains tertiaires; les alternances sont moins frequentes, les points de depart des caux plus éloignés : il fait presque toujours, dans ces terrains, descendre les sondages à de plus grandes profondeurs, pour obtenir des résultats satisfaisans. Aussi les

sonrees sont-elles plus rares, mais infiniment plus abondantes dans les terrains secondaires que dans les terrains tertiaires.

La plupart des fontaines jaillissantes de l'Artois sont construites dans les terrains secondaires.

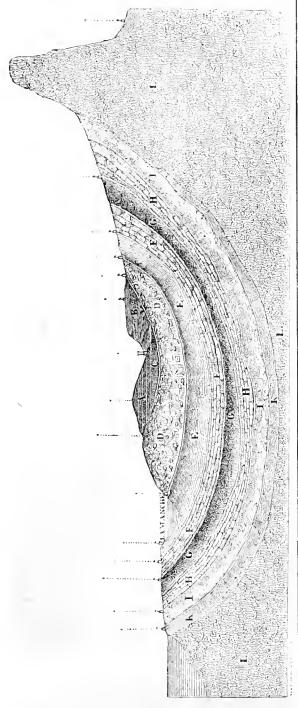

Les terrains primitifs n'offrent point de couches perméables , et n'étant composés que des roches les plus dures , sont tout-à-fait impropres à la construction des puits artésiens.

Depuis quelques années, beaucoup de sondages ont été faits en France pour obtenir des eaux en abondance. Parmi les travaux executés dans ce but, on a remarqué ceux de MM. Flachat frères, qui ont perfectionné les équipages de sonde. L'Angleterre, l'Allemagne, les environs de Modène, les Etats-Unis, etc., possèdent des sources abondantes d'eau

limpide, fournies par des puits artésiens. Le traité le plus complet sur l'art du fontenier sondeur a été publié par M. Garnier, ingénieur en chef des mines.

On donne encore aujourd'hui le nom de mail à quelques promenades dans différentes villes. Un mail était autrefois une allée d'arbres de trois on quatre cents toises de long sur quatre ou cinq toises de largeur, bordée d'ais attachés contre des pieux à hauteur d'appui, avec une aire de recoupes de pierres convertes de ciment, où l'on chassait des boules de bois avec un mail ou maillet ferré et à long manche.

Singulière adresse d'une chèrre. — Sur la route de Jérusalem à Bethleem, dit le docteur Clarke dans ses Voyages, nous rencontrâmes un Arabe avec une chèvre dont il moutrait les tours d'adresse pour gagner sa vie. Il avait habitué ce pauvre animal à monter, au son de ses chants, sur de petits morceaux de bois cylindriques placés les uns au-dessus des autres, et présentant la forme des eornets d'un jeu de trietrae. La chèvre montait d'abord sur un de ces bâtons, ensuite sur deux, sur trois, sur quatre, cinq, six, et ainsi de suite jusqu'à ee qu'elle fût élevée presque à la hauteur de l'homme, et alors elle se tenait en équilibre, les quatre pieds serrés ensemble sur le bâton supérieur. Ce tour d'adresse est ancien: il en est fait mention dans Sandys. Rien ne peut démontrer d'une manière plus frappante cette merveilleuse disposition des pieds de la chèvre, qui lui permet de se sontenir sur les anfractuosités du versant des rochers, an-dessus des abimes. Le diamètre du cylindre supérieur qui servait, de base à cette habile compagne de l'Arabe n'avait pas plus de deux ponces, et la hanteur de chaque cylindre ctait d'un demi-pied.



(Tour d'adresse d'une chèvre.)

Avis Aux Abonnés. — La publication de la première année du Magasin pittoresque sera complètement achevée à la fin du mois de decembre 1833.

A cette époque il paraitra:

- 1º Une Table des gravures par ordre de pagination;
- 2º Une Table alphabétique des articles;
- 3° Une Table methodique, où tous les sujets traités dans l'ouvrage seront rangés sous les titres de séries auxquels ils appartiennent.

LES BURBAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, prés de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 30.

# TOURS INCLINEES.



(Tours inclinées de Bologne,)

Habitués à voir les maisons, les grands edifices, établis dans une position verticale, nous sommes frappés d'étonnement à l'aspect des curieux modeles d'architecture qui se penchent depuis des siècles sans perdre l'équilibre. Cette stabilité dépend de la position qu'occupe dans chacun d'eux le centre de gravité. La puissance de toutes les forces d'attrac-

tion de la pesantenr agissant sur les divers points d'un corps , quel qu'il soit , est exactement égale à celle d'une seule force agissant sar le centre de gravite. Ce point est ordinairement situé au centre , au milieu du corps ; dans l'homme il est place à peu près au milieu du bassin ; dans une tour où les materiaux sont assez uniformement distri

bal's, il est situé an milieu. Dans un navare, le centre de gravite se rapproche beaucoup du fond de cale, parce que c'est là que sont entassées les charges les plus lourdes. Lorsque le centre de gravité est soutenu, ou, en d'autres termes, bars pu'un fil à plomb fixé à expoint va tomber dans in portion du terrain où les édifices sont appuyés, ils sont en equilibre stable, ils me penvent tomber; dans le cas contraire, leur chute est imminente.



Par exemple a (fig. 1) représente le centre de gravité. Une ligne a F tirée de ce point vers le centre de la terre, est la direction du fil a plomb : si cette ligne tombe dans l'intérieur de la base, le centre de gravité est appuyé sur la base, et le corps se sontient : dans ce cas , BDE est plus massif que BCE. Mais si la ligne a F tombe hors de la base, comme dans la fig. 2, où a est le centre de gravité , BCE sera plus fourd que BDE, et le corps ne sera pas en équilibre , mais ama plus de tendance à tomber qu'à rester debout.

Beauconp de monumens élevés depuis des siècles s'éloignent de la direction perpendiculaire ou verticale : les tours de Bologue, de Pise en Italie; de Caerphely, de Bridge-North, et du claîteau de Corfe en Augleterre, sont les plus remarquables. Celles de Bologne furent prohablement elevées par de simples familles pour leur defense personnelle au milieu des guerres civiles qui des lèrent pendant si longtemps l'Italie, et qui rendirent ces édifices de la plus haut : importance pour leurs possesseurs. La hauteur de la plus grande des deux tours, construite, en 4110, par Gérard Asiaelli, a etc diversement evaluée à 577,530 et 507 picds; son inclinaison a plus de 1 pied et demi. Elle n'a aucuse leaute exterione, mais le voyageur est récompensé de l'enant d'une ascension de 500 marches par une vue étendae qui comprend les villes avoisinantes, Imola, Ferrare et Modene. La seconde tone, qu'on appelle la Garisenda, con-Struite en 1112, est immortalisée par le Dante, qui la compare du géant Antée se baissant. Sa banteur est de 140 ou 150 pieds, et elle s'eloigne de 7 on 8 pieds de la perpendicolaire. La charpente et la maçonnerie s'inclinent sur le plan de l'horizon, ce qui vérific l'opinion de Montfaucon l'antiquaire, dont on ne peut guère révoquer en donte la justesse; il prétend que l'inclinaison de cette tour a été causee par la fuite, l'afaissement de la terre; c'est au reste ce que l'on peut dire de la plupart des tours penelaces dont les exemples se retrouvent assez frèquenment, surfont en Halie.

La ville de Bologne, habitée par 65,400 personnes, est situee à 68 lienes N. de Rome, à 44 lienes ; S.-Ez de Milan, et à 50 lienes S.-O. de Venise, sur le canal de Bologne, entre le Reno et la Savena. Elle a 1 liene ; de circuit, les rugs sont, en géneral, sombres et irrégulières. Les édinees les plus remarquables, indépendamment des deux tours, sont le palais Caprara, la fontaine de Neptune, par Jean de Bologne, la façade et l'escalier du palais Ranuzzi, la cathédrale d'ordre corinthien; l'église gothique de Saint-Petrone, qui renferme la méridienne de Cassini; les eg ises de Saint-Dominique et de Saint-Procule; enfin, un portique de 640 arcades, et d'une lieue de long, situe à l'une des portes de la ville, et con inisant à l'egli e de Saint-Lue, où

se trouve l'image de la Vierge, qu'on a prétendu avoir été peinte par suint Luc. Ce que la ville a de richesse provient de ses fabriques d'étoffes de soic, de velours, de crèpes, de papiers, de tôiles, de fleurs artificielles, d'odeurs, etc. Bologne est la patrie de Benoît XIV, de Manfiedi, du Guide, du Dominiquin, de l'Albane, des trois Carraches, et des savans Beccari, Monti, Galvani, Martich, etc.

# BIBLIOTHÈQUE DU ROL-MANUSCRITS.

PORTRAITS DE CHINOIS CÉLÈBRES.

FO HI, FONDATEUR DE LA MONARCHIE CHINOISE.

La Biblioth que royale de Paris possède une collection de portraits de Chinois célèbres, copiés en Chine sur des peintures conservées religieusement dans des temples, et envovés en France, vers le milien du dernier siècle par le P. Amyot, jésuite fort savant, qui a traduit du chinois en français le poème de l'empereur Kien-long, intitulé l'Éloge de la ville de Moukden, et qui est auteur de plusieurs autres ouvrages traduits du chinois et du tartare mandehou En tête de ces portraits coloriés, on lit ce qui suit : « Au commencement de la 11º lune de la 24º année de Kang-hi (sur la fin de 1695), moi, Po-kié, surnommé Tchang-sicou, ayant achevé de copier les portraits de plus de cent personnages célèbres dont on conserve les originaux dans le temple où l'on apprécie sans partialité le mérite de ceux qui ont pratiqué la vertu, j'ai eru devoir dire quelque chose de chacun pour qu'on put au moias s'en former une légère idée, on s'en rappeler le souvenir. » En effet, ces portraits sont tous accompagnés d'une notice en chinois sur chaque personnage; notice très courte, mais qui renferme les principaux traits de la vie de chaque personnage. représenté. Le premier en tête de cette série de portraits est Fo-hi, le fondateur de l'empire chinois, et le premier qui ait apporté la civilisation dans cette vaste centrée. En contemplant cette étrange mais caractéristique figure, on est frappé d'y retrouver le type primitif que les peuples de l'Orient ont donné aux premiers civilisateurs du genre luimain, et que chacun a pu voir dans la figure du premier législateur hébreu. Fo-hi, comme Moïse, a, de chaque côté de la tête, deux bosses très proéminentes, qui n'appartiennent point à la race humaine actuelle. Cependant il serait déraisonnable de penser que des peuples si éloignés l'un de l'autre, et à des âges différens, se sont rencontrés pour inventer le même type, et enseigner le même symbole, sans une raison quelconque, puisce, soit dans les faits traditionnels, soit dans des croyances parties d'une même source. Si l'on en croit la chronologie chinoise, Fo-hi civilisait la Chine 5254 ans avant notre ère; il regna 115 ans. Les écrivains chinois racontent sur lui mille choses merveilleuses. Il naquit à Kicou-y, disent-ils, et fut élevé à Kitching, pays dont on ignore la position, mais qui sont vrai semblablement des noais indiens défigurés, car tous les écrivains chinois s'accordent à les placer à l'occident de la Chine; et les traditions que l'on raconte sur ce personnage fortifient cette opinion. Il avait le corps du dragon, la tête d'un bauf, disent les uns; il avait le corps d'un serpent et la tête de Kilin, disent les autres. Il est facile de reconnai tre ici un type indien. D'autres disent qu'il avait la tête longue, les yeux beaux, les dents de tortue, les levres de dragon, la barbe blanche qui tombait jusqu'à terre; il était haut de 9 pieds 1 pouce; il succéda au Ciel et sortit à l'Orient; il était orné de toutes les vertus, et il réunissuit ce qu'il y a de plus haut et de plus bas. On verra laquelle de ces traditions s'accorde le mieux avec le portrait que nous donnous si-dessous. Un dragon cheval sortit du fleave devant lai, portant sur son dos une table sur laquelle

étaient représentés les huit trigrammes qui formen la base de l'y-King, livre symbolique qui a exercé la sagacité des plus habites Chinois, même de Confucius, sans beaucoup de fruit. Nous représentons lei ces huit Koua ou trigrammes de Fo-hi.



Ces huit Kona de Fo-hi représentent, selon les interprètes, a., l'éther; b., l'eau pure; c., le fen par; d., le tonnerre; c., le vent; f., l'eau; g., les montagnes; h., la terre. Les Chinois font remonter ces huit symboles à quatre images, qui sont:



Celles-ci remontent également à deux antres images plus primitives, nommées liang-hi, qui sont:

Ce sont les deux premiers principes de la philosophie chinoise; l'un passif et ténébreux, le Yin; l'antre actif et lumineux, le Yang; l'un mâle, le Yang; et l'antre femelle, le Yin. Mais ces deux principes qui forment tout et se retrouvent partout chez les Chinois, ont cependant un principe supérieur, qui est la figure suivante, nommée:



tai-Ki, le faite suprême, le grand vide, au-delà duquel il n'existe rieu.

Ainsi, Fo-hi est regardé par les Chinois comme leur premier philosophe aussi hien que comme leur premier législateur. Ils hii attribuent, outre l'invention de ces luit Kona, premiers linéamens de l'écriture figurative des Chinois, l'invention de là musique et des deux instrumens de musique nommés kin et ché, instrumens à corde dont les Chinois ont conservé la forme, et qu'ils représentent ainsi;



Les Chinois ne sont pas d'accord sur le nombre de cordes données par Fo-hi à ces instrumens : les uns en donnent 27 au premier, et 50 au second; les autres 25, 20, 10 au kin, et 25 au ché. Le premier avait 7 pieds 2 pouces de long selon les uns, et 5 pieds 6 pouces selon les autres; le second avait 8 pieds 4 pouce de long, et 4 pied 8 pouces de large. Quand Fo-hi toaciait le premier, cette lyre rendait des sons célest s. Il jouait dessus un air nomme Kia pien, pour reconnaître les bienfaits de l'esprit intelligent, et pour unir le ciel à l'homme. L'autre, qui étai plus grave, lui servait à rendre les hommes plus vermeux et pas justes.

Fo-hi ne borna pas ses inventions à la musique et aux trigrammes; il inve ta encore, disent les Chinois, les filets pour prendre les poissons. Il apprit aux hommes l'art de cuire les viandes, et la manière de les apprêter; quelques nœuds formés sur une corde étaient la senle manière de conserver les souvenirs des événemens avant Fo-hi. Pendant son règne on commença à inventer des caractères qui représentaient gro-sièrem ut les objets, mais qui cependant étaient moins imparfaits que les nœuds de corde, comme on en a trouvé l'usage chez les Mexicains à la decouverte du Nouveau-Monde. Fo-hi n'o déla rien pour fortifier l'usage de ces caractères figuratifs, et tout l'art d'é-rire fut renfermé d'us six preceptes, que l'on nomme lou c'e u : tes six sortes de caractères, qui sort : l'afiguratifs : c'est a dire,

représentant grossièrement les objets, comme ③ so'eil, 《 Inne, ② montagne, Å arbre, etc. 2: Combinés; c'est la réunion de deux on plusieurs images simples, qui, par leur rapprochement, indiquaient les notons que l'on voulait rendre. Ainsi, l'image de soleit, jointe à celle de lune, signifie lumière, ⑥; l'image d'homme au-dessu.

de celle de montagne vonlut dire ermite, ; bouche et oiseau exprimèrent le chant; femme, main et baldi indiquèrent une femme mariée; eau i vil, lirmes, etc. 5º Indicatifs: ces caractères insignent des rapports de position on de formes; comme — ou 1 signifie en hant:

on F en bas: au milieu: - un: = deu.e: = trois, etc.

4) Inverses. Certains caractères écrits à rebours on renverzès, ont une signification inverse, autithetique ou correspondante a la signification primitive. Le nombre de ces caractères est tres peu consid. rable dans les vocabulaires chimis,

ainsi 🕦 signilie gauche, 👊 signilie droite. 5 Méta-

phoriques. Pour exprimer des idees abstrait s on des actes de l'entendement, on a detourne le seus des caractères simples ou composés, qui désignent des objets matériels, où l'on a fait d'un substantif le signe d'un verbe qui exprime l'action correspondante. Ainsi, le cour represente l'esprit. l'intelligence; maison se prend pour homme; salle jour feame; main pour artisau; trois images d'hommes pacces l'une après l'autre signifient suivre : trois images de femmes groupees signifient desir deréglé, tromper; etc. 6º Syllabiques. Comme tont signe simple ou complisé a sen corcespondant dans la lange e parlee, lequel lui tient lieu de prononciation, il en est un certain nombre qui ont etc pris comme signes des sons ourquels ils répondaient, abstraction faite de leur signification principie, et qu'on a mints en cette qualité aux images pour en former des caracteres mixtes. L'une de leurs parties, qui est l'image, determine le sens et fixe le genre : l'autre , qui est un groupe de traits devenus insignifians, indique le son et caracterise l'espèce. Cette sixième série de caractères est tout-a-fait linnéenne. Elle compose une grande parcie de la lanzae eldroise. La plupart des noms d'arbres, de plantes, de poissons, d'oiseaux, et d'une foule d'autres objets qu'il eût ete trop diffieile de representer autrement, sont designes par des caractères de cette espèce; ainsi, l'image d'orbre 🧺 se trouve le type genérique de tous les nons d'arbres en s'associar t un groupe plumétique pour chaq e espèce d'arbre, comme

avec le groupe  $\bigoplus_{i=1}^{n} p_i$ , d'signific vibre  $p_i$ , arbre prononce  $p_i$ ; c'ent-à-di i e  $p_i$  est le signe  $q_i$  represente le chien, jype i a rique de tres le arbin i le che espère, s'il est les di i a group i est i e

Fo-hi régularisa le mariage chez les Chinois; il établit les ceremonies que l'on devait observer en le contractant; il assigna à chacun des epoux ses devoirs particuliers à remplir.



(Fo-hi, foudateur de la monarchie chinoise.)

Après avoir invente la musique et les instrumens qu'on lai attribue, le premier usage qu'il en fit fut de chanter le triomphe qu'il avait remporté sur l'ignorance et la barbarie. Il etablit des magistrats auxquels il donna le nom de dragons. Il mourut après avoir régué 115 aus. Les Chinois montrent encore aujourd'hui un monument très révéré, qu'ils préteudent être son tombeau.

#### LAO-TSEU, PHILOSOPHE CHINOIS.

(Né 604 ans avant notre ère.)

Quoique l'histoire chinoise donne des dates à peu près certaines sur l'époque où vivait le philosophe Lao-tseu, cependant ses sectateurs, comme tous ceux des fondateurs de sectes ou de religions, ont publié des choses merveilleuses sur la naissance et la vie de ce personnage.

Il naquit l'an 605 ou 604 avant notre ère, et il était déjà âgé lorsque Confucius, attiré par sa grande réputation de sagesse, alla le voir dans sa retraite. Son père n'était qu'un pauvre paysan, et il était parvenu à l'âge de soixante-dix ans sans avoir encore fait choix d'une femme; il se maria enfin à une paysanne âgée de quarante ans. Selon ses nombreux sectateurs, les grandes destinées du philosophe furent présagées par les circonstances merveilleuses qui accompagnèrent sa naissance. Sa mère le porta quatre-vingt-un ans dans son sein ; ce prodige mécontentale maître qu'elle servait ; il la renvoya de sa maison, et la força d'errer long-temps dans la campagne. Enfin, s'étant reposée sous un prunier, elle mit an monde un fils dont les cheveux et les sourcils étaient tout blancs. Elle lui donna d'abord le nom de l'arbre sous lequel il était né. S'étant aperçue ensuite qu'il avait les lobes des oreilles fort alonges, elle l'appela Prunierl'Oreille, Li-eulh. Mais le peuple, frappé des cheveux blancs qu'il avait en naissant, le nomma Vieillard-Enfant, Lao-Iscu.

On ne raconte rien de son enfance; lorsqu'il ent atteint un certain âge, il eut la direction de la bibliothèque d'un empereur des *Tehèou*, qui lui confèra dans la suite un petit mandarinet. Son premier emploi, qui le fixait au milieu des livres, lui mspira un goût vif pour l'étude : il s'y livra, et acquit une connaissance profonde de l'histoire et des rites anciens. Il monrut à Ou, dans im âge très avancé. Le principal ouvrage qu'il a laissé à ses disciples est le livre intitulé : Tao-te-king, Livre de la raison supréme universelle et de la vertu. Ce livre célèbre, qui renferme cinq mille et quelques caractères ou mots, est extrémement obscur; les plus grands synologues ont essayé de le comprendre sans pouvoir y parvenir jusqu'ici; il est compose de quatre-vingt-un chapitres, auxquels font peut-être allusion les quatre-vingt-un ans que la tradition fait passer à Lao-tseu dans le sein de sa mere. Tout ce que l'on en connaît jusqu'ici se borne à six chapitres traduits par les missionnaires jésuites, par Deguignes le pere, et par Abel Remusat, mort il y a un an, professeur de chinois au Collège de France. Ces chapitres sont mal interprétés. Le premier connu en Europe est celui dans lequel les missionnaires jesuites ont eru reconnaître la Trinité chretienne, et M. Abel Rémusat le nom de Jéhovah. c'est le 14°. Un autre (le 42°), qui commence par ces mots : « Le Tao on la raison primordiale suprême a produit un, un a produit deux, deux ont produit trois, trois ont produit tontes choses, » a été aussi présenté comme une preuve de la connaissance que Lao-tseu aurait eue de la Trinité hébraïque.

Un jeune orientaliste français, M. G. Pauthier, promet une traduction complète du Tao-te-king de Lao-tseu, accompagnée d'une traduction, également complète, d'un grand nombre de commentaires chinois; il en a déjà donné un spécimen dans les Essais sur la philosophie des Hindons, qu'il vient de publier. Cette traduction avait eté déclarée impossible par heaucomp de savans synologues.

Les protubérances si saillantes de la tête de Lao-tseu, si l'on admet les explications de la crânologie, sont admirablement en harmonie avec le caractère poetique et theoso-



(Lao-tsen, phitosophe chinois.)

phique de son livre. Sa morale est austère et presque sauvage. On a dit qu'elle avait beaucoup de rapports avec celle d'Epicure; rien n'est moins vrai qu'une telle assertion : si on pouvait la comparer à la morale de quelques philosophes, ce serait à celle des stoïciens plutôt qu'à celle de tout autre. En voici un chapitre qui n'a jamais été traduit, et que nous tenons, comme les renseignemens qui précèdent, de la bienveillance de M. Pauthier. C'est le 49° chapitre.

« Le saint homme n'a pas un cœur inexorable; il fait son cœur selon le cœur de tous les hommes.

- » L'homme vertueux, nous devons le traiter en homme vertueux.
- » L'homme vicieux, nous devous également le traiter comme un homme vertueux.
  - » Voilà la sagesse et la vertu.
- » L'homme sincère et fidèle, nous devons le traiter comme un homme sincère et fidèle.
- » L'homme non sincère et infidèle, nous devons également le traiter comme un homme sincère et fidèle.
  - » Voilà la sagesse et la sincérité.

Le saint homme vit dans le monde tranquille et calme.

» C'est senlement à cause du monde, pour le honheur des hommes, que son cœur éprouve de l'inquiétude...»

Lao-tseu vivait au temps de la décadence de la dynastie des *Tehèou*, dont la branche orientale cessa de régner environ 600 ans ayant notre ère.

L'âme de Lao-tseu fut déchirée du spectacle de la perversité de son époque, et il en conçut une telle haine contre la civilisation, que dans son livre il prêche sans cesse le retour à la simplicité des mœurs primitives, au naturel inculte mais vertueux de l'homme, qui est bon par nature, mais que la civilisation, la société corrompent. Ses plaintes à ce sujet sont aussi vives que celles de J.-J. Rousseau, avec lequel il a les plus grands rapports d'âme et de pensée. Il prêche aussi le mépris des honneurs et des richesses, et la retraite au sein des villages. On ne sait pas la date de sa mort. La tradition rapporte qu'il se retira à l'occident de la Chine. Quelques personnes le font voyager jusque dans la Bactriane, où, selon Rémusat, il a pu rencontrer le philosophe Pythagore, qui vivait à la même époque que lui. Il est plus vraisemblable qu'il se retira dans l'Inde, d'où il avait déjà tiré plusieurs de ses doetrines; celles-ci ont eu une influence prodigieuse, puisque plus de la moitié de la population chinoise, qui s'élève à 500 millions d'âmes, les snit, quoique les lettrés de la secte de Confucius aient en assez d'empire sur les empereurs chinois pour ne laisser admettre dans les emplois aucun sectateur de Lao-tseu on de Bouddha. Il est vrai que ses doctrines primitives ont été altérées par ses successeurs, qui l'ont élevé au rang d'une divinité, comme on le voit par une notice sur lui, traduite et publice en 1851 par M. Pauthier. Mais, quoi qu'il en soit de l'extravagance ou de la folie de ses sectateurs, qui cherchent dans l'alchimie le breuvage de l'immortalité, il n'en reste pas moins établi que Lao-tseu est une grande figure qui a dominé les âges, et qui a marqué sa place dans l'Immanité.

Contrairement à Confucius et aux écrivains de son école, Lao-tseu ne cite jamais pour modèle de vertu les anciens empereurs chinois, ni aucun personnage de l'histoire. Il puise la raison de ses doctrines dans la nature de l'homme. C'est ce silence sur les anciens qui préserva le livre de Laotseu du grand incendic des livres que fit exécuter l'empereur Chi-hohang-ti, 245 ans avant notre ère.

(La suite paraîtra dans une prochaine livraison.)

# MUSÉES DU LOUVRE.

MUSÉE DE LA SCULPTURE FRANÇAISE DES XVI°, XVII° ET XVIII° STÈCLES.

LES GRACES,

GROUPE EN MARBRE, PAR GERMAIN PILON.

Le Musée de la sculpture moderne, situé au rez-dechaussée, dans le Louvre, se compose de cinq salles qui ont

reçu les noms des plus célèbres sculpteurs français JEAN COUSIN, JEAN GOUJON, FRANCHEVILLE, GERMAIN PRION, LE PUGET. La plupart des sculptures exposées dans ces salles proviennent du Musée des Petits-Augustins. Elles représentent en partie des sujets nationaux et sont d'un intérêt inappréciable, sons le double rapport de l'art et de l'bistoire. On y compte plus de 94 morceaux, qui sont tous dus à des seulpteurs français, sauf deux statues de Michel-Ange et plusieurs groupes de Canova.

Nous donnerons successivement les plus remarquables des chefs-d'œuvre du Musée de la sculptuce moderne, et nous espérons que notre projet sera d'autant plus facilement apprécié, qu'à l'exception de l'ouvrage remarquable de M. A. Lenoir sur le Musée des Petits-Augustins, il n'existe encore aucun recueil de gravures spécialement consacré à cette riche collection, et que ce Musee, généralement pou connu



(Groupe des Graces, par Germain Pilon.)

est fermé au public depuis plusieurs années. On comprendra d'ailleurs de combieu de recherches curieuses de biographie, de costumes, de mœurs, etc., cette nouvelle serie devra être l'occasion.

Le groupe des Graces, place dans la salle de Germain Pilon, a de hanteur 1 mêtre 435 millimètres, ou 4 pieds 5 pouces 9 lignes. Nous ne croyons pas pouvoir en donner une idée plus complète et plus satisfaisante qu'en reproduisant la notice suivante, publice par M. le comte de Clarae,

« Cette œuvre, l'une des plus agreables productions de

la sen'pture française, faisait partie du monument elevé à la memoire de Henri II par Catherine de Medieis; par l'allégorie des trois Grâces, on avait voulu représenter l'union qui avait regne entre elle et le roi son epoux, dont le cœur, auquel le sien devait un jour être réuni, etait renfermé dans un vase de bronze dorc que supportait le groupe, et qui a cté remplace par celni que l'on voit. Cette allégorie, tirce de la mythologie, était pen convenable à un mansolée chrétien, destiné à être placé dans une église (celle des Celestins) : cependant ces trois Grâces, telles que celles de Socrate, sont vêtues et remplies de decence; sans l'habitude de voir ainsi groupces les trois déesses compagnes de Vénes, on eut pu y voir l'union des trois vertus théologales, la Foi, l'Espérance et la Charité, si l'inscription gravée sur le pièdestal ne disait pas positivement que ce sont les trois Graces. Germain Pilon a tiré avec beauconp d'habileté ce piédestal d'un seul bloc de marbre, et it a déployé dans la manière dont ces trois jeunes beantés se groupent, et dans leurs poses, tonte l'elegane : et le charme de son talent; les lignes, bien combinées, sont varices sans nuire à l'unité de l'ensemble, et les formes, fines et sveltes, sont en harmome avec la grâce du sujet. On peut reprocher aux diaperies d'être un peu séches et cassées; mais c'est un defaut de cette époque, qui tient sans donte beaucoup au costame du temps et an genre d'étoffes qu'avaient sans cesse sous les yeux les sculpteurs, et dont ils se servaient pour draper leurs mannequins. Quelques parties du nu, telles que les mains et les pieds, sont un pen maigres de forme, et acensent des details d'anatomie que ne présente pas la jeunesse dans toute sa fraicheur. Ces trois Grâces offrent, dit-on, les portraits de Catherine de Medici , de la marquise d'Etampes et de madame de Villeroi.

» Les formes contournées et les ornemens du piédestal montrent qu'à cette époque on ne suivait pas dans ces details les modèles de l'antiquité, et qu'on était loin de sa noble simplicite.

» Germain Pilon , que pendant long-temps on a cru de Paris, parce qu'il y passa la plus grande partie de sa vie, ctait de Loue sur la Vangre, à six lieues du Mans, ainsi que l'a prouve M. Renouard dans une lettre à M. Alexandre Lenoir. La ville du Mans avait deja vu naître plusieurs sculpteurs de talent, entre autres Germain Pilon, père de celui dont nous nous occupons, et dont l'année précise de la naissaince est ignorée; mais on sait qu'il mourut en 1590, et qu'il vécut jusqu'a un âge assez avancé; et l'on peut croire qu'il n'était que de quelques années plus jeune que Jean Goujon. Ce fut dans l'atelier de son père que Germain Palon puisa les premières leçons de son art, et developpa les germes du talent que depuis, dans un voyage qu'il fit a Paris, il perfectionna, par les conseils et les exemples de Jean Cousin, du Primatice, de Jean Goujon, dont il devint l'emile et l'ami. Avant de quitter une seconde fois le Maine, vers 1560, il avait exécuté avec succès, en pierre de liais, plusieurs des quarante statues de l'abbaye de Soniesmes, près de Sable, commes sous le nom des Saints de Soulesries. Une partie de ces statues existaient avant Pilon, et il est probable que quelques unes etaient l'ouvrage de son père. Attire à Paris par ses liaisons avec d'habiles sculpteurs at par le desir de cooperer à de grands travaux, il y ret m' na et s'y lixa jusqu'à sa mort. On lui confia des parties importantes du mansolée de François Ier, qu'il exécuta avec tat habileté qui lui mérita d'être entièrement charge du tombeau cleve par Catherine de Médicis à Henri II. Usy deploya toute la riche se et la grâce de son talent, soit dans ies stadies, soit dans de grands bas-reliefs qui representent les cenvres de chatite; les figures de ces belles compositions sont en grand : parti mues, amsi que les statues conchees de Henvi II et de Catheri e de Medicis , ce qui oficit à l'ilon les moyens de develepper sa scieuce en anatomie. Parmi les

nombreux ouvrages de ce grand seulpteur, l'un de eeux à qui la sempture française dut ses plus heaux temps, on cite le tombeau do chancelier de Birague et de sa femme, Valentine Balbiani; celui qu'il eleva, en 1557, dans la cathédrale du Mans, à Guillaume Langei du Bellay; et plusieurs autres belles statues et des bas-reliefs de différentes églises de Paris, dont on trouve le détail dans Sauval et dans Piganiol de la Force. Germain Pilon sut allier la force avec l'élégance; mais ses figures n'ont pas antant de grandeur et de caractère que celles de Jean Gonjon : on peut aussi quelquefois lui reprocher de la manière, par où pêche Primatice, qui eut une grande influence sur ses ouvrages : souvent aussi ses draperies sont lourdes, et ne sont pas ajustees avec le goût que Jean Goujon savait mettre dans les siennes.»

#### LA SEMAINE.

## CALENDRIER HISTORIQUE.

12 Octobre 4601. — Mort de Molina, célèbre jésuite espagnol. Il passa sa vie à professer la théologie à l'université d'Evora; mais ce qui le rendit illustre fut la publication d'un livre intitalé De la Concorde, dans lequel Molina cherelrait à concilier le libre-arbitre et la prédestination.

15 Octobre 1715. — Mort de Malebranche (Nicolas); il naquit à Paris, le 6 août 1658. Entré dans la congrégation de l'Ocatoire, Malebranche s'occupait d'histoire religieuse et de langues, lorsque le hasard, lui faisant rencontrer le Traité de l'homme par Descartes, décida de sa vocation pour les études philosophiques. Après dix années de meditation, il publia (1675) son fameux livre de la Recherche de la vérité. Malebranche souteusit que l'homme voyait tout en Dien; il comparaît Dieu à un miroir qui représente tous les objets, et dans lequel nous regardons continuellement.

15 Octobre 1822. — Mort d'Antoine Canova, sculpteur italien. Il naquit à Possagno, dans l'ancien Etat venitien. Fort jeune encore, il se distingua dans l'art de la statuaire, et devint le plus grand sculpteur du siècle; il a composé un nambre immense d'ouvrages. Ses principales qualités étaient la grâce, le fini de l'exécution, la fecondité l'harmonie des contours.

15 Octobre 1828. — Mort de Vicenzo Monti, poète italien, il était ne en 1755, à Fussignano, dans le Ferrarais. Il composa un grand nombre de poèmes sur des circonstances contemporaines; mais sa muse se pliait facilement à tous les changemens, et il chanta tour à tour le pape, Napoléon et la Sainte-Alliance. Sa versification était riche et gracieuse; les Italiens l'avaient surnommé il Dante engentilito (le Dante gracieux).

14 Octobre 1066. — Bataille de Hastings. Cette célèbre bataille mit les Normands, sous la conduite de Guillaume-le-Bâtard, duc de Normandie, en possession de l'Angleterre. Le récit de ce combat fameux est d'un haut intérêt dans l'Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands, de M. Thierry.

14 Octobre 1601. — Mort de Tycho-Brahé, astronome danois. Voici le resumé de ses travaux, donné par Laplace : « De nouveaux instrumens inventés, des perfections nouvelles ajontées aux anciens; une précision beaucoup plus grande dans les observations; un eatalogue d'étoiles fort superieur a ceux d'Hipparque et d'Ulugh-Beigh; la déconvecte de l'inégalité de la lune nommée variation; des observations très nombreuses des planètes, » La vie de ce célèbre astronome fut très agitée.

44 Octobre 1660. — Mort de Scarron, eclèbre par sa femme, madame de Maintenon, par son Roman comique, et sa vie donloureuse et bonffonne.

44 Octobre 4721. — Mort de Palaprat, né à Toulouse en 4650, auteur du Grondeur, de l'Avocat patelin et du Muet.

44 Octobre 1809. — Trai é de Vienne. Ce traité termina la campagne de 1809, célèbre par le bombardement de Vienne, les batailles d'Essling et de Wagram, où mourut Lames. Le divorce de Napoléon avec Joséphine, son entrée solennelle dans Vienne, son mariage avec Mârie-Lonise, furent les conséquences du traité.

44 Octobre 4829. — Mort de Vanquelin. Né le 16 mai 4765, de parens panyres, il entra à treize ans, comme garçon apothicaire, chez un pharmacien. La patience, le conrage et le génie, en ont fait un des premiers chimistes français.

45 Octobre 4791. — Mort de Grégoire Alexandrowitch Potemkin, ministre de la grande Catherine, impératrice de l'ussie, célèbre par son faste, son despotisme et ses bizarreries.

16 Octobre 1680. — Mort de Raimond Montecuculli, Italien qui s'illustra, comme général, au service de la maison d'Antriche, et fut le rival de Turenne.

46 Octobre 4695. — Mort de Pierre Nicole. Les Essais de morale et instructions théologiques sont le titre d'illustration dé cet écrivain de l'école de Port-Royal.

47 Octobre 4757. — Mort de Réaumur, naturaliste et physicien français.

47 Octobre 4793. - Mort de Bouchamp, général ven-

47 Octobre 4797. — Traité de Campo-Formio, Les /ic-

toires de Montenotte, de Lodi, de la Favorite, de Rivoli, d'Arcole, forcèrent l'Antriche à signer ce traite.

48 Octobre 1748. — Traité d'Aix-la-Chapelle, qui mit fin à la guerre de la succession d'Autriche.

48 Octobre 1815. - Napoléon débarque à Sainte-Hélène.

48 Octobre 1817. — Mort de Méhul, compositeur d'opéras comiques qui ont eu de grands succès. On eite Une folie, Stratonice, l'Irato.

#### PONTS SUSPENDUS.

Nous preparons diverses gravures destinées à accompagner un article étendu sur ce sujet, et les détails qui suivent ne doivent è re considérés que comme une sorte d'avant-propos.

C'est depais huit aus senlement que l'on construit en France des ponts suspendus; le premier a été jeté, en 1825, sur le Rhône, par MM. Segnin, d'Annonay, entre Tain et Tournon. En 1826, M. Quénot construisit celui de Jarnac. sur la Charente. Aujourd'hui l'on en compte délà en Erance plus de quatre-vingts. Ces ponts coûtent, en géneral, trois à quatre einquiemes de moins que les pouts en pierre; ee qui permet à un grand nombre de communes, dont les revenus sont trop peu considérables pour subvenir aux fgais d'une construction dispendieuse, de remplacer les bles par cette voie plus commode et plus sure de circulation. On éprouve la solidité des ponts suspendus au moyen d'une surcharge de 200 kil, par mètre curré de superficie, et ca n'est que lorsqu'ils ont résisté pendant trois jours à ce poi ls considérable, que le gouvernement permet qu'ils soient ouverts au public.

Le système de suspension est naturellement la partie la plus importante de ces constructions; la forme, la dimension, et les points d'attache ou amarrage des gran ls câl les on chaînes, doivent être les principaux objets de l'attention des constructeurs. Leur forme est une courbe parabolique.



(Pont suspendu de Jarnac, département de le Charente.)

à laquelle on donne ordinairement pour flèche un dixième [ de la longueur de la corde. Les dimensions varient suivant le poids à supporter ; pour le connaître on calcule le poids des matériaux qui composent la travée, et l'on y joint celui de la surcharge par laquelle le pont doit être éprouvé; mais ce poids total n'est pas encore celui auquel les chaînes doivent résister; il augmente d'un quart, d'un tiers, d'une moitté, suivant le rapport de la flèche à la corde, on, en d'antres termes, suivant la tension des chaines. Cette augmentation est d'un tiers environ pour une flèche du dixième de la longueur de la corde. On donne alors aux chaines une section telle, qu'elles n'aient à supporter que 45 à 20 kil. par millimètre carré, si elles sont en fil de fer, et 10 à 12, si elles sont en fer forgé. Pour plus de sûreté, on partage cette section entre deux, quatre ou six chaînes de chaque côté. On a déjà beaucoup discuté pour savoir s'il convient mieux d'employer du fil de fer on du fer forgé dans la fabrication de ces chaînes, mais la question est encore indecise. Les points d'attache ou amarrage se placent ordinairement sons des massifs de maçonne-

rie que les chaînes traversent, et dont le poids doit faire équilibre, et même surpasser de beaucoup celui que les chaînes ont à supporter.

Le pont de Jarnac, dont nous donnons la coupe, a 70 mètres de longueur entre les culecs, et 7 mètres 75 centimètres de largeur entre les garde-corps. La fléche de la courbe a 6 mêtres.

Ce poids est supporté par douze chaines, six de chaque côté, qui ont ensemble une section de 26,208 millimètres carres, ét sont faites chacune de 500 brins de fil de fer nº 18.

On le sai , un livre n'a de réalité qu'autant qu'il ne fait que dévoiler ce qui existe ; il n'a d'influence qu'à propor-

tion qu'il développe dans chaque lecteur ce qui déjà est en lui plus on moins obscurément : tant il est vrai qu'un homme n'est rien par lui-même, qu'il n'est rien tout seul, qu'il n'est quelque chose que par les sympathies qui sont en lui, et par celles qu'il reveille dans les autres.

BALLANCHE.

#### LA CIGOGNE.

Parmi les oiseanx de rivage, l'espèce de la cigogne est la plus celèbre, quoique d'autres l'emportent beaucoup sur elle par l'étendue des régions qu'elles occupent, et par le nombre d'individus qui les composent. Le nom de la cigogne est consacré par des proverbes, des expressions populaires, des fables que tout le monde sait, des comparaisons qui se reproduisent fréquemment; quoique cet oiseau devienne rare dans certains pays, il est un de ceux dont on parle le plus souvent, et on en parlera long-temps encore après son entière disparition, s'il doit cesser quelque jour de fréquenter les lieux qu'il fréquente encore aujourd'hui. Comme c'est des eaux qu'il tire une grande partie de sa subsistance, il lui fant des parages maritimes, on des rivières, des étangs, des marais; une culture bien dirigée lui enlève un partie des ressources dont il ne peut se passer, et le chasse de quelques contrées où l'homme s'est approprié tout le sol. Il n'y a point de eigognes en Angleterre; elles abondent en Hollande, et sont plus rares en France, surtout dans les départemens dont le territoire est presque entièrement desséché : il parait que le milieu de l'Europe leur convient mieux que la France, car on les y trouve en bien plus grand nombre. Ce sont des oiseanx de passage qui se rapprochent du Nord lorsque la température de l'air y est un pen rechauffee, et qui retournent vers le Midi long temps avant que les froids puissent les atteindre.

Cette espèce est subdivisée en deux, mais l'une n'est pent-être qu'une variété de l'autre. On les maintient distinctes à cause d'une opposition de mœurs aussi remarquable que celles de leurs conleurs; la première est blanche, et la seconde entièrement noire; la blanche est beaucoup plus répandue, ne fuit pas l'homme, s'etablit volontiers près des habitations, pose son nid sur les édifices, chasse aux limaces et aux reptiles dans les jardins, prend du poisson dans les rivières sous les yeux des pécheurs : partout elle est bien reçue et protégée. La cigogne noire est d'une luimeur contraire; elle n'approche point de nos demeures, cherche des retraites solitaires, pénêtre dans les forêts, se perche sur les arbres, au lien que l'antre ehoisit les elochers et les toits pour s'y poser. Quoique dans l'une et l'antre espèce, la forme, la grandeur et la nature des alimens soient absolument les mêmes, la première jouit des avantages de la sociabilité et d'une sorte de civilisation : elle est plus répandue et plus feconde que la cigogne noire, qui ne s'accommode que des lieux isolés, sans habitations. Comme celleei ne paraît pas susceptible de changer tout-à-fait ses habitudes d'isolement, elle sera bannie de tous les lieux dont l'homme prendra possession, et un jour peut-être elle ne trouvera plus sur la terre une seule place qui lui convienne.

La cigogne blanche est un pen plus petite que la grue, cependant elle pent voler aussi hant et aussi long-temps à cause de la grandeur de ses ailes ; elle a jusqu'à six pieds d'envergure. Lorsqu'elle revient dans nos climats, aux approches du printemps, son premier soin est de visiter son nid, d'y faire les réparations nécessaires, et d'en construire un nouvean si l'ancien a été détruit. La femelle f dépose de deux à quatre œufs. Dès que les petits sont éclos, une nourritme abondante leur est apportée, et le père et la mère veillent tour à tour à leur sureté jusqu'à ce qu'ils soient en état de faire usage de leurs ailes; dans ces oiseaux, comme dans le aucoup d'autres espèces, on peut reconnaître un mo-

dèle accompli de l'union conjugale et de la tendresse maternelle. Ces mœurs aimables observées par les orientaux, et les services que les cigognes leur rendent en les débarrassant des insectes, et d'autres animanx muisibles ou dégoûtans qui pullulent dans les pays chauds, out obtenu un hommage bien mérité : les cigognes y sont encore plus en sûrcté que dans aneune partie de l'Europe, et, (s'il faut en eroire lady Montaguë) dans Constantinople même, ces oiseaux ne craignaient point de poser leurs nids par terre et dans les rues.



(La Cigogne.)

Les petits ne quittent le nid qu'après des essais de vol que la mère tenr fait faire avec prudence, en procédant par degrés. Vers le temps du retour dans les pays chauds, les préparatifs de départ sont bruyans, et, en quelque sorte, solennels; les bandes se forment et s'exercent, des évolutions s'executent, et enfin les troupes émigrantes s'élèvent si haut dans les airs qu'on les perd de vue. Des claquemens de bee très sonores et continuels accompagnent les préparatifs du depart; dès que le signal est donné, un profond silence règue partont. On dit qu'une halte générale précède le passage de la Méditerranée pour regagner l'Afrique, et que les lieux de station sont fixés, depuis plusieurs siècles, dans l'Europe méridionale.

Quoique la cigogne noire soit d'une humeur sauvage, il ne paraît pas impossible de l'apprivoiser, et l'on cite quelques individus qui ont véen plusieurs années dans l'etat de domesticité.

Un des chinchillas dont nous avens aumoneé l'arrivee au Muséum d'histoire naturelle de Paris, est mort. Au moment où nous écrivons ces lignes l'autre se meurt : ainsi, l'espérance que nous avions donnée de voir se multiplier ces animaux est anéantie; les riches fourrures du chinchilla continueront à être d'un prix élevé, et le débit du poil chaud et utile du lapin ne subira aucune baisse.

- Les lettres de renvoi de la gravure insérée dans la première colonne de la page 504, se rapportent à un article supplémentaire que nous donnerons sur les puits artésiens.
- Un erratum pour toutes les livraisons, à partir de la page 217, sera inséré dans la dernière livraison de l'année.

Les Pureaux d'abonnement et de vente Sont rue du Colombier, n° 30, près de la rue des Petits-Augustius

Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 50

# ANTIQUITES ÉGYPTIENNES. ZODIAQUE CIRCULAIRE DE DENDERAII.



(Le Zodiaque de Denderali.)

VOYAGE DE M. LELORRAIN EN EGYPTE. — SES TRAVAUN POUR ENLEVER LE ZODIAQUE ET LE TRANSPORTER EN FRANCE.—DESCRIPTION DU ZODIAQUE.—ENPLICATIONS ET OPINIONS DIVERSES.

Voyage. — Ce fut le général Desaix qui, poursuivant à travers les solitudes de la Thébaïde les débris du corps de Mourad-Bey, signala le premier à l'attention des savans le planisphère sculpté en relief dans une des salles supérieures du temple de Denderali. M. Denou, qui partageait les périls et les fatigues de la division Desaix, dessina ce monument, et le dessin, parvenu en France, devint l'objet de nombreuses controverses parmi les savans.

Dans le cours de l'aumée 1820, alors que les archéolognes s'occupaient, avec le plus de zèle, de mettre à profit la protection que leur accordait le pacha d'Egypte, Mohamed-Ali, le projet de conquérir pour la France le zodiaque circulaire de Denderali fut conçu par M. Saulnier fils, qui s'associa M. Lelorrain.

Au commencement du mois d'octobre de cette même année. M. Lelorrain s'embarqua pour Alexandrie, avec des instrumens de travail, tels que des seies, des eiseaux, des crics et un traineau de nouvelle invention, qui avaient ete

confectionnes en France. Arrive au Caire, il se présenta au pacha, en aumonçant sculement l'intention de faire des recherches d'antiquites dans la Haute-Egypte. Mohamed-Ah lui fit remettre une lettre de recommandation pour Achmetpacha, gouverneur de la Haute-Egypte, et un firman en langue turque, ainsi conçu:

(En hant est écrit le monogramme qui signitie Dieu; plus bas se trouve le cachet de Mohamed-Ali.)

« Order. — Conformément à l'exposé et à la requête faite par un voyageur navigateur, nommé Lelorrain, qui desire se rendre jusqu'à Wadi-Halsa, pour contenter sa curiosite, et faire des recherches et des fouilles dans certains editiees anciens, notre present ordre est cuane, et lai a etc remis afin qu'il puisse voyager sans crainte dans le but ci-dessus mentionné; et que, loin d'opposer aucun obstaele à ses recherches en fait de monumens anciens, les gouverneurs des provinces et les autres officiers preposes à l'administration du pays hui accordent aide et protection.

» S'il plait à Dieu, l'on agira en conformité de ces dispositions. Donne le 20 du mois de rebl'ul-thany 1255 (27 janvier 1821), »

M. Lelorram, muni de ce passeport, et ayant nelise un

bateau, partit du Caire, le 12 février, avec un interprête et un janissaire de la garde du pacha pour veiller à la conservation de ses effets et de ses outils. Après une navigation de près d'un mois, il arriva à Denderah, an milieu de la muit, et il y reçut du scheick de cette bourgade une hospitalité digne des temps antiques.

Denderali est un bourg arabe, situé sur la rive occidentale du Nil, à 140 licues du Caire et 20 lieues de Thèbes. Les ruines de l'aucienne Tyntiris, autrefois une des plus grandes villes de l'Egypte, n'en sont éloignées que d'une demilieue. C'est dans celui des temples de Tyntiris, désigné aujourd'hui sous le nom de grand temple, et anciennement dédié à Isis, que se trouvait le zodiaque circulaire, objet du voyage de M. Lelorrain.

Enlévement du zodiaque. - Des voyageurs anglais s'étaient arrêtés depuis quelque temps à Denderah pour dessiner diverses parties du grand temple. M. Lelorrain ne voulut pas commencer son entreprise devant eux, de peur d'éveiller les soupçons de certains amateurs de monumens antiques qui avaient quelque pouvoir et lui auraient vraisemblablement sascité des entraves : il se dirigea vers Thèbes. Le 18 avril, il était de retour à Denderah, d'où les Anglais étaient partis. Il commença à faire scier le planisphère avec le carré dans lequel il était enfermé. On avait supposé, d'après l'ouvrage de la commission d'Egypte , que la totalité du plafond était établie sur un seul bloc de grès : c'était une erreur. La totalité du plafond était composée de trois pierres : le monnment occupait entièrement une de ces pierres et le quart environ de celle du milieu. La pierre était dure, et il fut obligé de se servir de poudre pour faciliter et accélérer le travail. On ne pouvait pas scier plus d'un pied de pierre par jour : les trois côtés à scier avaient ensemble 24 pieds. M. Lelorrain, accablé de fatigue et épnisé par la chaleur, tomba malade : une lièvre violente fit désespérer de ses jours; mais un Arabe le guérit avec le suc d'une plante.

Dès le premier jour, M. Lelorrain avait fait sontenir le monument par un echafaudage intérieur. Lorsque les quatre côtés furent scies, il fit réduire avec le ciseau, à un peu moins de la moitié, l'épaisseur des deux pierres sur lesquelles le zodiaque est établi; puis, au moyen de ses crics et des cordages dont il était pourvu, on les amena successivement sur la terrasse. Tous les travaux au grand-temple furent entièrement executés dans vingt-deux jours.

Le transport du zodiaque jusqu'an Nil, cloigné de deux lieues , offrit de grandes difficultés à cause des amas de débris des monumens et des inégalites du terrain : souvent il fallait plus de douze heures pour faire avancer le traineau de cinquante à soixante pas. Ce ne fut qu'après seize journées de penibles labeurs et avec l'aide de cinquante hommes que l'on atteignit le bord du Nil, avec les deux pierres qui composent le zodiaque. Le rivage était elevé de plus de 12 pieds : on construisit un chemin incliné. On rencontra encore mille obstacles qu'il serait trop long d'énnmerer. Par exemple, an moment du départ, le rais ou patron de la barque prétenait que les caux étaient trop basses : il avait reçu d'un archéologue rival mille piastres turques pour retarder le voyage de M. Lelorrain : celui-ci donna la somme et l'on partit. Au Coire, M. Salt, consul-general d'Angleterre, chercha vainement à obtenir le zodiaque du pacha. Quelques Turcs, attaches à la personne de Mohamed-Ali, ne concevaient point comment deux pierres pouvaient être l'objet de conrestations semblables dans un pays ou , disaient-ils , il y en avait pour tout le monde.

Le 48 juillet 1821, le zodiaque fut embarqué à Alexandrie; le 9 septembre suivant, il entra dans la rade de Marseille, et au commencement de janvier 1822, les deux pierres ctatent à Paris,

Acheté par le gouvernement, le zodiaque est aujourd'hui placé contre une muraille d'une salle de la Bibliothèque royale, situee au rez-de-chaussée.

Description du zodiaque. — L'ensemble du planisphère de Deuderali présente l'image d'un grand cercle inscrit dans un earré. Dans tous les sens , il a 7 pieds 9 ponces de développement. Le diamètre du cercle intérieur est de 4 pieds 9 ponces.

Comme nous l'avons dit plus haut, et comme on le voit dans la gravure, le monument est divisé en deux morceaux: l'un contient environ les trois quarts de la largem totale, et l'autre le quart seulement. Le planisphère est en grès, d'un grain compacte, mais cependant assez friable à la surface.

Vers le milieu du cercle intérieur, on voit les douze constellations zodiacales rangées sur une ligne à peu près circulaire, se terminer en forme de spirale. Le lion ouvre la marche; auprès, mais un pen au-dessous, est l'écrevisse, rentrant dans le cercle des donze signes. Dans l'intérieur, sont les constellations boréales, parmi lesquelles ou distingue facilement la grande ourse, placée assez exactement au milieu du planisphère. Cette constellation, selon Plutarque, ctait appelée l'astre de Typhon; et on retrouve ici un animal monstrueux, avec une tête et un corps d'hippopotame, animal consacré à Typhon. Pour les autres constellations boréales, qui sont au nombre de dix-neaf, elles n'offrent presque aucun rapport de forme avec celles qui sont représentées par nos sphères. Cinq autres astérismes se trouvent placés au milieu des signes du zodiagne, précisément sur la même ligue. Pour les constellations inférieures, quatorze sont placées dans le champ du planisphère, immédiatement au-dessøns des constellations zodiaeales. Les autres, an nombre de trente-sept, sont toutes sur le bord extrême du cercle intérieur, la tête tournée vers le centre. Toûtes les figures marchent dans le même sens, et elles décrivent des cercles qui s'agrandissent du centre à la circonférence, de sorte que le pôle est faeile à reconnaître.

Les trente-sept constellations qui environnent le planisphère sont toutes accompagnées d'un certain nombre de caractères hiéroglyphiques qui contiennent sans doute leurs noms.

Le cercle entier est porté par douze figures, distribuées aux huit principaux points de la circonference, les bras ctendus, comme pour sontenir le planisuhère. Aux angles du earre, sont quatre femmes debout, et à chacun des points ratermédiaires, on voit un groupe de deux hommes à tête d'epervier et agenouillés. Une grande bande circulaire entièrement remplie de caractères hiéroglyphiques, mais counee en huit portions par les figures de support, environne toutes les représentations célestes. D'autres bandes d'hiéroglyphes, en nombre irrégulier, sont vers les quatre angles, aupres des figures de femmes. On trouve, dans l'espace qui separe la bande circulaire du planisphère proprement dit, deux courtes series d'hieroglyphes qui s'avancent en saillie. Elles sont situées aux deux angles opposés, mais l'une à droite, et l'autre à gauche de la diagonale. Dans les angles, on voit encore quelques autres signes dont on ne sait point la valeur.

La teinte générale du monnment est celle de l'âtre d'un loyer. Les flambeaux des initiés et des voyageurs ont communiqué aux deux pierres des nuances qui ne leur sont pas naturelles.

Opinions sur le zodiaque. — Les discussions élevées dans le monde savant, relaitvement au degré d'antiquité que l'on doit accorder au zodiaque de Denderah, ont long-temps occupe l'attention publique. Parmi les cerivains les plus célèbres qui ment émis une opinion sur cet important sujet de l'archéologie, on compte Dupuis, Voltey, l'abbit Testa, Visconti, Laplace, Fourier, Saint-Martin, Lalande, Guvier, Savigny, Francœur, etc. Nous donnous en peu de lignes un résumé des questions traitées par ces divers auteurs.

Les zodiaques sculptés sur les monumens ont été définis « la représentation d'un des grands cercles de la sphère où les planètes se meuvent, et qui est divisée en douze signes que le solcil parcourt tous les aus. »

On a cherché si cette représentation était placée dans les monumens antiques, comme devant indiquer par l'ordre des signes et marquer l'état du ciel à l'époque où le monument a été construit; ou, en d'autres termes, si les zodiaques étaient des descriptions chronologiques qui donneraient la date de la construction des édifices?

Quelques savans ont donné une solution affirmative, et ont supposé que le zodiaque de Denderah avait été construit 2500 ans avant notre ère. D'autres ont, au contraire, conclu de l'ordre des signes et des conjectures sur la date mème des monumens, que les zodiaques ont tous été exécutés lors de l'époque romaine. Ainsi le zodiaque rectangulaire de Denderah appartiendrait, d'après l'inscription du pronaos, au temps de Tibère, et le zodiaque circulaire au temps de Néron.

On a encore cherché à expliquer les représentations zodiacales par la signification plus ou moins probable de leurs signes, et par leur rapport avec les travaux d'agriculture, selon chacun des mois de l'année. En effet, les ligures données aux constellations ont pu avoir été inventées pour indiquer le retour des travaux agricoles on des circonstances atmosphériques importantes; alors le zodiaque aurait été une sorte de calendrier.

Le caractère le plus élevé des zodiaques paraît être celui de monumens pieux, consaciés par cette croyance antique, qui s'est reflétée dans l'astrologie judiciaire au moyen âge, que les divinités diverses ou pouvoirs surnaturels présidaient aux constellations, et qu'il existait une influence, non sed-lement physique, mais morale, des astres sur les hommes. On explique facilement de cette manière la multiplication des représentations zodiacales dans les temples.

Au nombre des zodiaques les plus remarquables outre ceux de Denderah, sont ceux du grand temple d'Ésné et de Palmyre.

On retrouve le zodiaque parmi les semptures des églises gothiques. Dupuis a décrit celui de l'église Notre-Dame de Paris; Lalande a donné les détails du zodiaque de l'église de Strasbourg; il en existe un fort anciennement sculpté à l'une des portes latérales de l'église cathédrale d'Autun.

# RECHERCHES SUR UNE SALLE A MANGER AU MOYEN AGE.

C'était à table que les seigneurs se plaisaient surtout à étaler lenr luxe. Ils se livraient souvent entre eux des assauts de folles dépenses, et toute la rigueur des lois somptuaires renouvelées à l'avènement de chaque roi ne put rien contre cette frénésic de prodigalité.

Un seigneur renfermé dans son manoir n'avait guère, en effet, d'autre moyen de montrer ses richesses qu'en exposant aux regards une nombreuse vaisselle d'or et d'argent; c'était ordinairement l'occasion d'un repas que l'on annonçait quelque temps d'avance, et auquel venaient assister les bannerels du voisinage.

La salle à manger était presque toujours l'appartement le plus vaste et le plus spacieux du château. Sur les murs, recouverts de longues tapisseries, étaient peintes des scènes

tirées des fabliaux et des romans de chevalerie. Le parquet était jonché de foin, de nattes tressées de paille ou de fleurs, suivant les moyens du propriétaire. La table était au milieu, et à l'autre bout le dressoir ou dressouer, appelé buffet au xve siècle, et éridence au xvie; plusieurs de nos rois en avaient trois : un pour l'argent, l'autre pour l'argent doré, et le dernier pour l'or. Disposé en gradins, on y plaçait dans l'ordre le plus favorable des bassins, des vases enrichis des pierres les plus précieuses. Tous ces objets n'étaient guère que pour la vue; car les sculptures en ronde bosse, les dessins charmans que l'on y traçait, se seraient fort mal associés avec la sauce des mets et le tranchant du couteau et de la cuillère.

On employait à la construction de ces dressouers les bois les plus précieux, taillés, semptés, travaillés dans la forme et avec l'art que l'on connaît aux ouvriers du moyen âge. On les reconvrait quelquefois de draps d'or; la ville d'Orléans en offrit un en or à l'empereur Charles IV, estimé 8,000 livres tournois. La seule trace conservée de cette antique magnificence se retrouve encore dans nos campagnes, où il est d'habitude d'étaler, devant une vieille armoire gothique, quelques plats de faience et un bassin de cuivre bien propre et bien brillant.

Mais les choses usuelles se mettaient sur la table même. On y etendait une grande nappe richement ouvrée et à dessins à jour; elle se nommait doublier, et ce ne fut que sous Henri III que l'on introduisit une seconde petite nappe roulée et relevée en compille aux extrémités; on l'endevait au dessert. Quant aux serviettes, les assistans s'essuyaient au doublier; ce n'était qu'à la fin du repas qu'un page apportait une aiguière et une serviette pour se laver les mains. L'expression trancher la nappe est venue de ce que, lorsqu'un seigneur voulait se venger d'un rival, il envoyait un héraut couper en deux la partie de la nappe devant laquelle il était assis, et renverser son pain et son verre; c'etait un affront que la mort seule pouvait laver. Chaque convive avait devant lui une assiette tantôt de terre, d'argent ou de fuience (nous ne parlons point des dessins et miniatures, que nos ancêtres reproduisaient jusque dans les choses les plus fotiles); à côté etait ce qu'on a appelé compe, hamap, estamore, quart, etc. On en voit qui supportent, outre le verre ordinaire, un autre petit, servant de pied, pour boire les liqueurs, et qui ne ressemble pas mal à une petite clochette. Le couteau fut d'abord le seul instrument connu pour porter les mets à la bouche; on les faisait, pour cela, rouds du bout; on leur donnait toutes les formes ; le poète Regnier parle d'un homme de mauvaise humeur,

## Dont la maussade mine Ressemble un de ces dieux des couteaux de la Chine.

Nos rois avaient, pour renfermer leur convert, ce qu'on appelait une nef ou cadenas, à cause de sa forme de vaisseau; on y mettait conteau, cuillère, hanap, serviette, curedent, etc., etc. Aux extrémités de la table étaient ce qu'on appelait les surtouts, assiettes creuses où les mets se représentaient en bosse; on les laissait vides, ils faisaient représentation. Des fontaines jaillissantes entouraient les convives, et laissaient couler à longs tlots le vin. Feau rose et l'eau de tleurs d'oranger. Puis une nombreuse suite de varlets, pages et écuyers formaient le cercle, portant à la main des torches dans de superbes candelabres d'or et d'argent.

### UN CIMETIÈRE EN SIGILE.

Nous n'avons aneum peneliant à admettre dans nos colonues des sujets dont la description et la représentation peuvent être de nature à inspirer des sentimens douloureux on desagre bles, même lorsqu'ils sembleraient devoir inspirer quelque impression utile; aussi notre vigilance à cet egard nons a fait hesiter lorsque notre imagination nons a conseille d'exposer aux regards le tableau étrange qui suit. Gepen-

dant nos scrupules se sont évanouis devant cette pensée, que probablement la plupart de nos lecteurs, s'ils passaient pres d'un lien semblable à celui que notre dessin retrace, se detourneraient de leur route pour y entrer, conduits par



cet instinct qui donne au voyageur sérieux le courage de braver quelquefois ses repugnances pour decouvrir les traits caractéristiques des mœurs du pays qu'il parcourt. Et en realite la curiosité qui attire aux spectacles cruels est abjecte et immorale; mais le besoin des emotions graves est noble et naval dans de certaines fiuntes, et trop d'empressement

à les fuir prouve souvent plus de faiblesse que de véritable sen-sibilité

Les cimetières dont les tombes sont entourées de verdure et n'ont aucun abri qui les sépare du ciel, inspirent une tristesse religieuse: les catacombes sont lugubres, et inspirent surtout la terreur: quant aux galeries funéraires, que l'on rencontre assez communément en Sicile, elles causent à l'esprit un saisissement particulier : on y ressent à la fois la tristesse, la terreur et le dégoût; et si ce dernier sentiment domine, on est surpris de perdre jusqu'au respect que commandent la douleur et la mort.

Le cimetière que nous représentons est situé dans un convent de capucins de l'un des faubourgs de Palerme.

Aux côtés de la porte d'entrée, on voit deux tableaux : l'un représente la mort calme et douce de l'homme vertueux ; l'autre , la mort hideuse et cruelle du pécheur. Entre ces deux peintures , on lit un sonnet sur la fragilité de notre enveloppe mortelle.

Le souterrain, vaste et aéré, est divisé en quatre galeries régulières; le long des murailles sont pratiquees des niches, où l'on place les corps lorsqu'ils ont reçu quelques préparations; ces corps, à demi vêtus et parvenus à des degrés differens de ruine, sont suspendus indifféremment, soit par le cou, soit par les épaules. Quelques cercueils renferment des restes de personnages de haute distinction, richement vêtus; on y remarque un rui de Tunis, mort en 1620. La façade de l'autel, place à l'extrémité de la grande galerie, est une sorte de mosaïque composée de débris d'ossemens. A la fin de l'une des galeries est une petite chambre qu'on appelle le Four; si l'on vent y conduire un de nos lecteurs, qu'il se garde d'y entrer : c'est le lieu où l'on fait sécher les cadavres.

# "LA MAISON DE BEAUMARCHAIS.

En descendant les boulevards, à partir de la place de la Bastille, vons apercevez à droite, après la première maison, un vaste terrain entouré de hautes et larges murailles, et occupé par les greniers à sel; là se trouvaient autrefois la demeure et le jardin de Beaumarchais. Son nom a eté donné à cette partie du boulevard qui conduit de la place de la Bastille à la rue des Filles-du-Calvaire. A l'un des angles de cette haute muraille, vous voyez un petit pavillon, de forme arrondie, construit en briques, au sommet duquel on a placé un globe de fer surmonté d'une plume également en fer. Cette plume est là, sans doute, pour rappeler le souveuir de l'écrivain, auteur du Barbier de Séville, du Mariage de Figaro, des spirituels et mordans Mémoires contre Goëzmann. Ce pavillon est tont ce qui reste de la demeure de Beaumarchais, Il lui servait de cabinet de travail. Le jour venait par des espèces d'œils-de-bœuf, et surtout par une grande porte vitrée; l'escalier qui conduisait à cette porte n'existe plus; de sorte que le pavillon est entièrement isolé, et l'on n'y pénètre jamais. Deux bas-reliefs qui surmontent une porte cintrée, anjourd'hui murée, et qui représentent un fleuve et une naïade, ont été attribués à l'un des plus célèbres sculpteurs du moyen âge.

Beaumarchais a rappelé dans une de ses lettres un évènement populaire qui se passa, à l'époque de la révolution, dans sa maison du houlevard. Cette lettre est adressée à sa fille Eugénie, alors au Havre, et datée de Paris, 42 août 4792.

- \* « Puisque j'ai promis de t'écrire, e'est à toi, ma chère fille, que je veux adresser les détails des évènemens qui m'ont personnellement frappé dans ces trois journées désastrucuses; et je le fais pour que tu t'en occupes; car il m'importe également que tout ce qui m'arrive en mal, ainsi qu'en bien, tourne au profit de mon enfant.
- » Mercredi matin, 8 août, j'ai reçu une lettre par laquelle un Monsieur, qui se nommait sans nul mystère, me mandait qu'il était passé pour m'avertir d'une chose qui me touchait, aussi importante ove pressée; il demandait un

rendez-vous : je l'ai reçu. Là, j'ai appris qu'une bande de trente brigands avait fait le projet de venir piller ma maison la nuit du jendi au vendredi; que six hommes, en habit de garde national on de fédéré, je ne sais, devaient venir me demander, au nom de la municipalité, l'ouverture de mes portes, sous prétexte de chercher si je n'avais pas d'armes cachées. La bande devait suivre, armée de piques avec des bonnels rouges, comme des citovens acolytes, et ils devaient fermer les grilles sur eux, en emportant les c'efs pour empècher, auraient-ils dit, que la foule ne s'introduisit. Ils devaient enfermer mes gens dans une des pièces souterraines, ou la cuisine, ou le commun, en menaçant d'ezorger sanpitié quiconque dirait un seul mot. Pais ils devaient me demander, la baionnette aux reins, le poignard à la gorge, en étaient les 800 mille francs qu'ils éroient, disait ce Monsieur, que j'ai reçus du Trésor national. Tu juges, mon enfant, ce que je serais devenu dans les mains de pareils brigands, quand je leur aurais dit que je n'avais pas un eca, et n'avais pas reçu un seul assignat du Tresor... Après



(Maison de Beaumarchais, à Paris.

avoir bien remercié ce Monsieur, j'ai écrit à M. Pét on, comme premier magistrat de la ville, pour lui demander une sanvegarde... de ne te divai rien de la terrible journee du vendredi; les nouvelles en parlent assez; mais voyant revenir le soir les soldats et le peuple déchargeant leurs f. sils et tirant des petards, j'ai jugé que tout etait calme, et j'ai passé la mit chez moi. Samedi 11, vers huit heures du matin, un homme est venu m'avertir que les femmes du port Saint-Paul allaient amener tout le peuple, anime par un faux avis qu'il y avait des armes chez moi dans les pretendus souterrains qu'on a supposés tant de fois... Sur cet avis, j'ai tout ouvert chez moi; secretaires, armoires, chambres et cabinets, enfin tout, résolu de livrer et ma personne et ma maison à l'inquisition sévère de tous les gers qu'on m'annouçait. Mais quand la foule est arrivee, le bruit, les cris étaient si forts, que mes amis, troubles, ne noont pas permis de descendre, et m'ont conseille tous de sa ver au moins ma personne... Pendant que j'etais enferme dans un asile impenetrable, treute mille ames etaient dans ma maison, on, des greniers aux caves, des serruriers onvraient tontes les armoires, ou des maçons fouillaient les souterrains, sondaient partont, levaient les pierres jusque sur les fosses d'aisances, et faisaient des trons dans les murs, pendant que d'antres piochaient le jardin jusqu'a trouver la terre vierge, repassant tous vingt fois dans les

appartemens, mais quelques uns disant, au très grand regret des brigunds qui se trouvaient là par centaines : « Si» l'on ne trouve rien ici qui se rapporte à nos recherches, » le premier qui détournera le moindre des meubles, une » boucle, sera peudu sans rémission, puis haché en mor-» ceaux par nous. » Ah! e'est quand on m'a dit cela que j'ai bien regrette de n'être pas reste, dans le silence, à contempler ce penple en proie à ses fateurs, à étudier en lui ce mélange d'egarement et de justice naturelle qui perce à travers le désordre!... Enfin, après sept heures de la plus sévère recherche, la fonle s'est écoulée aux ordres de je ne sais quel chef : mes gens ont balayé près d'un pouce et demi de poussière; mais pas un binet de perdu. Les enfans out pille les fruits verts; j'aurais vonlu qu'ils enssent été mûrs : leur âge est sans mechanceté. Une femme an jardin a cueilli une giroflee; elle l'a payée de vingt soufflets : on voulait la baigner dans le bassin des peupliers.

» Je suis rentré chez moi. Ils avaient porte l'attention jusqu'à dresser un proces-verbal, guirlande de cent signatures, qui attestait qu'ils n'avaient rien trouvé de suspect dans ma possession. Et moi je l'ai fuit imprimer avec tous mes remerciemens de trouver ma maison intacte; et je le public, mon enfant, d'abord parce que l'eloge encourage le bien, et parce que c'est une chose digne de l'attention des bous esprits, que ce melange, dans le peuple, d'aveuglement et de justice, d'oubli total et de fierté; car il y en a beaucoup en lui pendant qu'il se livre au désordre, d'être lumilié s'il croit qu'on pense qu'il est capable de voler. Si je vis encore quelque temps, je veux beaucoup reflechir làdessus.

» Mon enfant, j'ai diné chez moi comme s'il ne fût rien artivé. Mes gens, qui se sont tous comportés à merveille, et en serviteurs attaches, me racontaient tous leur détail. L'un: « Monsieur, ils ont été trente fois dans les caves, et pas un » verre de via n'a été siffié. » Un autre : « Ils ont ridé la » fontaine de la cuisine, et je teur rinçais des gobelets. » Celle-ci : « Ils ont fouillé toutes les armoires au liuge; il » ne manque pas un torchon. » Celui-là : « Un d'eux est » venu m'avertir que votre montre était à votre lit. La voilà, » monsieur, la voilà! Vos luncties, vos crayons étaient » sur la table à écrire, et rien n'a eté délourné!... »

Nous ne citons de cette lettre que ce qui a rapport à la maison de Beaumarchais, dont notre gravure reproduit le dernier debris.

D'après les detaits que l'anteur du Mariage de Figaro nous donne sur sa maison et les personnes qui le servaient, on voit qu'il menait une vie très aisée. En effet, il avait acquis, jeune encore, une fortune assez considérable, par suite d'opérations financières et d'entreprises heureuses et pas toujours delicates. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, ne à Paris le 24 janvier 1752, avait été destiné à snivre la carrière de son père, qui était horloger. Mais les arts et l'intrigue lui convenaient mieux. Passionné pour la mnsique, il sut se faire introduire auprès des princesses filles de Louis XV, pour leur donner des leçons de harpe et de guitare. Beaumarchais tira habilement parti de cette position, et se lia avec les financiers et riches seigneurs de la cour. Il ne se mit à écrire que quand sa fortune fot faite. Son premier drame, Eugenie, parut en 1767, les Deux Amis en 1770. Après ces deux drames, éclata son procès contre MM, de La Blache, et le conseiller Goëzmann. Les Mémoires qu'il a publies à cette occasion eurent une vogue immense. Peu de temps après, furent joués le Barbier de Séville, puis le Mariage de Figaro. En 1787, il donna son opéra de Turare; en 1792, lá Mère coupable.

Beaumarchais, généralement peu estimé, usait assez généreusement de sa fortune. A l'epoque de la révolution, des spéculations hasardées commencérent sa ruine. Il ent à sou-

tenir des luttes contre les pouvoirs révolutionnaires; il fut même jeté en prison, puis relâché. S'étant réfugié à Londres, il y passa quelques années et revint à Paris. Mais alors il ctait degoûté du présent, sans espérance pour l'avenir, las de disputer à la révolution et à ses créanciers les débris de sa fortune. Parvenn à l'âge de soixante-neuf aus et trois mois, il mourut subitement et sans maladie, comme il avait vieilli sans infirmites, le 19 mai 1799.

Les cerises sont originaires du Pont; les citrons, de Médie; les elútaignes, de Castanea (Asiemineure); les prunes, de Syrie; les pêches, de Perse; les oranges, de Tyr; les olives de Grèce; les artichauts, de Sicile; les choufleurs, de Chypre; les laitnes, de Coos (ile de la mer Egée); les figues, de Mésopotamie; les abricots, d'Arménie.

La faim regarde à la porte de l'homme laborieux, mais elle n'ose pas y entrer.

FRANKLIN.

# DE QUELQUES PRÉTENDUS TOURS DE FORCE.

On voit paraître de temps à autre, sur nos theâtres, sur nos places, des hommes dont les tours de surce merveilleux attirent la fonle.

Souvent il y a plus d'adresse que de farce réelle dans la plupart de ces spectacles ainsi offerts à la curiosité du public.

Sans prétendre vouloir ici les expliquer tous, nous allons en signaler quelques uns que le docteur Desaguliers a exécutés en les expliquant, devant la société royale de Londres, et qui n'étaient que la répétition rigoureusement exacte de ceux que faisait, au commencement du siècle dernier, dans la capitale de l'Angleterre, un Allemand nommé Van Eckeberg.

Dans une de ces expériences, Van Eckeberg s'entourait les reins d'une forte ceinture, sur le devant de laquelle était fixé un anneau de fer, auquel s'adaptait une corde, fixée elle-même après un poteau à une certaine hanteur, et passant, un peu plus bas, dans un anneau également fixé après le poteau. Plaçant ses pieds contre le poteau, il s'élevait presque horizontalement jusqu'à la hanteur de l'anneau; puis, raidissant subitement ses jambes, il rompait la corde et tombait sur un matelas placé au-dessous.

Dans une autre expérience, il se conchait tout de son long par terre; on lui plaçait une assez grosse enclume sur le ventre, et un homme forgeait, à grands coups de marteau, un morceau de fer sur cette enclume. Quelquefois deux hommes conpaient à froid, au moyen d'un ciseau, une forte barre de fer placée sur l'enclume. Dans un autre moment c'était une grosse pierre qu'on y brisait à coups de marteau.

Van Eckeberg, les pieds appuyés sur une chaise, et les épaules sur une autre, formait avec son corps une voûte sur laquelle montait un homme, qu'on voyait s'élever on s'abaisser, suivant les mouvemens de la respiration du patient. Quelquefois trois ou quatre personnes se tenaient sur cette voûte sans qu'il parût en être fatigué; enfin, dans cette position, il reproduisait toutes les expériences précédentes de l'enclume et du marteaq.

Le tour qui paraissait le plus fort consistait à placer une pièce de canon sur un plateau suspendu à quatre cordes terminées par une chaîne ou une corde qui s'adaptait à la ceinture de Van Eckeberg. Deux rouleaux étaient placés sous le plateau : à un signal donné, on les enlevait, et la pièce de canon restait suspendue aux reins de l'opérateur.

L'explication de la première et de la dernière de ces expériences n'offre aucune difficulté. Elles reposent entièrement sur la force naturelle des os du bassin, qui forment une double voûte, dont la rupture ne pourrait être determinée que par une force immense dans les conditions où se plaçait Van Eckeberg, c'est-à-dire par une pression extérieure dirigée vers le centre de la double voûte. D'un autre côté, les os des jambes et des enisses peuvent supporter, dans le seus de leur longueur, une pression de cinq à six mille livres, et par consèquent Van Eckeberg ne devait éprouver aucane difficulté à soulever ainsi le poids de la pièce de canon, à se soutenir dans une position horizontale, contre le poteau, et à casser la corde qui le soutenait.

L'expérience de l'enclume était réellement la plus surprenante; mais toute la difficulté consistait à supporter le poids de cette enclume; car l'effet du marigan était tout-àfait nul pour Van Eckeberg. Si l'enclume n'ent été qu'une feuille de tôle, on n'ent pesé que deux ou trois fois le poids du marteau, quelques coups anraient suffi pour tuer l'opérateur. Mais l'enclume étant très pesante, il ressentait à peine les coups du marteau, car la quantité de mouvement qui animait celui-ci, se repartissait, après le coup, dans une masse de matière peut-être cent fois plus considérable, et ne produisait sur le corps du patient qu'un effet, par conséquent, cent fois moindre. D'un autre côté, la reaction de l'enclume ou de la pierre contre le marteau diminuait encore l'effet de celui-ci.

Enfin, la troisième expérience s'explique très bien par la résistance considérable qu'opposait à la pression la voûte formée par les diverses parties de la charpente osseuse qui s'arcbontaient parfaitement. Nous ferons remarquer, en même temps, que dans ce cas l'expérience de l'enclume était beauconp moints dangereuse que lorsque le dos de l'opérateur touchait la terre.

A côté de ces expériences qui prouvent plus d'adresse que de force, on cite toutefols quelques actes qui décèlent une force véritable. En voici plusfeurs qu'exécutait un Anglais nommé Topliam, âgé de frente-un ans.

Il écrasait entre le pouce et le troisième doigt une pipe de terre.

Il plaçait une pipe de terre sous sa jarretière, et l'écrasait en gouffant seulement ses muscles.

Teuant de la main droite une barre de fer de trois pieds de long et d'un pouce de diamètre, il en frappait son bras ganche nu, entre le coude et le poignet, jusqu'à ce que la barre de fer fûi courbée à angle droit.

Prenant une barre de fer semblable par les deux bouts, il en plaçait le milieu sur son cou; puis rapprochant les deux mains, il courbait la barre de manière à faire rencontrer les deux bouts. Enfin, par un effort en sens inverse, il redressait presque complètement la barre. Cette dernière expérience était headcoup plus difficile que la précédente, parce que les muscles qui déterminent l'écartement horizontal des bras sont beaucoup moins forts que les muscles qui les font se rapprocher.

Une fête du XIII siècle en Italie. — En 4217, il y ent entre les Vénitiens et les Padonans une querelle dont voici l'origine. La ville de Trévise avait fait annouver un spectacle curieux : c'était le siège du château d'amour. Un palais magnifique, clevé sur la place de Trévise, d'une architecture légère, et couvert des ornemens les plus galans, devait ôtre defendu par les plus belles filles, et tante la jeunesse de la ville était invitée à venir l'attaquer, Il viut de toutes les villes,

et surtont de Padone et de Venise, un nombre considérable de jennes gens. On les sépara en différens quadrilles Les jeunes filles parurent au haut du château, armées de boneliers tissus de fleurs. Leurs armes étaient des oranges et des citrons, des lis et des roses. Les assiégeans devaient se servir des mêmes armes. Une symphonie harmonieuse sonna la charge. L'air fut aussitôt obsenrei par les fleurs qui volèrent de toutes parts. Le quadrille vénitien veut forcer les portes da château . le quadrille padonan s'y oppose; la querelle devient très vive. Les Padonans foulent aux pieds l'etendard des Vénitiens , q à mettent l'épée à la main. Les magistrats de Trévise curent beaucoup de peine à les séparer. La ville de Padone prit les armes . Trévise se joignit à elle, et les deux troupes s'avancèrent contre Venise. Le doge envoya une armée qui força les Padouans à demander la paix. Vingt-einq jeunes gens farent livrés : le doge se contenta de les retenir quelques jours en prison.

## LA SEMAINE

#### CALENDRIER HISTORIQUE.

- 49 Octobre 1845. Mort dû prince Joseph Poniatowski dans la bataille de Leipsick. Pour ne pas se rendre aux Prussiens, il précipita son cheval dans l'Elster et y périt.
- 19 Octobre 1826. Mort de Talma. Il naquat à Paris en 1760; il avait vingt-sept aus lorsqu'il debata au Talcâtre-Français, et soixante-six quand il monent.
  - 20 Octobre 480 avant J.-C. Bataille de Salamine.
- 20 Octobre 1827. Bataille de Navarin. Les flottes combinées de la France, de l'Angleterre et de la Russie anéantissent la flotte turco-égyptienne; l'indépendance de la Grèce est assurée.
- 21 Octobre 1558. Mert de Jules-César Scaliger, savant célèbre du xvi<sup>e</sup> siècle.
- 21 Octobre 1771. Mort de Tobie Smollet, littérateur anglais. Il fut romancier et historien. Son meilleur roman est intitulé: les Aventures de Roderik Mandom. Sa vie fut triste et misérable.
- 21 Octobre 1796. Troisième démembremen de la Pologne. La Russie, l'Autriche et la Prusse se partagent les lambeaux de cette nation.
- 21 Octobre 1798. Révolte au Caire. Bonaparte accourt pour sonmettre les insurgés egyptiens, bombarde la ville, et fait un carnage horrible des revoltés, qui avaient refusé de se rendre à des offres de pardon faites à plusieurs reprises.
- 24 Octobre 1805. Bataille navale de Trafalgar. La flotte anglaise, commandée par Nelson, détruit la flotte française, commandée par Villeneuve; cette dernière devait servir au débarquement en Angleterre, Nelson est tué.
- 22 Octobre 1685. Révocation de l'edit de Names par Louis XIV. Cette révocation fit sortir de France, en trois années, plus de cinquante mille familles protestantes.
- 25 Octobre 712 de Rome, 42 av. J.-C. Bataille de Philippes, Brutus et Cassins sont vaincus par Antoine et Octave; Brutus se tur. C'en est fait de la république romaine.
- 25 Octobre 1688. Mort de Ducange, un des plus illustres savans français, né à Amiens en 1640. Il fut historien consommé, géagraphe exact, jurisconsulte profond, généa-lugista éclabré, savant antiqualre.

25 Octobre 1812. — Evacuation de Moscou par l'armée feancaise.

25 Octobre 4812. — Conspiration du genéral Malet. Il s'echappe, dans la muit du 22 au 25 octobre, d'une maison de sante où il était détenu, persuade à plusieurs commandans militaires que l'empereur est mort, fait emprisonner les principales autorités, se prépare à proclamer la république, quand sa ruse est découverte; et trois jours après il est fusille avec ses deux complices, Guidal et Lahorie.

24 Octobre 4723. — Mort de Searlatti, célèbre compositeur italien, né à Naples en 1650. Il fit révolution dans l'art musical; la musique de théâtre et celle d'église lui dûrent de grands progrès. Ses élèves furent Leo, Pergolèze, Hosse, Durante.

25 Octobre 901. — Mort d'Alfred-le-Grand, roi d'Angleterre, il l'a éte surnommé le Charlemagne d'Angleterre; il l'a défendue glorieusement contre les Normands. Ses travaux administratifs, ses établissemens civils, ses institutions judiciaires, ses encouragemens aux sciences, aux arts et aux lettres, en font un des hommes les plus extraordinaires qui aient paru dans l'histoire.

25 Octobre 1647. — Mort de Toricelli. Ce géomètre italien, né à Faenza en 1608, a été immortalisé par l'in vention du baromètre. Il succéda à Galilee dans la chaire de mathématiques de l'académie de Florence.

25 Octobre 1826. — Mort de Philippe Pinel, médecin, qui a produit un nouveau mouvement dans la médecine française. Il naquit à Saint-Paul en 1745. Il a fait d'utiles et importans travaux sur l'aliénation mentale; il a surtout contribué à améliorer le traitement des aliénés. Son principal ouvrage est intitolé: Méthode de l'analyse appliquée à la médecine.

Canal de jonction du Rhin au Danube projeté par Charlemagne. — Tandis que Charlemagne etait occupé à la conquête de la Pannonie, il ent l'idée de joindre le Rhin au Danube par des rivières intermédiaires. Alin de venir plus facilement à bout de son entreprise, il voulait, à l'aide de la ligne Iluviale qu'il méditait, pouvoir faire descendre ses troupes des bords de l'océan Germanique jusqu'aux rives de la Save, de la Drave et du Raab; elles auraient ainsi pu se procurer aisément et à peu de frais toutes les provisions nécessaires, et voyager commodément. Peut-être aussi avait-il entrevu de quelle utilité une telle entreprise cut éte pour l'industrie.

Ces rivières, qu'il s'agissait de joindre par un eanal, eraient d'un côté le Rednitz, de l'autre l'Athmul. Le Rednitz se jette dans le Mein aux environs de Bamberg, le Mein dans le Rhin près de Mayence, et le Rhin dans l'Ocean. De l'autre côté, l'Athmul se jette dans le Danube à Kelheim, et le Danube dans la mer Noire.

Ainsi ce vaste projet mettait en communication l'occan Germanique et la mer Noire.

Le canal de jonction entre le Rednitz et l'Athmul devait avoir 500 pieds de largeur sur deux lieues de longueur, seule distance qui sépare les deux rivières. Le travail fut poussé jusqu'à 2,000 pas, mais des pluies continuelles le lirent abandonner; les terres s'éboulaient, le sol était sans consistance; mille obstacles qui ne seraient rien aujourd'hui paraissaient alors invincibles. Le découragement se mit parmi les travailleurs, et un des plus beaux projets que l'esprit humain ait concus ne put s'executer.

Les vestiges du eanal subsistent encore près du village de Graben , qui en a tire son nom , le mot allemand graben signifiant un fossé.

# LES BOSCHIMANS

On appelle Boselimans, Boselis ou Buselmanners la race des sauvages repandus sur la partie occidentale du midi de l'Afrique, dans les plaines immenses bornées au nord par la colonie du cap de Bonne-Espérance, et se prolongeant dans les terres inconnues de l'intérieur du pays. C'est une variété de la race hottentote.

Les Boehis sont sauvages, eruels et misérables. Loin de former une nation, ils ne sont même pas réunis en sociétés partieulières. Ils se groupent seulement en familles, et ne se rassemblent jamais en grand nombre que pour se défendre ou pour piller. Ils ne cultivent point la terre, et n'ont point d'autre animal domestique que le chien. Ils se nourrissent habituellement de racines, de reptiles, de grillons, de larves de fourmis; et quand toute l'herbe des campagnes est dévorée par les sauterelles et que la terre nue n'offre plus aueune pâture, ils dévorent les sauterelles. Ils penvent supporter la faim long-temps, mais ils se dédommagent avec voraeité de leur jeune, s'ils parviennent à tuer quelque gibier sanvage, ou à voler un bœuf ou un mouton. Ils n'ent aucune sorte d'habitation; ils se eouehent sur le sable, exposés à toutes les injures de l'air. Leurs armes sont des javelines, des flèches courbées, qu'ils empoisonnent et qu'ils laneent avec une adresse extraordinaire à de grandes distances. Leur langage est très pauvre; il se compose d'un nombre peu considérable de roulemens, de sons tremblans produits par un tremblement de la langue, et de tous âpres tirés de la gorge, que nous ne saurions représenter à l'aide d'aucune lettre. En général, ils ne sont pas d'une taille très élevée; la couleur de leur peau est d'un jaune fonce; leur ehevelure, qui ressemble à la laine, est tordue en tresses serrées; quelquefois la partie supérieure de leur front est ceinte d'un étroit bandeau de poils bordé de touffes en



(Le Boschiman.)

forme d'ornemens, et ce bandeau sert à retenir quelques unes des plus petites flèches, tandis que les plus longues sont enfermées dans un carquois de bois d'aloès, jeté avec l'arc derrière les épaules.

Les Bureaux d'abonnement et de vente sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustius

Imprimerie de LAGHEVARDIERE, rue du Colombier, nº 30.

#### LE CHATEAU D'EHRENBREITSTEIN.



( Vue d'Ehrenbreitstem prise du Rhiu )

Sur la rive droite du Rhin, au sommet d'un rocher, en face de la ville de Coblentz, s'élève le château d'Ehrenbreitstein (ce mot signifie large pierre d'honneur). On compte en Europe peu de forteresses aussi importantes par leur position. Pendant leurs guerres en Germanie, les Romains avaient construit un camp sur cette hauteur. On en releva les ruines en 4160, et dans la suite l'électeur Jean, margrave de Bade, y ajouta de nouvelles fortifications; il fit aussi creuser un puits de plus de 280 pieds de profondeur; d'antres excavations ont porté cette profondeur à 500 pieds. Pendant les guerres de la révolution, le château d'Ehrenbreitstein a subi mainte vicissitude. Au premier passage du Rhin, en septembre 1795, le général Marceau en fit le siège pendant un mois; en 1796, on le bloqua ponr la seconde fois, et on le canonna des hauteurs de Pfaffendorf et d'Arzheim; nos soldats s'emparèrent de la position de Zellenkopf; la retraite du général Jourdan fit lever le siège. En 4797, le général Hoche l'attaqua encore, s'en rendit maître, mais il fallut le rendre à la paix de Leoben. Pendant le congrès de Rastadt, l'armée française le bloqua de nouveau : les assiégés, réduits à la famine, se nourrissaient de viande de chat et de cheval; un chat se vendait 5 francs, une livre de cheval 1 franc; le colonel Faber, qui commandait la place, fut enfin obligé de la rendre au mois de janvier 1799. En 4815, cette conquête fut enlevée à la France, et la Prusse, en devenant maîtresse du confluent du Rhin et de la Moselle, recouvra avec Ehrenbreitstein, qui commande les approches du Rhin et de la route de Nassau, les fortilications de l'ancien monastère de la Chartreuse, qui défendent les routes de Mayence et du Hundsruck, et celles de Pétersberg, qui défendent les rontes de Trèves et de Cologne. Exécutées d'après les plans de Montalembert et de Carnot, les constructions d'Ehrenbreitstein sont admirées par les gens de l'art. Les Prussions les ont considérablement

augmentées, et ont bâti de nouveaux forts sur les collines environnantes.

Des remparts de la forteresse, la vue embrasse une vaste étendue de pays, et un nombre considérable de petites villes et de villages. A peu de distance est situé Coblentz, avec ses hants clochers et son nouveau pont de bateaux, qui remplace actuellement le pont volant plus pittoresque que l'on a cru devoir conserver dans la gravure. D'un autre côté on découvre le joli village de la Chartreuse et les belles ruines du monastère, et une colline couverte de vignes et d'arbres à fruits; au bas, deux magnifiques rivières embrassant la ville, le Rhin coulant dans sa plus grande largeur, et la Moselle sortant de son lointain de montagnes et venant se perdre dans le grand fleuve. De Mayence à Cologne on compte environ 40 lieues, et Coblentz est à peu près également éloigné de ces deux villes.

Aux souvenirs d'Ehrenbreitstein se mêle le souvenir d'un fait récent qui mérite d'être cité. Le général Marceau, tué dans les environs, avait été enterré sur une colline de la rive gauche, vis-à-vis Ehrenbreitstein; sur le lieu de sa sépulture on avait élevé une pyramide, et une inscription invitait « les amis et les ennemis du brave » à respecter son tombeau. Quand le gouvernement prussien fit construire les nombreuses forteresses qui defendent aujourd'hui cette position, on voulnt élever des hatteries à la place même où s'clevait la pyramide; mais on obeit à l'inscription, la pyramide fut respectee, et on descendit le monument dans le mulieu de la plaine, au-dessous du nouveau fort.

### MONNAIES DE FRANCE.

Les Francs nos ancêtres se servirent, dans l'origine, des sous, demi-sous et tiers de sous d'or, monnaie qu'ils em-

pruntèrent sans doute aux Romains, et qui fut conservée pendant les premiers temps de la monarchie. Ce n'est que so s Charlemagne qu'on voit l'institution de la livre numéraire; elle équivalait à la livre romaine, et pesait 12 onces (environ 508 grammes). Il est ordonné en même temps de tailler dans cette livre vingt pièces que l'on nomme sous, et dans chaque son donze deniers d'argent fin. En 1105, on y mèla un tiers de cuivre, moitié dix ans après, les deux tiers sous Philippe-le-Bel, et les trois quarts sons Philippe de Valois. Cet affaildissement s'est continué au point que vingt sous on la livre, qui sous Philippe le était entièrement d'argent, en contient à peine un tiers d'once, et notre livre, actuellement, correspond à 5 deniers \(\frac{1}{2}\) du temps de Charlemagne.

# Tableau des réductions que la livre de Charlemagne a soufjertes jusqu'à nos jours.

| Charlemagne 768 - 1113                         | 661 | . 08 s | °oa d      |
|------------------------------------------------|-----|--------|------------|
| Louis VI et Louis VII 1113-1158                | : 8 | 13     | 06         |
| Philippe-Auguste                               | 19  | 18     | 00 4       |
| Saint Louis et Philippe-le-Hardi               | 18  | 04     | 11         |
| Philippe-le-Bel 1285-1314                      | 17  | 10     | 00         |
| Louis Hutin et Philippe-le-Long 1314-1322.     | 1 S | 08     | 10         |
| Charles-le-Bel. — 1322 - 1328                  | 17  | 03     | 07         |
| Philippe de Valois. — 1328 - 1350              | 14  | 11     | 10         |
| Le roi Jean. — 1350-1364                       | 9   | 19     | 00 [       |
| Charles V 1364 - 1380                          | 9   | 00     | 08         |
| Charles VI. — 1380 - 1422                      | 7   | 02     | 0.3        |
| Charles VII. — 1422-1461                       | ź   | 13     | 09         |
| Lonis XI. — 1461-1483                          | 4   | 10     | 07         |
| Charles VIII. — 1483 - 1498                    | 4   | 10     | 07         |
| Louis XII. — 1498 - 1516                       | 3   |        | 08         |
| François I <sup>er</sup> . — 1516 - 1547       | 3   | 19     |            |
| François II at Hayni II                        | 3   | 11     | 02         |
| François II et Henri II. — 1547 - 1560,        | -   |        | 04         |
| Charles IX. — 1560 - 1574                      | 2   | 18     | 07         |
| Henri III. — 1574 - 1589                       | 2   | 12     | 11         |
| Henri IV. — 1589 - 1610                        | 2   | о8     | 00         |
| Louis XIII 1610 - 1643                         | 1   | т5     | о3         |
| Louis XIV. — 1643 - 1715,                      | 1   | 04     | 11         |
| Louis XV. — 1715 - 1774                        | 0   | 08     | OU         |
| Depuis Louis XVI jusqu'à l'établissement des   |     |        |            |
| nouvelles mesures                              | I   | 00     | 00         |
| Depuis, la livre a été remplacée par le franc, |     |        |            |
| el vaul                                        | 1   | 00     | <b>o</b> 3 |
|                                                |     |        |            |

Beancoup de ces anciennes monnaies nous sont entièrement inconnues, et très peu sont parvenues jusqu'à nous. On possède encore quelques sous d'or du temps de Louis-le-Débonnaire, qui le premier rendit des ordonnances contrè les faux-monnayeurs. Le parisis et le tournois étaient aussi en circulation, et se fabriquaient à Paris et à Tours. Sous Hugues Capet, on comptait en France plus de 450 espèces de monnaies différentes, ce qui provenait du nombre immense de seigneurs ayant droit de battre monnaie, et que l'on porte sous le règne de saint Louis à 80. La circulation de ces pièces différentes n'avait lieu que dans les provinces où elles étaient fabriquées; la monnaie seule du roi était valable dans toute l'étendue du royaume. L'augelot, frappé vers l'an 1240, cut cours jusqu'à Louis XI. Les agneaux, agnels ou aignels presentaient un agneau avec eette devise : Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis: cette monnaie fut encore désignée par l'expression de monton d'or à la grande ou à la petite laine. Le liard, ancienne monnaie de cuivre, fabriquée en 1450 par Guignes Liard, de Crémieu en Viennois, ne circula d'abord qu'en Danphiné. Louis XI, à son avenement au trône, en autorisa le cours dans tout le royaume. Le premier hôtel des monnaies fut établi en France par Henri H en 4551; on en compte einq actuellement : à Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse et Strasbourg, En 1792, Clavière proposa de fabriquer des monnaies avec des metaux purs et dégagés de tout alliage, de leur donner des poids justes, et de les appeler d'après cela, once d'or fin, once d'argent flu. L'Academie des sciences, consultée sur est objet, après des expériences faites, démon-

tra évidemment que l'or pur monnayé était sujet à être altéré par le frottement, et qu'un alliage, même faible, de 👬, par exemple, comme pour les écus, les préservait de la rouille, et les faisait résister plus long-temps; une même épreuve, faite à Londres, prouva l'avantage de l'alliage. Nous terminerons en ajoutant le prix de quelques objets au moyen âge, comparés avec la monnaie actuelle.

| Vers le milieu du xve siècle, un vean |        |        |
|---------------------------------------|--------|--------|
| contait 2 1. 06 s. 08 d.              | ou 6 f | . 66 с |
| Soixante œufs                         | r      | 11     |
| Une livre d'huile » o3 o4             | 33     | 95     |
| Une main de papier » o6 o8            | r      | 10     |
| Une aune de toile                     |        | 95     |
| Une paire de souliers                 | 5      | 03     |
| Les gages d'une servante 6 13 04      | 38     | 37     |
| Un hoisseau de sel. , 2 13 04         | 15     | 35     |
| Une once de sucre                     | I      | 91     |

Dentelle fabriquée par les chenilles. — Une manufacture d'une espèce particulière a été fondée récemment par un officier du génie, résidant à Munich. C'est une manufacture de dentelles et de voiles, exécutés entièrement par des chenilles. Voiei le procédé employé :

On fait une pâte avec les feuilles dont les chenilles se nourrissent, et on l'étend en couche mince sur une pierre, on toute antre substance unie, puis avec un pinceau trempé dans de l'huile d'olive, on dessine les parties qui doivent rester à jour. La pierre est alors placée dans une position inclinée, et l'on met au bas un nombre considérable de chenilles. On les choisit d'une espèce particulière, qui fournit un fil très fort. Ces insectes commencent à manger la pâte répandue sur la pierre, et continuent en remontant jusqu'au haut, en évitant soigneusement les endroits huilés. Ils filent en avançant, et leurs fils entrelacés, forment une magnifique dentelle, du plus léger tissu, et d'une force surprenante. Un voile fabriqué par eux, de 26 pouces et demi sur 17, ne pesait qu'un grain et demi. Neuf pieds carrés de ce tissu ne pesaient que quatre grains un tiers. La même surface en gaze de soie pesait 457 grains, et en dentelle ordinaire très fine 262 grains et demi.

## HOMÈRE.

# L'ODYSSÉE. - ÉPISODE PE POLYPHÈME.

Homère a-t-il existé ou n'est-il que la personnification d'une tradition? Dans l'antiquité et le moyen âge, une telle question cut paru un blasplième. On paraissait bien convaincu que l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée avait vécu , qu'il chantait quatre siècles après la guerre de Troie, qu'il avait été aveugle et mendiant, errant de ville en ville; toutes les principales cités de la Grèce se disputaient l'honneur de l'avoir vu naître, et lui vouaient un culte. Mais le sceptieisme et l'érudition du siècle dernier et du nôtre ont jeté des sonpçons sur cette existence réelle du poète, et ont relégué au nombre des fables tous les évênemens précis de sa biographie. Un des premiers qui ait posé et discuté cette question, a été Vico, philosophe napolitain, qui vivait au milien du xvitie siècle. Dans son plus important ouvrage, intitulé : de la Science nouvelle, il a longuement examiné la vérité de la tradition sur l'existence d'Homère, et il l'a niée. Depuis, de vives discussions se sont engagées, à ce sujet, en Allemagne, puis en France. On peut lire le résume de tous ces débats dans le livre de Benjamin Constant sur la Religion considérée dans ses formes et ses développemens. La principale raison qui ait porté à rejeter l'existence d'Homère a été l'examen approfondi des deux ouvrages qui

lui sont attribués, l'Hiade et l'Odyssée. La comparaison de ces deux poèmes a montré une telle différence dans les mœurs, le perfectionnement des arts, dans tout l'ensemble de la civilisation, que l'Odyssée a parn l'œuvre d'une époque beaucoup plus avancée que l'Hiade. On a donc considéré comme impossible que le même homme ait pu se trouver le même auteur de ces deux poèmes. Telle est la conclusion sur laquelle la critique semble aujourd'hai généralement d'accord, malgré les vives réclamations de quelques admirateurs passionnés d'Homère.

L'épisode qui fait le sujet de notre gravure est le plus célèbre de l'Odyssée. Ce poime est le récit de dix années d'aventures, d'éprenves et de misères par lesquelles Ulysse a passé, après la cluite de Troie, pour rejoindre sa patrie. C'est le courroux de Neptune qui le poursuit et le tient éloigné de sa chère Ithaque, de son fils et de son épouse Penélope. Ulysse, échappé de l'île de Calypso, est jeté par un naufrage dans le pays des Phéaciens; il y est reçu par Nausieaa, la fille d'Alcinous, roi de la contrée; il reçoit une brillante hospitalité, et figure au milieu des jeux célebres en son honneur. A l'heure du festin, le chantre de la cour d'Alcinous, Démodoce, chante sur la lyre les exploits de la guerre de Troie, et ceux d'Ulysse; à ce souvenir, le héros se trouble et fond en larmes. Interrogé sur la cause de sa douleur, il répond qu'il est Ulysse, et raconte ses malheurs. La première parlie de ce récit, le chant neuvième, est consacré à ses aventures dans le pays des Cyclopes.

Arrivé dans cette contrée sauvage, Ulysse laisse ses compagnons sur le rivage, et avec quelques uns des plus braves choisis par le sort, se met à exploiter cette terre.

α Non loin de la mer, raconte le héros, vous voyons, sous des rochers menaçans, une caverne immense que couvre une forêt de lauriers. Une vaste cour est fermee de bloes de pièrre, l'un sur l'autre grossièrement entassés. Autour sont des sapins et des chênes, dont les cimes se perdent dans les nues. Çà et là errent des brebis, des moutons et des chèvres.

» Dans cet affreux repaire habitait un énorme géant. Il allait seul errant avec ses troupeaux, toujours dans des lieux écartés, jamais ne conversant avec les autres Cyclopes, jamais ne s'entretenant que de pensées noires et sinistres. Objet d'étonnement et d'horrenr, qui n'a rien d'humain, il ressemble à ces pics isolés, qui élèvent an-dessus des autres montagnes leur front chargé de noirs sapins. »

Ulysse laisse ses compagnons à la garde de son vaiseau, en choisit douze des plus déterminés, et part, ayant en le soin d'emporter une outre pleine d'un vin delicieux.

» Nons convons à l'antre, continue Ulysse, nous n'y trouvons point le cyclope. Il était dans ses pâturages à garder ses troupeaux. Nons entrons, nous visitons tous les recoins. C'étaient ici des clayons chargés de fromages; e'etaient là des tonneaux remplis de petit-lait, et puis des seaux, des pots, et tout l'attirail d'une laiterie; plus loin, dans des pares separés, des agneaux, des chevreaux, chaque age à part, à part chaque espèce... Nous allumons du feu, et, tranquillement assis, nous nous mettons à manger son fromage en attendant qu'il revienne. Il revient enfin, apportant un four de charge de bois see pour apprêter son repas. A la porte de son antre, il jette à terre son fardeau avec un fraças horrible. Nons tremblons de peur , nous courons nous tapir dans un coin. Il fait entrer chèvres et brebis, tout ce qui doit bui donner du lait, et laisse hors de sa cour boues et beliers. Pais, pour fermer la porte de sa caverne, il preud une roche énorme, que vingt-deux chars à quatre roues n'auraient pas ébranlée; Ini seul la remue et la place avec autant d'aisance qu'en aurait ene un chasseur à fermer son carquois... Quand il a fini son ouvrage, il allume son feu, et se met à visiter son

antre. Il nous aperçoit, et, d'une voix effroyable: « Qui étes» vous? D'où venez-vous sur ectte plaine humide? Étes-vous » des marchands ou des aventuriers? des pirates qui courent » la mer, exposant leur vie pour faire le manheur des autres? » A l'aspect horrible du Cyclope, au tonnerre de sa voix, Ulysse se jette à genoux en implorant sa pitié, au nom de Jupiter et des dieux.

Lui, d'un tou feroce : « Tu es un imbécile, ou tu viens » de bien loin! Tu me dis de craindre Jupiter et de respec» ter les dieux; les Cyclopes se maquent de Jupiter et de » tes dieux fainéaus. » Le Cyclope demande à Ulysse où il a laissé son vaisseau, mais celui-ci a eu le soin de lui dire qu'une tempête l'avait détruit, et qu'il voyait devant lui les malheureux restes échappés au mufrage et à la mort.

« Le barbare, sans me répondre, se jette sur mes compagnons, en saisit deux, les culève, les lance contre terre comme de petits chiens. Leurs crânes sont brisés, les cervelles coulent, et le sel en est humecté. Il les coupe en morceaux, et les dévore, comme cût fait un lion des montagnes; il n'en reste ni intestins, ni chaîr, ni ossemens. »

Le monstre, gorgé de cette chair humaine, s'étend et s'endort. Ulysse se prépare à le tuer, mais il est arrêté par la vue de cette roche terrible qui ferme la caverne; il attend l'aurore et le départ du Gyelope. Le monstre s'eveille, saisit encore deux des compagnons d'Ulysse, les dévore, et sort avec ses chèvres et ses brebis, après avoir remis la roche à sa place.

Mais Uiysse ne perd pas de temps; il aperçoit dans un des pares un trone d'olivier vert encore, que le Cyclopeavait coupé pour s'en faire un bâton quand il s-rait see. A sa longueur, à sa grosseur, dit le heros, on l'eût pris pour le mât d'un de ces lonrds vaisseaux qui traverseut les mers, chargés de marchandises. Uiysse en coupe une brasse, la fait dégrossir par ses compagnons, l'amineit par un bout, qu'il termine en pointe. Après avoir durei ee bois, dans un feu vif et clair, il le cache dans un fumier. Sur le soir, arrive le géant avec ses troupeaux, il fait entrer dans la caverne chèvres et brebis, bones et béliers, puis saisit encore deux des compagnons d'Ulysse, et en fait un horrible repas. Ulysse s'approche du Gyclope, et lui présente un flacon du vin qu'il avait apporté. Le monstre, ravi de cette liqueur, vide trois fois la coupe.

« Quand les frances du vin eurent trouble son cerveau, je lui dis d'un ton mielleux : « Cyclope : tu m'as demandé mon » nom : je te le dirai : mon nom est Persenne; mon père ; » ma mère : tous ceux qui me connaissent n'appellent Per-» sonne, » Le Cyclope répond : Eli bien! je mangerai Per-» sonne le dernier; oni , après tous ses compagnons. »

» Il dit, et penché en arrière, il tombe à la renverse; sa tête s'incline sur ses épaules, un lourd sommeil oppresse tous ses sens; il roufle, et de son gosier sortent des flots de vin et des lambeaux de chair encore saignante. »

Ulysse et ses compagnons profitent du somméil du monstre, placent leur pieu sous la cendre brûlante, puis, quand le bois est échauffé et tout en feu, ils l'enfoncent dans l'œil du Cyclope, « Le meustre pousse des cris terribles. Toute la caverne, tous ies rochers d'alentour en retentissent. De sus mains, il arrache le pieu ensanglante, le jette loin de lui, puis il appelle à grands cris les Cyclopes qui habitent disperses sur ces hauteurs toujours buttnes par les vents. Ils accourent à sa voix, et, debout autour de son antre : « Qu'as-tu, Polyphème? Pourquoi, pendant la muit, ces cris » affreux qui troublent notre sommeil? Sont-ce tes troupeaux » qu'on t'enlève, on ta vie qu'on menace? » Lui, du foud de sa caverne; « Ce n'est Personne. — Quoi? Personne? — » Qui, Personne, vous dis-je. — Eh! si personne ne t'at-



(Ulysse et le Cyclope Polyphème, d'après une composition de Flaxman. - Voyez page 136.)

• taque, que faire? il n'y a pas moyen d'éviter les maux que • le ciel nous envoie; invoque ton père le dieu des mers. »

Quand les Cyclopes furent partis, Polyphème se lève en gémissant, va en tâtonnant ôter la roche qui ferme sa caverne, s'assied sur le seuil de sa porte, et tient ses bras étendus pour saisir celui qui se hasarderait à sortir. Mais, afin de sauver lui et ses compagnons, Ulysse imagine de prendre des baguettes d'osier sur lesquelles avait dormi le Cyclope, d'en former des liens, et d'attacher les béliers trois à trois; celui du milieu portait un de ses compagnons, les deux autres marchaient à ses côtés. Restait un belier, le plus vigoureux et le plus beau de tous; Ulysse le prend, s'étend sous son ventre, l'embrasse de ses mains, et s'attache à sa toison. Au lever de l'aurore, le Cyclope appelle ses troupeaux aux pâturages. Leur maître en pleurant les dressait et les tâtait, sans se douter de la ruse. Le bélier d'Ulysse sortit le dernier, ralenti par le fardeau qu'il portait. Le Cyclope le palpe, le caresse : « Eh! belier , mon ami , pourquoi le der-» nier? ee n'est pas ton usage de rester à la queue du trou-» peau. La tête hante, tu courais le premier au pâturage, » au fleuve le premier; le soir, tu revenais le premier à la » bergerie; et maintenant te voilà tout le dernier. Ah! sans » doute, tu pleures l'œil de ton pauvre mattre, qu'un scè-» lérat a privé de la vue, après avoir dompté ses esprits avec » un viu empoisonné. Ah! si tu pouvais parler, si tu pou-» vais me dire on ce scélerat est caché pour échapper à ma o fareur, bientôt sa cervelle jaillirait dans mon antre, et je » serais vengé des maux que m'a faits ee misérable Per-» sonne. » Il dit, et laisse sortir son bélier.

Une fois hors de la caverne, Ulysse se détache le premier, détache ses compagnons après lui; puis, ils chassent devant eux ce qu'il y a de plus bean et de plus gras dans le troupeau du Cyclope, et, par de longs détours, regagnent leur vaisseau. Dans sa fureur, à deux fois, le monstre lance, au hasard, sur le navire, d'immenses quartiers de rochers qui soulèvent l'onde et font bondir les flots. Mais enfin, Ulysse et ses compagnons rejoignent la flotte et leurs amis, inquiets de leur absence.

« Tristement assis sur le rivage, dit Ulysse en achevant son récit, nous mangeons, nous buvons en silence; puis nous déplorons le sort des guerriers que le Cyclope nous a favis. Enlin, le soleil se plonge dans les eaux, et la nuit nous couvre de ses ombres. Etendus sur la terre, nous oublions dans les bras du sommeil nos fatigues et nos peines. Dès que l'aurore se lève, j'ordonne, les apprêts du départ : soudain les voiles se déploient, l'onde écume et mugit sous nos rames, et nous laissons derrière nous cette terre abhorrée, en rendant grâces aux dieux qui nous ont sauvés. »

# LE CONDOR.

Depuis que des voyageurs de plus en plus instruits parcourent le globe, beaucoup de merveilles ont disparu; les exagérations sont réduites à leur juste mesure, les objets paraissent enfin tels qu'ils sont, l'histoire naturelle se dégage des fables dont elle était mêlée. Les musées contribuent aussi à ces progrès des connaissances exactes, en mettant sous nos yeux les innombrables races d'animaux qui peuplent la terre, les plantes de tous les climats et de tous les pays Pour l'étude de la zoologie, on pense que les ménageries sont beaucoup plus utiles que les collections d'animaux empaillés, quelle que puisse être l'habileté des préparateurs : cette opinion est fondée à quelques égards, mais elle ne peut l'être quant à la grandeur des espèces transportées des régions équatoriales dans le milieu de l'Europe, enfermées dans des eases étroites, soumises à une captivité qui empêche les développemens et arrête la croissance. On ne doit pas s'atten dre à voir, ni à Paris, ni à Londres, des colosses comme l'éléphant de l'Inde : le lion , le tigre , l'ours blanc , etc. , n'y arriveront jamais aux dimensions qu'ils atteignent dans leur pays natal, sous le climat qui leur est le plus favorable. Les animaux pris dans ces contrées lointaines pour être transportes en Europe sont toujours très jeunes : s'ils étaient plus vieux et accoutumés à l'indépendance, ils seraient intraitables, ou periraient dans le transport. On ne peut avoir dans les menageries que des condors dégénéres, si on les compare

à ceux dont la taille et les facultés se sont développées librement. D'ailleurs, si les individus que l'on possède sont des mâles, on sait que les individus de ce sexe sont d'un tiers plus petits que les femelles. On ne croira pas, sans doute, que le condor a plus de 16 pieds d'envergure, et qu'il peut enlever dans les airs un mouton avec autant de facilité que l'aigle emporte un lièvre : mais on ne révoquera pas en doute le temoignage du père Feuillée, voyageur véridique et judicienx, qui dit avoir tué lui-même un de ces oiseaux dout l'envergure surpassait 11 pieds, M. de Humboldt assure que ceux qu'il a observés à loisir dans les Cordillères n'étaient que de la taille des grandes espèces de vautours de l'Europe, tels que le gypaëte ou vautour des Alpes. Il est probable que les condors, comme les aigles, constituent plutôt un genre subdivisé en plusieurs espèces qu'une espèce unique, n'admettant que des variétés, et que ees espèces différent les unes des autres par les dimensions, aussi bien que par quelques nuances de couleur et de légères variations de formes.

Quoi qu'il en soit, les condors ont décidément les caractères et les mœurs de la race ignoble des vautours. Ils dévorent les cadavres les plus fétides, et s'en gorgent au point de ne pouvoir plus voler, et de s'exposer de la sorte à des perils dont ni leur bec ni leurs serres ne peuvent les garan-

tir. Dans les Cordillères, la hauteur de ces montagues est partagée en deux régions: l'inférieure, qui s'clève jusqu'à 1,500 toises au-dessus du niveau de la mer, est le domaine des aigles; les condors occupent la région superieure jusqu'aux neiges éternelles qui convrent plusieurs de ces montagnes. Là, se balançant mollement dans les couches atmosphériques très raréfiées, ils decouvrent, soit par la vue, soit par l'odorat, les eadavres propres à devenir leur pature, et fondent dessus du haut des airs. Le capitaine Head en vit un jour une troupe de quarante à cinquante qui s'acharnaient sur le cadavre d'un cheval : quelques uns étaient déjà si repus, qu'ils ne purent s'envoler à l'aspect du voyageur, qui approcha d'eux jusqu'à la distance d'une dizaine de toises. Les uns étaient perches sur le cheval mort; d'autres l'environnaient, ayant un pied à terre et l'autre sur la proie qu'ils dévoraient. Un homme de la suite de ce voyageur fit un jour une reneontre à peu près semblable : en pareourant à cheval le fond d'une vallée, il y trouva un cheval mort et des condors occupes à le devorer. Le premier de ces oiseaux qui prit la faite ne put voler qu'à une vingtaine de toises; le eavalier se hâta de mettre pied à terre, et courant sur l'oiseau, il le saisit par le cou; mais ce ne fut pas sans peine qu'il s'en rendit maître, et, en montrant à ses compagnons la conquête qu'il avait faite, il assura qu'elle



(Condors.)

lui avait coûté plus de fatigue, et qu'il s'était peut-être exposé à plus de dangers que dans aueune des luttes qu'il avait sontenues jusqu'alors.

Quoique le condor fonde principalement sa subsistance sur les cadavres, il est quelquefois reduit à chasser pour vivre, et les cerfs, les vigognes, les montons, etc., ont beaucoup à souffrir de ses attaques. Quoiqu'il ne puisse les emporter, il leur fait souvent des blessures profondes et dangereuses; mais il paraît que son audace ne va pas jusqu'à braver l'homme. Lorsque MM, de Humboldt et Bonpland

poussaient leurs herborisations jusqu'au bord des neizes des plus hautes montagnes, ils rencontraient chaque jour plusieurs de ces oiseaux, qui ne fuyaient point à leur approche, mais qui ne paraissaient millement disposes à les attaquer Les indigènes leur assurèrent que ces oiseaux n'avaient jamais fait aucun mal à leurs enfans, quoique l'occasion pût souvent les tenter, et que le poids de cette sorte de proie ne fût pas trop grand pour qu'ils pussent l'emporter dans leurs serres. On a dit que le vautour des Alpes enlève quelquefois des enfans, mais les faits que l'on ette ne sont nullement au-

thentiques; en général, l'histoire naturelle des grandes espèces de vantours est encore incomplète.

## PROVERBES ARABES.

Souvent la langue coupe la tête.

Si votre ami est de miel, ne le mangez pas tout entier.

Les provisions souffrent quand le chat et la souris vivent en bonne intelligence.

Rasez votre menton quand la barbe de votre Els est poussée.

Si vous passez dans le pays des borgnes, faites-vous borgne.

Si vous ne pouvez venic à bont de tout, ce n'est pas une raison pour abandonner tout.

Quand les affaires vous embarrassent par le commencement, prenez-les par la lin.

Dès que vous avez pronouce un mot, ce mot règne sur vous; mais tant que vous ne l'avez pas prononcé, vous règnez sur lui.

Quand vous êtes enclume, prenez patience; quand vous êtes marteau, frappez droit et bien.

Le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître.

Celui qui ne comprend pas un regard ne comprendra pas davantage une longue explication.

Celui qui se fait son sera vaincu par les oiseaux.

Il construit un minaret et détruit une ville.

Il a vendu sa vigne et a acheté un pressoir.

Le figuier qui regardera le liguier deviendra fertile.

Il y a trois choses qui éprouvent la force de l'esprit : les livres , les présens et les messages.

Les habits d'emprunt ne tiennent pas chaud.

Il n'a de chaleur pour ses amis que pour les brûler.

Tout homme peut sauter un petit fossé.

La mère d'un homme assassiné dort , mais la mère d'un assassin ne dort pas.

Le besoin développe l'esprit.

Les meilleurs amis sont ceux qui s'excitent les uns les autres au bien.

Les meilleurs compagnons, aux heures de loisir, sont les bans livres

Les meilleures visites sont les plus courtes.

Les charpentiers font le mal, et les maçons sont pendus.

Ne chevauche pas sur la selle de ton voisin.

J'aime mieux la tête d'un chien que la queue d'un fion.

On neut glisser même en juillet.

Il arrache la dent du chien et aboie lui-même.

Il a été absent deux ans, vt il est revenu avec deux bottes jaunes.

L'ivresse de la jennesse est plus forte que l'ivresse du vin.

Les sciences sont des servures dont l'étude est la clef,

Prenez conseil d'un plus grand et d'un plus pe it que vous, et form z ensuite votre propre opinion.

Les hommes de la pire espece sont ceux qui ne premient pes garde au mal qu'ou lem fait.

Les males out etc deman ær des cornes, et elles sont revenues sans oreilles.

#### OCTOBRE.

Ce mois est ainsi appelé parce qu'il était le huitième mois de l'année dans le calendrier de Romulus; et quoiqu'il soit devenu le dixième dans celui de Numa, et qu'il le soit encore dans le nôtre, il a conservé ce nom, que les empereurs et le sénat romain ont souveut voulu changer.

Dans les premiers jours de ce mois, les Egyptiens célébraient une fête qu'ils appelaient la fête du bâton du soleil, supposant, dit-on, que cet astre avait besoin de soutien après l'équinoxe d'autonne.

C'est aussi dans ce mois que se célébraient à Athènes les Thesmophories, en l'honneur de Cérès.

Sept batailles mémorables ont eu lieu dans le cours d'octobre. La première est celle de Salamine, qui délivra la Grère et sauva la civilisation; la deuxième et la troisième sont celles d'Issus et d'Arbelles, qui assurèrent à Alexandre la conquête de l'Asie; la quatrième est celle de Philippes, où périrent en quelque sorte les derniers des Romains, et avec eux la république romaine; la cinquième est celle que livra Constantin sur les bords du Tibre et presque aux portes de Rome: cette victoire le rendit seul maître de l'empire romain, et l'on sait l'influence qu'elle opéra en faveur de la propagation du christianisme; la sixième est la bataille de Lepante, qui delivra l'Europe des Turcs; enfin la septième est la bataille d'Iéna, gagnée par l'empereur Napoleon sur le roi de Prusse et le duc de Brunswick.

Quand dans un discours on trouve des mots répétés, et qu'essayant de les corriger, ou les trouve si propres qu'on gâterait le discours, il faut les laisser, c'en est la marque; et c'est la part de l'envie, qui est avengle, et qui ne sait pas que cette répétition n'est pas faute en cet endroit, car il n'y a pas de règle générale.

PASCAL, Pensées.

# HUILE DE PÉTROLE ET DE NAPHTE, POIX MINÉRALE.

### SOURCES. - PHÉNOMÈNES

Le mot pétrole signifie huile de pierre; on a désigné sous ce nom toute substance bitumineuse liquide qui coule entre les pierres, sur les rochers, on dans différens lieux de la surface de la terre. Il y en a de plusieurs sortes; on les distingue par leur légèreté, leur ardeur, leur consistance et leur inflammabilité. En général, on appelle naphte, le pétrole le plus léger, le plus transparent, le plus inflammable; petrole, proprement dit, un bitume liquide d'une couleur brune foncce; poix minérale, un bitume noir, épais, peu liquide, tenace, et s'attachant aux doigts. On trouve ces diverses substances en beaucoup de lieux.

L'espèce la plus pure existe en grande quantité en Perse, sur la côte nord-est de la mer Caspienne, non loin de Derbent. La terre consiste, dans ces endroits, en une marne argileuse, imbibée de naphte; on creuse des puits jusqu'à trente pieds de profondeur; l'huile de naphte s'y rassemble peu à peu en quantités assez considérables, en sorte qu'il est facile de la poiser. On s'en sert dans le pays, au lieu d'huite, pour brûter dans les lampes; elle remplace même le bois, qui est très rare, pour se chanffer et cuire les almens. A cet effet, on jette sur l'âtre des cheminées quelques poignees de terre, on les arrose de naphte, auquel on met le fen; il s'adunne sur-le-champ, et avec la precaution de remuer ce melange, on parvient à cuire les viandes plus promptement qu'on ne le ferait avec du bois. Il est vrai que

cette combustion répand une fumée épaisse, très abondante, et dont l'odeur est très désagréable, mais les Tartares ne semblent pas s'en apercevoir.

Près des sources que nous avons indiquées se trouve un terrain à la surface duquel l'huile de pétrole sort en grande quantité, et brûle constamment dans un espace qui a euviron un quart de lieue de tour. C'est là le fen perpétuel de Perse; les habitans, qui adorent le feu et suivent la religion de Zoroastre, viennent en cet endroit se livrer aux exercices de leur dévotion.

On rencontre le pétrole en une foule de localités; il existe en abondance dans l'Inde. Un lien de ce pays où le terrain est enflammé par cette huile passe pour receler le Diable, que Dieu v tient renfermé. Le pétrole coule en Sicile et dans plusieurs antres lieux de l'Italie; en France, au village de Gabiau dans le Languedoc, au Puy-de-Dôme, en Alsace, à Neufchâtel en Suisse, etc. A Coalbrookdale, en Angleterre, il existe une source de pétrole qui prend son origine dans une mine de houille. Ces huiles volatiles, dans les endroits où on les trouve, y arrivent très souvent avec les eaux de sources et de puits, à la surface desquelles elles nagent, en sorte qu'on peut les enlever. Près des iles du cap Vert, on a vu de grandes masses de pétrole nager à la surface de la mer. Presque toujours on trouve du pétrole dans les endroits où les volcans en activité sont placés près des couches de hôuille.

En Europe, on recueille beaucoup de pétrole près d'A-miano, dans le duché de Parme, et aux environs de Modène. Le plus pur vient du Monte-Ciaro, non loin de Plaisance.

La plupart des naturalistes et des chimistes attribuent la formation des pétroles à la décomposition des bitumes soli des que recèle la terre, opérée par les feux souterrains. Le naphte paraît être l'huite la plus légère, que le feu dégage la première; celle qui lui succède, acquérant de l'épaisseur, forme les diverses sortes de pétroles. Enfin, ces derniers, unis à quelques substances étrangères, prement le caractère de la poix minérale, que l'on appelle asphalte, pissasphalte, suivant sa consistance plus ou moins forte; ce qui confirme cette opinion, c'est que toutes les espèces de pétroles, depuis le naphte le plus léger jusqu'à la poix minérale, se rencontrent souvent dans le même lieu.

L'asphalte et le pissasphalte se trouvent en abondance dans la mer Morte, appelée aussi lac Asphaltite, parce qu'elle recèle d'abondantes sources de bitume. Il vient surnager à la surface. D'abord il est liquide et visqueux, mais il s'épaissit peu à peu, et devient aussi dur que la poix sèche. L'odeur puante et pénétrante qu'il rend est très nuisible aux habitans du pays; elle abrège leurs jours. Les oi seaux aquatiques ne se montrent jamais sur le lac ni aux environs; les poissous ne peuvent y vivre : ainsi le nom de mer Morte, donné à cette masse d'eau, lui convient parfaitement. Les villes de Sodome et de Gomorrhe étaient situées sur ses bords.

Les bitumes dont il vient d'être question servirent autrefois à la construction des murs de Babylone. Ils entraient aussi dans la composition du célèbre feu grégeois.

Chez les Egyptiens, le peuple en faisait usage pour embaumer les corps morts; on trempait dans l'asphalte fondu les bandes de toile, qui étaient ensuite roulees autour d's membres du corps; on mettait ce bitume en poudre avec les plantes aromatiques, également pulvérisces, pour enduire et remplir les cavités du corps. On le retronve presque sans altération dans les momies.

#### LA SEMAINE

CALENDRIER DISTORIQUE.

- 26 Octobre 1551. Mort d'Aboul-Féda, prince et historien musulman, auteur d'une Histoire abrégée du Genre humain et d'une Géographie.
- 26 Octobre 1764. Mort de William Hogarth, peintre et graveur anglais.
  - 26 Octobre 1795. Clôture de la Convention.
- 26 Octobre (850. Bombardement d'Anvers par le général Chassé.
- 27 Octobre t555. Exécution de Michel Servet, médecin et théologien esparnol, né en 4509, à Villanova, en Aragon. Il fut brûlé à Genève, condamné par Calvin.
- 27 Octobre 4824. Mort d'André Thouin, botaniste français.
- 28 Octobre 1628. Prise de La Rochelle par le cardinal de Richelieu contre les protestans.
- 28 Octobre 1788. Mort de Musœus, ecrivain allemand, auteur de romans et de contes remarquables par la grâce, la gaieté et le naturel.
- 29 Octobre 4745. Mort de Jonathan Swift, écrivain anglais. Il naquit en Irlande, le 50 novembre 4667. Ses Voyages de Gulliver lui ont fait une célébrité européenne.
- 29 Octobre 1785. Mort de Jean le-Rond d'Alembert. Il naquit à Paris, le 46 novembre 1717. Il fut trouvé exposé sur les marches de Saint-Jean-le-Rond, église située près de Notre-Dame. Géomètre et philosophe, il fut une des gloires du XVIII<sup>e</sup> siècle.
- 29 Octobre 1795. Exécution de Barnave, membre de l'Assemblée constituante, orateur éloquent. Il était né à Grenoble, et n'avait pas trente-deux ans quand il mourat.
- 50 Octobre 4652. Exécution du duc de Montmorency, condamné par l'influence de Richelieu. Avec lui finit la première brauche ducale des Montmorency.
- 50 Octobre 1787. Mort de Galiani, économiste italien, long-temps fixé en France, et lié avec les philosophes du XVIII° siècle.
- 50 Octobre 4794. Création de l'Ecole Normale en France. Les premiers professeurs nommés étaient Lagrange. Charles Bonnet. Garat, Bernardin de Saint-Pierre, Daubenton, Thourn et Belle.
- 50 Octobre 1828. Prise du château de Morée par les Français, commandés par le général Maison. Cette prise acheva la libération du sol de la Grèce.
- 51 Octobre 1785. Mort du comte de Tressan, littérateur français, né au Mans, le 5 octobre 1705, auteur d'une traduction de Roland furieux, de l'Arioste, et de plusieurs romans estimés.
- 51 Octobre 1795. Exécution des Girondius; ils étaient au nombre de vingt-un; voici leurs noms: Brissot, Verguiaud, Gensonné, Lauze Duperret, Carra, Gardien, Dafriche-Valazé, Duprat, Brulard-Sillery, Fauchet, Ducos, Boyer-Fonfrède, Lasource, l'Esterpt-Beauvais, Duchâtel, Mainvielle, Lacaze, Leburdy, Boileau, Antiboul et Vigée.
- 1º Novembre, 1806. Le maréchal Davoust s'empare de Kustrin, l'une des plus fortes places de la monarchie prussienne.

#### MOZART.

Wolfrang-Amedee Mozart, l'un des plus celèbres compositeurs modernes, est ne à Saltzbourg, le 27 janvier 1756. Il fut l'un des génies les plus precoces qui se soient rencontres. Des l'âge le plus tendre, à six aus, initié par son père à l'art musical, il composa plusieurs pièces de clavecin qu'il exécutait lui-même avec beaucoup de facilité. Son père exploita un peu cette précocité extraordinaire, et conduisit le merveilleux enfant de cour en cour; en 1762, il le présenta, à



Vienne, à l'empereur François I<sup>cr</sup>, et en 1765, à la cour de Versailles. A cette époque, à peine âgé de huit ans, il composa deux œuvres de sonates. Puis, il fat conduit en Angleterre, devant George III, de là dans les Pays-Bas et la Hollande;

devant George III, de là dans les Pays-Bas et la Hollande; partont le jeune Mozart excitait le plus vif enthousiasme, son portrait circulait dans les mains de tous ses admirateurs.

De retour dans sa ville natale, Mozart se livra avec ardeur à l'étude de la composition. Ses maîtres de prédilection etaient Emmanuel Bach, Hasse et Handel.

En 1768, âgé de douze aus, il fut appelé à Vienne par Joseph II, qui lui commanda un opéra-buffa; cette composition, intitulée la Finta semplice, obtint le plus grand sneeès; en 1770, à peine âgé de quatorze ans, il fit pour le théâtre de Milan un opéra seria, Mitridate, qui fut joué vingt fois de suite. Attiré en Italie par l'exécution de ses œuvres, Mozart reçut les plus grands honneurs des aeadémies et des princes. Mais ce qu'il désirait surtout, c'était de voir Rome et d'assister aux grandes ecremonies de la semaine-sainte dans Saint-Pierre. Le vendredi-saint, il entendit dans la chapelle Sixtine le magnifique Miserere d'Allegri. Pour conserver à ce morceau toute son originalité locale, les papes ont défendu, sous des peines très sévèrcs, d'en prendre copie. Mozart écoute le sublime chant dans le plus pieux recueillement : rentré chez lui, il le note tout entier de mémoire, et le lendemain, il le chanta dans un concert, en s'accompagnant du claveein. Ce tour de force augmenta l'enthousiasme pour notre grand artiste, et le pape Clément XIV le combla d'honneurs. Mozart fut lié avec les deux plus célèbres compositenrs de son temps, Haydn et Gluck. En 4776, il se trouva à Paris, à l'époque où Gluck faisait représenter son Alceste; cette belle œuvre ne fut nullement comprise alors du publie parisien; Mozart assistait à la première représentation; il vient, tout en pleurs, se jeter dans les bras de Gluck; « Ah! les barbares! s'ccriait-il; ah! les cœurs de bronze! que leur fant-il done pour les émonvoir? — Console-toi, petit, répondit Gluck; dans trente ans, ils me rendront justice. »

A son retour en Allemagne, Mozart s'attacha pour toujours à Joseph II. En 1786, il fit le Mariage de Figuro, et en 1787, son divin chef-d'œnvre, Don Juan. Cet opéra fut composé pour le théâtre italien de Prague. Sa dernière grande composition fut sa fameuse messe de Requiem, sur l'origine de laquelle on raconte une ancedote pleine d'intérêt. Un inconnu se présente un jour chez Mozart, et lui donne une lettre anonyme par laquelle on le prie de se charger de la composition d'une messe de Requiem; Mozart accepte. Peu de temps après, il montait en voiture pour se rendre à Prague, on il devait composer un grand opera, lorsque l'incommise présente de nouveau à lui, et lui demande ce que deviendra son Requiem. Mozart promet de s'en occuper à son retonr; en effet, revenn à Vienne, il se livra avce la plus grande ardeur à cette composition, persuade, à la fin, qu'il travaillait pour ses propres funérailles. Depuis quelques années, le travail et des excès avaient épuisé la santé de Mozart; sentant ses derniers momens approcher, il s'écria : « Je meurs quand j'allais jouir de mes travaux; il faut que je renonce à mon art, lorsque je pouvais m'y livrer tout entier, forsque, après avoir triomphé de tous les obstacles, j'allais éerire sous la dictée de mon cœur! » Peu d'heures avant de rendre le dernier sonpir, il se fit apporter la partition de son Requiem : « Eh bien! n'avais-je pas dit que e'était pour moi-même que je composais ce chant de mort? » Mozart expira le 5 décembre 4791, n'ayant pas encore accompli sa trente-sixième année.

Ce beau génie musical se distingue par une grande variété qui embrasse avec une égale supériorité tous les genres, depuis la romanee et le quatuor jusqu'à la symphonie et l'opéra. Il était doné d'une merveillense facilité de composition qui n'otait rien à la naïveté ni à la profondeur. Jamais il n'approchait du piano dans ses momens d'inspiration; il notait de suite avec sa plume sa création écrite tout entière dans sa tête. Les chants de Mozart sont d'une mélodie ravissante par la pureté et l'originalité, mais il répand aussi dans son orchestre des trésors d'harmonie; null ne possède mieux la science instrumentale, l'art de faire parler à chaque instrument son langage, et de les unir dans un magique accord.

Voici la liste de ses compositions dramatiques: La Finta semplice (1768), Mitridate (1770), Ascanio in Alba (1771), Lucio Silla (1772), il Sogno di Scipione (1772), la Giardiniera (1774), Idomeneo (1780), le Nozze di Figaro (1786), Don Giovanni (1787), Cosi fan tutte (1790), la Clemenza di Tito (1791), die Entfuhrung aus dem serail (1782), der . Schanspiel-direktor (1786), die Zauber flote (1791).

Les Editeurs du Magasin pittoresque regardent comme un devoir d'annoncer que l'accroissement du nombre de leurs Souscripteurs permettra d'introduire, au commencement de l'année 1854, de grandes améliorations dans la qualité du papier.

Les Bureaux d'abonnement et de vente sout rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins

Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 30.

# ASCENSION DU PETER-BOTTE.



Le mont Peter - dotte.

Si le sommet du pito a que represente la gravure précèlente n'était surmonte d'un pavillon, et si l'œil ne distinguait au-dessous quelques hommes suspendus de loin en loin sur les escarpemens, on ne croirait pas possible d'y atteindre, à moins d'être singe on oiseau. Pendant long-temps aussi le mont *Peter-Botte* a defié les enthousiastes, et sa tête ronde et chauve, fréquemment eachée dans les brouillards, est iemeurée inaccessible à l'audace des voyageurs. La tradition raconte cependant qu'un homme, celui dont elle porte le

nom, l'avait gravie sans aucun secours. Parvenu, dit-on, & l'etranglement superieur du piton, qu'on appelle le Col, il avait accroche, au moyen d'une flèche armee d'une longue ficelle, un cordage assez fort pour qu'il pût s'y souteuir; mais ce malheureux, au retour de son expédition, fut precipite dans les ravins qui bordent la montagne, et son calavre ne put être retrouve.

Malgre tous les essais qui ont été tentes, il ne paraît point que personne ait jamais execute completement l'ascension

perillense de Peter-Bot e, jasqu'au mois de septembre 1852.

f a montagne de Peter-Botte est situee dans l'île de France, maintenant île Maurice, et appartient à la chaîne du Pouce, dest elle est le point le plus elevé. Selon l'abbé de La Cailie, e le arrait 424 toises de hauteur au-dessus du niveau de la mer. De son sommet, qui se distingue d'une grande distance, partent differentes arêtes interrompaes par des brisures. La gravare représente d'uns sa partie éclairée, une de ces arêtes, sur laquede sont echelonnés quelques hommes; c'est par la que l'ascension a cte complètement effectuée.

Dejà, en 1851. l'ingenieur Lloyd était parvenu jusques aapres du col, où it avait dresse, contre la face perpendieulaire du rocher, une cehelle que l'on voit dans la gravure à côte d'un nêgre debout. Bien que celle-ci ne s'elevât pas à la moitié de la hauteur de l'escarpement, il jugea cependant possible de surmonter ce premier obstacle, et en consequence l'année suivante il recommença son expédition, accompagné de plusieurs officiers, entre autres le lieutenant Taylor, qui en a inseré un récit dans le Journal de la Société de geographie de Londres.

Les hardis explorateurs se mirent en route le 7 septembre: après avoir traversé un ravin qui se trouve à la partie inféneure du piton, ils ne tardèrent pas à arriver au point où M. Lloyd avait laissé son échelle l'année précédente. Ils se trouvaient alors sur une arète large tout au plus de 6 pieds, qui d'un côté dominait une gorge converte de bois, et de I autre se terminait à pie par un escarpement élevé d'environ 1300 pieds an-dessus de la plaine; une des extrémités de certe arête se terminait aussi par un precipice d'une egale profondeur; l'autre s'adossait contre la montagne, et là, se relevait en serpeutant jusqu'à une hauteur de trois ou quatre eents toises, semblable à une lame de conteau brisée çà et là par diverses anfractuosites; arrivée à l'étranglement supérieur, elle se raccordait avec un rebord étroit qui ceignait le col de la montagne, et sur lequel paraissait posée, dans tout son orgneil, la tête dedaigneuse de Peter-Botte.

Les voyageurs se mirent bientôt à l'œuvre : ils redressèrent l'échelle de l'année précedente, dont ils piquèrent le pied sur une saddie qui n'a pu être rendue visible dans le dessin; alors un nègre de M. Lloyd monta jusqu'au sommet, et là, se fiant avec andace à son adresse et à son sang-froid vraiar at effrayans, il grimpa le long du rocher perpendiculaire, s'accrochant à la manière des singes, avec ses mains et ses pieds, à la moindre aspérité qui, si elle eût céde sous l'effort de son poids, le précipitait dans l'abime. Bientôt il fut au sommet, et poussant un hurrah! s'écria : Tout va bien! Il amarra solidement un cordage qu'il avait apporté, et sur lequel se hissèrent les quatre autres personnes; celles-ci gagnérent ainsi l'etranglement supérieur, tantôt sur leurs genoux et tantôt à cheval sur le sommet de l'arête, pouvant, comme le dit le lieutenant Taylor, précipiter à la fois leur soulier gauche dans le ravin bolsé, et leur soulier droit dans la plaine qui baigne l'autre flanc de la montagne.

La tête du piton est, comme nous l'avous dit, et comme on le voit sur le dessin, formée par un enorme rocher d'ensiron 50 pieds de haut, qui deborde par sa renflure au-dessus de sa base; le rebord qui ceint l'étranglement ou le col est large d'environ 6 pieds, d'une pente assez donce, et est terminé partout par le précipice, excepté à l'endroit par lequel les voyageurs avaient monté.

Comment franchir cette tête et son renllement? — Heusement une de ses faces, bien que débordant sa base de plusieurs pieds, s'élève perpendiculairement sur le prolongement du précipice inferieur, au lieu de le dépasser comme le s'autres; et pour comble de bonheur, elle correspond précie ment au point par où les voyageurs etaient montes. Cela étant recomm, ceux-ci établirent avec la partie inférieure de la montagne une communication à l'aide d'un cordage

mis en double, et hissèrent ainsi le matériel de leur expédition : une échelle portative, des cordages supplémentaires, des leviers, etc.

On avait préparé des flèches en fer, attachees à l'extrémité d'une corde; la difficalté consistait à les lancer par-dessus la tête de Peter-Botte, puisque celle-ci débordait la base sur laquelle se trouvaient les voyageurs. M. Lloyd s'étant fait attacher autour du corps une forte corde, dont l'extrémité demeurait entre les mains de ses compagnons, passa de l'autre côté de la montagne; et là , armé du fusil où était la fléche, s'inclinant sur l'abime, soutenu par la corde qui lui ceignait les reius, ses pieds formant arc-boutant contre le tranchant du précipice, il sit seu. La slèche manqua deux fois; il eut recours alors à une pierre attachée à une corde, et la balançant diagonalement, comme une fronde, il essaya de la faire passer par-dessus le rocher. Vain espoir! Le désappointement s'emparait des voyageurs, quand, à un dernier essai, ô bonheur! une folle brise s'étant levée pendant une minute, une seule minute! repoussa la pierre sur le roc, et la lit retomber à l'autre bord. — Hurrah! les gars! ferme à l'ouvrage! Des échelles sont disposées et assujéties, nu bon câble sert de rampe, et l'ingénieur Lloyd se hisse le premier au hant du roc, en poussant des poufs et des groguernens de joie, accompagnés d'immenses hurrah; tous les antres le suivent, et le yacht anglais, se déployant avec grâce sur la tête redoutée de Peter-Botte vaincn, est aussitôt salué par une frégate monillée dans la rade, et par le feu de la batterie de terre. « Nous nous saisimes alors d'une bouteille de bon vin, dit le heatenant Taylor, et, debout sur le haut du rocher, nous haptisâmes le pic du nom du roi Guillaume, en buvant galamment à la santé de Sa Majesté, saluant du verre le pavillon, et poussant de grandes acclamations: hip! hip! hip! hurrah! hurrah! »

Les nègres échelonnés au bas de la montagne répondirent successivement à ces cris (la relation ne dit pas s'ils avaient des bouteilles de vin), et bientôt les voix affaiblies des habitans de la vallée s'elevèrent jusqu'anx aventuriers nichés au sommet de Peter-Botte, et répondirent à leur élan de joie.

Ceux-ci se determinèrent à passer la nuit en cet endroit. Ils lirent monter des convertures, des capotes cirées, des cigares et de l'eau-de-vie ; et étant redescendus sur le rebord de l'étranglement pour expédier leurs provisions d'endaubage, ils remonterent ensuite pour se percher sur leur roc, chaeun d'eux se munissant au préalable d'un verre d'eaude-vie pour bien commencer avec la nuit, disaient-ils. Deux paires de pantalons, une veste de chasse, une redingote, un large surtout, une épaisse capote de marin, et deux convertures, telles furent les défenses de chacun d'eux contre le froid; ce qui ne les empêcha pas de greloter. Sur le soir ils jouirent, au milieu d'un silence absolu, de la paisible vue de l'île, éclairée par la lune; au canon de retraite, ils tirèrent plusieurs fusées, et allumèrent plusieurs feux de diverses couleurs, au grand dommage des oiseaux qui s'y vinrent brûler les ailes; et enfin, après avoir attaché à leurs jambes un de leurs compagnons, déterminé sommambale, ils se roulèrent dans leurs convertures, et es ayèrent de s'endormir. Au matin la brise s'éleva très fraiche, ce qui leur fournit occasion de mettre à sec leur provision d'eau-de-vie, car ils étaient raides, gelés et affamés. Néanmoins ils travaillèrent quatre à cinq heures avec la poudre pour faire un trou dans le roc; ils y plantèrent une borne, et l'ayant surmontée du pavillon anglais, ils saluèrent d'un dernier adieu cette scène de leurs travaux et de leurs triomphes.

Origine du mot RODOMONT. — Le comte de Bojardo cherchait, pour un des personnages de son poème de l'Ortando inamorato, qui a donné naissance à l'Ortando furioso,

un nom conforme au caractère qu'il voulait lui donner. Celui de Rodomont se présenta à lui pendant une chasse, et lui sembla si heureux, qu'il en conçut une joie excessive. De retour chez lui, il fit sonner, en signe de réjouissance, toutes les cloches du village.

La juridiction des juges et consuls, où les marchands sout jugés par les marchands, fut créée, en 4564, par Michel de l'Hospital.

# DES ODEURS DES PLANTES.

L'époque de la journée la plus favorable pour apprécier l'infinie variété des odeurs des plantes, est le soir après le coucher du soleil, car alors les particules aromatiques que la chaleur du soleil avait fait élever pendant le jour retombent à la hauteur de notre odorat.

On a essayé vainement de classer méthodiquement les odeurs. Le système adopté aujourd'hui est le suivant, d'après lequel toutes les odeurs sont comprises dans sept classes assez naturelles.

4º L'odeur aromatique, qui est celle des lauriers, de l'oranger, de tontes les labiées; 2º l'odeur suave : c'est une odeur extrêmement douce et gracieuse, teile que eelle des fleurs du tilleul, du jasmin, de la belle-de-mit, de la rose, etc.; 5º l'odeur ambrée ou musquée : c'est celle de la plupart des géraniums exotiques; 4º l'odeur alliacée, qui caractérise plusieurs genres de liliacées : l'odeur de l'ail, de l'assa-fetida, sont de cette classe; 5º l'odeur de bouc, comme celle d'une espèce de millepertuis, du chenopode fétide; 6º l'odeur stupéfante ou soporcuse : c'est celle des solanées, en partienlier le pavot, l'hyèble, l'opium; 7º l'anaxcuse ou nauscabonde, est en général d'une fétidité révoltante : e'est l'odeur qu'exhalent généralement les plantes les plus vénéneuses. On aura une idée de la force de ces exhalaisons dans certaines plantes, en respirant, par exemple, les fleurs du dracutium, qui out toute l'odeur des cadavres putréfiés, et celle du stapelia, qui ont une odeur si fetide de hête morte, que les monches, trompées par les vapeurs qu'elles répandent, vont déposer leurs œufs sur leurs petales épanouies.

# DÉMEMBREMENT DE L'EMPIRE DE CHARLES-QUINT.

Après Charlemagne, Charles-Quint avait réuni le plus vaste empire qui ait domine en Europe. Fils de Philippe Ire, archidue d'Antriche, et de Jeanne de Castille, reine d'Espigne (lille de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille), il avait hérité dans sa jeunesse des États de ces deux grandes maisons. Par son père, il avait en l'Autriche et une grande partie du duché de Bourgogne, les Pays-Bas et la Franche-Comté, provinces passées dans la maison d'Autriche, par le mariage de Marie de Bourgogne, tille uni que et héritière de Charles-le-Téméraire, avec Maximilien I'r, archidae d'Autriche, empereur d'Allemigne. Du côté de sa mère, Jeanne de Castille, il avait hérité du royaume de Naples et de Sicile, et des immenses possessions d'Espagne dans le Nouvean-Monde. A ces nombrenses conronnes il avait ajonté celle de l'empire d'Allemagne. A la mort de son grand-père, Maximilien 1er, il avait encore agrandi son vi ste empire de conquêtes importantes, en

réunissant les provinces de Frise, d'Utrecht et d'Over-Yssel, et le duché de Gueldres, aux domaines de la maison de Bourgogne, et le duché de Milan au royanne d'Espagne. Il eat ainsi entre les mains les destinées d'une foule de nations étrangères l'une à l'antre, séparées autant par leurs mœnis, leurs usages, leur religion, leur langage, que par leur climat, leur position géographique et topographique, et leurs limites naturelles. Avec tout son geme il ne put qu'avec peine maintenir sons son obeissance tontes les parties de ses vastes Etats. Ses suecesseurs auraient-ils autaut de bonheur et de talent que lui; seraient-ils favorises dans l'exercice de cette vaste domination par des circonstances aussi propices? Saus donte ces tristes pensees empoisonn :rent ses dernieres années, et le conduisirent en parti- à cette abdication, qui fut un si grand sujet d'étonnement pour ses contemporains.

Des intérèts de famille avaient contribué à fonder ce vaste empire, des intérêts de famille devaient également contribuer à le domembrer. Ferdinand, frère de Charles-Quint, hérita de la couronne impériale et de l'archiduché d'Antriche, avec ses dependances, et forma la branche cadette d'Antriche, dite allemande. Philippe II, fils de Charles-Quint, succèda à son père dans tous ses autres Etais, et forma la branche aînce d'Antriche, dete espagnole. Ce fut le premier démembrement.

La maison d'Espagne était encore bien puissante, et Philippe II, digne de succéder à Charles-Quint; ce prince sut, en effet, contenir sous sa domination des provinces toujours disposées à s'en affranchir, et, loin de voir démembrer ses Etats, il eut la gloire, si c'en est une, de conquérir le Portugal. Toutefois, les efforts constans qu'il fut obligé de faire pour maintenir sous son obéissance toutes les parties de son empire, et surout les Pays-Bas, contribuèrent certainement à affaiblir l'Espagne.

Mais, après lui, la décadence de cette malheur, use nation avança rapidement. Sous Philippe III, Philippe IV et Charles II, les obstacles qu'avait heureusement renvers s' Philippe II, se présentèrent plus terribles encore, et l'Es pagne avait moins que jamais les ressources necessaires, pour faire face à l'orage.

La lutte religieuse devait, dans un si grand empire, prendre un caractère plus particulièrement politique. Elle rendit les peuples d'Espagne et des Pays-Bas plus irréconciliables que jamais, et affaiblit considérablement l'Espagne par l'émigration d'un grand nombre de familles espagnoles en Amérique et en Europe, et par l'expulsion des familles moresques.

Enfin le grand empire croulait de toutes parts lorsque Charles II mourut sans enfans, laissant à l'Europe le soin de partager ses riches déponilles!

La guerre de la Succession, qui faillit être si fatale à la France à la fin du règne de Louis XIV, donna le dernier comp à la puissance espagnole. L'empire de Christes-Quint fut entièrement démembré, et avec lui l'Espagne reduite à la plus entière décadence. Par le traité d'Utrecht, conclu en 1715, le duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV, fat reconnu roi d'Espagne sons le nom de Philippe V, ayant des droits à la succession d'abord par sa mère, swar de Charles II, et en ontre en vertu da testament de ce pri ce. La maison calette d'Ant iche, dite allemande, cat les Pays Bas, le Milanez, Naples et la Sardaigne, qu'elle perdit plus tard; et enfin la maison de Savoie ent la Sicile et la possession eventuelle de l'Espagne

Ainsi fat détroit le grand empire de Charles-Quint,

# LE RÊVE DU MOUSSE.

PAROLES DE MADAME DESBORDES-VALMORE. — MUSIQUE DE MADAME PAULINE DUCHAMBGE.

Un homme a la mert un homme a la mert



L'air était froid, ma mere; Oh! comme il était froid! La brise était amere Sur la flotte du roi. Mais au fond de mon ànie, Dans des flots de solvil, Marseille aux yeux de flamme Réchauffait mon sommeil. Lorsqu'une blanche fée, De vos voiles coilfée M'appelle au fond de l'eau. Bonjour, ma mère. Oh! Que mon réve était beau!

Wiens, disait votre image;
 L'eau scule est entre nous.
 Trop vite ton jeune âge

A quitté mes genoux.
Viens, que je berce encore
Tes rèves de printemps;
Les flots en font éclore
Qui nous calment long-temps!....
Et mon âme étonnée
Se réveille, entrainée
Par les baisers de l'ean.
Bonjour, ma mère. Oh!
Que mon rève était beau!

La flotte dans les ombres En silence glissa; Avec ses ailes sombres, Mon vaisseau s'effaça.. Sous sa lampe piense Sans cesser de courir, La Lune curieuse Me regardait monrir. Je n'avais plus de plainte. Trois fois ma voix éteinte S'évanonit dans l'ean... Bonjour, ma mère. Oh! Que mon rève était beau

C'en était fait du mousse, Mère, sans votre voix; Sa clameur forte et douce Me réveilla trois fois. Sons les vagues profondes Nageait en vain la mort. Vos deux bras sur les ondes Me ponssaient vers le port, Et votre âme en prière Semait une limière Entre le ciel et Peau. Bonjour, ma mère. Oh! Que mon réveil est beau!

Ne te vante point du jour de demain, car tu ne sais pas quelle chose le jour enfantera.

Qu'un autre le loue, et non pas ta bouche; que se soit l'étranger, et non pas tes lèvres.

Extrait du livre des Proverbes.

# BIBLIOTHÈQUE DU ROI. — MANUSCRITS. PORTRAITS DE CHINOIS CÉLÈBRES.

(Second article. - Voyez page 306.)

Les historiens chinois rapportent sur Lao-tseu une anecdote qui montre la renommée que ce philosophe s'était dejà acquise avant Consucius, et l'estime que celui-ci en avait. « Confucius ayant entendu, dans beaucoup d'occasions, faire l'éloge de Lao-tseu, voulut connaître par lui-même quel était eet homme extraordinaire. Il se transporta dans le lieu où il faisait son séjour, et l'interrogea sur le fond de sa doetrine. Au lieu de lui répondre, Lao-tseu fit des reproches à Confucius, en lui disant qu'il était trop répandu au dehors, que la conduite qu'il tenait sentait le faste et dénotait la vanité, et que le grand nombre de ses disciples était plus propre à entretenir l'orgueil dans son cœur, qu'à y faire naître ou à y nourrir l'amour de la sagesse, « Le » sage, Ini dit-il, aime l'obscurité; loin d'ambitionner les » emplois, il les fuit. Persuadé qu'en terminant sa vie » l'homme ne laisse après soi que les bonnes maximes qu'il » aura déhitées à ceux qui étaient en état de les retenir et » de les pratiquer, il ne se livre pas à tout venant ; il étudie > les temps et les eirconstances. Si les temps sont bons, il » parle; s'ils sont mauvais, il se tait. Celui qui est posses-» seur d'un trésor le cache avec soin , de peur qu'on ne le

» lui enlève; il se garde bien de publier partont qu'il l'a en » sa disposition. Celui qui est véritablement vertueux, ne » fait pas parade de sa vertu; il n'annonce pas à tont le » monde qu'il est vertueux. Voilà tout ce que j'ai à vous » dire: faites-en votre profit. »

Lao-tseu ent raison de n'en pas dire davantage, car c'est là le fond de sa doctrine. Toute la réponse que sit Consecius à ses disciples, lorsqu'ils lui demandèrent ce qu'il pensait d'un homme qu'il avait été si curieux de voir par luimème, est celle-ei: « J'ai vu Lao-tseu; il ressemble au dragon!... » Le Sse-ki, ou Histoire de Ssé-ma-thsien, celèbre historien chinois, ne rapporte pas l'entretien des deux philosophes, mais il a conservé les paroles que Lao-tseu adressa à Consucius partant : « J'ai entendu dire que le riche renvoie ses amis avec des présens considérables, et que le sage renvoie le peuple avec quelques paroles d'avis. Je ne suis pas riche, mais je me crois sage en toute humilité. » La conséquence, pour Consucius, était facile à tirer.

#### KOUNG TSEU.

(Nommé communément Convuerus, nom latinisé par les missionnaires jésnites, pour Koung-fou-tseu.)

Le nom et les écrits de Koung-tseu on Confueius sont bien plus connus en Europe que ceux de Lao-tseu; anssi nous bornerons-nous ici à quelques réflexions sur sa vie et ses ouvrages. On sait que ce philosophe est en si grande vénération en Chine, que certains empereurs l'ont élevé bien long-temps après sa mort au titre de prince, et qu'on lui rend un culte presque comme à une divinité. Ses ancêtres étaient originaires de Sung, mais ils occupaient depuis six générations des emplois dans le royaume de Lou. Lorsque Confucius naquit, il portait un petit trou sur le sommet de la tête; de là, il fut surnommé Kicou, petite colline andessus de laquelle est une cavité. Son nom littéraire fut Tchoung-ni, et son nom de famille Koung; tseu signifie ici philosophe.



(Keung-tseu on Confucius.)

Dès sa jeunesse le Koung-tseu fut porté à rechercher la nature et la raison des choses; il avait une connaissance intuitive de toutes choses, disent ses sectateurs. Ses parenctant pauvres, il se trouva obligé d'avoir recours au travail de ses mains pour vivre. On dit même qu'il fut berger, et qu'il menait paitre des troupeaux dans le pare du gouver-

nemert. Cependant, à carse de sa grande intelligence et de sa verto eminente, a l'âge d'environ vingt ans, il fut essarge par le gouverneur du petit royaume de Lou, son pays natal, de la surintendance des grains, des bestiany, etc. Il fit ensuite quelques voyages dans les autres petits. Etats qui composaient l'empire de la Chine à cette époque-là. Il se rendit dans le royaume de Tchrou, où nous l'avons vu rendre visite à Lao-tseu. Après avoir visité les cours des petits princes, il se retira quelque temps dans la solitude pour revoir les textes des Chi-hing (livre des Odes), Chouking (livre historique), et Li-ki (livre des rites on cérémonies). Ensuite, à environ la ciaquantième an de de son âge, il fut nommé par le prince de Lou gouverneur d'un district, et quelques temps après premier ministre. Pendant qu'il occupait cet emploi, le gouvernement de Tsi, petit royaume voisin, observant l'influence que les excelleus principes politiques du sage produisaient sur le peuple de Lou, s'alarma dans la crainte que le bien-être du peuple de Lon ne fit honte au gouvernement de Tsi. En conséquence, il envoya une troupe de musiciennes à la cour de Lou , espérant, par là, pouvoir engager le sage à se désister de sa charge. Le plan rénssit complètement, car le prince et ses principanx courtisans forent si enchantés des musiciennes de Tsi, que, pendant trois aus, ils négligèrent entièrement le penple; par consequent, Koung-tseu se demit de sa charge. Après plusieurs vicissitudes, il prit la résolution de cesser tons ses voyages dans les petits Etats de la Chine, et de retourner dans sa province natale, dans le but d'instruire plus complètement ses disciples afin qu'ils pussent transmettre sa doctrine à la postérité. C'est alors qu'il mit la dernière main à ses ouvrages, et qu'il composa le Tchun-thsicou, ou le Printemps et l'Automne, onvrage historique, qui n'a encore été publié dans aucune langue europeenne. Quelque temps après qu'il eut achevé cet ouvrage, il mournt, laissant à ses nombreux disciples le soin de recueillir ses sages pareles, comme Socrate laissa le même soin à Platon, En effet, les trois livres qui portent son nonn: le Ta-hio, ou la Grande Etude; le Tchoung - young, ou l'Invariable Milieu; le Lun-yu, ou les Discours et Sentences, ne sont que les paroles de Confucius recueillies par ses disciples Thséngtseu, Tseu-sse, et autres. Ces trois livres, qui, avec celui de Meng-tsen on Mencius, forment les quatre livres classiques des Chinois que l'on fait apprendre dans toutez les écoles et dans tous les collèges, ont déjà été traduits en différentes langues. Nons ne possédons en français que deux traductions qui sont littérales et fidèles - c'est la traduction de l'Invariable Milieu, par M. Rémusat; et celle de la Grande Ftude, par M. G. Pauthier, accompagnée d'extraits du savant commentateur Tehou-hi, insérée dans la Rerue encyclopédique (année 4852). Les traductions des missionnaires sont plutôt des paraphrases verbeuses que des traductions.

L'esprit des écrits de Koung-tseu diffère heaucoup de ceiui de Lao-tseu. Comme Socrate, il a détourné la philosophie de la spéculation, qu'il crut oisive et inutile, pour la ramener à la pratique. Son grand but, dans tous ses écrits, était de transmettre à la postérité les grands principes de zouvernement politique pratiqués par les fondateurs renommés des dynasties Ilia, Chang et Tehéou, croyant que ces principes étaient des inspirations du ciel, et qu'ils étaient admirablement calculés pour faire le bonheur de l'homme.

A semble, comme Lao-tsen, avoir véen dans un temps de grande corruption, principalement dans les hauts rangs de la societé. Comme Lao-tsen, Koung-tsen se plaint, en differens endroits de ses écrits, que ses doctrines sont pen suivies, et que leur pratique a pen d'influence sur ses concatoyens depravés. C'est qu'en général il faut que la mort ait mis son seem sur la tombe d'un grand homme pour qu'il soit grand et que ses paroles soient puissantes. Koung-tsen, avant de mourir, étuit très inquiet de la propagation

de ses doctrines, et il avait placé son espérance dans son disciple Yen-hour. Anssi, lorsque ce jeune homme mournt quelque temps avant son maître, le philosophie le pleura amèrement, en s'écriant: Le ciel m'a tué! le ciel m'a tué!... Et sept jours avant sa mort, la soixante-treizième année de son âge, plein de ce inème souvenir, le philosophie, appayé sur son l'Aton de bamben, chantait, les larmes aux yeux:

La grande montagne est briséc!... Les arbres forts sont renversés !... L'homme sage est une plante desséchée!...

S'adressant ensuite à un de ses disciples, il lui dit : Le monde a été long-temps sans doctrine et dans l'anarchie ; il rapporta ensuite un songe qu'il avait en la mit précédente, et qu'il regardait comme un présage de mort.

En considérant la grande vénération qui entoure en Chine le nom et les écrits de Confacilis, et l'autorité qu'ils ont encore actuellement dans le gouvernement de l'empire, on se demande quelle est la cause qui a pu rendre ces écrits du sage si influens sur les destinées de sa grande patrie, pour qu'ils aient résisté à toutes les révolutions, à toutes les conquêtes des peuples tartares, et qu'ils soient encore aujourd'hui le code sacré du grand empire chinois? Dans le système de Koung-tsen et dans l'esprit des Chinois, la famille est le prototype invariable de la nation. Toute la grande famille de l'empire doit être respectueusement soumise à l'empereur, qui est le représentant du eiel, comme la famille domestique est et doit être respectueusement soumise au chef de famille, en passant par tous les degré s de subordination établis. Cette organisation semblerait très propre à favoriser le despotisme le plus absolu, si le système d'éducation et les maximes d'humanité et de bienveillance des sages, dont il n'est pas plus permis à l'empereur qu'au. dernier sujet de s'écarter, ne tempéraient cette constitution; l'empire de Chine, avec 300,000,000 de sujets, ne dispose pas de tant d'emplois que quelque roi d'Europe que ce soit. Tous les emplois en Chine sont donnés au concours entre les lettrés; et tous lès ans, en autonne, il se fait à Pékin un grand concours de jeunes lettrés venus de toutes les provinces de l'empire, et dans lequel ceux qui remportent le prix ont un droit incontestable aux premiers emplois de l'empire.

Il faut que les empereurs chinois aient reconnu dans les écrits de Koung-tseu un grand principe d'ordre et de stabilité, puisqu'ils ont eux-mêmes élevé ce philosophe à des honneurs presque divins. Quelque temps après sa mort le prince du petit royaume de Lou, sa patrie, le nomma le prère Ni (un des prénoms de Koung-tseu). Sous la dynastie des Han on le nomma duc; la dynastie des Tang le nomma le premier saint; il fut ensuite désigné sous le titre de prédicateur royal, et sa statue fut revêtue d'une robe royale, et une couronne fut posée sur sa tête (c'est celle que l'on voit dans le portrait ci-dessus). La dynastie Ming le nomma le plus saint, le plus sage et le plus vertueux des instituteurs des hommes, lequel titre lui a été conservé par la dynastie tartare actuellement régnante.

Ses descendans ont joui et jouissent encore, depuis deux mille cinq cents aus, de grands honneurs dans l'empire; ils jouissent seuls du titre de nobles héréditaires. Ils étaient vingt hung on dues dans l'empire à la cinquantième géneration, et sous le règne de Kang-hi leurs descendans s'élevaient à 11,000 mâles.

Dans chaque district de l'empire, il y a un temple élevé en l'houveur de Konng-tseu. L'empereur, les princes, les nobles et les lettrés du pays, lui rendeut les honneurs prescrits.

Voici quelques maximes du philosophe chinois, tirées de ses écrits.

- « Ce que nous ne désirons pas que les autres nous fassent, ne désirons pas également le fuire aux autres. » (Lun-iu. Voiei la prononciation chinoise : tio 'pou yo' iin tchi hia tchou 'go yar, ou i yo' wou hia tchou jus.)
- « Ce que vous haïssez dans vos supérieurs, ne le pratiquez pas envers vos inférieurs; ce que vous haïssez dans vos inférieurs, ne le pratiquez pas envers vos supérieurs; ce que vous haïssez dans ceux qui sont éloignés de vous, ne le pratiquez pas envers ceux qui sont près de vous; ce que vous haïssez dans ceux qui sont à votre droite, ne le pratiquez pas envers ceux qui sont à votre gauche; ce que vous haïssez dans ceux qui sont à votre gauche, ne le pratiquez pas envers ceux qui sont à votre droite. Voilà la doctrine pour mesurer les autres par nous-mêmes. » (Ta hio', la Grande étude.)
- « N'est-ce pas un homme supérieur, celui qui ne s'indigne pas de ce que les hommes ne reconnaissent pas ses mérites? » (Lun-iu, ch. 1.)
- a L'homme d'un mérite supérieur porte uniquement son attention sur les principes fondamentaux. Une fois bien établi dans ces principes, la pratique de la vertu suit naturellement. » ( Id., ch. 1.)
- « Thseng-tseu (un disciple de Koung-tseu) disait : Je m'examine journellement sur trois choses; savoir : Si j'ai été infidèle dans mes relations avec les hommes; si j'ai manqué de sincérité dans mes rapports avec mes amis et mes connaissances; et si j'ai négligé de mettre en pratique les instructions de mon instituteur (Confucius). » (Id., ch. 1.)
- « Ne vous affligez pas d'être incomm des hommes; mais affligez-vous de ne pas les connaître vous-mêmes. » (Id., ch. 1.)
- «Confucius a dit: Celui qui gouverne les hommes par la vertu, ressemble à l'étoile du pôle du nord, qui demeure en place, tandis que toutes les autres étoiles tournent autour d'elle, et s'inclinent devant elle avec respect. » (Id., ch. 11.)
- « Confucius a dit: A l'âge de quinze ans j'étais appliqué à l'étude; à trente ans j'étais fixé; à quarante ans je n'avais plus de doutes; à cinquante ans je connaissais les décrets du ciel, les voies du ciel (Comment.); à soixante ans je prétais l'oreille (aux propos des hommes); à soixante et dix ans les désirs de mon cœur ne dépassaient pas leurs sages limites. » (Id., ch. 11.)

Tsen-Koung demanda quel était l'homme supérieur? Koung-tsen (Confucius) répondit : « Celui dont les œuvres répondent aux paroles, et les paroles aux œuvres. » (Id., ch. 11.)

- « Koung-tsen dit : Yéou, permettez-moi de vons dire ce que c'est que la connaissance : ce que vons comprenez, considérez-le comme le connaissant ; ce que vons ne comprenez pas, considérez-le comme ne le connaissant pas. Voilà la vrai connaissance. » (Id., ch. II.)
- «Koung tseu dit: Si le matin vous avez entendu la voix de la divine raison, le soir vous pouvez mourir. » (Id., ch. iv.)
- « Koung-tseu dit: Celui qui cherche en toutes choses son propre avantage, sera détesté de tout le monde. » (Id., ch. IV.)
- « Koung-tseu dit: L'homme supérieur désire être lent (sombre) dans ses paroles, mais prompt dans l'action.» (1d., ch. iv.)
- « Konng-tseu dit : Si nous sommes trois faisant route ensemble, tes deux hommes qui m'accompagneront seront mes instituteurs. Je choisirai ce qu'ils auront de bon, et je l'imiterai; je ferai attention à ce qu'ils auront de manyais, et je l'éviterai. » (1d., eh. vn.)
- « Koung-tsen dit : Vous, mes disciples, vous vous imaginez que j'ai quelques secrètés doctrines que je ne vous

- enseigne pas! Je n'ai rien de caché pour vous; je ne fais rien que vous ne connaissiez tous. » (Id., ch. VII.)
- « Kounz-tseu cuseignait quatre choses: La littérature (wen); la pratique de la vertu (hing); la lidélité à ses promesses (tehoung), et la sincérité (sin). » (Id., ch. vii.)
- « Koung-tsen parlait rarement du gain (li), du destin (ming), et de la vertu universelle (jin). » (1d., ch. ix.)
- « Koung-tseu dit: Nons sommes presque tous égaux par la nature; mais par les mœurs, par l'éducation, nous sommes bien différens. » (Id., ch. 1x.)
- « Koung-tseu dit: L'homme dont l'esprit se plait dans l'oisiveté et la mollesse, n'est pas digne d'être consideré comme un lettré. (1d., ch. xiv.)
- « On demanda à Koung-tseu si l'homme sage hait quelque chose? Le sage répondit : Il y en a; il hait ceux qui divulguent les fautes des autres; il hait ceux qui medisent de leurs supérieurs; il hait les hommes qui n'ont que du courage physique et point de mœurs; il hait ceux qui se vantent de grandes actions qu'ils ne peuvent accomplir. » (Id., ch. xviii.)

# ITALIE. POUZZOL.

Pouzzol, que les Latins appelaient Puteoli, est situé dans le golfe de Baïes, en face de Naples. La mer a gagné la plage et submergé quelques terrains de la partie basse; le temps et les tremblemens de terre ont detruit presque entièrement ses monumens les plus remarquables.

Parmi les ruines antiques, on remarque les restes d'un amphithéâtre d'un temple élevé à Auguste, d'un môle qu'on appelle pont de Caligula, et d'un labyrinthe on d'une conserve d'eau; mais le monument le plus intéressant est un temple, que l'on a appelé, sans aueune raison plausible, le temple de Sérapis. Ce temple, que les catastrophes volcaniques ont horriblement mutilé, a été découvert au milieu du dernier siècle. Voici la description de cet édifice, tel que l'a donné le savant auteur du Dictionnaire historique d'Architecture.

- « Au milien d'une arcade quadrangulaire, entource de colonnes dont on retrouve encore les bases en place, s'élevait une partie circulaire, formée par seize colonnes de marbre africain; an-devant de chacune d'elles il y avait une statue; les piédestaux de ces statues sont encore à leur place. Au milieu du pavement de cette rotonde on aperçoit un trou, sur lequel il y a une rosette de marbre à jour par ou vraisemblablement s'écoulait le sang des victimes. Vis-à-vis l'entrée et la partie posterieure du quadrangle, sur lequel est inscrit le cercle du temple road, s'élevaient quatre grandes colonnes qui pent-ètre formèrent un péristyle en avant du sanctuaire; il en reste encore trois sur pied.
- » On découvre sur ces trois grandes colonnes, et vers le milien de leur fût, une particularité qu'on a quelque peine à expliquer. A la distance de 10 pieds au-dessus de leur ba-e, leur fût se trouve ronge, dans une hauteur de quelques pouces, par des pholades et des dactyles, especes de coquillages qu'on trouve encore dans les petits trous que l'animal- a pratiqués; au-dessus et au-dessous, on n'en trouve pas le meindre vestige dans toute la enconference des trois colonnes. Comme les pholades se tiennent à la surface de la mer, qu'ils ne demeurent ni dans le fond m dans les pierres au-dessus du niveau de l'eau, il s'ensuit que les parties corrodees et trouces de ces colonaes ont dû se trouver pendant un temps au inveau de l'eau de la mer, qui, aujourd'hui, est de 40 pieds plus basse que l'en-droit endommage de ces colonnes.
- » Auteur de la colonnade quadrangulaire, dont on a parlé, on voit encore un fort grand nombre de chambres

earrees qui étaient revêtues de marbre. Des bancs de marbre sont disposes à l'entour de chaque chambre; ils sont perces d'espace en espace, et ont une seconde ouverture dans la partie du levant et sous chacun des sièges. Tont



(Temple prétendu de Sérapis, à Pouzzol, en Italie.)

porte à croire que ce temple (faussement dit de Sérapis) aura été, comme tous les temples d'Esculape, un de ces lieux mis sous la protection du dieu de la médeeine, où des bains sulfureux et des caux purgatives réunissaient un grand nombre de malades.»

# LE MORSE.

Cet amphibie des mers du Nord , nommé walrüs par les Hollandais, reçoit aussi, mais à tort, la dénomination de vache marine ou cheval marin. Le morse est une des grandes espèces du genre des phoques, et n'a rien qui permette de l'assimiler au cheval ni à la vache. Sa mâchoire supérienre est armée de deux longues dents très dures et très fortes, que l'on a nommées défenses, comme celles de l'élephant : comme elles sont recourbées en dedans, l'animal s'en sert pour s'accrocher, soit aux glaçons, soit à la terre, et suppléer à la mauvaise conformation de ses pieds de derriere, qui lui sont presque inutiles lorsqu'il est hors de l'eau. Ses pieds palmes comme eeux des eanards et autres oiseaux nageurs, sont précisément tels qu'il convient pour les évolutions dans l'eau : le morse s'y meut avec rapidité, détache avec ses dents les equillages des rochers et du fond, ainsi que les plantes marines, qui sont une partie de ses adimens.

Les morses étaient autrefois en bien plus grand nombre qu'on ne les trouve aujourd'hui. Habitués à vivre en société, à s'aider mutuellement, à réunir leurs forces contre leurs ennemis communs, ils avaient atteint le degré de population que leur assignaient leurs moyens de subsistance; mais depuis que les mers du nord de l'Asie et de l'Europe

sont fréquentées par les navigateurs, les massacres de ces paisibles troupeaux ont prodigieusement diminué cette malheureuse race. Autrelois on en tuait, dit-on, plusieurs centaines dans une journée; maintenant il est rare qu'on en trouve plus d'une vingtaine dans les troupes les plus nombreuses. Plus mélians qu'autrefois, si on les surprend à terre ou sur les glaces, ils s'empressent de regagner la mer; mais les chasseurs parviennent aisement à leur couper la retraite, choisissent dans la bande les individus dont il leur convient de s'emparer, et les harponnent sans que les autres puissent les défendre, tant les mouvemens de ces animaux sont difficiles et lents. Aucune chasse n'est moins périlleuse que celle-là : le chasseur exécute ses manœuvres, dispose des cordages pour enlever l'animal auquel il les attache; il multiplie les blessures de sa victime, dont les mugissemens douloureux implorent vainement un secours qui ne peut venir à temps. Quelques compagnons de cette victime essaient, il est vrai, d'arrêter et de rompre les cordes; mais leurs efforts sont inutiles, l'industrie de l'homme triomphe de toutes ces resistances. Quelquefois, eependant, il ne faut rien moins que les forces reunies de tout l'équipage d'un navire pour enlever et conduire jusqu'au bâtiment la capture qu'on vient de faire, les eordes étant chargées du poids des morses qui se sont jetés dessus, ou retenues entre les dents de quelques autres qui se eramponnent vigoureusement, soit dans la terre, soit dans les glaçons.

Cette espèce inoffensive diminne rapidement; elle est peut-ètre du nombre de celles qui disparaîtront tôt ou tard, et dont les annales des sciences conserveront seules le souvenir. Malheureusement pour les morses, ils offrent aux spéculations des navigateurs un double attrait : leur chair fournit de l'huile aussi honne que celle des balcines, et leurs dents sont préférables à l'ivoire, comme plus dures et moins sujettes à jaunir; elles n'ont, il est vrai, ni la grosseur ni la longueur des défenses de l'éléphant, mais on en trouve qui ont plus de 50 pouces de long et près d'un pied de tour à leur insertion dans l'alvéole. Ces dents de vache marine sont déjà très rares, excepté en Russie, dont les

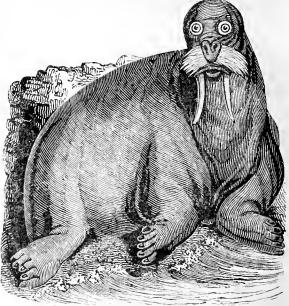

(Le Morse.)

possessions asiatiques seront peut-être le dernier asile des morses.

Les Bureaux d'abonnement et de vente sont rue du Colombier, u° 30, pres de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 50.

## L'ORANG-OUTANG.



(L'Orang-Outang.)

Dans la langue malaise, les mots orang outang signifient homme saurage. Les Malais et les habitans des îles de la Sonde ont donné ee nom aux grandes espèces de quadrumanes que l'on trouve dans leurs pays, et principalement dans l'Île de Bornéo. Ils sont persuadés que ces grands singes sont une race humaine dégénérée; qu'à une époque éloignée de nous de plusieurs milliers d'années, des paresseux se réfugièrent dans les bois pour se soustraire à l'obligation de travailler; que leur postérité s'altèra de plus en plus, et devint enfin telle qu'on la voit aujourd'hui. En effet, l'orang-outang de l'Asie ressemble plus à l'homme qu'aucun autre singe, quoiqu'il ait beaucoup de peine à se tenir droit, que ses bras soient très longs proportionnellement à sa taille; qu'il soit couvert d'un poil de plus de cinq pouces de long sur le dos, et de plus de quatre pouces sur les bras. Quant aux facultés dont il est pourvu, et aux développemens dont il serait susceptible, on ne pourra les connaître que par des observations suivies avec persévérance, et répétées sur un très grand nombre d'individus; mais il fant se tenir en garde contre l'impatience qui vent devancer les observations, prétend devincr le résultat des expériences, et ne sait pas attendre les réponses du temps.

Les naturalistes ont adopté le nom malais d'orang-outang, et ils l'ont étendu aux quadrumanes de grande taille, dont la ressemblance avec l'homme est à peu près aussi remarquable que celle des deux espèces asiatiques, nous disons deux espèces, car celle de Sumatra ne peut être confondue avec celle de Bornéo. Commençous par celle de Sumatra,

dont nous n'avons encore que des notions très imparfaites , mais d'un grand intérêt.

Les Transactions de la société du Bengale, imprimées à Serampore en 1825, contiennent un mémoire sur un orangoutang remarquable trouvé dans l'île de Sumatra. Cet animal avait plus de deux mêtres de hauteur, et sa force museulaire était proportionnée à sa taille gigantesque. Malhoureusement il tomba dans des mains que les intérêts de l'histoire naturelle ne dirigeaient point; sa prise fut accompaguée de cruantés : poursuivi d'arbre en arbre, crible de balles, déformé par d'enormes blessures, on ne put reconnaltre ni décrire son extérieur; mais on eut le temps d'observer son agonie, trop semblable à celle de l'homme dans les mêmes circonstances. Cette capture fut un massacre que la morale condamne, et dout la science ne peut tirer aucun profit. Point d'anatomie des parties intérieures, ni de dessin correct des débris mutilés de son corps : tout ce que la science put apprendre par cette capture, c'est qu'il existe dans les vastes forêts de l'île de Sumatra, et sans donte aussi dans celles de Borneo, une race de singes de 2 mètres 15 centimètres (6 pieds 6 ponces) de hauteur ; que cette race est inoffensive pour l'homme; que c'est dans les forèts où elle trouve un asile, la subsistance et la liberte, qu'il fant pénetrer pour étudier ses habitudes et ses mœurs.

Fant-il désespèrer que ces grands et vigoureux animaux pourront être amenés à l'etat de domesticite, appliques au travail, mis en état de remplacer l'homme dans le cas où celui-ci n'est à peu près qu'une machine? S'il fallait croire la tradition malaise, cet espoir serait chimérique; la race de paresseux qu'on aurait tirée des bois pour la renvoyer dans les ateliers, conserverait l'instinct de ses ancêtres; elle ne tarderait pas à déserter pour aller jouir de nouveau des douceurs de la vie errante et de la liberté. Mais nous verrons tont à l'heure que l'orang-ontang est plus sociable que les Indiens ne l'imaginent, et qu'il ne fuit que la contrainte, et non pas le travail.

Il paratt certain que l'orang-outang de Bornéo n'est pas. à beaucoup près, aussi grand que celui dont ou vient de par-ler. Le jeune individu qui fut amené en Angleterre, en 1817, n'avait que deux pieds et demi de bant; mais une femelle qui périt malheurensement dans la traversée, était, dit-on, de la taille d'un enfant de sept à huit ans. Son agilité, sa force et son adresse étaient admirées par tout l'équipage; elle savait les manœuvres, et les exécutait aussi bien que les matelots, qui la traitaient comme leur camarade, et partageaient avec elle leur ordinaire. Le capitaine en second, bonnne violent et brutal, la frappa si rudement dans un accè, d'humeur, que le pauvre animal mourut très peu de temps après des suites de cet acte de stopide férocité. Sa perte fut douloureuse pour tout l'equipage, et les savans l'apprirent avec un vil regret.

L'autre individu de même espèce eut un sort moins funeste. Amené d'abord de l'île de Bornéo dans celle de Java, il y fut mis en liberté, excepté un jour ou deux avant qu'il fût embarqué pour l'Augleterre; il n'abusa point de cette cond scendance, et ne fit auenne tentative pour retourner dans les forêts. Lorsqu'il fut question de le transporter à bord du vaisseau, on imagina de l'enfermer dans une grande cage de bambon; il devint furieux, secona les barreaux de sa prison avec la plus forte expression de colère : il s'y prit d'abord maladroitement, empoignant plusieurs barreaux à la fois; quand il ent reconnu que ses efforts étaient impuissans, il les dirigea contre un barreau unique, et parvint à faire une onverture. On eut beaucoup de peine à le reprendre, et lorsqu'il fut enfin sur le vaisseau, on essaya de l'enchaîner; sa chaîne fut bientôt détachée; et comme elle l'embarrassait dans ses courses, il imagina d'en faire un paquet dont il chargea ses epanles : mais elle ne restait pas à cette place; le petit fugitif prit le parti de la tenir entre ses dents, et put alors vagabonder plus aisement; enfin on le débarrassa de cette contrainte inutile. Durant le sejour dans l'île de Java, il avait établi ses pénates sur un tamarinier, où quelques branches qu'il avait entrelacées et chargées de feuilles lui composaient un l.t assez mollet : il ne manquait jamais de gagner ce tieu de repos après le coucher du soleil, et dès le matin il faisait regulièrement une visite aux personnes qui lui donnaient habituellement à manger. Lorsqu'il avait bien diné, il grimpait sur son arbre, et se couchaît; il y passait volontiers une partie de la journée, et du haut de cet observatoire, couché sur le ventre, la tête hors de son lit, et regardant en las, il épiait le passage des porteurs de fruits; des qu'il en apercevait un, il descendait precipitamment, présentait sa requête, et n'essuyait guère de refus. Sur le vaisseau toutés ces recherches de mollesse lai manquérent; le grand mât ne lui offeit point tontes les commodités qu'il avait trouvées sur son tamarinier, et il eut beaucoup de peine à s'y faire un lit passable; cependant il put s'y couvrir d'une voile, ce qui vint très à propos lorsque les mits devinrent froides, en approchant des côtes de l'Europe. Quelquefois de mauvais plaisans lui jouaient le tour de se loger dans le lit qu'il avait composé si laborieusement ; mais il les y harcelait avec tant de persévérance, qu'ils étaient forcés de déguerpir. Auenn homme de l'équipage ne l'égalait en souplesse et en agilité; s'il était poursuivi par des matelots, il attendait qu'il fût sur le point d'être atteint, faisait une gambade, saisissait un cordage, et en un moment il occupait un poste où il pouvait défier

impunément toutes les poursuites; ou bien il fatignait ses adversaires en parcourant avec une extrème rapidité les mâts, les vergues, et suivant des routes qui n'étaient accessibles qu'à lui seul.

A Java cet animal était frugivore, et ne buvait que de l'eau; les mangoustans lui plaisaient plus que tous les antres fruits de cette ile, et il en faisait une grande consommation. Sur le vaisseau il devint omnivore, préféra bientôt le the et le café à l'eau pure, et dès qu'il eut goûté le vin, ce fut sa boisson favorite; sa passion pour les liqueurs spiritueuses lui fit commettre plus d'un larcin. A Londres, il prit un goût très décidé pour la bière et le lait, mais sans renoncer au vin ni aux liqueurs. Sa gourmandise en avait fait un quêteur très adroit, mais d'une impatience extrême; s'il était refusé, ou s'il n'obtenuit pas assez promptement ce qu'il demandait, il se fachait, et suivait obstinément les personnes qui avaient résisté à ses instantes sollicitations, jusqu'à ce qu'il eût arraché à force d'importunités ce qu'on n'avait point accordé à une simple demande. Il fouillait dans les poches où il savait qu'il pourrait trouver quelque friandise, et s'il rencontrait dans les haubans une des personnes soumises à ses visites, il l'enlaçait de telle sorte avec ses jambes, qu'elle ne pouvait\_remuer jusqu'à ce qu'il ent terminė son inspection.

Cet animal n'était pas grimacier, ni enclin au mal, comme les autres espèces de singes. En présence de personnes qui lui étaient inconnues, il restait assis, la main sur la tête, portant autour de lui des regards pensifs, et ne changeait d'attitude qu'au bout de quelques houres. Sa patience n'était pas moins grande que sa donceur, et il fallait que l'offense fût intolérable pour qu'il se décidat à se venger. Fortement attaché à ses bienfaiteurs, il venait s'asseoir tout près d'eux, leur prenait la main et la plaçait sur ses lèvres; si quelque chose l'alarmait, il se hâtajt de se mettre sous leur protection. Son ami le plus intime fut le maître d'équipage de l'Alceste, qui retournait en Angleterre sur le même navire on le jeune orang-outang était embarqué : cet homme se chargea de donner quelque éducation à son nouvel ami; il lui apprit à se servir d'une cuillère, et l'animal devint tout-à-fait le commensal de l'homme, ce qui lui procura non senlement des repas de son goût, mais encore l'avantage de consommer à la dérobée une partie du biscuit et du grog de son hôte. On vit souvent ce couple bien uni prendre leur eafé à l'entrée de la cabine du maître d'équipage, et le personnage velu qui figurait dans ce tableau, avec son air sérieux et rélléchi, était une des plus burlesques caricatures de l'espèce humaine.

Après cet ami intime, l'objet des plus tendres affections du jeune orang-outang fut le docteur Abel, qui l'amenait en Augleterre, et qui a publié son histoire, depuis son arrivée dans l'île de Java, jusqu'à sa mort après dix-neuf mois de séjour à Londres. C'est de cette biographie que nous avons tire tout ce qui concerne cet animal. Nous y remarquons encore un autre fait qui ferait honneur au caractère de cette grande espèce de singe, si l'on pouvait s'assurer que la plupart des individus qui la composent se comporteraient de la même manière en pareille circonstance. Il y avait sur le vaisseau plusieurs autres singes de petite espèce à longue queue, avec lesquels il ne se familiarisa point, quoiqu'il souffrit qu'ils vinssent gambader sur lui, lorsqu'il était conché. Il se contentait alors de saisir par la queue le pétulant sauteur, et de le placer à côté de lui, sous sa couverture; mais le petit espiègle ne restait pas long-temps dans cette position; il parvenait à s'échapper, recommençait ses bonds, se faisait reprendre et s'échappait encore. Quoique ce manége fût assez désagréable pour l'orang-outang, il n'usa jamais de ses forces pour châtier les faibles perturbateurs de son repos. Il se plaisait à jouer avec les mousses et d'autres jennes garçons qui étaient à bord, folâtrait, dansait avec eux,

les provoquait à la lutte, étc. Malgré sa douceur habituelle, il était snjet à quelques accès de violence et de désespoir, et on craignit quelquefois qu'il n'y succombât.

Il vécut assez tranquillement à Londres chez un ami des sciences auquel il fut confié; il ne fut pas necessaire d'user envers lui d'aucun moyen de contrainte. Enfin, l'influence du climat produisit son effet; il tomba malade et mourut. Ses derniers momens excitèrent la compassion et les regrets de tous ceux qui en furent témoins : l'expression de ses gestes était une tonchante et affectueuse prière lorsqu'il souffrait; et lorsqu'il fut sur le point d'expirer, ses regards, pleins de reconnaissance, furent attachés sur ses bienfaiteurs jusqu'au moment où ses yeux se fermèrent.

La gravure représente l'attitude dans laquelle l'orang-outang fut aperçu par Trelawney, anteur de l'ouvrage original comm sous le nom de Mémoires d'un cadet de famille.

De l'influence des lettres de famille. - J'ai eu, pendant ma résidence dans l'Inde, de fréquentes occasions de comparer la conduite des hommes qui avaient en le mallieur de ne recevoir aucune éducation, avec la conduite de ceux qui, ayant appris à écrire, étaient en état de correspondre avec leurs familles. Cette seule circonstance contribuait efficacement à nourrir dans de simples soldats, dans des matelots grossiers, des sentimens d'honneur et des dispositions vertuenses, tandis que ceux qui étaient dans l'impossibilité de se mettre en communication directe avec leurs amis absens, perdaient l'influence de cette surveillance mutuelle et de cette responsabilité morale opérées par la présence invisible de personnes chéries, qui sont des freins salutaires, des sources d'ordre, d'économie et de pudeur, et s'abandonnaient à une insouciance destructive de toute réserve et de tout respect pour eux-mêmes, méconnaissant tout besoin de se ménager une bonne renommée. MACKINTOSH.

#### LE TRÉSOR À LA TOUR DE LONDRES.

Les insignes royaux d'Angleterre ont été long-temps renfermés dans les bâtimens que représente la gravure de cet article; c'est là que, sous le règne de Charles II, on tenta de voler la couronne avec une singulière audace. Les circonstances de cette tentative offrent un intérêt assez puissant, et sembleraient de nature à inspirer un auteur de roman ou de drame.

A cette époque, l'homme qui montrait au public les joyaux du trésor, le globe; la courônne ét le seeptre, était un vienx serviteur de sir G. Talbot, nommé Édwards: il avait au moins quatre-vingis ans. Un jour, une dame accompagnée d'un ecclésiastique tomba évanouie pendant la courte explication qu'Edwards avait coutume de faire au public: il la fit entrer dans une chambre particulière, et lui donna des secours; quand ce malaise fut passé, la dame le remercia, et sortit avec l'ecclésiastique.

Quelques jours après, l'ecclésiastique revint, et offrit an vieil Edwards quatre paires de gants blanes de la part de la dame, qu'il appelait son épouse. Après plusieurs autres viâtes, où l'honnête gardien reçut de nouveaux témoignares de reconnaissance pour ses bous soins. l'ecclésiastique lui dit: a Vous avez une fille charmante, monsieur Edwards, et nous avons un neveu qui a deux ou trois cents livres de revenu. Si vous n'avez pas encore disposé de la main de mademoiselle Edwards, permettez-moi de lui présenter le jeune homme. Quand elle le connaîtrà, peut-être l'accepte-ra-l-elle pour epoux, et nous scrions flattes d'une alliance avec

une famille aussi honnête que la vôtre. » Edwards, attendri de cette proposition, retint à diner le prétendu ecclésiastique, et celui-ci accepta sans hésiter : il fit honneur à l'invitation, prononça les grâces avec un pieux recueillement, et ajouta une longue prière pour le roi, la reine et la famille royale. Le soir, il visita le logement de son hôte : des pistolets étaient accrochés à une muraille; il en admira le travail, et les acheta pour en faire présent, disait-il, à un jeune lord son voisin. C'était un moyen de désarmer le gardien. En sortant, il convint d'un jour de la semaine pour présenter son neveu à sa fiancée, et il demanda en même temps la permission d'amener deux amis, étrangers à Londres, et qui désiraient voir la couronne.

Au jour fixé, le vieux gardien et sa fille, parés de leurs plus beaux habits, virent arriver Blood (le faux ecclésiastique) avec trois antres personnes, dont l'une s'arrêta au bas de l'escalier. Blood dit an vieillard qui lui ouvrit la porte, que ses amis devaient quitter Londres le matin même, et il le pria de leur montrer sans retard la couronne. Edwards, éloigné de tout soupçon, les conduisit tous trois à la salle des joyanx; mais à peine eut-il fermé la porte derrière lui, selon l'usage, qu'on lui jeta sur la tête un mantean; ou lui passa dans la hooche un bâillon de hois, percé de manière à laisser la respiration libre, et on lui pressa le nez avec une pince en fer, pour qu'il n'en pût sortir aucon son. Alors Blood l'avertit qu'ils voulaient emporter la couronne, et que, s'il ne faisait point de bruit, on lui laisserait la vie. Le gardien ne fut pas intimidé par ees paroles; il s'efforca de crier, d'appeler au secours, mais on le frappa rudement, et il perdit connaissance. Tandis qu'il gisait à terre, Blood eacha la conronne sous sou manteau; un autre voleur, nommé Parrot, mit le globe dans ses chausses, et le troisième se disposait à limer le sceptre pour l'emporter plus aisément, lorsque, par un hasard extraordinaire, uu des fils du vieil Edwards, revenant de Flandres, frappa à la porte de la maison. Nos volenrs laissèrent le sceptre, et sortirent sans précipitation en saluant le jeune homme. Edwards alors se souleva, se delivra de soa baillou, et cria: « Au meurtre! à la trahison! » Sa lille s'elança dehors en répétant ce eri, et ajoutant d'instinct : « La couronne est volée!» L'alarme se répandit. Le jeune Edwards et son beau-frère, le capitaine Beckman, se mirent à la poursuite des voleurs, qui se dirigeaient vers la porte Sainte-Catherine, où des chevaux étaient preparés pour eux. A l'entrée d'un pont, un garde voulut les arrêter; Blood tira un pistolet, et le garde tomba de frayeur. Plus loin, pour détourner les soupçous de plusieurs sentinelles, il cria lui-même : « Arrétez! arrêtez les voleurs! » Leur fuite etait presque assarée , lorsque le capitaine Beckman les atteignit : il evita un coup de pistolet de Blood en se baissant, et, se précipitant sur lui, l'étreignit vigoureusement; la couronne tomba. Blood voyant qu'il n'y avait plus d'espoir d'echapper, dit avec une assurance étrange : « L'entreprise était belle , quoiqu'elle n'ait pas réussi : on peut jouer sa vie pour une couronne. » Pendant la Intte, une belle perle, un beau diamant et quelques petites pierres se detachèrent de la conronne, mais on les retrouva.

Le roi voulut que Blood et Parrot fessont interrozés en sa présence à Whitehall. Blood avec audace avoua plusieurs crimes : il avait tenté de pendre le dur d'Ormond à Tyburn, et il s'était même mis plusieurs fois en embuscade au bord de la Tamise, au-dessus de Battersea, pour tucr le roi. Au reste, il déclarait qu'il avait plusieurs centaines de complices, irrités par les persecutions religieuses, qui vengeraient sa mort, ou, au contraire, sauraient rendre d'eminens services à Sa Majeste si elle se montrait généreuse. Son discours était plein de force et d'adresse.

Après cette interrogation, Blood et ses compaznons furent reconduits à la Tour pour y être detenus rigoureusement;

mais quelque temps après, au grand étonnement du public, ils furent mis en liberté. On apprit même que Blood



(Le Trésor à la Tour de Londres.)

avait affermé, au prix annuel de 500 livres, une terre qui lui avait été donnée en Irlande, et bientôt il acquit à la cour une influence dont un grand nombre de lords surent tirer profit.

### LE MUEZZINN.

(Voyez page 8.)

Outre un grand nombre de prières et d'observances surérogatoires, les Musulmans sont, d'après le texte même du Coran, tenus de prier à cinq époques différentes de la journée. Ces prières, obligatoires, comme étant de précepte divin, sont appelées namaz: chacun de ces namaz doit être précédé de l'annonce (ezann), qui consiste en ces paroles:

Dieu est très grand! Dieu est très grand! Dieu est très gran!!
J'atteste qu'il n'y a point d'autre Dieu qu'Allah!
J'atteste qu'il n'y a point d'autre Dieu qu'Allah!
J'atteste que Mohammed est le prophète de Dieu!
J'atteste que Mohammed est le prophète de Dieu!
Venez à la prière, venez à la prière!
Venez au temple du salut, venez au temple du salut!
Dieu est grand! Dieu est grand! Il n'y a point de Dieu si ce
n'est Allah!

A la première des cinq heures canoniques, celle du matin, on ajoute après les mots: Venez au temple du salut!

La prière est préférable au sommeil. La prière est préférable au sommeil.

Nous avons dit autrefois que cet ezaun tient lieu de cloches, dont l'usage est inconnu aux Musulmans, et qu'il est proclamé par des hommes préposés à ces annonces, que l'on nomme muezzinns (hérauts) et qui excellent ordinairement par la mélodie et l'éclat de leur voix. Montés sur le haut des minarets, ils entonnent l'ezaun, tournés vers la Mecque, les yeux fermés, les deux mains ouvertes et élevées, les pouces dans les oreilles. Dans cette attitude, ils parcourent à pas lents la petite galerie (churfe) qui règne autour de chaque minaret. Le calme et le silence des villes

orientales portent au loin la voix de ces muezzinns à toutes les heures où elle s'élève, mais surtout dans l'ezann qui se fait avant l'aurore : elle acquiert alors un degré de solennité dont on peut difficilement se faire une idée; et tous les voyageurs s'accordent unanimement à reconnaître l'impression profonde qu'elle produit sur les esprits les moins religieux. Voici quelle fut l'origine de cette institution:

Comme Mahomet, lors de sa retraite à Médine, ne faisait pas tonjours ses cinq prières canoniques à la même heure, ses disciples s'assemblèrent pour délibérer sur les moyens d'annoncer au public les momens du jour et de la nuit où le prophète s'acquittait de ce devoir. Les drapeaux, les cloches, les trompettes, les feux, furent successivement proposés pour signaux, et rejetés : les drapeaux, comme ne convenant pas à la sainteté de l'objet ; les cloches , pour ne pas imiter les chrétiens; les trompettes, comme instrumens consacrés au culte des Hébreux; les feux, comme ayant trop d'analogie avec la religion des pyrolâtres. On se separa sans rien conclure; mais pendant la nuit un d'entre eux, Abd-Allah Ibn-Zéid, voit en songe un être celeste vêtu de vert : il l'interroge sur l'objet qui occupait les disciples du prophète. « Je vais vous montrer, lui dit cet esprit celeste, comment vous devez remplir ce devoir important du culte divin. » Il monte alors sur le toit de la maison, et fait l'ezann à haute voix, avec les mêmes paroles dont on s'est servi depuis. A son reveil, Abd-Allah court exposer sa vision au prophète, qui le comble de bénédictions et autorise à l'instant même un autre de ses disciples à s'acquitter, sur le toit de sa maison, de cet office auguste, sous le titre de muezzinu.



(Le Muezzinn.)

Ce premier muezzinn, nommé Bilal-Habechi, remplit ses fonctions avec beaucoup de zèle et de piété. Un jour qu'il annonçait l'ezann dans l'antichambre même du prophète, Aïché (une des femmes de Mahomet) lui ayant dit tout has derrière la porte que l'envoyé céleste reposait encore, il ajouta à la première formule ces paroles: Certes, la prière est préférable au sommeil. Le prophète, à son réveil, y applaudit, et ordonna qu'elles fussent insérées dans tous les ezauns du matin.

Le muezzion doit être en âge de majorité, doué de vertu,

de science et de doctrine, attendu que son office, qui a été exercé plusieurs fois par le prophète lui-même, est des plus nobles et des plus saints. La pureté légale est nécessaire pour qu'il puisse s'en acquitter dignement.

#### LE SPECTRE DU BROCKEN.

DESCRIPTION DU PHÉNOMÈNE DANS LE HARTZ. — LE MÊME PHÉNOMÈNE VU PAR LES ACADÉMICIENS LA CON-DAMINE ET BOUGUER AU PÉROU.

Parmi les phénomènes naturels qui s'offrent à nos regards sans exeiter notre surprise ou attirer notre attention, il s'en rencontre quelquefois qui possèdent les caractères d'une intervention surnaturelle. Les noms qu'ils ont reçus témoignent encore de la terreur qu'ils inspiraient; et, même aujourd'hui que la science les a dépouillés de leur origine merveilleuse, et a développé les causes de leur production, ees phénomènes ont conservé une partie de leur importance primitive, et sont accueillis par le savant avec autant d'intérêt que lorsqu'on les considérait comme les effets immédiats de la puissance divine.

Parmi ces phénomènes, uous signalerons aujourd'hui le spectre du Brocken.

Le Brocken est le nom de la montagne la plus élevée de la chaîne pittoresque du Hartz, dans le royaume de Hanovre. Il est élevé d'environ 5,500 pieds au-dessus du niveau de la mer, et, de son sommet, on découvre une plaine de 70 lieues d'étendue, occupant presque la vingtième partie de l'Europe, et dont la population est de plus de 5 millions d'habitans.

Dès les époques historiques les plus reculées, le Brocken a été le théâtre du merveilleux. On voit encore sur son sommet des blocs de granit, désignés sous les noms de siège et d'autel de la sorcière: une source d'eau limpide s'appelle la fontaine magique, et l'anémone du Brocken est pour le peuple la fleur de la sorcière. On peut présumer que ces dénominations doivent leur origine aux sites de la grande idole que les Saxons adoraient en secret au sommet du Brocken, lorsque le christianisme était déjà dominant dans la plaine. Comme le lieu où se célebrait ce eulte doit avoir été très fréquenté, nous ne dontons pas que le spectre, qui aujourd'hui le hante si fréquemment au lever du soleil, ne se soit montre également à ces époques reculées. Aussi, la



tradition annonce-t-elle que ce spectre avait sa part des tributs d'une idolâtre superstition.

L'une des meilleures descriptions de ce phénomène, est celle qu'en a donnée M. Hane, qui en fut témoin le 25 mai 4797. Après être monté plus de trente fois au sommet de la montagne, il ent le bonheur de contempler l'objet de sa curiosité. Le soleil se levait à environ quatre heures du matin par un temps serein; le vent chassait devant lui, à l'ouest, vers l'Achtermannshohe, des vapeurs transparentes qui n'avaient pas encore en le temps de se condenser en nuages. Vers quatre heures un quart, le voyageur aperçut, dans la direction de l'Achtermannshohe, une figure humaine de dimensions monstrueuses. Un coup de vent ayant failli emporter le chapeau de M. Hane, il y porta la main, et la figure colossale fit le même geste. M. Hane fit immédiatement un autre mouvement, en se baissant, et cette action fut reproduite par le spectre. M. Hane voulait

faire d'autres expériences, mais la figure disparut. Il resta dans la même position espérant qu'elle reparaîtrait. Elle se remontra, en effet, dans la même direction, imitant tonjours les gestes de M. Hane, qui appela alors une antre personne. Celle-ci vint le rejoindre; et tous deux s'etant placés sur le lieu même d'où M. Hane avait vu l'apparition ils dirigèrent leurs regards vers l'Achtermannshohe, mais ne virent plus rien. Peu après deux figures colossales parurent dans la même direction, reproduisirent les gestes des deux spectateurs, puis disparurent. Elles se remontrèrent peu de temps après, accompagnées d'une troisième. Tous les mouvemens faits par M. Hane et son compagnon etaient répétés par l'une ou plusieurs de ces trois ligures, mais avec des effets variés. Quelquefois les figures étaient faibles et mal déterminces; dans d'autres momens elles offraient une grande intensite et des contours nettement arrêtés. Le lecteur a devine, saus donte, à l'inspection de la gravure,

que le phénomène est produit par l'embre des observateurs projetée sur le mage. La troisième image était sans donte due à une troisième personne placee derrière quelque anfractnosité de rocher.

Des phénomènes tout-à-fait analognes aux précèdens se manifestent quelquefois dans des circonstances moins imposantes. On voit quelquefois une ombre projetée par le soleil levant on couchant, sur une masse de vapeurs blanches passant à quelque distance; mais la tête de l'ombre est presque toujours cuvironnée d'un cercle de rayons lumineux. Souvent cette figure aérienne n'est pas plus grande que nature, ses dimensions et sa distance apparentes dépendant de circonstances locales.

Lorsqu'on se baigne par un beau soleil dans une eau limpide, profonde et tranquille, l'ombre du baigneur est projetée au fond, comme elle se voit sur la terre. Mais quand l'agitation produite par le haigneur a soulevé la vase du fond, de manière à la disseminer dans la masse liquide, l'ombre n'est plus seulement une ligure plate dessinée sur le fond, mais elle présente les apparences d'un corps plus ou moins solide, formé sur les particules flottantes de la vase. La tête de cette ombre paraît également environnée d'une aureole lumineuse.

Bouguer, membre de l'Académie des Sciences de Paris, envoyé à l'équateur avec La Condamine pour mesurer un degré terrestre, fut témoin au Péron, en novembre 4744, sur le sommet du mont Pambamarca, d'un phénomène tout-à-fait semblable à celui du Brocken.

« Un mage, dans lequel nous ctions plongés, dit-il, nous laissa voir, en se dissipant, le soleil qui s'elevait et qui était très éclatant. Le mage passa de l'autre côté. Il n'était pas à trente pas, et il était encore à trop pen de distance pour avoir acquis sa teinte blanchâtre, lorsque chaeun de nous vit son ombre projetée dessus, et ne voyait que la sienne, paree que le nuage n'offrait pas une surface unie. Le peu de distance permettait de distinguer teutes les parties de l'ombre; on voyait les bras, les jambes, la tête; mais ce qui nous étonna, c'est que cette dernière partie était ornée d'une anréole formée de trois ou quatre petites couronnes concentriques d'une couleur très vive, chaeune avec les mêmes variétés que le premier arc-en-eiel, le rouge étant en dehors.

» Les intervaltes entre ces cercles étaient égaux, le dernier était plus faible; et enfin, à une grande distance, nous voyions un grand cercle blanc qui environnait le tout. C'était comme une espèce d'apothéose pour chaque spectateur; et je ne dois pas manquer d'avertir que chacun jouit tranquillement du plaisir de se voir orné de toutes ers couronnes, sans rien apercevoir de celles de ses voisins. Je me hâtai de fairc, avec les premières règles que je trouvai, un instrument podr niësurer les diamères. Je eraignais que cet admirable spectaele ne s'offrit pas souvent. J'ai en occasion d'observer depuis que ces diamètres changeaient de grandeur d'un instant à l'antre, mais en conservant toujours entre enx l'égalité des intervalles, quoique devenus plus grands ou plus petits, »

Ronguer ajoute qu'on apercevrait probablement quelquefois ce spectacle sur les tours élevées si l'on s'y trouvait dans les circonstances convenables; savoir : un brouillard peu étendu, à quelques pas de distance, et le solvil placé à l'horizon, à l'opposite.

Jeu. — Pour seconder les salutaires intentions de Charles V, le prevôt de Paris, en 1597, rendit une ordonnance dans laquelle il déclarait qu'en interrogeant les criminels, il avait découvert que la plupart des crimes vensient du jeu (ordonn, du 2 janvier 1597). Les tripots et les loteries n'existaient pas encore.

# HISTOIRE DES DEUX BARBEROUSSE.

La puissance d'Alger fut surtout redoutable aux peuples de la chretienté, depuis l'époque où cette ville avait été gouvernée par les frères Horouc et Scherreddin, plus commus sous le nom de Barberousse, à cause de la couleur de leur barbe.

Leur père était un potier de l'île de Lesbos; Horouc, l'ainé des deux, commença fort jeune le métier de corsaire; il était à peine âgé de treize ans, lorsqu'il prit deux galères du pape. Huit ans après, sa renonmée était si grande, qu'il commandait une escadre de quarante galères, montées par des Turcs et des Maures accourus au bruit de ses exploits.

Le roi de Bongie, ville située non loin d'Alger, ayant été chassé de ses États, appela Barberousse à son secours pour châtier ses ennemis et reconquérir son trône. L'audacieux corsaire, malgré de vigoureux efforts, ne put y réussir, et perdit même un bras, qui lui fut enlevé par un boulet de canon. Sa réputation alla néanmoins toujours croissant parmi les Arabes, qui lui donnèrent le titre de sultan.

Bientôt après , en 4546 , le souverain d'Alger , Selim-Eutemy, lui demanda son appui pour chasser lès Espagnols de la côte d'Afrique. Barberousse y consentit; mais arrivé à Alger , où le peuple le porta en triomphe , il lit mourir le malbeureux Selim , et s'établit à sa place. Alors , se regardant comme invincible , il lit peser sur les Arabes et les Algériens la tyrannie la plus odieuse. En vain ses sujets firent plusieurs fois des tentatives de révolte pour briser un joug insupportable; Barberousse vainquit les rebelles , agrandit même ses Etats , et put redoubler de despotisme en comblant de recompenses une milice composée de Turcs et de Manres.

La puissance toujours croissante de Barberousse ne tarda pas à donner à Charles-Quint des inquiétudes sérieuses sur l'avenir d'Oran, occupée alors par les Espagnols. L'empereur euvoya contre Barberousse dix mille Espagnols, commandés par le marquis de Gomarès, gouverneur d'Oran. Ces troupes, soutennes par les Arabes mécontens, battirent le nouveau roi d'Alger, et l'assiégèrent dans le château de Tremecen. Barberousse résista tant qu'il lui resta des munitions; mais lorsqu'elles furent épüisées; il se sauva avec ses Turcs par un souterrain qu'il avait fait creuser, emportant avec lui toutes ses richesses. Ce fut en vain que, pour arrêter les Espagnols dans leur poursuite, il fit semer derrière lui son or, son argent. et sa vaisselle; il fut atteint à huit lienes de Tremecen. Sa défense fut opiniatre; mais bientôt, accablé par le nombre, il fut massacré avec tous ses soldats. Il mourut ainsi, en 1518, à l'âge de quarante-

Cette victoire ne fit pas tomber Alger entre les mains des Espagnols. Seherreddin succèda à Horouc son frère, après avoir été reconnu comme roi et général de la mer par tous les eapitaines corsaires. On le connaît dans l'histoire sous le nom de Barberousse II. Après deux ans de règne, il se mit sons la protection de la Porte, pour éviter une révolte générale dont il était menacé dans ses Etats. Le grand-seigneur Selim I<sup>er</sup> nomma Barberousse bacha ou vice-roi d'Alger, et lui envoya deux mille janissaires. Avec un tel secours, tout plia devant sa volonté; il fit construire un nouveau môle pour former un nouveau port; trente mille esclaves ehrétiens y farent employés, et l'achevèrent en trois ans. Barberousse put alors exercer une redoutable piraterie, et se signaler par un grand nombre d'exploits. Il

ravagea les côtes d'Italie, et s'empara ensuite de Biscrte et de Tunis, au nom de Soliman II, empereur des Tures.

Charles-Quint voulut encore s'opposer aux progrès des Barbares sur la côte d'Afrique : il débarqua près de Tunis, en 1555, avec une armée d'Espagnols grossie par les contingens du pape, de Gênes, du Portugal et des chevaliers de Malte. Barberonsse alla au-devant de ses ennemis, et fut complètement battu. S'étant retiré à Tunis avec les débris de son armée, il se vit forcé de l'abandonner à la hâte, pour n'être pas massaeré par les esclaves chrétiens qui venaient de briser leurs chaînes. Il se réfugia à Biserte, où il équipa une llotte pour aller ravager de nouveau les côtes d'Italie. Plus tard il vainquit le eclèbre Doria, son vival, dans le golfe d'Ambracie, où celui-ci ctait venu le cerner avec la flotte chrétienne. Plus tard encore, il battit les chrétiens, forts de trois cents voiles, devant l'île de Candie. Enfin Barberousse fit sa dernière campagne, comme auxiliaire de François Ier, contre Charles-Quint; il rentra à Constantinople, emmenant avee lui sept mille eaptifs. Quoique âgé de soixante-dix ans, il se livra à tous les excès du plaisir, et poussa si loin l'incontinence, qu'il en mourut en 4546. Il fut enterré à l'entrée du canal de la mer Noire dans sa maison de plaisance, à quatre milles environ de Péra. On y voit encore son tombeau.

# LA SEMAINE. CALENDRIER HISTORIQUE.

- 2 Novembre 1729.— Mort d'Alexandre Menzikoff, garçon pâtissier à Moskou, puis favori et ambassadeur de Pierre-le-Grand. Il mourut en Sibérie, où il avait été exilé par un autre caprice de la fortune.
- 5 Novembre 561. Avènement de Julien à l'empire d'Orient.
- 4 Novembre 4596. Assemblée des notables à Rouen, eonvoquée par Henri IV pour remédier au désordre des finances, et obtenir des subsides.
- 4 Novembre 4686. Mort de Lefèvre d'Ormesson, un des plus illostres et plus intègres magistrats du règne de Louis XIV.
- 5 Novembre 462. Mort du pape saint Léon-le-Grand. Ce fut lui qui, en l'année 452, se presenta devant Attila, arrivé aux portes de Rome, et parvint à l'empêcher d'y entrer.
- 5 Novembre 4414. Ouverture du concile de Constance. Ce concile est célèbre, surtout pour avoir niis fin au schisme d'Occident, qui depuis 4589, divisait la chrétienté et la livrait à l'anarchie. Il déposa les trois papes rivaux, et fit nommer Othon Colonne, qui fut reconnu sous le nom de Martin V. Ce concile s'occupa aussi de la réformation de l'Egfise, et condamna Jean Hus, un des précurseurs de Luther.
- 5 Novembre 4755. Mort de Peterborough, général et ambassadeur anglais, sous le règne de la reine Anne. Il était étêlbre par sa bravoure, ses aventures et ses bizarreries.
- 5 Novembre 4757. Bataille de Rosbach. Cette hataille fut un des plus grands exploits de Frédérie II, roi de Prusse, et contribua le plus à le maintenir sur son trône, attaqué par la France, la Russie et l'Autriche.
- 6 Novembre 1656. Mort de Jean-Baptiste Morin, né à Villefranche. C'était un fameux astrologue et tireur d'horoscope du temps de Louis XIII; il fut souvent consulté par Richelieu. Il a laissé un livre intitulé: Astrologia gallica.

- 6 Novembre 4777. Mort de Bernard Jussieu, né à Lyon en 4699. Médecin et botaniste distingué, il a transmis son nom à des descendans qui l'ont surpassé.
- 7 Novembre 4704.—Mort de Jean Locke, né à Wrington, en 4652. Ses deux principaux ouvrages sont : le Traité de l'entendement humain, et le Traité de l'éducation des enfans.
- 8 Novembre 4508. Mort de Jean Duns Scot, né à Dunstan, en Ecosse, un des plus éclèbres philosophes scolastiques du moyen âge. Il était surnommé le Docteur subtil. Il fut le chef de la secte des scotistes opposée à celle des thomistes, dont saint Thomas d'Aquin était le patron. Les disputes de ces deux sectes jouèrent un grand rôle dans les écoles du moyen âge.
- 8 Novembre 1517. Mort du cardinal Ximénès. Il naquit, en 4457, dans la vieille Castille. Prélat vertueux et ministre habile, il gouverna l'Espagne sous Ferdinand et Isabelle, et pendant les premières années de Charles-Quint. Il fit à ses frais une expédition en Afrique, où il fut vainqueur. Ce grand homme avait quatre-vingt-un ans quand il mournit.

# MUSÉES DU LOUVRE.

MUSÉE DE LA SCULPTURE FRANÇAISE DES XVI°, XVII° ET XVIII° SIÈCLES.

PHILIPPE DE CHABOT, AMIRAL DE FRANCE. STATUE EN ALBATRE DE LAGNY, PAR JEAN COUSIN.

Cette statue a de longueur 4 mètre 577 millimètres, -4 pieds 10 pouces 4 lignes. Vêtu de sa cotte d'armes, qui recouvre son armure et sur laquelle sont brodées ses armoiries, ayant au con le cordon de Saint-Miehel, et tenant à la main son sifflet en signe de commandement, l'amiral est eouché, appuyé sur son casque, et semble se reposer des fatigues de sa vie; son easque et ses gantelets qui sont près de lui et n'arment plus ses mains, prouvent qu'il n'est pas mort au milieu des combats; ce que l'on indique, sur les monumens de cette époque, par le casque en tête, les mains couvertes de leurs gantelets et armées de l'epée. Cette statue, suivant Piganiol de la Force, avait d'abord été attribuée à Paul Ponce. Malgré l'armure, le corps a beaucoup de souplesse; la tête, pleine de force et de earaetère, est d'un bon travail; on y retrouve un peu du style des têtes antiques d'Hercule, et la manière simple et large dont cette figure est drapée a beaucoup de rapport avec eelle de la belle statue connue sons le nom de Phocion. La cotte d'armes est blasonnée d'armoiries. Le petit poisson à grosse tête plate se nomme chabot dans le Poiton. (Millin, Antiquités nationales, liv. 1, pag. 55.) Les ehevaliers déployaient un tel luxe dans leurs eottes d'armes, qu'on fut obligé de le restreindre : elles étaient souvent de drap d'or ou d'argent, relevées de broderies en bosse et d'armoiries, et ornées de pierres précieuses et de perles; il y en avait aussi faites de petits anneaux ou mailles d'aeier, quelquesois entremélés d'or, et qui étaient plus propres au combat. On reconnait dans la forme de la cotte d'armes celle du sagum des anciens Gaulois, eelle de la saie et du sayon des auciens chevaliers, dont les blouses peuvent donner une parfaite idée.

Le monument de Philippe de Chabot lui fot elevé, aux Gélestins, par Léonor de Chabot son fils. Philippe, fils de Jacques de Chabot et de Madeleine de Luxembourg, était très aimé de François I<sup>cr</sup>; il lui avait rendu de grands services par ses talens militaires et par sa valeur, et il fut fait prisonnier avec lui à Pavie, en 4525. Il était sur le point de faire la conquête du Piémont, lorsque les intrigues du

connétable Anne de Montmorency et du cardinal de Loraine l'arrêtèrent au milieu de ses succès. Ils parvinrent nême à le faire condamner, comme concussionnaire, à une iorte amende qu'il ne fut pas en état de payer, et pour la-

François Ier l'en fit sortir et lui rendit ses emplois. Après sa mort, son procès fut revu, l'arrêt qui le condamnait easse, et son innocence pleinement reconnue. Parmi les belles peintures en émail de Limoges qui ornaient le tomquelle on le fit languir deux ans en prison. Cependant | beau de François Ier, aux Petits-Augustins, on en voyait



(Statue de Philippe de Chahot, amiral de France, et fac-simile de sa signature.)

une de Léonard de Limoges, d'après les dessins de Janet, peintre célèbre du temps de Henri II, qui représentait Philippe de Chabot en saint Paul.

Jean Cousin est né à Souey, près Sens; selon quelques auteurs, l'année 1462 est celle de sa naissance, et l'année 1550 ou l'année 1589 celle de sa mort. Cette dernière date paraît plus juste que l'autre; en effet, le monument de Charles-Quint, mort en 1558, le mausolée de Diane de Poitiers, morte en 4567, deux ouvrages exécutés par Jean Cousin, témoignent contre la première hypothèse. Doué d'un vaste génie pour toutes les parties des beaux-arts, ce grand homme fut un des premiers, sous l'influence de François Ier, à les relever en France. Dans sa longue carrière, que l'on peut comparer à celle de Michel-Ange, il put, comme lui, diriger long-temps par ses conseils et scs exemples l'école française, dont on doit le regarder comme le fondateur. On sait très peu de choses sur sa vie; mais il est probable qu'il voyagea en Italie, et qu'il y profita des leçons de Michel-Ange. Il se pénétra si bien de son style et de sa manière, qu'au premier coup d'œil ses ouvrages, soit en peinture, soit en sculpture, paraissent être sortis de la maiu de ce grand maitre.

Grand sculpteur, peintre habile, savant anatomiste, Jean Cousin fut encore l'un de nos meilleurs peintres sur verre; il fit aussi de charmantes sculptures en ivoire. Au reste, on sait que les artistes de cette époque féconde en talens ne négligeaient aueune branche des arts : Albert Durer, Michel-Ange, Jean de Bologne, exécutèrent en bois et en ivoire les ouvrages les plus soignés, les mieux étudiés et les plus délicats. Parmi les plus beaux morceaux qui nous restent de Jean Cousin, on doit citer, en peinture, son Jugement dernier, que l'on voit au Musée royal, composition remarquable par l'énergie et la fierté du dessin Les peintures sur verre qu'il fit pour Anet, Vincennes, Sens, sont mises au premier rang. Quant à ses travaux en sculpture, outre la statue de Philippe de Chabot, les plus remarquables sont celles qu'il fit pour le tombeau de Diane de Poitiers; le beau monument qu'elle fit élever à son époux, Louis de Brézé, à Rouen, et le monument de Charles-Quint, en bronze. Il fut aussi chargé des arabesques du château d'Anet. Son saint Sébastien en ivoire, de quinze ponces de haut, que l'on voyait aux Petits-Augustins, est d'une grande beauté. Jean Cousin a laissé, sur l'anatomie et sur les proportions du corps humain des ouvrages qui sont encore estimés.

(Extrait des notices de M. le comte de Clarac.)

LES BUREAUX D'ABONNYMENT ET DE VENTI

sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins

Imprimerie de LACHEVARDIERE, rue du Colombier, nº 50.

# ANTIQUITĖS ĖGYPTIENNES.

(Second article. - Voyez page 313.) LES PYRAMIDES.



Les anciens avaient assigné aux pyramues d'Egypte le premier rang parmi les merveilles du monde à cause de l'énormité de leur masse, de la singularité de leur disposition intérieure, et de leur grande antiquité.

On compte environ quarante pyramides de diverses grandenrs sur une étendue de 16 lieues au plus, comprise entre ie village de Ghizé, à la hauteur du Caire, et la pyramide de Meydoun, la plus méridionale de toutes. Cette région,

située à l'occident du Nil et de l'Ezypte, comprend une par tie de l'ancienne province dite le Fayoum.

Les pyramides les plus remarquables sont situées à 5,000 toises sud-onest du village nomme Ghize, et à 5 lieues environ du Nil, sur une colline en pierre calcaire, qui s'et lève de 100 pieds au-dessus du niveau du fleuve. Elles sont au nombre de trois, disposées sur une même ligne, et distantes l'une de l'autre de 4 à 500 pas, dans la direction de

TOME. 1.

Pouest, Les quatre faces de chacume répondent à peu près aux quatre points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. On les a design es par les noms de leurs fondateurs; ce sont : Cheops, Cephrennes et Mycerinus.

Les deux pyramides les plus septentrionales sont les plus grandes. Celle de Cheops, mesurce avec une grande exectit de par le général Grobert, porte 728 pieds de longueur à sa base, et 448 pieds de hauteur perpendiculaire; on y compte 208 assises, ayant chacune 20 pouces 6 lignes de hauteur moyenne. Le Cephrennes a 655 pieds de base et 598 de baoteur. Le Mycerinus a 280 pieds de base apparente et 462 d'élévation.

On ignore la date de la construction de ces monumens; mais ce qu'on peut avancer sans aucun scrupale, c'est qu'ils sont de l'antiquité la plus reculée, et qu'à l'épaque ou les philosophes et les plus anciens historiens de la Grece voyageaient en Egypte, leur origine, mêlée de traditions l'abaleuses, se perdait déjà dans un temps immémorial. Parmi les historiens qui parlent de ces monumens, Hérodote, le plus aucien et qui parait avoir été le mieux informé, rapporte, entre autres circonstances, qu'on mit d'abord dix ans à construire une chaussée ou digue destinée à charrier les matériaux de e s monumens du point de leur extraction à la colline où ils devaient être cleves. De chaque côté de cette chaussée regnait un mur construit en pierres lisses et ornées d'hiéroglyplies on signes symboliques; sa longueur était de 5 stades sur 40 condées de largeur (40 oryges) et 52 d'élévation (8 oryges). Lorsqu'elle fat achevée, on aplanit au ciseau la colline sur laquelle devait s'elever la pyramide; on creusa les canaux et les sonterrains, travail qui dura encore dix annees, et ce ne fut qu'ensuite que l'on bâtit la pyramide à laquelle, selon Diodore de Sicile, cent mille hommes furent occupés pendant vingt ans.

Les pierres destinées à ces constructions étaient tirées des carrières de la mostagne orientale située sur la rive opposée du lleuve, du gôté de l'Arabie. La plupart de ces blocs avaient jusqu'à 50 pieds de longueur.

Après avoir élevé les pyramides par assises de pierres placées les mues au-dessus des autres, et formant jusqu'an sommet autant de degres successifs, comme les marches d'un escalier, on revétit, en commençant par le haut, les faces extérieures de ces monumens avec des pierres taillées en forme de prisme triangulaire, et rapprochées de manière à former dans leur ensemble une surface unie. La seconde pyramide dite le Cephrennes, est la seule qui ait conservé vers la pointe une partie de son revêtement.

On s'est livré, à l'occasion de ces édifices, à une foule de conjectures plus ou moins étranges. Les uns en ont fait des observatoires, sans songer que leur revêtement exterieur n'eut pas permis de les gravir, et que la reunion de plusieurs édifices semblables sur une espace de peu d'étendue détruisait cette assertion, lorsque d'ailleurs des montagnes plus élevées, situées non loin de là, devaient mieux convenir à cet usage. D'autres en ont fait les greniers d'abondance de Joseph: d'antres enfin, le symbole de certaines croyances mystiques, et le centre des initiations et de diverses cérémonies mystérieuses. L'opinion des savans, d'accord avec le temoignage des historiens et l'examen des monumens, reconnaît aujourd'hui qu'ils étaient destinés à servir de tombeaux; l'idee d'elever des tas de pierres sur la tombe des morts semble en effet naturelle à tous les peuples dans leur ctat d'enfance; on retrouve des tumuli du même genre dans l'Inde, dans la France, en Angleterre et en Irlande; il en est, même dans cette dernière contrée, qui ont jusqu'à 150 pieds de bauteur.

Chez les Egyptiens, le faste des tombeaux était pour ainsi dire consacré par la religion, comme la pratique d'embaumer les morts. Ce qui, du reste, devait lever tous les doutes

à l'egard de la destination des pyramides, c'est l'existence d'un sarcophage ou cuve en granit qui se tronve dans la grande salle du Chéops, et qui avait été destinée à renfermer la momie du roi.

Quelques pyramides sont ouvertes, d'autres sont encore fermees, d'autres tombent en raines.

L'intérieur de celles qui sont ouvertes renferment différentes chambres et galeries.

La pyramide de Chéops a été, entre toutes, le principal objet des recherches des savans et des voyageurs. On y pénetre par une onverture etroite, placce à 48 pieds au-dessus du sol, et qui conduit successivement à cinq cananx differens , avant tous , à l'exception du quatrième , 5 pieds 4 pouces en carré. Ces conloirs condaisent dans la même direction du nord au sud, et par un double embranchement, a deax chambres, dont la plus grande, dite chambre du roi. ct qui contient le sarcophage, se trouve à peu près vers le milien de la pyramide, perpendiculairement à son sommet, au-dessus de la seconde chambre, et à 160 pieds du sol. Plus récemment, une troisième pièce, située au-dessus des denx premières, a été déconverte, avec de nouveaux couloirs, par un Italien, nommé Caviglia, et il n'est pas impossible que cette pyramide renferme d'autres chambres et d'autres galeries qu'on n'a pas encore trouvées.

On rencontre dans le couloir horizontal, aboutissant à la chambre de la reine, et au niveau du sol, une excavation en forme de puits ou cheminée, dont la profondeur comme est de 180 pieds environ; il fait quelques sinuosités, et pénètre obliquement dans le rocher qui sert de hase au monument; les pierres et les gravas qu'on y a jetés ne permettraient d'aller plus loin qu'au moyen de déblaiemens considérables.

On a lieu de soupçonner, d'après des recherches et des découvertes plus récentes, que ce puits aboutissait par diverses ramifications à d'antres chambres inconnues, et s'étendait même au dehors de l'édifiée jusqu'au sphinx, dont nous parlerons plus bas.

On a recomm également que la plupart des canaux de cette pyramide avaient été bouchés et remplis avec des pierres qu'on y a fait glisser après que tout l'ouvrage ent été achevé, alin de rebuter ceux qui auraient entrepris de les ouvrir.

L'intérieur de ce monument est d'autant plus pénible à visiter, qu'independamment de la chaleur étouffante qu'on y éprouve, et de l'odeur infecte causée par les chauves-souris qui y menrent et s'y décomposent depuis tant de siècles, le peu d'élévation donnée aux conduits oblige les curieux, tantôt à se tenir courbés, tantôt à escalader des parois verticales ou de simples cavités taillées au marteau servent d'échelons; tantôt à gravir des pentes rapides sur une pierre dont le poli, malgré les rainures transversales pratiquées de distance en distance, expose à des chutes qui ne sont pas sans danger; on est obligé, en outre, de tenir à la main une bougie, dont chacun doit être muni dans cet obseur dédale.

En suivant l'angle extérieur nord-est, où la dégradation causée par la vétusté et le marteau des explorateurs ont ménagé une montee facile, on parvient au sommet de la pyramide. Aux deux tiers de l'élévation totale du monument se trouve une exeavation qui sert de reposoir à ceux qui font cette ascension; on y reconnaît une chambre carrée qui paraît avoir toujours existé, et par laquelle on avait tenté de pénétrer dans l'édifice avant que son ouverture actuelle ne fût connue; les arrachemens et dégradations qu'elle a éprouvés attestent ces pénibles efforts.

Le sommet de la pyramide présente une plate-forme irrégulière de 18 pieds carres, due à la destruction des trois ou quatre assises qui formaient sa pointe, et l'on jouit sur cette élévation du spectaele le plus imposant et le plus admirable.

A l'Occident, la vue se perd dans l'immensité du désert; tandis que vers l'Orient, la vallée fertile du Nil offre aux regards le contraste d'une riante végétation; les hommes, vus de ce point et comparés à l'énormité de ces constructions, semblent ramper à leurs pieds comme des insectes.

(Cet artiele sera continué.)

#### NOVEMBRE.

Ce mois a reçu son nom de la place qu'il occupait dans l'année de Romains, il était le neuvième; il n'est plus que le ouzième, depuis l'epoque de la-réforme du calendrier romain par Numa. Les Egyptiens, au mois d'Athyr, qui répond au mois de novembre, célébraient pendant quatre jours, après le 47 de ce mois, une fête lugubre en l'honneur du deuil de la déesse Isis, affligée de la perte d'Osiris son frère, que son mari Typhon avait tué. Cette fête s'appelait la recherche d'Osiris.

Les Romains célèbraient, le 5 du mois, les Neptunales en l'honneur de Neptune. En ce jour, on faisait aussi le festin de Jupiter, et on appelait cette fête Lectisternium, parce qu'on dressait des lits dans les temples des Dieux pour y faire des festins.

. Le 15 novembre, on représentait les Jeux plébéiens dans le Cirque, pendant trois jours.

Depuis le 21 jusqu'au 24, on célébrait les Brumales, ou les fêtes des jours d'hiver. Le 27 on faisait des sacrifices mortuaires aux manes des Gaulois et des Grecs que l'on avait enterrés vifs, à Rome, dans le Marché aux Bœufs.

# GALILÉE (GALILEO GALILEI.)

L'Halie s'honore d'avoir produit Galilée, et l'Augleterre s'enorgueillit d'ayoir donné Newton au monde savant ; c'est ainsi que le mérite de denx hommes de génie, dont les travaux appartiement à tout l'univers, se trouve soumis aux évaluations de l'amour - propre national. Hors de l'Angleterre et de l'Italie on ne comparera Galilée et Newton que pour examiner jusqu'à quel point le premier fut nécessaire au second; comment il prépara la voie, aplanit les obstacles. montra le but et traça la route. On reconnaitra que l'Italien, livré spécialement aux recherches physiques et aux observations astronomiques, se contenta d'appliquer les mathématiques telles qu'elles étaient de son temps, sans les enrichir de methodes nouvelles; mais quoiqu'il ait été plus plivsicien et astronome que geomètre, au lieu que Newton fut Fun et l'autre avec une egale distinction, on reconnaîtra que l'Italien et l'Anglais furent également philosophes. Galilée est incontestablement le createur de la philosophie expérimentale; et pour l'introduire à l'époque et dans le pays où il véent, il fallait du conrage, de l'habiteté, un ensemble de facultés qui ne sont pas tonjours associales au génie. Il cut à combattre l'autorité d'Aristote, qui dominait exclusivement dans toutes les écoles; les projugés se sonlevèrent contre lui, et alarmèrent la foi religieuse. Pour qu'un homme seul parvint à faire admettre quelques vérites universellement reponssées, il fallait qu'il cht l'art de trouver des appuis, des protecteurs; qu'il sút les employer à propos, sans compromettre leur credit; qa'ıl fût un écrivain seduisant ; qu'il joignit aux qualites du savant et de l'homme de lettres toutes celles de l'homme de bonne societe. Tel fat en effet Galilee, plus remarquable pent-être sous ce rapport qu'aucun antre promoteur des seiences, soit dans l'antiquité, soit parmi les modernes. Il cultiva la musique, le

dessin, la peinturé même, et dans ees deux arts il fat plus qu'un simple amateur. Doné d'une mémoire très étendue, il était parfaitement au courant de la littérature de son temps. Outre la sugacite qui obligait ses experiences, il les faisait avec une adresse qui ajoutait encore à la satisfaction des spectateurs. Dans les relations sociales comme dans les affaires sérieuses, il possédait au plus haut degré le sentiment des convenances, le tact de l'à-propos, et tous ces moyens de succès fin ent constanancest employes au profit de la vérité.

Galilée nagnit en 4564: son père (Vincent C. T. i) stait un gentilbomme florentin etabli à Pise, savant mo icien, assez instruit en mathematiques. Dès l'âge le plus tendre on put augurer que Calileo ne serait pas un homme vulgaire : il reussit dans les é ndes variées qu'il entreurit , ce qui ne l'empéchait point de faire des essais de macaines. d'imiter celles qu'il vovait, q'y ajouter des combinaisons nouvelles. Son père voulait en faire un medecin, et redomait avec raison l'attrait qu'ont les sciences mathématiques pour les esprits tels que celoi de sen fils; tontefois il ne put em écher qu'une partie du temps destiné à Galien ne fût détournee au prolit d'Euclide. Enlier le jeune homme obtint la permission de se livrer sans réserve à ses etn les de ; rédifection, et la medecine fut abandonnée, En 1399, Galilee devint professeur de mathematiques à l'université de Pise; mais il ne jouit ni paisiblement ni long temps de cette vie de travail utile qu'un tel emploi semblait lui garantir. Il avait déjà fait assez de découvert s pour s'être attiré de nombreux ennemis parmi ce ex qui reposssaient toute innovation dans l'enseignement : il avaic fait commitre la loi d'accéleration du monvement des corps qui tonsbent. l'égalité de la vitesse imprimée par la pesant de à tontes les substances materielles, et plusieurs ancres verites physiques dont Aristote n'a point parlé. Les atraques con rele profes enr deviurent si violentes, qu'il fut force de quieter Pise et de se refugier à Florence, on son père resulut alors. Des protecteurs généreux viment à son seconts; les travaux scientifiques ne furent point releutis, et beatôt Galile occupa une autre chaire de mathématiques à l'aniversite de Padone. Là, sons la protection des lois de Vellis , Galilée pat philosopher avec plus de securité. Pour acquitter sa dette envers ses protecteurs et le gouvernement qui l'employait, il inventa et lit construire des machines nonvelles, composa plusieurs traités, imagina le compas de proportion, qu'il noumea compas militaire porce qu'il . esignait particulièrement aux ingénieurs, pour les quels il avait anssi redizé un Traité de fortification.

Sous les gonvernemens venitiens, les commissions de . r fessenr, ainsi que les antres emplois, n'etaient que temporaires; des que le temps de la commission de Galales Lit expiré, le senat la renouvela avec une augmentati a de traitement. Cette nouvelle marque de condiance fet, ayec, comme la première, en deconvertes d'une brute impor ance et en produe ions de g nie. Cette epoque fat pour le molesseur la plus éclarante et la plus heureuse de sa vie : il inventa le telescope et e i fit le premier usage; les i henoménes cele les farent réveles, il fallut un ouvreze period pre special pour les annoucer; Galilee le publia sous la title Courrier shieral (Nuctius sidercus). Les satellies de J. piter, l'anneau de Saturne, la ventable figure des planètes et leur mouvement de rotation as tour de leur axe, le mouvement de rotation du soleil, deduit des apparencis et du retour periodique de ses taches, e.e.; tant de merveoles, annoncees coup's a coup, frapperent d'étoonement les canemis du professeur; ils eurent besoin de concertrer leurs forces, et de exercher des moyens d'attaque plus efficaces que ceux qu'ils avaient employes jusqu'alors. Au milieu de ces occupations, qui absorbaient le temps et l'attention de Galilee, le temps de sa commission expara; mais cette fois

le sénat de Venise ne se borna pas à la renouveler ; elle fut etendue jusqu'à la fin de la vie de l'homme qui s'en aequittait si dignement, et son traitement fut triplé. Certes, le gouvernement vénitien se montrait digne aussi de présider aux destinces d'un tel homme. Malheureusement pour les sciences, le grand-duc de Toscane l'appela au nom du pays natal; Galilée fut entraîné, et quitta la sécurité de Padoue pour aller s'exposer aux tracasseries d'une cour et aux atteintes du pouvoir ecclésiastique. Il n'avait pas encore atteint l'âge de cinquante ans, sa forte constitution physique lui promettait une longue carrière; mais dès qu'il fut arrivé à Florence, on peut dire que les sciences l'avaient perdu. Tont le reste de sa carrière (vingt-huit ans, et quelles années que celles d'un homme de génie!) tout ce temps d'un prix inestimable fut dévoré par une polémique stérile, par des persecutions que les protecteurs les plus puissans ne purent détourner. Amené à Rome peu de temps après sa sortie de Padoue, il fallut que le philosophe abjurât devant le pape toute eroyance aux vérités de l'observation et de l'experience, et que son désaven fût inséré dans tous ses écrits; la correspondance avec les savans de l'Allemagne lui fut Interdite. Mais la vérité ne perdit rien de son ascendant sur l'âme de Galilée. Observé de trop près pour qu'il pût ajouter de nouvelles decouvertes à celles qu'on lui reprochait d'avoir rendues publiques, il se mit à revoir ses ouvrages, à les perfectionner, à étayer de preuves encore plus convaincantes le système astronomique de Copernie, etc. C'était provoquer l'inquisition; elle l'atteignit à la fin. En 1654, Galilee, alors septuagénaire et infirme, fut amené pour la seconde fois à Rome, et condamné definitivement à une détention illimitee; tout ce que ses protecteurs purent obtenir, ee fut d'adoneir sa eaptivité. Mais sa santé était gravement altérée, et à l'âge de soixante-quatorze ans il perdit la vue. Malgré le dépérissement de ses organes matériels, son esprit ne perdait rien de sa vigueur ni de ses charmes.



Le 9 janvier 1642, une fièvre lente termina sa vie et ses souffrances. Florence lui a décerné un mansolée. Au commencement du XIX° siècle, les œuvres de Galilée étaient encore à l'index, quoique ses doctrines fussent généralement admises et hautement professées dans des ouvrages que les bibliothéeaires du Vatican mettaient sans difficulté entre les mains des lecteurs.

Galilée peut être mis au nombre des hommes que la nature avait ornés de ses dons les plus précieux. La liste de ses ouvrages est moins longue qu'on ne le supposerait d'après tout ce qu'il a fait; aujourd'hui ils ne sont plus consultés que pour l'histoire des sciences; toutes les vérités utiles qu'ils renferment ont passé dans la circulation, et on en prolite comme de la lumière du jour, sans s'occuper de la source d'où elle emane.

#### BAIE DE CANCALE.

MARÉES. - SABLES MOUVANS. - MONT SAINT - MICHEL



(Mont Saint-Michel.)

Un des points les plus intéressans du littoral de la France est la baie de Cancale, située à la limite des départemens de la Manche et d'Ille-et-Vilaine. L'historien, l'antiquaire, le naturaliste, y trouvent le sujet de nombreuses études; le commerçant y recueille de grandes richesses; la mer y présente des phénomènes pent-être plus variés qu'en auenn autre point de notre territoire maritime, et l'amateur des bonnes huitres n'en prononce le nom qu'avec respect.

Granville est au nord de la baie, et Saint-Malo à l'ouest; le fond n'est qu'une vaste plaine de sables comprenant environ dix lieues carrées de superficie, qui chaque jour sont deux fois couvertes par la mer, et deux fois par elle abandonnées. C'est dans cette espèce d'entonnoir, dont le mont Saint-Michel occupe l'extrémité, que les phénomènes du du flux et rellux sont les plus curieux et les plus imposans. La disposition particulière des côtes, celle des bancs, des plateaux de roches et des îles nombreuses qui s'étendent dans le nord jusqu'à la pointe de la Hague, exercent sur la grandeur des marées une telle influence, que les eaux s'y élèvent à une hauteur plus que double de celle des autres points de la France. Tandis que la mer ne monte guère qu'à 21 pieds à Cherbourg et à 24 pieds dans le port de Brest, elle atteint à Granville jusqu'à 45 pieds. Qu'on se figure cette énorme masse d'eau, au moment où le flot arrive, s'clançant dans le fond de la baie, vers le mont Saint-Michel, qui, au moment de la mer basse; en est éloigné de deux lieues, et qui bientôt n'est plus qu'une ile entourée de toutes parts de vagues agitées. La rapidité de la mer est telle, dans les grandes marées d'équinoxe, que le cheval le plus agile serait bientôt dépassé sur ce terrain sablonneux et mouvant. Heureusement, les heures exactes de la marée étant bien commes d'avance, on peut, sans craindre d'être envahi, aller explorer les plages qu'elle laisse à découvert. Bon nombre de gens n'y font faute, et on voit les femmes et les enfans cherchant des ehevrettes et des coquillages, tandis que les hommes, mums de filets, entrent dans l'eau jusqu'à mi-corps, suivent la mer pendant qu'elle se retire, et capturent des soles et d'autres poissons.

Le retour de la mer n'est pas le seul danger que les im-

prudens aient à redouter : ils en rencontrent un plus imminent dans la mobilité des sables fins et légers qui constituent cette grève.

Tous ceux de nos lecteurs qui ont lu les OEuvres de Walter



(Mont Saint-Michel, vue prise du côté de l'est.)

Seott, et qui connaissent la Fiancée de Lammermoor, se rappellent sans doute avec quelle émotion inquiète ils ont suivi le sire de Ravensten dirigeant sa course vers les sables mouvans; sans doute ils ont aussi partagé la douteur du hon Caleb, lorsque, cheval et cavalier, tout disparut dans le sein de cette plage, trop fluide pour supporter les pas de l'homme. De mème, au milieu des grèves qui environnent le mont Saint-Miehel, sont disseminées des fondrières daugereuses qui ont reçu dans le pays le nom de lises; le curieux doit se faire accompagner par des guides habiles, car un vil peu exercé ne sait point reconnaître le sol ferme et solide de celui qui engloutit tout ce qui vient à peser sur sa surface.

On assure que, vers la fin du siècle dernier, un bâtiment échoué sur cette grève s'est enfoncé si profondément, que tout a disparu, jusqu'an sommet des mâts, et qu'en 1780, le propriétaire de ce bâtiment ayant fait tailler en cône une pierre du poids de 500 livres, et l'ayant fait poser la pointe en bas sur le sable, elle s'enterra si bien dans l'espace d'une nuit, qu'on ne put même retrouver le bont d'une corde de 40 pièds qu'on y avait attachée.

Ces lises se rencontrent plus particulièrement au voisinage des ruisseaux qui traversent cette vaste grève; on peut en former artificiellement en pictinant pendant quelque temps sur le sable, qui se transforme alors en une espece de bouiffie gelatineuse; si l'oa restait immobile pendant quelques minutes à la même pluce, on y enfoncerait. Dans le cas où l'on se trouverait engage sur une de ses lises, il faudrait la traverser avec le plus de rapidite possible, evitant de sui-

vre les p s de ceux qui auraient précèdé; si néanmoins on se sentait engouffré, le meilleur procède pour se dezager consisterait à s'etendre sur le sol et à se rouler jusqu'à ce qu'on s'en soit cloigné. Lorsque, malgré tontes les precautions, une charrette, un attelage on des voyageurs se sont enlisés, on étend autour de la jise de la paille, des planches; i'on piétine dessus avec ardeur, et il arrive quelquefois que l'on purvient à degager ainsi les corps engloutis.

C'est au fond de ces vastes grèves qu'est situé, comme nous l'avons déjà dit, le mont Saint-Michel, dont tous les journaux quotidiers ont décrit, il y a peu de temps, les details interieurs. Une masse granitique s'elance à 180 pieds, et sert de base à un developpement prodigieux d'edifices : longues murailles, tours clevees, modestes maisons, château-fort, monastère gothique, clocher, toutes ces constructions, cehelonnées, atteignent une telle hauteur, que, du niveau de la plage au sommet du clocher, l'œil ctonne mesure 400 pieds.

Sous l'ancienne monarchie, c'etait au mont Saint-Michel que l'on renfermait les grands coupables de lèse-majeste ou de sacrdege. Il existait dans l'interieur une cage de fer qui acquit une triste eclebrite, et dans laquelle les prisonniers étaient exposes au plus horribles souffrances; plus tard cette cage fut remplacce par une cage en bois, formee d'enormes so'ives ; lacces à trois pouces les unes des autres.

A l'epoque de la revolution, sons la terreur, on enferma dans ce cloitre trois cents prêtres qui n'avaient pu être deportes à cause de leur vieillesse on de leurs infirmites. L'abbaye, l'église et le château-fort servent eneore aujourd'hui de maison centrate de réclusion. Des ateliers ont été établis dans l'interieur pour les nombrenx prisonniers qui y sont envoyés des différentes parties de la France. On y trouve maintenant tout à la fois les prisonniers politiques et les prisonniers pour delits et crimes ordinaires.

La fondation des ateliers remonte à 1802. Les deux tiers du produit du travail appartiennent aux détenus.

Un témoin oculaire a donné la description des édifices situés sur le rocher, tels qu'on les voit aujourd'hui. On arrive sur le plateau du mont Saint-Michel par une première porte d'entrée, ou l'on remarque deux vieilles picces de canon prises sur les Anglais, lors du siège que le Mont sontint en 1425. Cette porte s'onvre sur une conr on se voit un corpsde-garde. Après avoir franchi encore deux antres portes, on traverse une rue dans laquelle sont etablies quelques auberges. Sur les remparts plusieurs escaliers conduisent à la porte du château même, flanqué de deux tourelles constraites en pierres de granit. Au milieu du veritable labyrinthe de pierres où l'on pénetre, on remarque les souterrains, les caves, les magasins à pondre et à boulets; l'immense voûte ou l'on a placé la machine au moven de laquelle on hisse les provisions le long d'une muraille de 70 pieds de han car; les oubliettes, affreux cachots nommés les in pace; la voûte aux trappes sur les oubliettes, et les va-tes souterrains de Montgomery et du Refectoire, qui règnent dans une longueur de 200 pieds sur 18 d'élévation.

Le monastère, qui couronne le sommet, fut foudé en 708, et reconstruit entièrement en 1022.

On remarque l'église, qui est d'une rare heauté, et les piliers sonterrains qui en supportent une partie; la longueur de l'église est de 170 pieds, son elévation sons voûte est de 68, et sa plus grande largeur est de 150. Dans cette église ou moutre surtout la chapelle Saint-Sauveur, où étaient renfermes les reliques, le tresor, le grand tableau de saint Michel, sa statue converte de feuilles d'or, et, en face de l'antel, le vaste ceusson contenant le nom et les armoiries des braves qui, en 1425, repoussèrent les Anglais.

L'abbaye fut pendant long-temps le rendez-vous religieux d'un pèlerinage très zelé. Louis XI y institua, en 1469, l'ordre de Saint-Michel.

Au commencement du xv° siècle, les livres d'église manuscrits étaient des choses rares et de grand prix : aussi un historien remarque-t-il qu'en 1406 un prêtre, nommé Henri Beda, ayant fait don à l'église de Saint-Jacques-la-Boucherie de son bréviaire manuscrit, laissa en même temps à Guillanme l'Exale, marguillier de ladite église, quarante sols parisis de rente, à la charge par lui de faire construire une cage pour y placer le bréviaire. Les personnes pieuses et savantes de l'epoque venaient y lire leurs prières, mais ne pouvaient l'emporter, parce qu'il était attaché à une chaîne scellée dans le mur.

Les aiguillettes de la cavalerie. — Le due d'Albe, pour se venuer de l'abandon d'un corps considerable de Belzes, doma ordre que tout individu de ce corps, de quelque grade qu'il fût, serait pendu. Ces braves, poir toute regonse, firent dure au due qu'a l'avenir, alin de faciliter l'exicution, qu'ils porteraient au cou une corde et un clou. Ces troupes s'etant distinguees, la corde devint une marque d'nonneur, et bientôt fut remplaces par des aiguillettes.

# HYMNE DE SAADY, POÈTE PERSAN.

Qui pourrait compter les perfections de Dien? quel est celui qui lui a rendu des actions de grâces suffisantes pour un seul de ses innombrables bienfairs?

Il a deployé la vaste tenture de l'univers, et il y a semé les conleurs les plus variées et les plus séduisantes.

La terre, la mer et les forêts, le soleil, la lune et les étoiles, sont les œuvres de sa puissance créatrice.

Son infinie bonté embrasse le monde d'une extrémité à l'autre, et la voite des cienx s'affaisse sous le poids de ses bienfaits.

Sur un hois tendre et fragile il fait naître des fruits savonreux; il remplit de suere l'intérieur d'un roseau, et d'une gontte d'eau il forme la perle éblonissante.

Il a placé, comme d'énormes elons, les montagnes sur la terre, afin qu'elle demeurât affermie au-dessus de l'Océan.

Par la donce influence des rayons du soleil, il a changé des champs stériles en vergers et en jardins de tulipes et de roses.

Du sein des nuages il fait descendre des pluies abondantes qui rafraichissent les plantes altérées , et au printemps il revêt les branches qui étaient nues d'une robe éclatante de verdure et de lleurs.

Quel est le bienfait dont l'homme ait jamais dignement témoigne sa reconnaissance? Celui qui relléchit aux actions de grâces qu'il doit rendre au Très-Haut reste interdit et confondu.

Il est prodigue de ses dons; mais le plus grand, le plus ineff.dhe est d'avoir gravé dans notre cœur l'espérance d'une vie future et bienheureuse.

O faible mortel, incline ta tête de l'humilité sur le seuil de l'adoration! Souviens-toi que l'orgueil a précipité Eblis dans le sejour de la houte et du désespoir.

Evite le mal, car le maître des cieux n'admet dans les demoures bienheureuses que l'homme qui fuit l'iniquité.

Celni qui n'a point supporté de fatigue ne trouvera point de trésor; celni-là seul recevra une récompense, qui aura travaillé avec courage.

Insensé! tu n'as point fait de bonnes œuvres, et tu espères avoir part aux faveurs du Dien très haut; tu n'as point semé, et tu prétends recueillir une moisson abondante!

Le monde, que le grand prophète nomme le pont qui mène à l'autre vie, n'est point le lieu où nous devons fixer notre demeure : passons done rapidement.

Le jardin des suprêmes délices est le séjour éternel de l'homme; cette terre n'est qu'une route : marchons donc sans nous arrêter.

\* Que reste-t-il de tons ces ossemens entassés par les mains de la mort? Ils ont été tellement broyés dans le mortier des siècles, qu'ils ne sont plus qu'une vaine poussière.

#### LA SEMAINE.

## CALENDRIER HISTORIQUE.

6 Novembre 1982. — Assemblée du clergé de France, qui decrete les quatre propositions qui constituent l'Église gallienne. Voici la substance de ces quatre propositions : 4º Dieu d'a donné à Pierre et à ses successeurs aucune puissance directe m indirecte sur les choses temporelles:

2º l'Église gallicane approuve le concile de Constance, qui déclare les conciles généraux supérieurs au pape dans le spirituel; 5º les règles, les usages, les pratiques reçues dans le royaume et dans l'Église gallicane, doivent demeurer inébraulables; 4º les décisions du pape en matière de foi ne sont sures qu'après que l'Église les a acceptées.

9 Novembre 1799. — Journée du 48 brumaire. Le conseil des cinq-cents est dissous par la force armée du général Bonaparte. La constitution de l'an III est détruite. Le Directoire est renversé; le Consulat lui succède. C'est l'arrivee de Bonaparte au pouvoir.

- 40 Novembre 570. Naissance de Mahoinct.
- 40 Novembre 1483. Naissance de Luther.
- 40 Novembre 4657. Christine, reine de Suède, fait assassiner, à Fontainebleau, son grand-ecuyer Monaldeschi.
- 40 Novembre 4667. Première représentation d'Andromaque, tragédie de Racine.
- 41 Novembre 742. Bataille de Xérès. C'est un des plus célèbres évènemens de l'histoire du moyen âge. Cette bataille fit cesser la domination des Visigoths et du catholicisme dans l'Espagne, qui devint la conquête des Maures. La bataille fut gagnée par Tarif, lieutenant de Muzza, gouverneur d'Afrique, au nom du calife Almanzor. Le 10i Rodrigue fut tué. Cette bataille fait le fond de beaucoup de légendes espagnoles.
- 12 Novembre 1457. Entrée de Charles VII à Paris, après avoir chassé les Anglais du sol de France.
- 43 Novembre 867. Mort de Nicolas I<sup>cr</sup>, dit le Grand. Ce pape, célèbre par son zèle et sa charité, l'est surtout par l'excommunication qu'il lança contre Photius, patriarche de Constantinople, et qui fut l'origine du schisme qui subsiste encore entre l'Eglise grecque et l'Eglise latine.
- 43 Novembre 1745. Entrée de Louis XV dans Paris, après la bataille de Fontenoy.
- 44 Novembre 565. Mort de l'empereur Justinien Ier. C'est lui qui réunit en corps toutes les lois romaines, qui lit composer le Digeste et les Institutes. Sous son règne, Bélisaire remporta de grandes victoires contre les Perses et les Vandales en Afrique, et mournt dans l'exil. Justinien a fait bâtir à Constantinople Sainte-Sophie, convertie en mosquée par les mahamétans.
- 44 Novembre 4716. Mort de Leibnitz. Il était né à Leipsick en 4646. Il cultiva la poésie, l'éloquence, l'histoire, la jurisprudence, le droit public, la théologie, la philosophie, les mathématiques : ce vaste génie fut le savant le plus universel de l'Europe.
- 45 Novembre 4515. Combat de Morgarten, célèbre par la victoire des Suisses sur les Autrichiens, dont ils avaient seconé le jong.
- 45 Novembre 4787. Mort de Christophe Gluck, un des plus célèbres compositeurs allemands, anteur des opéras d'Orphée, d'Iphigénie en Aulide, d'Iphigénie en Tauride, d'Alceste, d'Armide. La représentation de ses opéras en France lit naître la fameuse querelle des gluckistes et des piccinistes.

Quiconque sait lire, sait le plus difficile de tous les arts.

Duclos.

Moyens de tracer un angle droit et de faire une équerre sans instrumens. — Si on prend dans la série des carrés des nombres, les carrès impairs, et si on les partage en deux parties qui ne différent que d'une unité, ces deux parties et la racine du carré seront les trois côtés d'un triangle rectangle. Ainsi, par exemple, 9 (carré de 5) etant partagé en 4 et  ${\bf 5}$ , les nombres  ${\bf 5}$ ,  ${\bf 4}$  et  ${\bf 5}$ , donnent les longueurs des trois côtés d'un triangle qui forme une équerre. Le nombre 49 (carré de 7) partagé de même en 24 et 25, donne, avec la racine 7, les trois côtes d'une autre equerre. On parvient, par une analyse assez compliquée, à beaucoup d'autres systèmes de nombre, qui sont les trois côtes d'une equerre; tels sont les trois nombres 8, 15, 17; ou ceux-ci : 12, 55, 57. Si on vent une équerre dont les deux côtés de l'angle droit soient à peu près egaux, qu'on prenne les nombres 20, 21, 29, ou mieux encore, cenx-ci: 419, 120, 169.

#### NIDS DES GROS-BECS

DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

Les gros-becs du sud de l'Afrique sont un peu plus petits que ceux de l'Europe, et leur plumage est sans celat; mais leurs habitudes sociales, la prevoyance qu'ils manifestent dans la construction de leurs nids, la singuliere disposition de ces demeures, le mélange de travaux executes en commun, et d'entreprises particulières à chaque membré de l'association, ces faits extraordinaires interessent encore plus que la beauté de la forme et les couleurs brillantes de quelques antres oiseaux de la même contrée. Ce que nous allons dire est extrait des voyages de Vaillant en Afrique; nous voudrions pouvoir appuyer son récit de témoignages plus dignes de foi : malheureusement , depuis que ce voyageur a publié ses narrations, aucun autre témoin oculaire ne l'a ni contredit ni appayé. Les Anglais, maitres actuels de la vaste colonie du cap de Bonne-Espérance, devraient exploiter toutes les richesses qu'elle renferme pour l'histoire naturelle; mais l'entreprise est immense, et ne pent être terminée avec succès qu'à l'aide des établissemens de culture qui fixeront partont des observateurs. Le voyageur qui ne voit qu'une seule fois pent se tromper, omettre des circonstances essentielles, ne donner que des descriptions imparfaites : le colon a le temps de bien observer ce qui se passe autour de sa demeure; il sait mieux voir que le naturaliste même ce qu'il lui importe de bien connaître ; c'est de lui qu'on peut attendre les notions les plus exactes sur les mœurs des animaux. Ce que Vaillant raconte des gros-bees du cap est si extraordinaire, qu'on sent le besoin de le vécilier, d'examiner scrupuleusement tontes ces merveilles : les voici telles qu'il nous les a décrites.

Plusieurs centaines de ces oiseaux se rémuissent pour construire en commun, sur un arbre, une sorte de toiture tissue avec de grandes herbes, et tellement serice, qu'elle est impénétrable à la pluie. Il paraît que la forme de cet ab. i dépend de la situation des branches qui le supportent. Lessque ce travail est termine, l'espace est distribué pour y placer des nids attachés à la surface inforience du toit ; et il faut qu'un instinct particulier dirige les constructeurs de ces nids, car ils sont tous de même grandear, tous contigus I'un à l'autre. Ces habitations privées son à une certaine distance du bord du toit, et chacune a son ouverture ; cependant il arrive assez souvent qu'une même porte donne entree dans trois nids. l'un au fond et les autres de chaque côte; quelquefois anssi deux voisins seulement ont établi entre eux cette sorte d'intimité. Aiusi, après avoir laissé entre le bord du toit et les nids assez d'intervalle pour que la pluie ne puisse atteindre les minees parois des habitations privées, chaque oiseau se loge avec très peu de travail, ear il profite des constructions mitoyennes. Les nids, d'environ trois pouecs de diamètre, sont faits avec des herbes plus lines que celles de la toiture, egalement bien serrees et garnies intérieurement de duvet. Lorsque la population augmente, les nouvelles habitations ne peuvent être placees que sur les aneiennes, et dans ce cas quelques unes de ces cases particulières, delaissées par leurs propriétaires, sont converties en voie publique pour arriver aux nouvelles constructions.

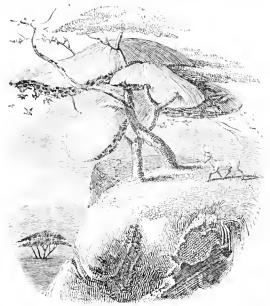

(Association de Gros-Bees.)

Notre voyageur se fit apporter un de ces édifices tout entier, toit et chambres; il y compta 520 nids. Si un couple d'oiseaux occupait chacune de ces petites demeures, l'édifice entier aurait contenu 640 habitans; mais Vaillant soupconne que, dans cette espèce, le nombre des males est beaucoup plus petit que celui des femelles, ce qu'il a remar-

qué, dit-il, dans d'autres espèces de la même contrée, et surtout parmi les oiseaux, qu'en raison de leur manière de vivie en societés nombreuses et permanentes, il a nommés républicains; les gros-bees dont il s'agit sont de ce nombre. Il serait interessant de suivre, pendant tout le cours d'une annee au moins, une population aussi nombreuse et aussi bien unie durant tout le temps consacré aux soins de la genération naissante! Il est probable que l'hôtel ou la caserne demeure deserte lorsque les petits prennent leur volée, jusqu'à ce que les femelles viennent y faire une nouvelle ponte. On ignore comment l'association s'est formée, comment elle se reforme après avoir été dissoute on suspendue : on n'a pas vu les ouvriers à l'œuvre; ce qu'il y a de plus curicux et de plus digne d'être observé est précisément ce que nous ignorous.

## AQUEDUC DE NIMES

( DÉPARTEMENT DU GARD).

L'aquedue de Nimes, qu'on nomme vulgairement le pont du Gard, s'elève entre deux montagnes, sur la rivière du Gardon, à 5 lieues au nord-est de Nimes. Il est construit en pierres de taille posées à see, sans mortier ni ciment.

Trois rangs d'areades en plein cintre sont superposés les nus aux autres. Le premier rang a 10 toises 2 pieds de hauteur et 85 toises de longueur ; le second rang à 10 toises de hauteur et 155 toises 2 pieds de longueur ; le troisième rang a 4 toises de hauteur et 156 toises 2 pieds de longueur. L'élévation entière de l'édifice , depuis l'eau jusqu'à la cime du troisième rang d'arcades, est de 24 toises 5 pieds. Sur ce troisième rang est construit le canal de l'aqueduc, au niveau du sommet de la montagne : il a 4 pieds de largeur et 5 de hauteur dans œuvre ; des dalles de 1 pied d'épaisseur, de 5 de largeur et de I pied de saillie le couvrent entièrement. Le dedans est enduit d'un ciment épais de 3 pouces, reconvert par une peinture de boi rouge pour empé-



(Le Pont du Gard.)

cher la transpiration des eaux, et le fond est un blocage de menues pierres mêlces avec du gravier et de la chaux, ce qui forme un massif solule de 8 pouces d'epaisseur. Une longue suite de conduits qui aboutissaient à l'aqueduc portaient à Nimes les eaux des fontaines d'Eure et d'Airain. Ces fontaines premnent leur source pres d'Uzès, et quoiqu'elles ne soient qu'à environ 5 lieues et demie de Nimes, les aqueducs parcouraient un espace de près de 7 lieues, à cause des detours qu'on avait été obligé de suivre pour conserver la pente et le niveau necessaires.

Cet aquedue portrit les caux dans divers réservoirs qui, | Imprimerie de Lachevarmere, rue du Colombier, nº 30

au moyen de petits aqueducs, de rameaux et de tuyanx souterrains, les distribuaient dans les quartiers de la ville qui régnaient le long des côtes, et où il était impossible de faire parvenir les eaux des fontaines.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE Sont rue du Colombier, n° 30, pres de la rue des Petits-Augustins,

# VUES DE GRÈCE.



(La fontaine Castalie et le mont Parnasse.)

La chaîne de montagnes du Parnasse s'élève dans la Phoeide, s'étend au loin vers le nord, et se termine tout-à-coup, du côté du midi, par deux masses imposantes de rochers. De l'ouverture que ces rochers laissent entre eux, on voit s'échapper et descendre dans la plaine la source célèbre que l'autiquité a nommée Castalie.

Suivant la riche et mystériense mythologie de la Grèce, ce double faite du Parnasse que nous avons représenté, était le séjour d'Apollon, des Muses et des Grâces; le dieu avait donné aux eaux de Castalie la secrète vertu d'inspirer les poètes; et cette solitude, remplie de sa présence, était sacrée. En traversant les siècles, cette croyauce n'a point perdu tout ce qu'elle avait de charmes pour l'imagination. Aujour-d'hui encore, sous ees roches majestueuses, près du frais bassin de cette fontaine, le voyageur sent les émotions les plus pures et les plus élevées de la poésie se presser dans son cœur aussi sincèrement que, devant les Thermopyles, s'e-lèvent en lui les émotions ardentes de l'amour de l'indépendance et de la patrie.

Il est vrai que, dans les temps modernes surtout, les invocations emphatiques de versificateurs qui se sont erus poètes, ont fatigué ces noms consacrés du Parnasse et de Castalie. Mais quelle influence peut avoir ce ridicule contre la sainteté des souvenirs? Souvent aussi l'éloge de la vertu et de la justice a importuné, comme un lieu commun, dans des bouches suspectes, sans que jamais, heureusement,

l'humanité ait cessé d'aimer et d'honorer ce qui est vertueux et juste. Se détourner de tout ce que les sots ou les méchans ont une fois touché, ce serait réellement donner aux sots et aux méchans trop de puissance.

Nous remarquons, à l'appui de ces observations, que ces mêmes noms, qu'on souffre d'entendre invoquer par des voix vulgaires, restent toujours imposans quand ils sont prononcés par des hommes d'une élévation d'âme éprouvée. Nous en trouvons un exemple dans les vers suivans, inspirés à lord Byron, lorsque, parcourant la Grèce, il s'artéta au pied du Parnasse, et approcha ses lèvres de la source de Castalie.

Et toi, Parnasse, que j'aperçois dans ce moment, non dans les délices d'un songe, non dans l'horizon d'un poeme, mais dans toute la pompe de ta masse sauvage et majestueuse, clevant jusqu'aux nues ton front couronné de neige!

Combien de fois j'ai rèvé de ton mont sacré! Celui qui ne connaît pas ton nom glorieux ignore les plus divines inspirations de l'homme! Aujourd'hui que je t'aperçois, je rougis de le célébrer avec de si faibles accens; lorsque je pense à ceux qui t'ont invoque jadis, je tremble et ne puis que fléchir le genou. Je n'ose élever la voix, ui prendre un vain essor; mais je contemple en silence ton dais de nuages, content du moins de penser que je te vois.

Plus heureux en ce moment que tant de poétes illustres que le destin enchaîna sur des rivages lointains, verrai-je sans émotion ces lieux sacres que d'autres crurent voir, dans feurs folles extases,

dans les avoir jamais visités? Quoique Apollon n'habite plus sa grotte, et que toi, jadis le séjour des Muses, tu ne sois plus que leur tombeau, un doux génie règne encore dans ces lieux, soupire avec le zéphyr, se tait dans les cavernes, et glisse d'un pied léger sur cette oude mélodieuse.

Childe Harold, chant I, strophes Lx, LxI, LXII.

Les ruines de Delphes-sont à peu de distance de Castalie. En continuant à monter vers les sommets du Parnasse, on découvre, à l'ouest, un petit village bâti sur l'emplacement de cette illustre cité, et qu'on appelle Castri. Ce village se compose de quatre-vingt-dix cabanes : une église , dédiée à la Vierge, a remplacé le temple d'Apollon, dont les oracles, jadis consultés par toute la Grèce, terminaient les débats les plus graves, décidaient les plus grandes entreprises.

M. Pouqueville rappelle que, d'après Pausanias, la terre rendait primitivement des oracles à Delphes par la voix de Dapliné, l'une des nymphes du Parnasse. Ce souvenir était conservé dans des poésies adressées à Eumalpe ; Neptune y prophétisa ensuite par l'organe de Pyrcon. Thémis, qui avait précédé l'arrivée de Jupiter à Dodone dans la Aellopie, lui ayant succedé, céda ses droits à Apollon, qui donna à Neptune l'île de Calaurée, voisine de Trézène. Apollon ne fu donc, suivant cette tradition, que la troisième divinité qui régna à Delphes et sur le Parnasse, vers l'ère à laquelle on assignait l'arrivée des Dieux dans la Grèce. Le premier temple consacré à Apollon fut un téménos, on enceinte construite en branchages du laurier du Tempé, qui entourait un hiéron, ou autel à ciel couvert, composé de gazon. Dans la suite des temps, on lui éleva un temple en bronze, qui fut rebâti en pierres par Agramède et Trophonius, Béotiens. Ce nouvel édifice fut brûlé la première année de la 58° olympiade, et c'était un édifice élevé par les Amphictyons, dont Spiatharos de Corinthe avait été l'architecte, qui existait lorsque Pausanias visita Delplies.

A cette époque, continue M. Pouqueville, des poètes et · des prophètes, voués au culte d'Apollon, racontaient les histoires du temps où la montagne sacrée avait pris son nom de Parnassus, lils de Cléopompe et de la nymphe Cléodore, et comment Paruassus fonda une ville qui fut submergée dans le déluge de Dencalion; ils montraient l'endroit où l'arche qui renfermait Deucalion s'arrêta, lorsque les eaux rentrérent au sein des mers. Ils parlaient du temps où Amphictyon fixa à Delphes l'assemblée des Etatş, composée de l'élite des nations voisines ; mais déjà la splendeur de la ville était déchue; on n'y trouvait plus les chars d'or et les trépieds élevés sur des colonnes, que Brennus montrait de loin à ses soldats, pour les engager à gravir les escarpemens du Parnasse.

L'empereur Julien essaya de réhabiliter l'oracle qu'on avait cessé de consulter; ce fut en vain, et Delphes est complètement oubliée au temps du Bas-Empire. On sait sculemant qu'une princesse catalane en fut déponillée par Mahomet II, et réduite en esclavage avec sa fille.

Il y avait à Delphes, outre le temple d'Apollon, des édifices consacrés à Minerve Pronœa, et à Phytaeus, « dont le spectre gigantesque, revetu d'une armure, apparut pour épouvanter les barbares. » A trois stades de ces deux temples, on arrivait au bord du Pleistus, maintenant appelé Sizalisca, qui baigne un sol fertile, couvert d'oliviers. Le ruisseau de la fontaine Castalie se perd dans le Pleistus; quelques auteurs eroient même qu'il en est l'origine.

# STATISTIQUE.

POSTES.

L'établissement des postes, ou estafettes, en France est dû à Louis XI, qui le fonda an mois de juin 1464. L'édit qu'il | courir la distance d'une poste, ou 2 lieues, est de 46 minutés.

publia à ce sujet est très sévère: il enjoint a aux maîtres de courriers de ne bailler aucuns chevanx à qui que ce soit sans le mandement du roi, à peine de la vie. »

Le service fut définitivement constitué en 4694. Sais doute si était loin encore d'avoir atteint le degré de perfeetionnement anquel il est parvenu de nos jours; cependant il offrait dès lors tous les élémens d'un système régulier de communication et de transport. En 4749, le revenu des postes et messageries s'élevait à 5,472,000 francs; M. Necker l'évalue, en 1784, à 40,500,000 fraucs; trois ans plus tard, il était affermé annuellement pour la somme de 12 millions.

Les documens officiels publiés par l'administration, et dont nous allons extraire quelques chiffres, témoignent de l'accroissement progressif des récettes depuis 4815, accroissement dû à la multiplieité des relations commerciales, au goût des voyages qui se répand de jour en jour, au grand nombre d'habitans de la province et d'étrangers que la célébrité de notre capitale attire dans son sein, aux améliorations enfin qui ont été successivement introduites dans la marche du service. On peut en juger par le tableau suivant :

| En 4815, le | es recettes | des postes se | sont élevées à | 49,364,724 fr |
|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| En 4820 .   |             |               |                | 25,156,780    |
| En 1825 .   |             |               |                | 27,272,247    |
| Eu 1829     |             |               |                | 51,000,000    |
| Et en 1855  | (premier    | semestre)     |                | 47,428,000    |

On a remarqué qu'à l'époque du choléra le nombre de lettres arrivant journellement des départemens à Paris, ou partant de Paris pour les départemens, s'était prodigieusement aceru.

Malle-postes. - Avant 1819, le transport s'opérait par des malle-postes à brancard attelées de trois chevaux, genre d'attelage incommode, et qui nuisait à la célérité du voyage: Depuis on a reconnu la nécessité de leur substituer des voitures plus légères, trainées par quatre chevanx, et dans les quelles sont ménagées trois places pour des voyageurs; elles sont divisées en plusieurs compartimens : l'un destiné aux voyageurs, le second au courrier, et le troisième pour contenir les paquets de lettres, journaux et dépêches

Depuis le 1er janvier 4828, la correspondance, qui lan. guissait auparavant sur beaucoup de points du royaume, on les lettres ne parvenaient quelquesois que de huit jours en huit jours, par suite de la lenteur des communications établies entre les divers bureaux de poste de chaque contrée, a été rendue journalière pour tous. Un service spécial a été erée dans les campagnes : cinq mille facteurs ruraux (piétons) parcourent de deux jours l'un au moins les trentecinq mille communes qui ne possèdent pas d'établissement de poste ; le parcours journalier de ces facteurs est de 25,000 lieues environ, ou de 9,125,000 par an.

Paris est le centre du mouvement des postes. Les treize grandes routes de Besançon, Bordeaux, Brest, Caen, Calais, Clermont, Lille, Lyon, Mezières, Nantes, Rouen, Strasbourg et Toulouse, sont appelées roules de première section.

Celles de la deuxième section, au nombre de neuf, sont comme autant d'affluens des treize grandes routes dont nous venons de parler, et dans lesquelles elles se jettent par deux embouchures dans les villes de Bordeaux, de Lyon et de Toulouse, et par une seule dans celles de Châlons-sur-Marne, de Moulins et de Troyes. Ces neuf routes communiquent de Bordeaux à Bayonne et à Tonlouse, de Lyon à Marseille et à Strasbourg, de Toulouse à Avignon et à Bayonne, de Châlons à Nancy, de Moulins à Lyon, et de Troyes à Mulhausen.

Le temps moyen que les malle-postes emploient à par-

La route sur laquelle le service des relais se fait avec la plus grande activité est celle de Bordeaux. Le courrier ne met que 48 houres à la parcourir dans toute son étendue, qui est de 77 postes ou 154 licues :

```
Ce qui donne un temps moyen de. . . . . . . . . . 37 min. par poste.
Celui de Lille fournit sa course (50 postes)
  cu 21 heures; temps moyen. . . . . . . . 42
```

Ceux de Ronen et de Caen rivalisent de vitesse : le premier franchit une distance de 45 postes (50 lieues) en 11 heures; le second une distance de 27 postes (54 lieues) en 20 heures.

Temps moyen pour l'un et l'autre. . . . . . 44 mm. par poste. De Paris à Clermont et à Mézières, t. moy. . 45

```
Nantes et Strasbourg,
                        - . . 46
Lyon et Calais,
                            . . 47
                            . . 48
Toulouse,
                            . . 50
Besaucon,
```

Routes de deuxième section.

La malte-poste de Bordeaux à Bayonne parcourt 55 postes (66 lieues) en 20 heures, t. moy. 56 min. p. post. e Châlons à Naney, 21 post. en 14 h., t. m. 40 De Chalons à Naney. De Bordeaux à Toulouse, 54 — 25 — 44

De Toulouse à Avignon, 46 — 54 — 44 De Trojes à Marseille, 58 — 32 — 46
De Moulins à Lyon, 25 — 48 — 47
De Lyon à Marseille, 58 — 47 — 48
De Touteuse à Bayonne 54 -- 31

Le nombre total des postes parcourues pendant le cours de l'année est de 714,552, ou de 1,429,104 lieues.

De Toulouse à Bayonne, 54

Petite poste. — On entend par petite poste le service des lettres qui se fait dans l'intérieur de la ville d'un quartier à l'autre. La petite poste pour Paris a été établic en 4760, d'après un plan proposé par le conseiller au parlement Chamousset. Quelques heures suffisent pour communiquer d'un bont de la ville à l'antre. A peine fait-il jour, on reçoit au réveil un billet écrit la veille avant huit heures du xoir. Les commandes, les prospectus, les pétitions, les articles de journaux, les invilations, tout cela confondu dans la boîte du facteur, se mêle, se croise, franchit les ponts et les quartiers, sante les ruisseaux et les arrondissemens, bondit d'un bureau à l'autre, et arrive à son adresse avec une prestesse et une exactitude admirables. Le service se fait par des facteurs à pied et à cheval.

On peut juger de l'activité de la petite poste par les chiffres suivans : il se distribue chaque jour dans la capitale 15,000 lettres venant de Paris, et 28,000 de la province; il fant ajonter à ce nombre 15,000 dépêches des départemens; total : 58,000, lettres distribuées chaque jour, ou plus de 21 minions par an!

60,000 lettres, 58,000 journaux (ce chiffre s'accroît sans cesse), et 2,000 dépêches, partent chaque jour de Paris pour les départemens.

Banlieuc. - Vingt bureaux autour de Paris, et les deux villes de Versailles et de Saint Germain, correspodennt trois fois par jour avec la capitale. Un double service journalier est en outre établi entre Paris et toutes les villes situées dans un rayon de douze lieues.

Bureau des rebuts. - Il existe à l'administration centrale des postes un burcau dit : des rebuts, parce qu'on y renvoie toutes les lettres qui n'ont pu arriver à leur destination, soit à cause du défaut d'indication suffisante, soit pour d'autres causes auxquelles les employés ne sauraient

En 1829, 1,106,000 lettres sont tombées au rebut. Parmi celles-ci, 508,000 ont été refusées par les destinataires euxmemes; 260,000 n'ont pas été réclamées; 482,000 étaient adressies à des destinataires inconnes, 62,000 à des desti-

nataires partis sans laisser d'adresse; 2,000 à des destinataires décédés sans laisser d'héritiers; 5,600 portaient des noms supposés. Il y a eu, en outre, 400 lettres chargées qui n'ont pas été réclamées. Parmi celles dont l'expédition a été empêchée, 6,000, adressées à des fonctionnaires, n'avaient pas été affranchies; 6,000 manquaient d'adresse; l'adresse de 6,000 autres était illisible ou incomplète. On ne parle pas des lettres renvoyées à leur source, après avoir été ou-

Service de la Corse. - Deux bateaux à vapeur partant toutes les semaines de Toulon, l'un pour Bastia, l'autre pour Ajaceio, et dont le trajet n'excède pas ordinairement 24 heures, sont chargés du service de communication avec

Service de l'Angleterre. - Au mois de juillet dernier, il a été arrêté entre l'administration des postes françaises et celle de la Grande-Bretagne, que les lettres de France, à destination de l'Angleterre, de l'Ecosse et de l'Irlande, seraient transportées tous les jours par un service spécial en estafettes, de Paris à Calais, pour arriver à Londres en 36 heures, et que les lettres d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande, pour la France, seront expédiées de Londres pour Paris, où elles arriveront de même en 56 heures, tous les jours, excepté le mardi.

Service de l'étranger. - Il existe des conventions de poste entre la France et plusieurs puissances de l'Europe. Celle qui a été faite avec l'Autriche date de 4826r Des traités du même genre ont été conclus avec tous les Etats limitroplies, excepté avec l'Espagne, qui s'est constamment refusée à y accèder.

En outre, deux paquellots partant régulièrement de Bordeaux sont affectés au service de la correspondance entre la France, le Mexique (la Vera-Cruz), Rio-Janeiro et Buenos-Avres : Jes lettres traversent l'Atlantique, moyennant 1 fc. 50 c.; un journal paic 20 centimes.

Toutes les fois que je trouve un pauvre homme reconnaissant, je songe que certainement il serait généreux s'il était SWIFT. riche.

# NOTRE-DAME DE PARIS. (Voyez page 84.)

Nous avons raconté, dans notre 41º livraison. l'histoire de la fondation de Notre-Dame de Paris. On a vu que l'on mit plus de trois siècles à élever ce monument, qui ne fut terminé que dans le xive siècle. Cependant, malgré ce te longueur de temps et les différens artistes qui dûrent presider aux travaux, il règne dans toute cette vaste construction un grand ensemble. Le style de la nef, moins pur que celui du reste, atteste que c'est par cette partie de l'édifice que l'on aura commence; il y a surtout, à l'entrée, pres des deux piliers de l'orgue, quatre colonnes qui ne se reproduisent plus, et qui sont evidemment un tâtonnement malheureux. La eathédrale, une fois achevée, parut si belle à nos pères, et produisit sur eux un effet si imposant, qu'ils le regardaient comme le temple le plus grand et le plus majestueux de la chrétienté.

Autrefois, l'on montait à Notre-Dame par treize marches; depuis, le sol s'est éleve au niveau du monument. La façade présente trois portiques chargés de sculptures et d'ornemens. Ce sont, pour la plupart, des scènes empruntées à l'Ancien-Testament, et représentées avec l'imagination exagérce et burlesque des sculpteurs du temps. Nons avons reproduit dans la 11º livraison les principaux details du portique du milieu. Dans celui du midi se trouvent quelques traits relatifs ou martyr de saint Denis. Dans le portique du nord, il y a un zodiaque dont les signes sont empruntés au zodiaque grec : des images, prises des travaux champètres, accompagnent ces signes; mais le douzième, qui représente la Vierge, est placé hors ligne, sur une colonne qui s'élève

entre les deux ventaux de la porte; la seule originalité de cette sculpture, c'est que Cérès avec son enfant, qui forme le donzième signe du zodiaque grec, est remplacé par la Vierge Marie tenant dans ses bras l'enfant Jésus.



(Notre-Dame de Paris.)

Les portes des deux portiques de côté sont couvertes d'ornemens en fer, en forme d'enroulemens entortillés, multipliés et travaillés avec assez de délicatesse. An-dessus de de l'ordonnance inférieure s'élève, tout le long de la façade, une galerie formée par vingt-sept niches. Les niches renfermaient jadis vingt-sept rois de France, depuis Childebert jusqu'à Philippe-Auguste, tous bienfaiteurs de Notre-Dame. An-dessus de ce rang de niches, se trouve la grande rose de la nef. Les deux tours sont percées de deux croisées à doubles ventaux. La grande rose et les deux fenètres des deux tours sont surmontées par un péristyle soutenu par trente-quatre colonnes très minces, composées d'une seule pièce; elles supportent une galerie à balustrade. Les deux tours, de hauteur égale, ont 204 pieds.

L'église est partagée en cinq nefs, une grande et quatre

petites, le chœur et le rond-point. Tout autour se voyaient quarante-cinq chapelles, qui ont été successivement réduites à trente-deux. Ces grandes divisions sont marquées par cent vingt gros piliers supportant les voûtes en ogives. Autour de la nef et du chœur règnent des galeries soutenues par cent huit petites colonnes d'une seule pièce.

Le chœur, qui a 445 pieds de long sur 35 de large, est orné de stalles en bois de chène sculptées avec un talent remarquable : ce sont des bas-reliefs représentant des sujets emprinités à l'Ecriture. Elles sont surmontées de huit grands tableaux dont ancun n'appartient à un grand maître; par cet arrangement le chœur se trouve presque entièrement muré. La plupart des piliers sont ronds, terminés par un chapiteau d'où s'élancent dans la nef et dans le chœur trois légères colonnes, terminées elles-mêmes par trois chapi-

teaux, d'où partent les nervures de la voûte. Dans les bas- ] côtés, les nervures des voûtes, peu elevées pour cette par-

piteaux sont tous ornés de feuilles d'acanthe, imitation des chapiteaux corinthiens. Dans les bas-côtés, se trouvent encore huit gros piliers ronds avec leurs bases et leurs chapiteaux particuliers, entourés de cinq ou six colonnettes légères, détachées des gros piliers, et laissant entrevoir des portions du chapiteau de la grosse colonne. Cette disposition produit un effet plein de grâce.

Dans toute l'église de Notre-Dame, il n'y a que six gros piliers qui s'élancent, en gerbes de colonnettes, du pavé à la voûte; deux à l'entrée du chœur, deux à l'entrée et à la sortie de la nef. C'est, en grande partie, à l'absence de ces piliers d'un seul jet qu'il fant attribuer le défaut d'élévation apparente des voûtes. L'on rencontre dans l'intérieur fort peu de ces sigares grotesques qui décorent les voûtes et remplacent les chapiteaux à feuilles d'acanthe des temples d'architecture lombarde. Autour du mur extérieur du chœur, donnant sur les deux ailes qui tournent autour de lui, on remarque des bas-reliefs représentant divers sujets tirés du Nouveau-Testament, et seulptes avec toute l'ignorance dans le faire, le bizarre dans les poses, et le pêle-mêle de ces temps de tâtonnemens. Ces sculptures sont de Jean Ravy, maçon de l'église, et de son neven, maître Jean Bou-

teiller; celui-ci les termina en 1551.

Avant la révolution, les tours étaient garnies d'un carillon complet : dans le clocher qui dominait la croisée, il y avait aussi huit petites cloches. Depuis la révolution, le nombre en a été réduit. Le gros bourdon, fondu en 1685, pèse quatre-vingt-deux milliers: le battant pèse, à lui seul, neuf cent soixante-seize livres?

# BIBLIOTHÈQUE ROYALE. CABINET DE MÉDAILLES.

RECHERCHES SUR LA GRAVURE EN MÉDAILLES.



(Pisano, graveur en médailles.)

Les peuples de l'antiquité ne frappaient point de médailles; les pièces que l'on appelle ordinairement medailles antiques, sont les véritables monnaies des différens peuples de la Grèce, de l'Italie, de la Sicile, en un mot du monde ancien. Il est impossible de déterminer d'une manière pré-

cise l'époque à laquelle le monnayage a été inventé; cependant, guidés par les diverses indications éparses dans les outie, partent des chapiteaux des grosses colonnes; ces cha- vrages des écrivains grecs et romains, et par les monumens



(Cécile, fille de Jean-François, premier marquis de Mantoue.)

mêmes de ces âges reculés, les antiquaires ont cru pouvoir placer l'origine de l'art monétaire dans le vii siècle avant l'ère chrétienne.

D'après les marbres, ce fut Phidon, roi d'Argos, qui fit frapper les premières monnaies dans l'île d'Egine, l'an 894 avant notre ère. Les pièces que l'on peut attribuer à cette époque reculée sont naturellement très rares. Leur travail, encore grossier, annonce l'enfance de l'art; cependant on y remarque cette facilité et cette vérité d'exécution qui, animées plus tard par un sentiment raisonné du beau, préparaient déjà les chefs-d'œuvre du siècle de Périclès.

Les procédés mécaniques employés par les anciens pour le monnayage étaient très imparfaits : il frappaient la monnaie à coups de marteau, au moyen de coins en fer ou en bronze; et comme pendant l'opération les pièces étaient mal assujéties, elles glissaient fréquemment : aussi leur forme est-elle très irrégulière.

Dans l'antiquité, on ne mettait jamais sur la monnaie que le nom du people chez lequel elle était frappée, et ceux des magistrats chargés de présider à sa fabrication. Jamais on n'y trouve la signature de l'artiste; aussi nous ne connaissons pas les noms des habiles graveurs dont les ouvrages ont illustré l'art antique.

Jusqu'ici l'on n'avait encore trouvé qu'un seul exemple d'un nom de graveur sur la monnaie : c'est celui de Nevantos, inscrit sur une pièce d'argent de Cydonia, ville de Crète, avec le mot enoei (pour enoiei), a fait. On a quelquefois supposé que les monogrammes placés sur la monnaie indiquaient le nom des graveurs.

Dans un mémoire publié récemment, M. Raoul Rochette developpe la conjecture de M. le duc de Luynes, que les noms placés dans certains endroits des medailles de Syracuse sont ceux des graveurs; il a lu, entre autres, ceux d'Euclides, Pasion, etc. Pent-être n'a-t-on pas recherche si les médailles n'etaient pas gravées par les esclaves, qui n'avaient point de noms.

On regrettera toujours que Pline, qui, dans un de ses ouvrages, donne une liste des graveurs en pierres fines, n'ait pas dit un senI mot des artistes qui gravaient les coins des monnaiés. Cette singularité a l'ait présumer à plusieurs antiquaires que ces deux talens étaient presque toujous rénnis chez le même individu.

Chez les Romains, l'art de la gravure des coins, après avoir brillé pendant les derniers temps de la république, et sartont sons les Antonius, commença à décliner sons Hairieb. Cependant les médailles de ce prince sont encore u'un beau style; mais depuis Gallien leur travail devint tout-à-fait barbare.

Les principales causes que l'on peut assigner à cette décadence sont les invasions continuelles des Barbares et les progrès du christianisme; les premiers chrétiens détruisaient, partout on ils pouvaient les atteindre, les statues, les bas-reliefs, les vases seulptés, et en un mot, tous les chefs-d'œuvre de l'Italie et de la Grèce, parce qu'ils représentaient des idoles.

Mais si le christianisme naissant a accéléré la ruine de l'art antique, on doit reconnaître que pendant sa splendeur c'est lui qui a créé l'art des temps modernes. C'est dans ltome pontificale, c'est en Italie qu'à la fin du xve siècle les arts commencèrent à renaître, après avoir été oubliés et aban lonnés pendant plus de huit siècles.

A cette époque, le goût pour les antiquités se répandit universellement en Italie : il n'était pas de petit seigneur qui ne voulût posséder une collection de médailles antiques. Le génie de la spéculation prolita de cette manie : d'habiles artistes consacrèrent leurs talens à les contrefaire; et ils parvinrent à les imiter avec tant de succès, que même aujourd'hui leurs ouvrages sont quelquefois confondus avec les modèles antiques. Vittore Camelo, ou Camelio, est un des premiers artistes qui se soient livrés à ce genre de travail : il y réassit parfaitement; on prétend même qu'il est le premier qui employa les coins en ser pour mieux imiter le travail des anciens (tontes les médailles de cetle époque étaient fondues ). Mais celui qui y excella an point de désespérer quelquefois les plus habiles antiquaires, c'est Giovanni Cavino, plus comm sous le nom de il Padovano (le Padouan), nom qu'on lui donna, selon un usage assez répandu dans le siècle où il vivait, parce qu'il était né à Padoue.

Admirateurs enthousiastes de ces chefs-d'œuvre qu'ils copiaient avec tant de bonheur, ces honanes de génie devaient ramener dans cette belle Italie, on tous les arts commençalent déjà à déployer leurs merveilles, la première splendeur de la gravure en médailles. Ce qui donna surtout aux ouvrages de ces grands maîtres cette large et facile exécution, cette verité et ce naturel que l'on y remarque, c'est pent-être le mode de fabrication en usage, et aussi la pratique alors suivie par presque tous les grands honanes de l'Italie, de cultiver à la fois les diverses branches de l'art.

Michel-Ange était, comme chacun le sait, peintre, poète, sculpteur et architecte; Raphaël, le peintre des Madones, fut, ainsi que Michel-Ange, chargé par Léon X de la reconstruction de la basilique de Saint-Pierre, commencee sur les dessins de son oucle, le celèbre Bramante d'Urbino. On pourrait en nommer bien d'antres.

On doit placer en première ligue des graveurs les plus distingués de ce temps Vittore Pisano, dit Pisanello. Cet artiste, né à Vérone, cumulait aussi deux talens assez différens : il a peint des fresques magnifiques dans l'eglise de Saint-Jean-de-Latran à Rome, et a fait une grande quantité de médailles tres remarquables. On peut citer, au nombre des plus belles, son portrait fait de sa main, et que nous donnous en tête de cet artiele; elle porte pour legende : .isanus, pictor, Pisano, peintre; au revers, on lit : Opus Pisani, pictoris, ouvrage de Pisano, peintre; celui de Ceccida, tille de Jean-Prançois, premier nauquis de Manhaue;

la légende porte : Cicilia, virgo, filia Johannis-Francisi, primi marchionis Mantue, Cécile, vierge, fille de Joan-François, premier marquis de Mantone; les portraits qu'il a faits d'Alphonse V, roi d'Aragon et de Naples; de Sigismond Pandolphe, seigneur de Rimini, et d'Isotte sa femme; ceux du pape Martin V, et de don Inigo d'Avalos, parent du marquis de Pescaire; et enlin ceux des principaux personnages qui assistèrent au concile tenu à Florence, sous le pape Engène IV, en 1439.

Les autres graveurs les plus célèbres en Italie à cette brillante époque sont, Matteo Pasti, de Vérone; Giulio della Torre; Giovanni-Maria Pomedello; Il Caroto; Paolo de Raguse; Sperandio, de Mantoue; Giovanni Boldů, de Venise, qui, comme Pisanello, a fait lui-même son portrait sur une de ses plus belles médailles; Giovanni Zacchi, aussi de Venise; Pietro, de Milan; Guacialotti, auteur d'une médaille du pape Nicolas V; Caradosso Foppa, qui a gravé un portrait de Bramante d'Urbino; enfin Benvenuto Cellini, de Florence, qui a gravé les monnaies des papes Clément VII et Paul III, et celles d'Alexandre de Médicis. Tous ces chefs-d'œuvre existent au cabinet des médailles de la Bibliothèque royale, à Paris.

En France, la gravure en médailles a été cultivée anssi avec succès; mais ce n'est guère que sous Charles VIII qu'il faut placer l'epoque où parurent les premières pièces que l'on peut véritablement appeler médailles. Il y en a une frappée à Lyon à l'occasion du passage de ce roi dans cette ville, lorsqu'il se rendit en Italie : il y est représenté d'un côté, tandis que de l'autre on voit le buste de la reine Anne de Bretagne.

Pendant les règnes de Louis XII, de François 1er, de Henri II, et même au milieu des guerres civiles qui désolèrent la France sous ses trois fils, sous celui de Henri IV, la gravure en médailles brilla du plus vif éclat; mais nous ne connaissons pas les artistes qui firent ces beaux ouvrages: ce n'est que depnis Louis XIII que nous pouvons parler des graveurs. Sous ce règne, Jean Warin sit ses plus belles médailles. Cet artiste, ne à Liège en 4604, n'a travaille qu'en France; il a retracé sur ses médailles les principaux évènemens du règne de Louis XIII, et ceux de la minorité de Louis XIV; en outre, on a de lui les portraits des grands personnages de cette époque, et surtout plusieurs des deux ministres, Richelieu et Mazarin. On conserve encore aujourd'hui, au scerétariat de l'Institut, le premier secau de l'Académie française, qui a été gravé par cet artiste, et qui est un véritable chef-d'œuvre : il y a représenté le cardinal protecteur et fondateur de l'Académie avec une resseublance et une finesse remarquables. Comme les grands artistes du XVI° siècle, Warin ne se contentait pas d'être le premier graveur en médailles de son époque; il sculpta aussi quelques bustes avec beaucoup de succès. Habile mécanicien comme il était grand artiste, il inventa de nonveaux procédés pour la frappe de la monnaie. Louis XIII le récompensa en lui donnant les deux charges de garde des monnaies de France, et de graveur-général des monnaies. Les monnaies de France sous le règne de Louis XIII, et celles de la minorité de Louis XIV, sont de cet artiste; il a aussi gravé celles de l'Angleterre pendant le protectorat de Cromwell. J. Warin mourut à Paris en 4672, empoisonné, à ce que l'on prétendit dans le temps, par des scélerats à qui il avait refusé de livrer les matrices des monnaies. G. Dupré se distingua aussi à la même époque; on a de lui de très beaux portraits des grands hommes qui ont vécu sous les règues de Henri IV et de Louis XIII.

Malgré les sommes énormes dépensées par Louis XIV pour encourager les graveurs, malgré l'énorme quantité de médailles qu'il fit frapper pour éterniser le souvenir de victoires remportées par des généraux dont il oublin toujours de faire citer les noms, on peut dater du milieu de son règne la décadence de la gravure en médailles, qui tomba entièrement sous la règence.

La gravure se releva un peu sous le règne de Louis XVI; c'est alors que Duvivier fit ses plus beaux ouvrages. La révolution fit éclore une foule de médailles d'un travail grossier, mais très curieuses sous le rapport historique; il y en a même quelques unes dans lesquelles on retrouve avec plaisir les traces des beaux temps de la gravure.

Napoléon tendit une main secourable à cet art; M. Vivant Denon fut chargé de la direction de la monnaie des médailles. Alors parurent de bons graveurs; les Andrieux, les Droz, Gatteaux, Brenet, Tiolier, pour la monnaie, et d'autres encore qu'il serait trop long de nommer. Sous la restauration, le talent de ceux qui avaient commencé avec succès sous l'empire se développa; on put compter plusieurs graveurs distingués, tels que MM. Depaulis, Montagny, Domard, Barre, Gayrard, Jeuffroy et quelques autres.

Quelques uns de ces artistes marchent sur les traces des Warin et des Dupré; mais cependant la plupart sont encore bien loin du travail vrai, large, facile, et pourtant fin et spirituel, de nos artistes français du xvi° et du commencement du xvii° siècle.

Dans l'antiquité, la poésie était l'interprète de la science; ainsi Homère était le plus savant naturaliste de son temps. Tontes les fois qu'il décrit une blessure, il décrit avec la plus grande justesse les parties du corps par où le javelot a passé; jamais il ne fait périr un guerrier d'une blessure qui ne soit pas mortelle. Quand il parle d'un animal, d'une plante, d'une substance minérale, il les décrit toujours d'une manière vraie et précise.

(Note prise à un cours de Cuvier.)

# LA SEMAINE. CALENDRIER HISTORIQUE.

- 16 Novembre 1605. Mort de Pierre Charron, ne à Paris en 1541, moraliste estime, connu par son Traité de la sagesse.
- 46 Novembre 4652. Bataille de Lutzen. Elle fut signalée par la mort de Gustave-Adolphe II, dit le Grand, roi de Suède. Gustave était allié des protestans d'Allemagne contre l'empereur et la ligue catholique.
- 46 Novembre 1780. Mort de Gilbert. Il était né, en 1750, à Fontenay-le-Château, près de Naney. Ce jeune poète mourut, comme on sait, à l'Hôtel-Dieu de Paris, où la misère l'avait conduit. Dans son défire, il avaita la clet d'une cassette, qui, s'étant engagée dans l'œsophage, hâta sa mort.
- 47 Novembre 4747. Mort de Lesage, comm par ses romans de Gilblas, du Bachelier de Salamanque, du Diable boileux, et par les comédies de Crispin rival de son maître, et de Turcaret.
- 48 Novembre 4659. Première représentation des Précieuses ridicules de Molière.
- 48 Novembre 4718. Première représentation d'OEdipe, tragédie de Voltaire; il avait alors vingt-trois aus.
  - 19 Novembre 1665 Mort de Poussin à Rome.
- '49 Novembre 4770. Mort de Monerif, né à Paris en 4687, ancien membre de l'Académie française, counn par des comédies fines et sentimentales qui obtinrent dans leur temps du succès, et surtout par des romanoes pleines de naiveté et de goût.

- 49 Novembre 1796. Mort de Catherine II, impératrice de Russic.
- 20 Novembre 4626. Mort de Mansfeld, un des plus illustres généraux de la guerre de trente ans. Il servit d'abord l'Autriche, puis il passa du côté des protestans. Il fut vaincu par Walstein.
- 20 Novembre 1741. Mort du cardinal de Polignac, orateur, poète et physicien, comm par son poème latin de P.Anti-Lucrèce. Il remplaça Bossuet à l'Académie française.
- 21 Novembre 4671. Première représentation de Bérénice, tragédie de Racine.
- 22 Novembre 4695. Honneurs royanx rendus au corps de Turenne, inhumé dans l'abbaye de Saint-Denis.

# LE MUSÉE D'ARTILLERIE A PARIS.

(Second article. - Voyez page 259.)

Le Musée d'artillerie a été fondé en 1794; le 24 floréal de l'an 11 de la république (14 mai 4794), un arrêté de l'actministration générale chargée de diriger la fabrication extraordinaire des armes portatives, décida la formation d'un dépôt d'armes de tous genres. On commença d'abord par rassembler les armes rares et enrieuses qui etaient éparses dans Paris chez différentes personnes emigrées, et dans quelques dépôts établis pendant la révolution. Ces recherches procurèrent, dès le commencement, une collection assez importante; à cette époque, le magasin était aux Feuillans; l'an IV, il passa sous la direction de l'artillerie, et fat fixé dans la maison de la place Saint-Thomas-d'Aquin, on il existe aujourd'hui. Les conquêtes de la France en Italie, en Espagne et en Allemagne, augmentèrent successivement le musée d'armes remarquables ou par la richesse de l'art, on par l'importance historique.

Il n'y a guère que cinq ou six ans que ce dépôt est devenu un véritable musée par la quantité et la variété des armes offensives et défensives, par les curieuses acquisitions qui ont été faites, par la belle ordonnauce qui preside à leur ar rangement. Depuis 1825, plus de quinze cents objets ont été ajoutés. La grande galerie, comme sons le nom de salle des Armures, n'existe que depuis cette époque. Notre gravure en reproduit l'aspect général.

Les diverses collections dont se compose le Musée d'Artillerie sont distribuées dans einq grandes galeries. Les anciennes armes defensives, telles que cottes de mailles, armures de pied en cap, enirasses, casques, boucliers, et autres, sont placés dans la plus vaste, la galerie des armures. Les collections d'armes offensives, les modèles de tous les systèmes d'artillerie, une grande quantité d'autres modèles d'armes de toute espèce, de machines et d'instrumens servant à l'artillerie, occupent les quatre autres galeries. Quelques trophées sont composés à la fois d'armes offensives et d'armes défensives.

Dans chacune de ces quatre dernières galeries, on a élabli, en face des croisées, un râtelier garni d'armes portatives anciennes et modernes, depuis la plus ancienne des armes portatives à feu, l'arquebuse à mèche, jusqu'au fusil à platine perentante, dont la déconverte est recente. Ce qu'il y a de plus précieux en ce genre par la beauté du travail, par la richesse des ornemens, par la singularité des formes on par l'importance historique, est conservé dans trois armoires vitrées placées dans la première, dans la troisième et dans la quatrième galeries.

Cette curieuse et magnifique collection a éprouvé de nombreuses pertes dans deux grandes circonstances politiques,

à l'époque de l'invasion étrangère en 1814 et 1815, et dans | les journées de juillet 4830. Les alliés ont enlevé du musée plusieurs caisses énormes d'armes précieuses qui sont restées la proie du vainqueur. Lors de la révolution de 1830,

le penple prit pour sa défense la plus grande partie des anciennes armes du musée, mais presque toutes ont été rendues. Quelques unes cependant manquent encore. La collection de fusils à rouet, une des plus rares dont les cabinets



(Musée d'artillerie à Paris. - Salle des Armure-.)

de l'Europe soient en possession, collection faite à grands frais et avec beaucoup de peine, est restée incomplète. Plusieurs petits modèles de canons, d'affuts, de voitures d'artillerie et de machines, soigneusement travaillés, sont encore entre les mains de quelques personnes, qui ne se doutent pas du tort qu'elles font aux précieuses collections dont ces modèles font partie.

Nous indiquerons dans un prochain article quelques unes des curiosités les plus remarquables du musée d'artillerie; nous en avons déjà mentionné quelques unes dans notre 35° livraison, et surtout la magnilique armure de Godefroy de Bouillon, dont il n'a pas été possible à la gravure de reproduire toute la merveilleuse beauté de ciselure.

- N. B. Dans notre 53° livraison, nons avons cité une arbalète à rouet, c'est une erreur; il faut lire plutôt: une arbalète à cric.

Hôtels aes monnaies en France. — Dans la 41e livraison page 321, on n'a nommé que cinq hôtels de monnaies; il en existe treize. Chacun d'eux porte sur le revers des pièces qu'il fabrique une lettre et un signe emblématique. Voici

la liste des villes qui possèdent des hôtels de monnaies, avec l'indication des lettres et des signes.

Paris, . . . . . . A — Une anere et un C entrelacé.

RODEN.... B — Un agnean portant une croix.

Lyon. . . . . . D - L'arche de Noé.

LA ROCHELLE, . . II - Un trident.

Limoges.... I — Deux mains entrelacées.

BORDEAUX . . . . K - Une feuille de vigne,

BAYONNE, . . . . L - Une tulipe.

Tooloose. . . . . M - Un T et un C entrelacés.

Perfignan.... Q — Une grappe de raisins. Nantes.... T — Une branche d'olivier.

STRASBOURG. . . . BB — Un castor.

Marskille. . . . MA entrelaces. - Un palmier,

Lune, , . . . . W - Un caducée.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de LACHEVARDIERE, rue du Colombier, nº 51,

# LES PÉLICANS.



(Les Pélicaus.)

Les pélicans sont des oiseaux fort remarquables par leur organisation et leurs mœurs, et bien moins connus cependant pour ce qu'ils offrent de réel à notre observation, que pour tout ce que l'imagination leur a prêté. Pour bien des gens, encore aujourd'hui, le nom de pélican ne rappelle que l'idée d'un oiseau qui se perce la poitrine pour nourrir ses petits du sang qui coule de la blessure. C'est dans cette attitude que nous le voyons figuré dans les ornemens des édifices religieux, où il entre comme symbole de la charité; et c'est de la même manière qu'on le voit représenté sur les tableaux extérieurs des ménageries ambulantes.

On ne sait pas au juste à quelle époque commença à s'introduire cette opinion singulière. Les anciens, qui désignaient le pélican par le nom d'onocrotale, ne rattachaient à son histoire rien de fabuleux. « Les onocrotales, dit Pline, dans le livre x de son Histoire naturelle, ressemblent aux eygnes et ne s'en distinguent guère que par une seconde poche qu'il ont au gosier. C'est en cette vaste poche que l'oiscau, dont la voracité est prodigiense, entasse tout d'abord ses provisions. Quand il a fini de butmer, il fait revenir son manger dans sa bouche par une sorte de rumination. La Gaule, voisine de l'Océan septentrional, est le pays d'où nous viennent les onocrotales. »

Le nom d'onocrotale a été donné par les Grecs à cet oiseau, parce qu'ils ont prétendu que son eri (hrotos) ressemblait à celui de l'âne (onos). Ils l'ont nommé pélican par allusion à son bee, qui, étant fort long, aplati et large à l'extrémité, rappelle jusqu'à un certain point la forme d'une hache (pélèkus).

Cet énorme bec, même quandil ne porterait pas la poche sur laquelle Pline attire l'attention, suffirait pour que l'on

ne pût confondre le pélican avec le cygne; du reste les deux oiseaux ont quelque ressemblance de taille et de couleur. Ils fréquentent également les eaux; mais le cygne cherehe sa nourriture dans l'eau donce, le pelican dans l'eau salée. Tous les deux appartiennent également à l'ordre des palmipèdes; mais dans le cygne le pouce est libre, dans le pélican il est réum avec les autres doigts dans une seule membrane. Cette organisation, qui fait du pied du pelicau une rame plus parfaite, n'empèche pas qu'il ne se perche sur les arbres, et même il est à remarquer que les oiseaux qui ont les pieds de cette façon, tels que les cormorans, les fous, les frégates, etc., ont tous, et ont seuls entre les palmipèdes, l'habitude de se percher.

Le pélican connu des anciens est grand comme un cygne, ou même un peu davantage; il a tout le corps d'un blanc légèrement teint de couleur de chair. L'extrémité de son bec, qui est recourbée en crochet, est d'un rouge vif. Le pelican des régions tropicales du Nouvean-Monde est plus petit, et sa taille n'excède guère celle d'une oie commune; son plumage est d'un gris brunâtre. Il paraît qu'il en existe une antre espèce aux Philippines, mais elle n'est pas encore suffisamment connue.

Le pélican d'Amérique a reçu des marins le nom de grand-gosier, à canse du sac, qui s'etend presque de la pointe de la mandibule inferieure jusqu'à la partie superieure du cou, comme on peut le remarquer sur deux des quatre individus figures dans notre vignette, « Ce sac, dit le père Labat, est compose d'une membrane épaisse, grasse et assez charnue, souple, et qui s'etend comme un cuir. Il n'est point couvert de plumes, mais d'un poil extrêmement court, fin, doux comme du satin, d'un beau gris de parie,

avec des points, des lignes et des ondes de différentes teintes, qui font un très bel effet. Lorsque le sac est vide, il ne parait pas beaucoup; mais quand l'oiseau trouve une pêche abondante, il est surprenant de voir la quantité et la grandeur des poissons qu'il y fait entrer.

a Nos gens, dit-il plus loin, tuèrent beaucoup de ces oiscaux, non pour les manger, car leur chair est dure ét sent l'huile et le poisson pourri, mais pour avoir leurs blagues. C'est ainsi qu'on appelle le sac dans lequel ils mettent le poisson qu'ils prennent; tous nos fumeurs s'en servent pour mettre leur tabac haché. Dès qu'on a tiré la blague du con de l'oiseau, on l'étend, on la saupoudre de sel battu avec de la cendre ou de l'alun, pour consumer la graisse dont la membrane est revêtue, après quoi on la frotte entre les mains avec un peu d'huile pour l'assouplir. Quand on en a la commodité, on passe ces blagues comme les peaux d'agneau, et elles sont bien plus belles et plus douces; les dames espagnoles les brodent d'or et de soie d'une manière très fine et très delicate. »

Le mot blague, corruption du mot anglais bag (poche), paraît avoir été employé d'abord par les flibustiers, sur les navires desquels il y avait d'ordinaire un mélange de matelots anglais et français, d'on naissait une sorte de langage bâtard, pour lequel les deux langues étaient mises à contribution, et rudement écorchées. Dans leur argot, blague était devenn synonyme de jabot, et, de même que du dernier mot on a lait le verbe jabotter, du premier ils avaient fait le verbe blaguer, qui signifiait également parler à tort et à travers, et, par extension, conter des faits hasardés ou complètement faux.

La blague, la poehe des pélicans de l'Aneien Monde, est plus grande que celle des pélieans américains, comme l'oiscau a lui-même de plus fortes dimensions; cependant il ne s'ensuit pas qu'on doive ajonter foi à ce qui se lit dans plusieurs ouvrages d'histoire naturelle, relativement à un de ces oiseaux que l'on faisait voir à Paris en 1750. Son gosier était, dit-on, si large, que l'homme à qui il appartenait y mettait aisement la tête. On ne conçoit pas que les deux mandibules qui supportent la poche pussent, quoique très flexibles, s'écarter assez pour admettre un corps aussi volumineux. Ce qui a été observé alors à Paris, est probablement ee qu'on peut voir anjourd'hui à Londres, au jardin zoologique, où plusieurs de ces animaux vivent et sont devenus très familiers. Le gardien, pour gagner un bon pourboire de la part des personnes qui visitent l'établissement, se place la tête au-dessous de la gorge d'un de ces oiseaux, et, ramenant avec les mains la poche vers ses tempes, il s'en coiffe comme d'un bonnet. Le peliean qu'on a vu, il y a quelque temps, dans la ménagerie de Martin, ne paraissait pas assez appriveisé pour qu'on put se permettre avec lui de semblables libertés.

Le péliean, du reste, peut devenir non seulement familier, mais doeile. Le père Ptaimond rapporte qu'il en a vu un chez les sauvages si bien dressé, que, le matm, après qu'on lui avait fait sa toilette à la caraîbe, c'est-à-dire qu'on l'avait peint en rouge avec du rocon, il s'en allait à la pèche, et revenait le soir apportant dans son sae une quantité de poisson dont ses maîtres lui faisaient rendre une partie pour leur usage. Les cormorans, qui se rapprochent beaucoup des pèlicans, sont de même, en quelques parties de la Chine, instruits à pècher. Il est vrai que pour les préserver de la tentation d'avaler le poisson qu'ils ont pris, on leur met au bas du eou un anneau assez étroit pour ne laisser passer que le fretin.

Les pélicans américains, quoique passant habituellement la mait sur les arbres, n'y font pas leur nid. La femelle dépose ses œufs, au nombre de quatre ou cinq, sur la terre, sans aucune préparation. Lorsqu'elle est à couver, elle ne se dérange pas parce qu'un homme approche, elle cherche seulement à l'éloigner à coups de hec. C'est du moins ce qui se voit dans les lieux peu fréquentés.

La tendresse de ces oiseaux pour leur famille, quoique ne les portant pas à s'ouvrir le flanc, est très réelle. Le père Labat raconte qu'à l'île d'Aves, ayant pris deux petits d'une même couvée, et les ayant attachés par le pied à un piquet, au moyen d'une cordelette, la mère venait les nourrir, restait près d'eux tout le temps qu'elle ne passait pas à pècher, et passait la nuit sur une branche au-dessus de leur tête. Tous trois devinrent en peu de temps assez familiers pour souffrir qu'on les touchât.

Lorsque les petits sont encore fort jeunes, la mère laisse maeérer plus long-temps le poisson dans sa poche avant de le leur présenter, de mème que les pigeons ramollissent dans leur jabot le grain dont ils nourrissent leurs pigeonneaux. Dans cette opération, les parens laissent souvent couler sur leur poitrine un peu de cette pulpe, qui est quelquefois sanguinolente, et c'est probablement ce fait, mal interpreté, qui a été l'origine de la fable à laquelle les pélicans doivent principalement leur célébrité.

La manière de pécher du pélican américaih a été décrite plus en détail dans le Journal de physiologie publiée par M. Magendie (janvier 4826).

« Les pélicans, dit le D. Roulin abondent tont le long de la côte poissonneuse de la Guayra (Colombie), et j'ai pu les examiner d'autant plus commodément, qu'ils ne s'éloignent guère du rivage; soit, en effet, qu'ils volent audessus des eaux, soit qu'ils se reposent à la surface, on les voit se tenir de préférence dans l'espace qui sépare la lame qui se brise de la lame qui s'approche en roulant.

» Ge n'est point en rasant les eaux que le pélican cherehe sa proie; dans les grands eereles qu'il décrit en volant, il en est presque toujours éloigné de 45 à 20 pieds. Quand enfin, au moyen de ce genre de quête, il a aperçu un poisson à sa convenance, il se laisse tomber sur lui avec une raideur extrême, et s'enfonce dans l'eau, qu'il fait jaillir très hant. S'il a manqué son coup, on le voit s'élever de nouveau dans l'air, et recommencer ses cercles accontumés; s'il a fait capture, au contraire, ce qui est le cas le plus fréquent, il prend bien encore son vol au hont de quelques instans, mais pesamment, sans presque s'élever au-dessus de la surface de la mer, et il va s'y poser quelques pas plus loin pour sa vourer sa proie à loisir.

» La chute du pélican qui tombe sur le poisson qu'il observait n'est pas moins rapide que la descente en foudre des oiseaux rapaees; mais du reste elle en diffère sous tous les autres rapports; ainsi, par exemple, l'épervier qui guette une alouette commence à décrire au-dessus d'elle des cereles qu'il rétréeit sans cesse. Arrivé directement au-dessus de l'oiseau que la peur paralyse, il y reste quelques instans sans changer de place, quoique agitant les ailes; puis, les fermant tout-a-coup, il se laisse tomber les serres étendues. Un pareil genre de chasse ne pouvait convenir an pélican, qui, forcé de saisir sa proie près de la surface de l'eau, ne peut la chercher que dans les endroits peu profonds, sans cesse balayés par la lame, et où rien ne reste en repos; aussi est-ce souvent dans le moment le plus rapide d'un vol en ligne droite qu'on voit la chute s'opérer. Le passage est tellement brusque, qu'il semble voir un oiseau atteint dans sa fuite par le plomb du chasseur. On s'y méprendrait d'autant plus aisement, que l'oiseau fait à ce moment une sorte de culhute; car, comme il saisit le poisson avec son bec, il faut qu'il tombe la tête la première. Au contraire, l'épervier, qui prend sa proie avec les serres, garde en descendant le corps dans la même position que pendant le vol. »

# MUSIQUE.

#### HABITUDES DE QUELQUES COMPOSITEURS.

La musique étant le plus capricieux des arts, chaque compositeur a, pour ainsi dire, son procedé particulier, son secret, pour se placer sons le charme de l'inspiration. Le resumé suivant retrace à peu près ce que les biographes ont conservé de plus précis sur les habitudes de plusieurs musiciens célèbres.

Gluck faisait transporter son clavecin au milieu d'une prairie; un vaste espace, le ciel déconvert, la chaleur du soleil, et quelques bouteilles de champagne, lui faisaient trouver les chants divins des deux Iphigénies et d'Orphée. Tout au contraire, Sarti ne pouvait travailler que dans une salle immense, voûtee, obscure. Le sileuce de la mait, la funèbre lueur d'une lampe aecrochée au plancher, lui étaient indispensables pour qu'il trouvât les pensées solen; nelles qui forment le caractère de son style. Cimarosa voulait entendre autour de lui le bruissement d'une conversation animée; c'est en riant et causant avec ses amis qu'il composa les Horaces et le Mariage secret, deux inimitables chefs-d'œuvre, dans deux genres tout opposés; l'air Pria che spunti in ciel l'aurora, lui vint à l'improviste, au milieu d'une partie de plaisir aux environs de Prague.

Sacchini né pouvait écrire une note s'il n'avait à ses côtés sa jeune femme, et si une famille de petits chats, qu'il affectionnait particulièrement, ne jonait près de lui. C'était très sérieusement qu'il se disait redevable à leurs mouvemens gracieux des chants les plus henreux de son OEdipe à Colonne. Traetta se plaisait surtout dans les églises à peine éclairées par un reste de jour; on vante beaucoup le pathétique déchirant de plusieurs morceaux de sa Sophonisbe. Ce fut à propos de cet opéra qu'il jugea d'un seul trait, et avec une justesse assez piquante, la manière des chanteurs français de l'époque : ne sachant comment indiquer le degre de force avec lequel l'exclamation ah! devait être prononcée par la prima donna, il avant écrit au-dessus de la note : Un urlo francese, un beuglement à la française.

-Salieri, pour exciter son imagination, avait besoin de se promener à pas pressés dans les rues les plus encombrées de foule. Une petite boite de fruits confits, dans laquelle il puisait fréquemment, composait, avec son album et un crayon, tout le bagage dont il se munissait en ces occasions; il courait, la canne à la main, à la chasse des idées musicales et dès qu'il en avait fait lerer une, il s'arrêtait un moment pour la saisir et la lixer sur le papier.

En rendant hommage, dans ses Lettere Haydine, au talent de Ferdinand Paër, Carpini dit que ce spirituel compositeur écrivait les partitions de Camille, de l'Agnesc, de Sargine, tout en badinant avec ses amis, et en faisant mille récits joyeux, tandis qu'au même moment il tronvait encore le loisir de gronder ses domestiques, de quereller sa femme et ses enfans, et de l'aire de tendres caresses à son chien bien-aimé. Paesiello ne pouvait pas trouver une note s'il n'était couché dans son lit, et c'est entre deux draps qu'il inventa les charmans motifs de Nina, de la Molinara et du Barbier. Zingarelli, avant de prendre la plume, se transportait dans une haute région intellectuelle en lisant plusieurs passages, soit des Pères de l'Eglise, soit des classiques latins; ainsi préparé, il mettait moins de quatre heures à improviser un acte de Pyrrhus ou de Roméo et Juliette.

Carpani parle d'un Marcantonio Anfossi, frère du célèbre Anfossi, et qui probablement cut lui-même atteint une hante renommée musicale s'il ne fût mort très jeune. Ce Marcantonio était moine, et son procedé pour stimuler la faculté créatrice était assez étrange; ce n'était point devant un elavecin qu'il se plaçait pour composer, mais bien devant une table sur laquelle il faisait apporter sept ou huit plats surchargés de chapons rôtis, de cochons de lait rissolés et de sancisses fumantes. Au milieu de cette bienfaisante vapeur, les inspirations les plus suaves se produisaient sans effort.

Haydn, sobre et régulier comme Newton, silencieusement enfermé dans son cabinet de travail, avait aussi son petit artifice : il se rasait, se poudrait, mettait du linge blane, s'habillait de la tête aux pieds, comme pour aller présenter ses respectueux hommages au prince Esterhazy, son patron, ou même à l'empereur d'Allemagne; puis, s'asseyant devant un bareau sur lequel il y avait papier soigneusement rayé et plumes bien taillées, il mettait à son doigt la bague dont son révéré souverain lui avait fait présent; après ces présiminaires, il commençait à écrire : cinq ou six heures s'écoulaient sans qu'il ressentit aucune fatizue; pas une rature ne venait déparer l'extrême propreté de ses notes, d'ailleurs assez peu lisibles, et que lui-même appelait ses pattes de mouche, tant elles étaient grêles et serrces.

a Lorsque je me trouve livré tout-à-fait à moi-même, écrivait Mozart en 1788, lorsque je suis seul, et que j'ai l'âme calme et satisfaite, que, par exemple, je suis en voyage dans une bonne voiture, ou que je promène à pie l'après un bon repas, ou que la muit je suis conclyé sans avoir sommeil, e'est alors que les idées me viennent et qu'elles s'offrent en foule à mon esprit. Dire d'où ell's viennent et comment elles arrivent, cela me serait impossible; ce qui est certain, c'est que je ne puis pas les faire venir quand je veux.»

Joachim Rossini, ne à Pesaro en février 1792, deux mois et demi après la mort de Mozart, compose n'importe ou, et sans être assujetti à telle ou telle condition préparatoire. Le matin on le soir, seul on an millen d'une colone d'amis, sur le coin d'une table d'anberge ou devant le piano criard d'une tronpe de campagne et au sein du vacarme d'une répetition. en se réveillant sur le midi, ou bien avant de se concher. à deux ou trois heures du matin, après une longue soirce de fatigue ou d'ennui, toujours et à toute henge il est prêt. Pendant une matince d'hiver, venant d'écrire un duo dans son lit, où il travaillait fante de feu, il laissa sa musique tomber au milieu de la chambre, et ne voulant pas se lever de peur de prendre du froid, il se mit à écrire un antre duo qui n'avait pas la moindre ressemblance avec le premier. Un de ses airs les plus populaires à été long-temps désigné, à Venise, sons le nom de l'Aria dei rizi, l'air du riz, en souvenir de l'étonnante promptitude avec laquelle il avait été fait. Le morceau, primitivement écrit pour l'entree de Tancrède dans l'opéra de ce nom, avait déplu à la capricieuse Malanotti, qui avait attendu la veille de la première représentation pour exiger une autre cavatine. Or, il fa a savoir qu'en Lombardie tous les diners commencent invariablement par un plat de riz; c'est un mets qui est prét en quatre minutes, et le enisinier, pen d'instans avant qu'on ne se mette à table, a toujours soin de demander s'il est temps de mettre le riz au feu. Rossini rentrait chez lui désespéré, donnant au diable les exigences de Tancrède, lorsque cette question culinaire lui fut faite. On mit le riz an feu, et, avant qu'il fut enit, l'air Di tanti palpiti était créé.

M. le professeur de Lamarck ayant observé que l'intensité de la chalcur et sa durce ont une influence marquée sur l'epanouissement des fleurs aussi bien que sur le développement du bouton, a en idee de s'en servir pour composer un calendrier de Flore pour le climat de Paris. JANVIEB. - L'ellebore noir.

FÉVRIER. — L'aulne, le saule-marsault, le noisetier, le daphne mezereum, le galanthus nivalis, etc.

MARS. — Le cornouiller mâle, l'anémone hepatique, le buis, le thuya, l'if, l'amandier, le pêcher, l'abricotier, le groseillier épineux, la giroflée jaune, la primevère, l'alaterne, etc.

AVRIL. — Le prunier épineux, la tulipe, la jacinthe, l'orobe printanier, la petite pervenche, le frène commun, le charme, le bouleau, l'orme, la fritillaire impériale, les érables, les poiriers, etc.

MAI. — Les pommiers, le lilas, le marronnier, le bois de Judée, le merisier à grappes, le cerisier, le frène à fleur, le faux ébénier, la pivoine, le muguet, la bourraelie, le fraisier, le chêne, etc.

JUIN. — Les sauges, le coquelicot, la ciguë, le tilleul, la vigue, les némuphars, le lin, le seigle, l'avoine, l'orge, le froment, les digitales, les pieds-d'alouette, les hypericum, etc.

JUILLET. — L'hysope, les menthes, l'origan, la carotte, la tanaisie, les œillets, les laitues, le houblon, le chanvre, la salicaire, la chicorée sanvage, le bignona catalpa, etc.

Aout. — La scabiosa succisa, la parnassia, la gratiole, la balsamine des jardins, l'euphraise jaune, plusieurs actwa, les rudbeckia, les silphium, les corcopsis, les viburnum tinus, etc.

Septembre. — Le ruscus racemosus, l'aralia spinosa, le lierre, le cyclamen, l'amaryllis lutea, le colchique, le safran.

Octobre. — L'aster grandiflorus, l'heliuntus tuberosus, l'aster miser, l'authemis grandiflora, etc.

# FRANCE.

### CHATEAU DE NANTOUILLET

(DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MABNE).

Le monument dont notre gravnre représente les parties les plus pittoresques et les plus remarquables, comme art, est situé à Nantouillet, petit village qui se trouve dans l'arrondissement de Meaux, à une demi-lieue de Juilly. C'est dans ce château, l'un des ouvrages les plus curieux de la renaissance, que le chancelier Duprat mourut, le 9 juillet 4555, âgé de soixante-douze ans. Cardinal-légat, chancelier de France et principal ministre de François I<sup>cr</sup>, il était né à Issoire en Auvergne, le 47 janvier 4465. Il snivit d'abord le barreau à Paris, puis fut nommé avocatgénéral au parlement de Toulouse, maître des requêtes et



(Une porte, dans la cour du château.)

président à mortier au parlement de Paris, et enfin premier president au même parlement en 1507. Dans les dernières années du règne de Louis XII, Duprat s'étant dévoué aux intérêts du futur héritier, François Ier, en reçut le prix à l'avenement de ce prince, et fut élevé à la dignité de chancelier le 7 janvier 4515. Duprat fut un des ministres les plus impopulaires de France, à cause de sa sommission à tontes les volontés de son maître, de sa vénalité et de son avidité insatiable; il dut surtout son impopularité à l'abolition de la Pragmatique-Sanction, loi d'Etat en vertu de laquelle, depuis Charles VII, le droit d'elire aux évêchés et aux autres grands benéfices vacaus appartenait exclusivement aux Eglises de France. Léon X réclamait avec in-

stance l'abolition de ce droit, qu'il présentait comme contraire à l'antorité du Saint-Siège; François I<sup>cr</sup> chargea Duprat de la négociation à ce sujet, et le pape obtint tout ce qu'il voulut. Ce fut un cri d'anathème contre le chancelier Duprat de la part des Eglises, des universités et du parlement : celui-ci refusa long-temps d'enregistrer le concordat passé entre Léon X et François I<sup>cr</sup>; mais Duprat, à force d'intrigues, parvint à obtenir cet enregistrement. François I<sup>cr</sup> étant continuellement engagé dans la guerre avec Charles-Quint, guerre sonvent désastreuse, il fallut multiplier les ressources pour la soutenir : Duprat fournit tout l'argent dont on avait besoin, par des créations et ventes d'offices, par l'établissement des premières rentes sur l'Hô-



(Tour de la chapelle, du côté de jardin.

tel-de-Ville, par des contributions exigées du clergé sous forme d'emprunt. Il était associé à toute la politique de Louise de Savoie, mère du roi; aussi fut-il aceusé d'avoir servi sa haine contre le connétable de Bourbon, et d'avoir contribué à la persécution qui poussa ce prince à prendre les armes contre sa patrie. En 1527, Duprat fut nommé cardinal, et légat a latere en 1550; c'était la récompense de son dévouement à la papauté. Pendant le temps de la prison de François I<sup>er</sup> à Madrid, il se fit nommer par la régente archevêque de Sens, et se fit donner plusieurs abbayes. Une fois entré dans l'Eglise, Duprat manifesta son zèle par des persécutions contre toutes les nouvelles opinions religieuses qui s'élevaient en France. Quand il monrut, son corps fut porté dans sa cathédrale de Sens; c'était la première fois qu'il y entrait.

#### NEWTON

Quand on veut donner la mesure de la plus haute portée de l'intelligence humaine, on cite Newton, ses decouvertes, ses ouvrages. La nation qui a produit cet homme extraordinaire, l'oppose avec orgueil à tout ce que les autres penples ont fait pour les sciences, et réclame en son nom la plus forte part dans la reconnaissance du monde savant. Galilée fut persécuté en Italie: Deseartes était Français,

mais la France ne sut pas le conserver. L'Angleterre fut plus juste envers l'homme dont le génie contribuait à l'illustration nationale: Newton fut honoré dans sa patrie, et des hommages éclatans furent décernés à sa mémoire.

En 1642, Galilée venait de monrie : Isaac Newton naguit à Woolstrop, dans le comté de Lincoln, pour remplacer le philosophe florentin, continuer ses travaux, étendre et completer ses découvertes. Mais cet enfant qui devait réaliser de si grandes espérances était ne si faible, que l'on doutait qu'il pit vivre. Heureusement, une mère prudente veillait sur loi; il fut conservé. Son enfance fut heureuse et paisible, quoiqu'il fit peu de progrès dans les premières études auxquelles on l'appliqua : sa mère le destinait à un emploi qui ne lui convenait nullement, c'était d'administrer son patrimoine, de surveiller la culture de ses terres et la vente des produits. Le jeune Newton, maîtrisé par les mathématiques, montra si pen d'aptitude pour toute autre chose, qu'il fallut le laisser à ses goûts et à sa vocation. Il fut envoyé à Cambridge, où il fit en pen d'années presque toutes les découvertes qui l'ont immortalisé, c'est-à-dire les lois fondamentales de l'astronomie physique, la décomposition de la lumière, le calcul des fluxions. En 1665, il devint professeur à Cambridge; mais, l'année suivante, comme la peste ravageait cette ville, il se retira dans son domaine de Woolstrop, on ses travaux scientifiques furent continués. Enfin, il put revenir à Cambridge, et reprendre l'enseignement. En 1672, la Societé royale de Londres se l'associa, et depuis cette époque ses mémoires sur l'optique furent publiés successivement dans les Transactions philosophiques. Comme ses doctrines étaient nouvelles, elles ne furent pas accueillies partout sans une opposition qui s'exprimait parfois avec aigreur: Newton fut sur le point de condamner à l'obscurité toutes ses connaissances, puisqu'elles étaient un sujet de discordes entre les savans; il ne voulait pas, disait-il, s'exposer à perdre un bien aussi réel que le repos, pour courir après une ombre. Lorsqu'il publia l'un de ses principaux ouvrages, intitulé: Principes mathèmatiques de la philosophie naturelle, il prévit aussi des con-



(Newton,)

tradictions, et il disait à l'astronome Halley: « La philosophie est une dame très querellense; à moins qu'on n'ait jamais rien à demèler avec elle, il est bien difficile d'éviter qu'elle ne vous suscite plus d'un procès. »

Quoique le besoin de vivre loin des passions humaines fût | l'un des plus imperieux que Newton put éprouver, il savait pourtant y résister au besoin, et se charger de fonctions politiques. En 1688, l'Université de Cambridge le chargea de défenare ses droits contre certaines prétentions de Jacques II, et il devint membre du parlement. En 1695, il fut nommé conservateur, et, en 1699, directeur des monnaies de l'Angleterre. Il quitta alors sa chaire de Cambridge, et se livra tout entier à ses nouvelles fonctions. Cependant l'Université, qu'il avait servie avec antant de zèle que de succès, obtint qu'il fût encore son député dans la chambre des communes. Depuis l'année 1705, jusqu'à la fin de sa vie, en 1727, la Société royale de Londres le réclut annuellement pour son président. En 1705, il fut anobli et fait chevalier. Ses dernières années forent encore utiles aux sciences, quoique la direction de la monnaie absorbat un temps que les œuvres du génie reclamaient tout entier. Lorsque cet homme extraordinaire cessa de vivie, toute la nation sentit peniblement la perte qu'elle vensit de faire.

Son corps fut exposé sur un lit de parade, dans la chambre de Jérusalem, endroit d'ou l'on porte au lieu de leur sepulture les personnes du plus haut rang, et quelquefois les têtes couronnees. On le porta dans l'abbaye de Westminster, le poèle etant sontenu par le lord grand-chancelier, par les dues de Montrose et de Roxburgh, et par les comtes de Pembroke, de Sussex et de Maclestield.

Il semble que l'ame sublime de Newton ne participa nullement aux faiblesses de l'humanité. Il a consacre par l'antorite de son nom cette pensée que l'on perd trop souvent de vue: Si nous parrenons à perfectionner les sciences, nous pourrons espérer de perfectionner aussi la morale, sans laquelle le savoir n'est en effet qu'un vain nom. Il apercevait d'un simple conp d'oril le resultat d'une analyse très compliquee. Lorsque Jean Bernouilli proposa aux géomètres de son temps le fameux probième de la courbe, de la plus vite descente entre deux points, aucun géomètre ne le résolut complètement, excepte Newion, qui se contenta d'écrire, sans se nommer: La courbe dont il s'agit est une cycloide qui passe par les deux points donnés.

Après la mort de Newton , l'Augleterre perdit le sceptre des hautes mathématiques ; la France eut Clairaut et d'A-lembert , l'Italie produisit Lagrauge , la Suisse avait donné le jour aux Bernouilli , ainsi qu'au lahorieux Euler. Mais tous ces illustres geomètres du continent étaient la postérité de l'immortel Anglais , car il fut lenr maître et leur guide ; et , comme l'a très bien dit Condorcet. élève de d'Alembert, et par conséquent de Newton : « Les vrais ancêtres d'un homme de génie sont les maîtres qui l'out précédé dans la carrière , et ses véritables descendans sont les élèves qu'il a formés. »

#### LA SEMAINE.

CALENDRIER HISTORIQUE.

- 23 Novembre 1670. Première représentation du Bourgeois gentilhomme, de Molière.
- 23 Novembre 4763. Mort de l'abbé Prévost, auteur de romans qui obtinrent dans leur temps le plus grand succès, et dont le chef d'œuvre est Manon Lescaut. Il a composé une Histoire générale des voyages depuis le quinzième siècle, qui a été retouchée et abrégée par La Harpe.
- 24 Novembre 1250. Mort de Matthien de Montmorency, connétable de France. Il fut le plus illustre des Montmoremey des xm<sup>c</sup> et xiv<sup>c</sup> siècles. Ce fut lui qui éleva la dignité de connetable au-dessus de tous les oflices militaires, et qui en fit la première dignité de l'Etat. Son histoire est

liée avec celle de Philippe-Auguste, de Louis  $\mathbf{VIH}$ , de saint Louis.

- 25 Novembre 1560. Mort d'André Dora, noble Génois, le plus grand homme de mer de son siècle.
- 25 Novembre 1725. Mort de Bruéis, né à Aix en 1640. Associé avec Palaprat, il a composé de jolies comédies, qui se jouent encore au Théâtre-Français: le Grondeur, le Muct, l'Avocat Patelin.
- 25 Novembre 1751. Mort de Bolingbroke. Il fut secrétaire d'État sous la reine Anne, et prit une grande part aux affaires et aux révolutions arrivées dans les dernières années du règne de cette princesse. Il fut celèbre à Paris et à Londres par son esprit et ses connaissances. Il a laissé des ouvrages de politique, des Mémoires et des Lettres.
- 26 Novembre 529. Fondation de Constantinople par l'empereur Constantin; cette ville fut élevée sur le terrain occupé par Bizance, cité ruinée de Thrace. Les fondemens furent posés le 26 novembre 529, et la dédicace s'en fit le 11 mai de l'année suivante.
- 26 Novembre 1688. Mort de Quinault, né à Paris en 1655. Il composa d'abord des tragédies et des comédies peu estimées, châtiées par Boileau. Ses titres de célébrité sont les tragédies lyriques de Roland, d'Armide, d'Alceste, etc.
- 27 Novembre 397. Mort de Rufin, ministre de l'empereur Arcadius. Ce fut lui qui, par jalousie contre Stilicon, général de l'empereur, appela les Goths et Alaric à ravager l'empire. Il fut massacré par l'armée.

27 Novembre 511. - Mort de Clovis Icr

- 28 Novembre 1721. Exécution de Cartouche.
- 29 Novembre 1514. Mort de Philippe-le-Bel, roi de France. Ce fut lui qui detruisit l'ordre des Templiers, et qui en fit exécuter un grand nombre.
- 29 Novembre 4780. Mort de Marie-Thérèse, impératrice d'Allemagne, reine de Hongrie et de Bohème, célèbre par son caractère énergique et par le courage avec lequel elle parvint à reconquérir un trône que lui disputaient la Bavière et la Prusse.
- 50 Novembre 1671. Fondation de l'Hôtel des Invalides, sous le règne de Louis XIV et le ministère de Louvois.
- 50 Novembre 4750. Mort du maréchal Maurice de Saxe. Ce guerrier, célèbre par son courage et sa science militaire, a gagné les batailles de Fontenoi et de Rocoux. Il a été enseveli à Strashourg, où on lui a élevé un magnilique mansolée, ouvrage de Pigalle.

Enseignes du vieux Paris. — Autrefois, à Paris, les marchands des divers métiers avaient la coutume de mettre à leurs fenètres et sur leurs portes des bannières en forme d'enseignes, où se trouvaient figurés le nom et le portrait du saint ou de la sainte qu'ils avaient choisi pour patron; cependant on-rencontrait aussi parfois, au lieu d'une figure de moine on de vierge martyre, divers emblèmes ou rébus qui exerçaient l'esprit sagace des curieux, dont le plaisir était grand, sans doute, de chercher le sens caché de l'énigme. Nous allons citer plusieurs de ces enseignes, dont l'explication nous a été conservée par Henri Sauval, dans ses Antiquités de Paris.

Avant de porter le nom de la rue du Cadran, cette rue se nommait rue du Bout-du-Monde, parce qu'il y avait une enseigne sur laquelle on avait représenté un bouc, un due (oiseau) du monde.

Al'Assurance. - Un A sur une anse.

Au puissant Vin. - Au puits sans vin.

A la vieille Science. - Une vicille femme qui sciait une anse

Toutes ces enseignes out disparu depuis long-temps. On ignore même dans quels quartiers elles se trouvaient pla-

De nos jours eneore, cette coutume n'est pas tout-à-fait perdue dans Paris; et tout le monde a pu voir, sur le boulevard du Temple, auprès du Cirque olympique, un limonadier dont l'enseigne représente un paysan qui coupe un épi, avec ces mots écrits au-dessous ou au-dessus : A l'Épi scie.

Origine des épices. - Autrefois l'épicerie était une denrée des plus précieuses. Au nouvel an, aux mariages, on donnait des épices comme aujourd'hui l'on donne des dragées et des confitures séches. Pour un procès gagné, le plaideur reconnaissant offrait des épices à ses juges; et quoique ceux-ci fussent obligés de rendre la justice gratis, ils ne croyaient pas offenser la loi en acceptant un présent aussi modique. Bientôt l'abus s'en méla, et saint Louis se crut obligé de fixer à la valeur de 10 sous les épices qu'il permettait aux juges de recevoir. La vénalité des charges fit ensuite convertir en argent ces paquets d'épices; de là cette formule, qu'on trouve en marge des anciens registres du parlement: Non deliberatur donec solvantur species. Telle est l'origine du nom d'épices, donné autrefois aux honoraires des juges.



(Ilex aquilifolium.)

. Les personnes qui habitent la campagne dans les acien-

quen ent ces jardins toujours verts que l'art entretient au sein de nos grandes villes, pour y mentir au milieu de l'hiver la parure de la belle saison, reconnaitront facilement ce rameau de houx.

On a aussi souvent donné, par confusion, à cet arbre le nom de chène vert, arbre qui en diffère pourtant essentiel-

Le houx appartient à la tétrandrie tétragynie de Linnée, ayant une fleur à quatre étamines, à quatre pistils, correspondant à quatre noyaux osseux, renfermés dans une baie eoriace, d'un rouge éclatant, qui, lors de sa maturité, contraste avec le vert éclatant du feuillage.

Le chêne vert, au contraire, est rangé avec les autres chênes dans la monacie Linnée, dans les amentacées Jussien, parmi les arbres qui ont des chatons et des grands. C'etait l'yeuse des anciens, arbre consacré à Jupiter, et honore d'un culte particulier chez eux, lorsque son tronc avait été frappé de la foudre. Une yense aux rameaux séculaires avait poussé ses racines dans le tuf où se trouve placé le tombeau de Virgile, à l'entrée de la grotte du Pausilippe, à Naples (voyez pages 21 et 104). La plupart des voyageurs qui allaient rendre des hommages à la memoire du poète latin, par une erreur de botanique, arrachaient quelques feuilles à cette yeuse, et les repandaient avec leurs lettres dans toute l'Europe, sous le nom de feuilles de laurier de

Le houx commun est un arbre de 10 à 12 pieds d'élévation au plus; son trone est droit, et s'elève en formant une belle pyramide, ses ovales coriaces, d'un bean vert satiné, ne tombent pas à l'automne; elles sont quelquefois vergetées de jaune. Armées de piquans redontables, qui termment les ondulations échancrées, ces feuilles offrent une bonne défeuse contre l'agression des troupeaux, en en garnissant la tête des fossés qui entourent les héritages; aussi est-ce surtout comme haie vive que l'on cultive le houx. Dans les forêts il recherche les éclaireis, les landes dans des terrains peu fertiles; il se plait surtout dans les sables granitiques; alors il atteint sa plus grande force, sans cependant jamais fournir du bois de construction. Ses branches les plus droites et les plus effilées fournissent de redoutables cannes, des manches d'instrumens, de foncts très solides, des baguettes de fusil; on peut aussi le tourner comme le buis, dont il a la solidité et le tissu compacte.

L'écorce du houx avait été employée en médecine comme anti-fiévreux; on l'a depuis abandonnée, et la gloire de combattre la fièvre et de remplacer le quinquina est restee au petit houx, arbrisseau de la famille des asparaginées. C'est M. le docteur Rousseau, chef des travaux anatomiques au Muséum d'histoire naturelle, qui a principalement fixé l'attention sur les vertus fébrifuges du petit houx, du fragon. L'Institut a couronné le zèle de ce médecin par une médaille d'or, comme récompense de ce service signale.

Quant an houx commun (ilex aquilifolium), il n'a pour mérite bien constaté que la solidité de son bois, les épines de ses feuilles, qui en font un arbre de défense utile, et un appui solide, comme bâton, au vieux laboureur.

## MUSĖES DU LOUVRE.

PEINTURE. - ECOLE FLAMANDE.

. PEINTRES DE GENRE CÉLÉBRES. - JOSEPH VAN CHAESBEKE, PEINTRE FLAMAND.

Joseph Van Craesbeke naquit à Bruxelles vers 1608. nes provinces de la Bretagne et de la Bourgogne, et qui fré- l'Tout ee qu'on sait sur les premières années de sa vie,

c'est que, garçon boulanger, il courat le monde quelque | prit bientôt l'habitude de fréquenter les cabarets, de telle temps, vivant de son état, et vint ensuite s'établir à An- sorte qu'une fois la grosse hésogne de sa boulangerie ter-

vers, où il épousa une femme d'une rare beauté. Mais il minée, il laissait à sa femme le soin de tout le reste, et



(Musée du Louvre, nº 395. — Craesbeke faisant le portrait d'Adrien Brauwer.)

courait à la taverne rejoindre la société de joyeux compagnons qu'il était sûr d'y rencontrer. C'est là qu'd lit la connaissance d'Adrien Brauwer, l'un des plus grands peintres de l'ecole flamande.

Ces deux hommes étaient faits l'un pour l'autre : ils se lièrent d'une amitié tellement intime, que bientôt ils devinrent tout-à-fait inséparables. Branwer quitta la maison de Rubens, et vint demeurer chez le boulanger. Celui-ci, aussitôt les affaires de sa boutique faites, montait dans l'atelier de son ami, et y restait jusqu'à la nuit à le regarder peindre; alors ils sortaient ensemble, passant la soirée à boire et à fumer, et rentraient quand il plaisait à Dieu.

A force de voir faire de la peinture, l'idée vint au boufanger qu'il pourrait bien en faire aussi. Un jour qu'il était derrière la chaise de son ami depuis long-temps, occupé à étudier sa manière de peindre : « Il me semble , dit-it , que s'aurais du goût pour la peinture. - Pourquoi pas? dit Brauwer; d'ailleurs il n'en coûte rien d'essayer. » Il essaya, et réussit, parce qu'il avait souvent observé son maitre chancher et terminer ses tableaux, et qu'il avait fini par comprendre ce qu'il voyait. Craesbeke fut bientôt peintre, et au bout de deux ans il faisait le tableau que represente la gravure qui accompagne cette notice.

Ce tableau est une œuvre de maître; il ne le cède en rien à aucune pcinture de la galerie du Louvre pour la force, ia linesse, la science de l'effet et de la couleur. Craesbeke s'y est peint lui-même faisant le portrait de son maître. Ces deux hommes se ressemblent dans leurs ouvrages comme dans leur manière de vivre; ils différent dans leur peinture comme dans leurs goûts particuliers, leur physionomie et leur allure.

Ils se convenaient merveilleusement, et veeurent longtemps dans l'intimité la plus parfaite, doublant leurs forces par l'association de leurs etudes et de leurs observations [

individuelles. Mais à la fin un motif de jalousie les separa; d'ailleurs, Brauwer, qui s'était fait de manyaises affaires avec les gens de la justice d'Anvers, à propos de quelques plaisanteries que ceux-ci trouvaient un peu fortes, avait résolu de quitter le pays.

Pen de temps après, Craesbeke quitta tout-à-fait son état de boulanger, pour se livrer exclusivement à la peinture. Ses tableaux étaient fort recherchés, et il les vendait fort cher. Ils représentent habituellement des tabagies, des corps-de-garde, des querelles de gens ivres, des intérieurs de ménages flamands, etc. Ils sont peints avec une rare finesse, pleins d'action et de mouvement. On cite parmi ses plus beanx ouvrages celui qu'il fit pour la salle de la confrérie des maîtres en fait d'armes de la ville d'Anvers. Ce tableau, peint sur bois, représente les portraits des principaux confrères dans les différens exercices de leur

Il a fait aussi quelques portraits d'un grand mérite : souvent il a peint le sien, tantôt avec un emplâtre sur l'œil et ouvrant une bouche effroyable; tantôt étudiant sur sa ligure l'effet des grimaces les plus bizarres.

Craesbeke fut toute sa vie ce qu'il avait été d'abord; peu soucieux de l'avenir, ami de la joie et des plaisirs, heurenx avec une société de bons vivans, au milieu des pots de bière et de la fumée de tabae, dépensant son argent anssi facilement qu'il le gagnait. En somme, il laissa en mourant sa femme et ses enfans dans une honnête aisance.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 30.

#### LA CATHÉDRALE D'AMIENS.



(Cathédrale d'Amiens.)

De tons les édifices gothiques qui existent encore en France, la cathédrale d'Amiens est un des plus curieux pour la grandeur, l'elégance et l'unité de style qui règnent dans l'ensemble et les détails ; ce monument peut être regardé comme un des éliefs-d'œuvre de l'architecture du moyen âge. Ses fondemens furent jetes en l'amec 1220, sous le règne de Philippe-Auguste, et cette superbe basilique fut achevée en 1288. Les maîtres auxquels on doit ce chef-d'œuvre d'architecture, furent Robert de Luzarches, Thomas et Renault de Cormont son fils. Tous trois faisaient

sans donte partie de ces e reporations d'artistes qui, s'etant voues à la construction des edifices religieux, parconraient alors le monde chretien, offrant leurs services dans les diocèses. Le chef de l'entreprise etait appele maître de l'art. C'est de semblables associations que faisaient partie les architectes qui bâtirent, dans le xtit siècle, les églises cathé drales de Cologne, de Strasbourg, de Fribourg, et autres eglises d'Allemagne.

La cathédrale d'Amiens surpasse, par la grandeur de ses proportions et la richesse de ses ornemens, la plapart des a. aple construction Enr. pe dans le moyen âge; on admire some et a rectitude de son plan, la magnificence de son ensemble, la perspective majestucuse de ses larges percees, et l'heareuse harmonie de ses figues.

Voic, quedes sont ses dimensions: la largeur de la façade mequie, dans sa totalit, est de 150 pieds; la longueur de savavre est de 415 pieds, et à l'exterieur de 450; les maiore ses voites, depuis le percé jusqu'a la clef, sont hantes e 152 pieds 8 ponces; la hanteur de la flèche du clocher et de depuis le comble, y compris le coquest de 201 pieds, l'epuis le pave jusqu'a l'extremité du clocher, de 492; l'el vait on de la tour septentrionale est de 210; celle de la tour mari li male, de 490; le nambre de marches pour parvenir à la tour la plus é evée est de 566.

Noire gravare, reproduit la façade principale de la cathédrale. Tros poltiques ecenpent toute l'econdue de la partie i, ferienre de la faça le; ils sont décores d'un système unii une d'ornemens, qui consiste ca un soubassement con-Sau, curichi de caissons en forme de trèfles, contenant 118 le s-reliefs, et qui est decore d'un fond de mosaïque. Sur ce sondassement s'elève un rang de colonnes legèrement engerees, dont chacune porte en avant une statue de grande apportion, elevée sur une console et surmontee d'un dais, 1. moit terminé par de profondes voussures ogives idispos es en cul-de-four, dont les ares multipliés, présentant une amandion progressive, sont remplie d'une grande quanthe l'anges, de scraphins, et d'autres personnages en rappostario le grand tableau en rebel, sculpte sur le fond du tympan; enfin, ces trois portiques sont surmontés par des paramentalistes, ornés de chardons qui se detachent d'une mamere pittoresque sur des renfoncemens obscurs, a l'ave d'ouve aure du chœur est enrichi d'un cordon à fleurs a'une dentelle en pierre delicatement découpre. Les trois partes de cette façade unt chacane une denomination particahére : celle du milieu est appelée . Porte du Sauveur ; cale de droite est dite de la Mere de Dieu, et celle à gancae de saint Firmin le martyr.

La plapart des ornemens et des figures des portiques, ainsi que crax des extremites de la croisee, portent encore l'empiginte des différentes couleurs et de l'or dont ils furent originairement revêtus, suivant le système de décoration toat oriental, importe en Lalie par les Grées, pendant le moyen âge. La partie des trois fagades au-dessus des trois politiques se compose d'une galeric à jour en forme de péristyle, qui règne dans toute la largeur, et dont les arcades uzives sont subdivisées par d'autres arcs en forme de trèfle; cette galerie est sontenne par une autre, également à jour, et dont les entre-colonnemens sont décores d'une série de vingt-deux statues colossalis, que l'on croit représenter les monarques français bienfaiteurs de eette église, qui ont gouverné le royamne depuis Childerie II jusqu'à Philippe-Auguste, Au-dessus se voit une grande rose à compartimens, en pierre, d'un magnifique travail; toute cette partie de la façade est surmontee d'une balu trade à jour, à hauteur d'appui, regnam dans toute la largeur, et formant une riche cein ure horizontale. A cette hauteur se termina pencant long-temps le portail de la cathedrale d'Amiens; les deux tours et la galerie vitrée qui les unit à la base n'out c'é élevées que plus d'un siècle après l'achèvement du Ultiment de l'église.

Côté droit exterteur. — En se dirigeant du côté du sul, au diconvre totalement la façade latérale de l'église: l'ail call casse la vaste étendue de cet édifice, ses proportions imposantes, la projection des arcs-bontans, la prodigiense d'avaté n des combles et de la belle flèche qui les surmonte. Eur l'un des centre-forts de la tour, se voit la statue colossale d'un ance. Cette façade présente trois entrées ou portes latérales. La première est conune sous le nom de Portail

de l'Horloge, ou de saint Christophe; la seconde, comme sous le nom de Portail Saint-Honoré, ou sous celui de la 4 ierge dorée, est assez riche de seulpture. La troisième entrée de l'eglise de ce côté est appelée la Porte du Puits de l'œuvre.

Coté gauche extérieur. — La façade septentrionale, obstruce en partie par les bâtimens du palais episcopal, n'offre presque rien de remarquable. La partie supérieure n'a pas été termince, le pignon reste à faire, ainsi que les deux campanilles pyramidales qui devaient surmonter les piliers angulaires.

— Le premier clocher de la cathédrale, bà i en pierre, avec le corps de l'edifice, vers l'an 1230, fat détruit par la fondre, le 45 juillet 4523. Les travaux du nouveau clocher fucent nelieves en 1555.

L'intérieur de cette besifique est remarquable par ses dimensions colossales, par l'elévation et le jet hardi de ses voûtes, la délicatesse de ses arcades et de ses fenêtres, la régularité et l'heureux accord de leurs proportions. Le vaisseau, dont le plan est en forme de croix latine, consiste en une nef, un charur et une croisée on transept, accompagues de vastes bas-côtés, disposés sur le même axe et bordés de chapelles, qui regnent autour de la nef et du chænr.

Les voûtes, élevées sur cent vingt-six grosses colonnes, sont généralement à arêtes, et reposent sur quatre nervures croisees diagon dement. Les grandes fenêtres sont au nombre de quarante-une, non comprises celles des chapelles et de la gaierie qui entoure le chœur. L'église à beaucoup perdu de son effet par l'absence des verres de couleur qui décoraient ces fenêtres. L'intérieur est encore éclairé par trois grandes roses, remarquables par leur forme circulaire et la deheatesse de leurs compartimens, dont les ramifications, contournées avec tonte la souplesse des métaux les plus ductiles, servent d'encadrement à une nombreuse suite de sujets peints sur verre. La chaire de l'église, exécutée en 1775, est un monument de seulpture qui jouit d'une grande réputation.

Les chapelles de la ca hédrale, qui sont au nombre de vingt-quatre, n'avaient pas été comprises dans le plan primitif de Robert de Luzarches; elles ont été successivement érigées depuis à diverses époques.

Le travail de la boiserie des stalles du chœur, disposées en deux rangs etagés de chaque côté, est riche et élégant. Le grand autel, disposé à la romaine, est décoré d'un bas-relief doré, représentant Jésus-Christ faisant sa prière au Jardin des Olives. Derrière le maître-autel s'élève une grande gloire rayonnante construite en pierre et en bois, et dont l'immense proportion produit un bel effet dans la perspective du temple.

Nons avons voulu nous étendre sur la description de cette cathédrale, qui est regardée comme l'un des prototypes des édifices vulgairement appelés gothiques. Ceux de nos lecteurs qui voudraient entrer dans plus de détails, penvent lire une histoire de ce monument par M. Gilbert, of vrage très exact et tres complet.

## LE MUSEE D'ARTILLERIE A PARIS.

(Troisieme article. - Voyez page 359.)

Au milien de la salle des Armures, on voit François I<sup>et</sup> à cheval; l'armure est montée sur un cheval bardé, supporté par un piédestal, autour duquel sont des bas-reliefs representant la bataille de Marignan, moules en plâtre sur ceux qui sont au tombeau de ce monarque à Saint-Denis. C'est l'armure que portait François I<sup>er</sup> à la bataille de Pavie.

Elle était conservée à Vienne. Le roi tient à la main une lance de tournoi ou lance gracieuse; les ailes sont travaillées à jour, relevées d'or et de conleurs, ainsi que le pied. Un relours cramoisi et des franges ornaient la poiguée. Le Musee montre aussi l'épée que François I<sup>er</sup> portait à la bataille de Pavie; la poignée est en croix, émaillée, avec des ornemens en or, parmi lesquels on distingue des salamandres; sar la garde on lit, en lettres émaillées et orthographié comme il suit, ce passage de l'Ecriture: Fecit potentium in brachio suo. Cette épée était préciensement conservée à Madrid, d'us la chambre même où François I<sup>er</sup> était retenu prisonnier. En 1808, à l'épôque de l'entrée de Murat dans la capitale espagnole, ce général lit transporter solemellement cette royale épée au palais occupé par l'état-major français, puis il l'envoya en France.

Dans la grande salle, à droite, on voit l'armure de Louis XIV; elle est très remarquable par la richesse et la beauté du travail. Fabriquée à Brescia, en 1688, par Garbagnani, elle fut donnée par la république de Venise au roi de France. Les ornemens sont gravés au burin. Phisieurs des villes conquises par le roi sont représentées sur les différentes parties de l'armore. Sur le devant du easque se trouve la devise de Louis XIV: un soleil, et les mots Nec pluribus impar. An fond de la salle, existe l'armure attribaée à Jeanne d'Arc; cette armure est faite pour combattre à pied. Elle pèse 61 livres : d'après sa hanteur, la taille de l'héroine anrait dû être d'environ 5 pieds. Cette armure parait être celle dont Charles-VII fit présent à Jeanne d'Are, et qu'elle déposa à Saint-Denis, après avoir été blessée sous les murs de Paris; elle fut transportée de Saint-Denis à Paris par les Anglais, qui l'y laissèrent dans leur retraite précipitée. Plus tard, elle fut placée dans le cabinet de Chantilly, d'où elle a passé au Musée d'artillerie. - Un casque de forme mauresque, à timbre arroudi, très orné, est attribué à saint Louis. — Un très ancien casque, en dôme pyramidal, avec des ornemens en argent doré sur fer bruni, sans visière, est supposé avoir servi à Attila. La plaque monumentale qui est au-dessus, et qui a été trouvée avec ce casque, dit qu'il a appartenu à Attila, roi de Huns, mort en 455. - Une curiosité remarquable, plutôt sous le rapport historique que sous celui de l'art, est un ancien pavois, de la forme de ceux dont se servaient antrefois les Francs, et dont les Bohémiens ont conservé plus tard l'asage; il est en bois, et convert intérieurement de cair. On lit, au bas de ce pavois, une inscription allemande, dont voici la traduction: L'an du Seigneur, 4504, mardi, après le jour de l'élévation de la sainte Croix, lorsque l'empereur Maximilien gagna la bataille devant la ville de Ratisbonne contre les Bohèmiens, ce pavois et un drapeau furent pris dans la ville. -Parmi les épées, il faut regarder encore une belle épée à l'espagnole: poignée richement sculptée, en acier bruni, fonds dorés. Cette arme a été apportée de Naples par le général Eblé; c'est un des beaux ouvrages attribués à Benvennto-Cellini. On croit qu'elle a appartenu à Lannoy, vice-roi de Naples du temps de Charles-Quint. Un autre bel ouvrage de Benvennto Cellini est une carabine à ronet ; le fût est plaqué en ivoire, avec ornemens incrustés; le canon est très richement ciselé. Louis-Philippe a envoyé au Musée, il y a quelques mois, l'épée que portait Henri IV le jour de son mariage avec Marie de Médicis. La lame est incrustée de médaillons de nacre, on sont gravés les donze signes du zodiaque; la poignée est richement damasquinée, et chargée d'inscriptions fa sant allusion aux victoires de Henri IV sur la tigue. - Le poignard de Ravaillae fait partie de la collection du Musée. - L'épée de Louis XI, à laure ondoyante est remarquable par une singularité qui caractérise ce roi : sur les deux côtés se trouve gravé l'Are Maria.

Nous devons tous les principaux renseignemens et détails de ces articles à la bienveillance du savant chargé de la con-

servation du Musée d'artillerie, qui s'est enrichi par ses soins de presque toutes les plus précienses curiosités.

#### NOTICE SUR LE RADJA RAMMOHUN-ROY,

QUI VIENT DE MOURIR EN ANGLETERRE.

An commencement de l'autonine de 1852, les journaux de Paris annoncement l'arrivée d'un savant Brahmane, qui venait d'Anzleterre pour visiter la France; a gourd'hei les journaux anglais annonceat sa mort, en déplorant le fin prématurée de cet homme extraordinaire, qui avait quité l'Inde, sa patrie, pour venir étudier les mœars et l'eivilisation de l'Europe, et pour chercher à démèler la verite, au milien des sectes et des opinions qui divisent l'Occident comme l'Orient. Nous croyons ne pas pouvoir mieux faire connaître ce célèbre Brahmane qu'en insérant ici une partie de la notice sur sa personne, qu'il adressa à un de ses amis avant son excursion en France.

a ... Mes ancètres furent des Brahmanes d'un hant rang , dévonés depuis les temps les plus reculés aux devoirs religieux de leur race, jusqu'à mon cinquième aïent du côté de mon père, lequel, il y a environ cent quarante ans , abandonna les exercices spirituels pour les affaires et les intérèts du monde. Ses descendans suivirent son exemple, et obtinrent des succès divers , tantôt élevés aux honneurs , tantôt tombés dans la disgrâce ; tantôt riches , tantôt pauvres. Mais mes parens maternels , étant de l'ordre sacerdotal , par profession et par naissance , et appartenant à une famille qui n'en commaissait ancune autre an-dessus d'elle , se sont consacrés exclusivement jusqu'à ce jour à la vie des observances religieuses et à la dévotion , préférant la paix et la tranquillité de l'esprit aux rèves agités de l'ambition , et à tous les attraits de la grandeur mondaine.

» Selon les désirs de mon père, je me conformai aux usages de ma race paternelle, et j'étudiai les lanzues persane et arabe, indispensables toutes deux à ceux qui s'attachent à la cour des prince mohammétans de l'Inde; tandis que, pour me conformer aussi à l'usage de mes parens maternels, je me livrai à l'étude du sanskrit et des ouvrages de théologie écrits dans cette ancienne langue.

» L'avais environ seize ans lorsque je composai un ouvrage qui mettait en question la validité du système i lolâtre des Hindous, et qui commença à jeter quelque froideur entre mes proches parens et moi; je me mis alors à voyager; je traversai, non seulement différens pays, situés la plupart dans les limites de l'Hindonstan, mais encore quelques autres an-delà, car j'étais animé d'un grand sentiment d'aversion pour l'établissement de la pui-sance britannique dans l'Inde. Lorsque j'eus atteint ma vingtième année, mon père me rappela, et me rendit ses bonnes graces. Ce fut alors que je vis pour la première fois des Européens, et que je commençai à me lier avec eux. Je devins bientôt suffisamment instruit dans leurs lois et dans leurs gouvernemens. Trouvant les Européeus généralement plus intelligeus, plus réguliers et plus moderés que les nôtres , j'aband umai les préjuges que j'avais contre eux, et je me trouvai porté en leur faveur, paree que je me persua fai que par leur administration ou arriverait plus promptement et plus surcment à l'amelioration de mes compatriotes; 400 seu illiance de plusieurs d'entre eux, qui me le manifestère et dans plusieurs eirconstances importantes. Mes discussions multiplices avec les Brahmanes au sujet de leur idolátrie et de leur superstition, mon opposition contre la contume de brûler les veuves après la mort de leurs maris, ravivèrent et acerurent leur animosité contre moi ; et par leur influence sur ma famille, mon père fut de nouveau obligé de me retirer ostensiblement sa faveur, quoiqu'il continuât secretement à me fournir des seconts pécuniaires.

» Après la mort de mon père, ma hardiesse s'accent. Profitant de l'art de l'imprimerie nonvellement établi dans



(Rammohun-Roy, philosophe indien, mort en 1833.)

l'Inde, je publiai différens écrits contre l'idolàtrie, dans ma langue native et dans d'autres langues étrangères. Ces publications soulevèrent un tel ressentiment contre moi, que je fus culin abandonné par tout le monde, excepté par deux on trois amis écossais, pour lesquels j'ai tonjours conserve une vive reconnaissance.

» Ce qui se manifestait dans toutes mes controverses, n'était pas une opposition au brahmanisme, mais une critique de sa corruption; et je m'efforçais de montrer que l'idolátrie des Brahmanes ctait contraire à la pratique de leurs ancêtres, et aux principes des anciens livres et des autorites pour lesquels ils professaient du respect et de l'obeissance. Malgré la violence de l'opposition et de la résistance que rencontrèrent mes opinions, plusieurs personnes très respectables de mes parens et des étrangers, commencerent à adopter les mêmes sentimens.

» J'épronvai alors un vif désir de visiter l'Europe, d'obtenic, par une observation personnelle, une connaissance plus approfondie de ses mœurs, de ses contumes, de sa resigion et de ses institutions politiques. Cependant je differai de mettre ce projet à exécution jusqu'à ce que les amis qui partageaient mes sentimens se fussent aceras en nombre et en force. Mes vœux ayant ête enfin réalises, je m'emburquai, en novembre 4850, pour l'Angleterre, où j'arrivai en avril 4851, charge par l'empereur de Delhi de porter devant les autorités des plaintes contre les empiètemens sur ses droits commis par la Compagnie des Indes-Orientales, »

Ce fut peu de temps après avoir écrit cette notice que Rammohan-Roy vint a Paris, où il ne passa qu'une quinzaine de jours. Il était venu en France pour completer ses études sur les mœurs et les institutions politiques de l'Europe. Il y avait été amené aussi, dit-on, par le vif désir de voir un roi dont une partie de la vie s'était passée comme celle du commun des hommes; car ce spectacle n'est pas souvent offert dans l'Orient. Notre Brahmane fut donc re-

commandé à M. le baron Atthalin par un Anglais de distinction. Le roi, prévenu par son aide-de-camp, l'invita aussitôt à un diner à la cour, où se trouvaient quelques ministres et plusieurs personnes distinguées. Le radja fut très sensible à ces attentions, qui avaient d'autant plus de prix pour lui, qu'elle lui venait d'un gouvernement dont la forme approchait de celle qu'il révait depuis long-temps pour l'Inde, sa patrie.

Pendant son séjour en Angleterre, Rammohun-Roy, toujours préoccapé de l'idée religieuse qui, en Orient, domine toutes les autres, a visité et a cherché à connaître les sectes nombreuses qui y existent, pour pouvoir les juger avec connaissance de cause, mais sans se laisser influencer par aucune d'elles. Il n'etait ni chrétien, ni unitaire catholique; il était déiste, c'est-à-dire qu'il professait l'existence d'un Dien nuique. Le grand but de sa vie était d'établir dans sa patrie la doctrine de l'unité de Dien.

Cette courte notice ne donnera qu'une faible idée de cette intelligence orientale, qui avait étudié et approfondi l'Occident, et qui, à peine arrivé au milien de sa noble carrière, est venue s'éteindre dans une île de l'océan Atlantique. Le portrait que l'on en donne ici a été dessiné à Calcutta (Kalikatta), et se trouve dans la collection de l'Inde française de M. Géringer. Ses traits étaient nobles et réguliers, sa stature distinguée, comme celle de la race hindoue en général. Il est mort en regrettant son beau soleil de l'Inde; et un de ses derniers sentimens d'admiration fut pour un concher de soleil à Richemond, pendant lequel il sentit les premiers symptòmes de la maladie qui l'a mené au tombeau.

# L'OURS BLANC. — URSUS MARITIMUS.

Cet animal habite le plus souvent sur les glaces des mers du pô e arctique, et ne vient que rarement sur les côtes de la Laponie et de la Sibérie, du nord de l'Amérique et de l'Islande. Il fonde principalement sa subsistance sur les phoques de diverses grandeurs qui fréquentent les mêmes parages; mais, comme tons les autres animaux carnassiers, il est exposé à de longs jeûnes. Il grimpe jusqu'au sommet



des montagnes de glace nommées Hummocks, et, du haut de ces observatoires, il explore le vaste horizon que son excellente vue pent découvrir. On assure que l'odorat ne le sert pas moins bien que ses yeux; si des pêcheurs européens en des Esquimaux ont abandonné quelque part des débris de walrūs (voyez 42° livraison), l'ours ne tarde pas à arriver au lien du festin. Lorsqu'il s'agit d'une proie vivante, elle lui échappe souvent; car les phoques veillent sans cesse à leur sûreté, et du haut des glaces où ils viennent se reposer et respirer, ils se jettent dans la mer à la moindre apparence de danger. On a trouve des ours en pleine mer, sur de petites îles de glace, à plus de soixante lieues des



(Les Ours blanes,)

terres les plus voisines. La faim oblige quelquefois ces anmaux à faire à la nage d'assez longues traversées. Leur arrivée sur des côtes habitées est toujours désastreuse pour le bétail : à l'apparition d'un ours blane en Islande, les insulaires alarmés se rassemblent pour aller combattre ce redoutable ennemi, et sauver leurs troupeaux. Ce sont les côtes du Groënland qui sont le plus exposées aux invasions de ces déprédateurs ; le capitaine Scoresby en vit dans ees parages un si grand nombre sur les glaces, que, dans ses observations sur les mers polaires , il compare ces réunions d'ours blanes à des troupeaux de moutons.

Cette espèce d'ours est, sans contredit, la plus grande du geure. En 1596, le voyageur Barentz, le premier qui ait fait connaître les régions polaires, tha deux de ces animaux, dont il conserva les peaux; l'une était longue de plus de d'ouze pieds, et l'autre de plus de douze. On assure que ceux de la plus grande taille pèsent quelquefois jusqu'à dix quintaux. Leurs petits sont, proportionnellement, d'une petitesse remarquable.

L'ours polaire évite ordinairement la rencontre de l'homme; mais lorsqu'il est provoque et mis dans la nécessité de se defendre, le combat n'est pas sans danger pour le provocateur imprudent. On vaconte quelques faits qui donnent une juste idée de la force et du courage de cet animal.

L'un des baleiniers qui fréquentent le détroit de Davis , se trouvait bloque par les glaces sur les côles du Labrador. Depuis quelques jonrs, un ours blanc s'approchaît du navire, et linit par se montrer à la distance de quelques toises ; un matelot étant sorti de table pour quelques momens, vit l'ours tellement à portee, qu'il fut tenté d'en faire la capture sans l'assistance de ses compagnons. Il descendit sur la glace, armé d'une pique, et courut sur l'ennemi. Celui-ci ne recula point, désarma bientôt son faible adversaire, et, le saisissant par le dos avec ses fortes mâchoires, il l'entraina si rapidement, qu'il fut impossible de le secourir.

Un baleinier, stationné sur les côtes du Groënland, etait amarré à une piece de glace. Pendant cette station, on vit au loin un ours énorme occupe à guetter les phoques. Un matelot, dont le courage était exalte par une forte dose de thum, forma le projet d'aller attaquer ce redoutable animal, et d'en faire sa conquête. Aueune remontrance ne put ai rêter son ardeur belliqueuse; il part, sans antre arme qu'un harpon, traverse les neiges, les hiommocks, et après une course d'une demi-lieue, harasse, et commencant à recouvrer son sang-froid, il fut enfin devant l'ennemi, qui, à sa grande surprise, ne fot nullement intimide, et l'attendit de pied ferme, L'effet du rhum s'affaiblissait, et l'ours était si grand! son regard annonçait tant d'assurance! Le matelot fut sur le point de renoncer à l'offensive; il s'arrêta preparant son arme pour les diverses chances du combat. L'ours ne bougeait point, l'homme essaya de ranimer sa valenr, excite surtout par la erainte des railleries dont ses camarades ne manqueraient point de l'accabler. Mais tandis qu'il songeait aux movens de commencer l'attaque,

voilà que l'ours, mous préoccupé que son adversaire, se met en monvement, et semble vouloir attaquer le premier. Cette fois, le courage du mateiet s'évanouit, et la honte d'une retraite ne put le retenir; il prit la fuite, et l'ours le poursuivit. Accontume aux courses sur la neige et la glace, l'animal gagnait continuellement du terrain sar l'homme, et la terreur de celui-ei était à son comble. L'arme qu'il portait encore n'était qu'un poids inutile, un embarras de plas; il la jette, afin de courir plus lestement. L'ours aperçoit cet objet, le flaire, le soumet à l'épreuve de ses pattes et de ses dents, et, en perdant ainsi du temps, il donne na fayard na répit dont celui-ci profite de son mieux. Enfin l'ours abandonne le harpon et reprend sa course : le matelot se sentant près d'être atteint, cherche quelque autre moven de distraire et d'arrêter son terrible ennemi; il lui jette une de ses mitaines. Ce fut assez pour occuper pendant quelques minutes le curieux et insonciant animal, et ce retard vint très à propos, car les forces du panyre matelot étaient presque épnisées. L'ours ayant laissé la mitaine pour continuer à poursuivre son adversaire qu'il ne perdait pas de vue, e dui-ei lit le sacrilice de son autre mitaine; il en vint ensuite à son chapeau, que l'ours mit promptement en pièces 'avec ses ong'es et ses dents. L'équipage, qui assistait de loin a cette comédie, vit enfin qu'elle devenait trop sérieuse, que le matelot allait succomber, et que l'irritation de l'animal devenait très menaçante : une troupe vint arrêter l'impétuosité de la poursuite, et protéger le pauvre fayard, aussi tremblant qu'épuisé par la l'atigue. A l'aspect de ses nonveaux et noubreux adversaires, l'ours fit d'abord mine de · c'eatrec; mais ayant eté blessé, en militaire habite, il jugea qu'une honorable retraite était le seul parti qui convint aux eirconstances dans lesquelles il se tronyait. Il mit bientot entre ses poursuivans et lui un espace de neiges et de glaces raboteuses, que les matelots noscrent pas franchic.

Les ours blancs sont patiens, vigoureux et sobres, et ne manquent pas de sagacité. Citons cheore quelques faits qui en fournissent la preuve.

Un phoque se reposait sur la glace, pres d'un trou qui devait assurer sa fuite en cas de peril. Un oms qui l'epiait s'approche en silence et à convert, aussi près qu'il le peut; il plonge alors dans la mer, gagne sons les flots le trou de retraite, par lequel il s'elance et saisit le malhenceux phoque.

Le capitaine d'un vaisseau baleinier voulait avoir une peau d'ours blanc bien entière, et par conséquent l'animal devait être pris sans qu'on fit usage d'armes à fen pour le tuer. Il imagina d'étendre sur la neige une corde avec un noud coulant dans lequel il fit mettre un appat. Un de ces animanx qui rôdait sur les glaces des environs fut attiré, et caisissant l'insidiense pâture, il serra la corde, et l'un de ses pieds y fut pris. Il parvint à se degager du pied qui restait libre, et emporta la provision qu'on lui avait apprêtée, pour la manger en un lien plus sûr. On retablit le piege; t'eurs revint, et conservant encore le souvenir de ce qui lui tast arrivé, il centa la corde et saisit sa proje. Dans une troisième epreuve, la corde fut cachée sons la neige; on L'obtint pas plus de succès que lorsque le piège était laissé a deconvert. Pour dernière tentative on mit l'appât au faid d'un trou assez profond pour que l'ours ne put l'y prendre qu'en y plongeant toute sa tête; le nœud coulant fut placé tout autour, et eaché soignensement sous la neige. Le succès semblait assure : vain espoir! L'animal commenca par mettre la corde hors de la neige, et l'ayant écartée avec précaution, il saisit les provisions, et disparat.

A l'aube du jour, ou signala, du hant des hunes, trois

ours qui s'acheminaient vers le bâtiment; on reconnut que c'était une femelle conduisant deux oursens déjà presque anssi forts que leur mere. Tous les trois cournrent yers un foyer où l'on avait jeté les restes d'un walrus; ils en tirerent les chairs que le feu n'avait pas encore consumées; la mère lit la distribution, donnant à ses petits la plus grosse part. Les chasseurs embusqués saisirent ce moment pour faire feu sur les deux oursons, qui resterent sur la place; ils tirèrent ensuite sur la mère, qu'ils atteignirent aussi, mais qui ne fut point abattue. Son déses, oir eut énu les cœurs les moins accessibles à la compassion; rans faire attention anx blessures dont elle était converte, au sang qu'elle repandait, effe ne s'occupait que des deux oursons, les appelait par des eris lamentables, plaçait devant eux la part de nomriture qu'elle s'était réservée, et la feur dépeçait : comme ils restaient immobiles, ses gémissemens devincent curore plus touchans; che essaya de relever les panyres creatures, et reconnaissant l'impuissance de ses efforts, elle s'écarta quelques pas, renouvela ses appels, retournant auprès des deux morts, elle lécha leurs blessures, et ne les quitta que lorsqu'elle fut bien convainene qu'ils avaient perdu la vie. Alors des hurlemens épouvantables, dirigés vers le vaisseau, accosèrent les mourtriers, qui lui répondirent par une nouvelle décharge; le malheureux animal vint expirer apprès de ses deux petits.

# ITALIE.

# VISITE AU COLYSÉE.

Nous avous donné (24° livraison) deux vues du Colysée (on plutôt du Colossée), et nous l'avons décrit tel qu'il ctait au temps des Romains; pour com, lêter ce tableau, nous devons le montrer tel qu'il est, avec les scènes qui s'y passent. La peinture suivante, faite d'après nature, est empruntée à M. Charles Dalier, que nous avons déjà consulté (5° livraison); elle est extraite d'un ouvrage intitulé; Rome souterraine, qui vient de paraître, et qui, sous une forme dramatique, offre le tableau réel et complet de Rome et de sa solicaire campagne.

« . . . Anselme était caché dans les raines du Cirque où tant de Nazarcens persécutes furent livrés aux bêtes. Ce Colossee , vroi colosse , est en vénération parmi le peuple. An centre s'éleve une croix que tout passant baise pour gagner deux cents jours d'indulgence , et l'on a érigé autour de l'arène quatorze oratoires destinés à représenter les stations du Calvaire , et où se pratique en grande pompe la cérémonie de la ria crucis. A côté de la porte orientale est une chapelle où l'on dit la messe. Un capacin est le gardien de l'amphitheâtre.

» Le Colossée était désert comme le Forum. Arrachés du traveil par l'emeute ou la sieste, les maçons et les galériens charges de l'entretien du monument étaient eux-mêmes absens, et la solitude était complète.

» Le temps était splendide, et les ruines tontes parfumées de fleurs sanvages. Voltigeant en liberté parmi les broussailles, des oiseaux de mille couleurs scintillaient au soleil, et le chant gai du chardonneret se mariait aux roucoulemens plaintifs des tourterelles nichées sous les portiques abandonnés et croulans. Ces bruits doux et gracieux comme le gazouillement tranquille des fontaines, contrastaient avec les orages de ce te journée de deuil, et le contraste même apaisait Anselme. Son âme passait par degrés du désespoir à une mélancolie moins âpre.

» Et puis l'immensité du lieu a quelque chose en soi qui élève et qui pacifie. Le Colossée est la plus imposante, la plus vaste ruine, non seulement de Rome, mais du monde occidental tout entier. Il est à l'Europe ce que les Pyramides sont à l'Ezypte, et les Israclites captifs travaillèrent au théâtre de Vespasien comme leurs ancêtres aux mausolées des Pharaons. Tant de solitude où il y cut tant d'hommes, tant de silence où il y ent tant de brait, ce sont là de ces péripeties dont l'effet est puissant tonjours sur les âmes intel ilentes et méditatives; associée à de telles vicissitudes, la douleur humaine se recueille, et atteint par elle au calme stouque.

"Seul dans l'immense arène, Anselme promenait ses yeux autour de lui, et ne voyait partout que décombres et destruction : d'un côté le palais des Césars, de l'autre ce temple de Vénus qui touchait presqu'à l'amphithéâtre, et à la vue duquel les Vestales venaient respirer la vapeur sanglante du carnage. Les cyprès du mont Celien noircissaient sur le ciel bleu comme les ifs d'un cimetière, et, guidé par la pyramide de Cestius, qui est le scuil du désert, par Saint-Paul, qui en est le temple, l'œil se perdait au loin cans les larges ondulations de la campagne aride et désolée.

» Un bruit de chaînes et de voix ranques se fit bientôt entendre; c'étaient les galériens qui revenaient à l'ouvrage. Ils inondérent l'arène en siflant; et le cliquetis des chaînes alla se méler au chant des oiseaux.

» Puis une procession entra dans le Colossée, conduite par un religieux. Hommes et femmes, et les galériens euxmèmes, s'agenouillèrent en chantant des litanies au pied de la croix, que venait de quitter la mère de Napoléon. La cérémonie des stations commença; vint ensuite la predica. Le moine monta sur un fût de colonne antique, et, le crucifix à la main, il fit l'apothéose des martyrs.

» - « Hélas! disait-il, combien ont rougi de leur sang » precieux cette poussière où nous venons prier et pleurer! » C'est ici même, dans cette arène imple, qu'ils étaient de-» chirés par les chiens et les bêtes féroces; c'est ici qu'on » les mettait en croix comme le maître, et qu'on les allu-» mait la nuit en guise de flamheaux. Et comme ils étaient » tons des saints, et qu'ou ne pouvait trouver en eux aucun » péché, savez-vous ce que lit pour les perdre l'empereur » des Gentils? Il mit le fen à Rome de sa propre main, puis » accusa les chrétiens de cet abominable forfait; vêtu en » cocher, il presida en personne à leur supplice, comme il » avait assisté du haut de son palais, en jouant de la lyre, » à l'incendie de la ville éternelle. Mais les décrets de Dieu » étaient écrits, mes frères, et les supplices n'ont pas em-» pêché la chute des idoles et le triomphe du vrai Dieu; » et la croix regne sur le monde du haut du Vatican, et » l'Église est incbranlable, elle est l'ondée éternellement » sur le rocher des siècles, et les portes de l'enfer ne pré-» vaudront point contre elle. Gloire aux martyrs! Couron-» nés des célestes palmes, ils siègent maintenant à la droite » de Dieu, face à face avec ses anges. Gloire à cux! Puisse » leur sang racheter nos péchés, et nous ouvrir les voies du » ciel O saints martyrs, priez pour nous! »

Et la foule agenouillée répétait d'une voix pénétrée :
O saints martyrs, priez pour nous!

# LA SEMAINE.

#### CALENDRIER HISTORIOUE.

50 Novembre 1807. — L'armée française commandée par Junot s'empare de Lisbonne.

1er Décembre 1521. — Mort du pape Léon X, un des plus illustres segverains du xvic siècle.

1° Décembre 1640. — Le Portugal secone le jouz de l'Espagne; la maison de Bragance monte sur le trône.

2 Décembre 1406. — Les femmes sont appelées à succéder à la couronne d'Angleterre, par un acte signé du roi Henri IV, des s'igneurs et du parlement.

2 Décembre 1804. — Couronnement et sacre de Napoléon, empereur des Français et roi d'Italie, dans l'église métropolitaine de Paris,

2 Décembre 1805. — Bataille d'Austerlitz.

5 Décembre 4592. — Mort d'Alexandre Farnèse, petitfils du pape Paul III, duc de Parmé, un des plus grands capitaines de son siècle. Il servait à la bataille navale de Lépaute, gagnée en 1571 par don Juan d'Autriche. Il fat l'allié des Ligneurs de France contre Henri IV; celui-ci le vainquit en plusieurs rencontres.

4 Décembre 1363. — Clôture du concile de Trente. C'est le dernier concile général qui ait été tenu dans l'Église. Il avait pour objet la condamnation des creens de Luther, de Zuingle, de Calvin, et la réformation de la discipline et des mœurs. Il s'ouvrit dans la ville de Trente, le 45 décembre 1545.

5 Decembre 1456. — Terrible tremblement de terre à Naples : p.us de vingt mille personnes en sont victimes.

6 Décembre 1552. — Mort du pape Clément VI. Ce fait lui qui acheta de Jeanne I<sup>re</sup>, reine de Naples, la ville d'A-vignon avec ses dependances, moyennant 80,000 florins.

#### RAFFLESIA ARNOLDI,

# LA PLUS GRANDE DES FLEURS CONNUES.

Dans les régions équatoriales, le sol manifeste une puissance de végétation que nos climats tempérés ne peuvent nous faire connaître. Nous n'avons pas, parmi les arbres de l'Europe, l'équivalent du baobab af icain; aucan de aux roseaux n'est comparable aux bambous; mais que di cosmous d'une fleur de plus de huit pieds de tour, e. qui ne pèse pas moins de quinze livres? Ajontons, pour que men ne manque à un tel prodige, que cette fleur gigantesque croît et s'épanouit sans tige ni feuilles, qu'elle constitue presque toute la plante, car la menue racine qui l'attache à la terre n'a pas six pouces de longueur.

Nous emprunterons à l'anteur de cette découverte, le docteur Arnold, le recit qu'il en adresse à un ami, en Europe. Sir Rafdes Stamford était gouverneur des établissemens anglais dans l'ile de Sumatra, et, dans la première tournée qu'il fit pour reconnaître l'intérieur du pays, le docteur Arnold l'accompagnait.

« Je marchais un pen en avant de l'escorte lorsqu'un de nos serviteurs malais accournt et me rappela: son regard exprimait une joyeuse surprise, Suirez-moi, me dit il, une fleur si grande, si belle, si merveilleuse! A une centaine de pas, je fus en présence de cette merveille, et mon adairation ne fut pas moindre que celle de mon guide. Je voyais sous des bronssailles une fleur immense appliquée contre la terre: je résolus sur-le-champ de m'en emparer et de la transporter dans notre cabane. Armé du parang (sorte de serpe) du Malais, je me mis à detacher la plante, et je ne fus pas mediocrement surpris de voir qu'elle ne tenait au sol que par une petite racine traçante, lonzue tont au plus de deux doizts. J'emportai ce tresor; si je l'avais découvert out seul et sans temoin, j'oserais à peine décrire une telle plante, personne ne voudrait me creire sur ma parole,

mais je me sens assez fortifié | ar des témoignages qu'on ne | tres, le triple. La substance des pétales et du nectaire était recusera point.

» Notre fleur était fort épaisse dans toutes ses parties; dans quelques endroits elle avait trois lignes, et dans d'au- deur de viande qu'elle exhale.

succulente. Lorsque je vis la flenr en son lieu natal, le nectaire était plein de mouches, attirées apparemment par l'o-

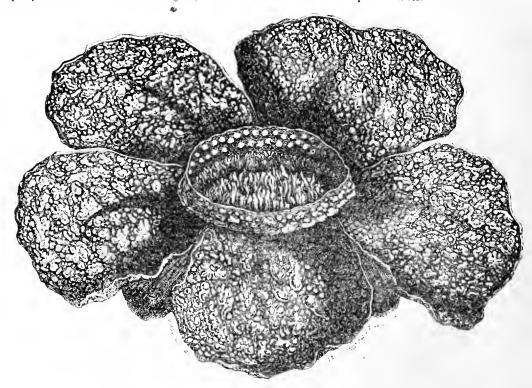

(Rafflesia Arnoldi,)

» Le diametre de cette fleur prodigieuse est de plus de deux pieds neuf pouces, et, par consequent, la circonference est d'environ huit pieds neuf pouces. Suivant notre estimation, le nectaire pouvait contenir une donzaine de pintes, et le poids de toute la fleur n'était pas au-dessous de quinze livres. »

Les indigènes de l'intérieur de Sumatra nomment cette plante singulière krubul, mot qui, dans leur idiome, signifie grande fleur. Ils disent que sa végétation dure trois mois, depuis l'apparition du bouton jusqu'à l'épanouissement de la fleur; qu'on ne la voit qu'une seule fois dans le cours de l'année, vers la fin de la saison pluvieuse. C'est ane plante parasite qui pousse sur les racines et le tronc du cissus angustifolia. Elle se forme et croit sous une cuveloppe globuleuse, comme plusieurs plantes de la famille des champignons.

Ce géant n'empêche point que des nains qui lui ressemblent quant à la forme, la contexture et le mode de végétation, ne croissent autour de lui. Le docteur Hoesfield a trouvé une rafflesia, bien conformée, qui avait à peine trois pouces de diamètre. Quelques espèces établissent une graduation entre ces deux extrêmes; à la suite du krubul, ou rafilesia Arnoldi, on placera la rafilesia patma, trouvée par Blume dans une petite île, près de Java, et que les habitans nomment patma. Elle a cinq pétales et un vaste nectaire, comme celle d'Arnold. Son diamètre est à peu près de deux pieds,

Le même botaniste a placé dans sa Flore de Java une autre fleur ou plante qui a beaucoup de rapports avec les précédentes : c'est la brugmansia zippelii ; elle croit sur les collines élevées de deux cents toises au moins au-dessus du niveau de l'Occan. On voit que c'est une plante parasite, comme les rafilesia, et son odeur n'est pas moins désagréable.

extraordinaire, mais ce n'était pas une plante parasite; il la vit sur un mar de son parc de Réaumur, dans le Poitou, et l'a décrite sous le nom de boletus coralloïdes fatidus. Son odeur était celle d'une chair en putréfaction. Ce singulier eorail n'occupait pas moins de place qu'une rafflesia Arnoldi, et celle-ci n'est pas mieux odorante, car la plante observée par Arnold était en pleine végétation, et loin de l'époque où sa décomposition devait exhaler une odeur eadavéreuse, tandis que ce fut dans un état de putridité déjà fort avancée que Réaumur fit dessiner et décrivit le bolet



(Brugmansia zippelii.)

de son parc. Il s'étonnait que le dessinateur pût rester assez près de ce foyer d'infection pour en apercevoir toutes les parties et achever son ouvrage,

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE Sont rue du Colombier, n. 30, près de la rue des Petits-Augustina,

Réaumur fut autrefois témoin d'une végétation également | Imprimerie de Lagnevardiere, rue du Colombicr, nº 50.

### RÉGIONS POLAIRES.



(Chute de la rivière Hood, dans le nord de l'Amérique.)

Si les contrées tropicales se déronlent au voyageur avec un luxe inoni de végétation, avec une succession continuelle de phénomènes éclatans, avec une profusion de scènes magiques, et sur des proportions gigantesques, il faut reconnaitre aussi que la nature, variée dans ses effets, n'a point déshérité les régions polaires, et qu'elle s'y manifeste avec un caractère particulier de majeste grave et sérieuse aux yeux des hommes qui en poursuivent avec eonstance la périlleuse exploration. Ses effets, moins developpés, y sont frappés d'un cachet de puissance et de hardiesse; on la dirait façonnée d'une main plus ferme et plus sûre ; elle y parfe à l'imagination avec une concision sevère et precise, bien éloignée de l'éloquence riche et facile qui charme les habitans des zones tropicales. Peut-être faut-il voir un art de plus dans la prudence avec laquelle la nature y use de ses forces et y ménage les scènes pittoresques; peut-être les énergiques impressions qui saisissent l'âme au milieu de ces pays glacés et de cette apparence de mort, ont-elles pour cause principale le contraste de la puissance et de la vie qui éclatent tout-à-coup, et se révèlent concentrees sur un point.

Parmi les spectacles les plus remarquables des régions polaires, il faut compter la chute d'eau dont notre gravure présente l'aspect général. La rivière Hood, qui la produit, va se jeter dans la portion de mer où l'on cherche depuis si long-temps un passage, et qui baigne les côtes du nord de l'Amerique. La chute elle-même est situee vers le 67° degré de latitude et le 112° degré de longitude à l'ouest de Paris.

Entre une étroite brèche de rochers à pic, dont la hanteur est d'environ 60 pieds, on voit la rivière se precipiter auprès du rocher où les deux voyageurs sont arrêtes. De là, elle retombe encore dans l'abime qui est an-dessons d'eux, et qui ne pouvait être trace sur un dessin. La seconde chute est plus considérable que la première; on n'a pu en app écier toute la profondeur, parce que les parois, trop rapprochees, ne permettent pas à la lumière d'y descendre; mais les voyageurs ont distingué à plus de 100 pieds au-dessous de la saillie qui les porte, l'ecume blanchissante des caux bouleversees.

Un rocher qui s'elève debont, comme une colonne, sur la pente de la deuxième chute, et qui dépasse de 40 piods le niveau de la rivière, divise celle-ci en deux nappes, et ajonte à la beaute de la scène, autant par l'effet de la double cascade qu'il produit, que par les idees que son aspect réveille. A voir son immobilite sous les efforts da choc qu'il soutient depuis tant de siècles, à voir la furie des caux qui

s'arritent contre lui et l'abime sur lequel il est suspendu , | puis l'intérieur des continens , jusque vers le rivage actuel il semble qu'une paissance infernale anime le conroux du lleuve, et le sofficite à renverser dans le gouffre cet obstacle impassible.

Traite des negres. - En Europe, le premier Etat qui l'ait abolie est le Danemark ; l'ordonnance d'abolition est du 16 mais 1792.

L'abolition ne date en Angleterre que de 1807.

La traite fut defendue en 1778 pur l'Etat de Virginie, et en 1780, 1787 et 1788 par les Etats de Pensylvanie, de Massachassets et de Connecticut.

#### SOULÈVEMENT DES CONTINENS.

Tout le monde sait qu'il existe dans un grand nombre de pays des couches épaisses de coquillages marins; ces conches adiquent que la mer a dû convrir ecs pays pendant un temps assez long pour que ces equillages, qui sont sonvent entasses sur plusieurs centaines de pieds d'épaisseur, aient eu le temps de vivie ainsi sur cette place, et d'y mourir à la suite les uns des autres. Ces couches de coquillages sont de véritables cinctières, contenant les restes d'un grand nombre de generations qui se sont succedé; les nouveau-venus, comme cela se voit encore dans nos mera sur les banes d'huitres, habitaient sur la base formée par les debris de leurs ancêtres. Chacun peut voir à Montmartre une couche de petites luitres, dont les écables sont parfaitement conservées, et qui se prolonge dans l'interieur de la montagne, an-dessous des grands amas de sable qui en occupent le sommet.

Il est donc bien constant que la mer a sejourné longtemps sur diverses parties de nos continens; mais comment le niveau des eaux a-i-il pu baisser d'une maniere anssi considerable? Doit-on penser que la masse des eaux ait diminué, comme dans un étang qui se séche, et dont les bords, converts de vase, deviennent peu à pou un rivage solide? Mais aiors on ne pent pas comprembre où serait allee cette prodigiense quantite d'eau; l'eau qui s'evapore finit toujours par retomber en pluie; ainsi on ne peut guere se debarrasser de cette manière de la difficulté de la question, puisque les plus fortes pluies ne convrent pas même la terre d'un demi-pied d'eau, et encore sur quelques points sentement, et non sur toute l'elendue d'un pays. Ne pent-on pas penser au contraire que la masse des eaux, sans diminuer ca anomie Egon, se soit seniement deplacée? La chose se serait à ite à peu près comme forsque l'on a de l'eau dans anc assiette : si l'on vient à relever légérement le fond de l'assiette, l'eau coule tout enture d'un côte, et sa profondeur augmente en eet endroit; mais de l'antre côté le fond s'elève au-dessus du niveau de l'eau, et demeure à sec. C'est, en effet, cette explication qui paraît la plus probable; et lorsque l'on examine attentivement la structure du sol des continens, surtout dans les pays de montagnes, on y croave une multitude de preuves à l'appai; telles sont les diverses inclinaisons des couches de sable et de vase qui ont certainement eté deposées primitivement dans une si tuation horizontale, comme tous les sédimens que l'eau abandonne, et qui, maintenant, sont fortement relevces dans divers sens; telles sont encore les dislocations et les grandes fissures qui attestent que le sol a ete soumis à des mouvemeus capables de le rompre. Les continens auraient donc ete souleves en masse, de maniere à s'élever peu à penan-dessus da niveau de la mer; mais cela ne s'est fait qu'à l'aide d'un nombre immense de siècles. On peut suivre le mouvement successif en étudiant attentivement le sol, de-

de la mer; on reconnait alors, de distance en distance, la trace des anciens rivages où la mer s'est successivement arrêtce, où elle a séjourné quelque temps, et d'où elle a été ensaite forcée de s'écouler pour continuer sa marche vers le bassin qu'elle occupe aujourd'hui.

Un tel phénomène semble bien surprenant, et l'on a , au premier abord, bien de la peine à s'imaginer que les temps anciens aient eté tellement différens du nô re, qu'une telle chose ait pussy passer. Habiter sur un sol qui n'est pas fixe, et qui, a chaque instant, pourrait se mettre à monter ou à descendre sous nos pieds, est une idée à laquelle nous aurions de la peine à nous fuire. Cependant, le sol où nous sommes est certainement animé d'un mouvement de rotation (tès rapide autouz du centre de la terre, et nous ne noas en aperecvoas pas; d'un monvement de rotation encore plus rapide autour du soleil, et nous n'y prenons pas garde dayantage. Il y a des monumens qui montrent d'une manière incontestable, qu'autour de Naples le sol en quelques endroits a baisse et remonté alternativement, et les habitans n'en ont seulement pas conservé le souvenir. Nous avons dej : fait remarquer que près de Pouzzoles il existe un temple ancien dont le pavé se trouve maintenant au-dessous du niveau de la mer; lorsque l'on examine les colonnes qui sont encore debout, on s'aperçoit qu'elles sont tontes percees à 8 ou 10 pieds de hauteur, par des coquillages qui vivent ordinairement à fleur d'eau; donc, le pavé du temple s'est trouve pendant un temps a 8 ou 10 pieds au-dessous du niveau de la Médderrauce ; il n'est plus maintenant qu'à un pied; if a done remente; et comme on l'avait certainement băti suc un terrain sec, il a donc aussi descendu depuis sa fondation. On cencontre, à la vérite, bien peu de terrains qui soient places sur une vraie bascule, comme celui de ectte contree voisme des volcans, et assise an-dessus de leurs cavites souterraines; mais enfin cet exemple remarquable montre bien, et d'une manière authentique, comment le niveau du sol peut se mouvoir sans que celui de la mer se derange, On na sanrait assurement nier qu'aujourd'hui le sol de la France, sauf quelques secousses passageres de tremblemens de terre, ne soit dans une immobilité parlaite; mais les derniers mouvemens qui ont achevé d'élever ce pays an-dessus de l'Océan, et de lui donner son étendue actuelle, remontent à une époque qui, bien qu'antérieure sans doute aux âges historiques, n'est cependant pas tellement reculee, qu'elle aille se perdre dans la mit des temps. Las campagnes de la Touraine, et d'une partie de nos provinces da midi, sont encore convertes d'une grève semblable à celle de l'Océan, et montrent à leur surface des coquilles toutes pareilles à celles qui vivent encore sur nos rivages. Dans les vastes plaines de la Picardie, autrefois occupées par de grands lacs et de grands marécages, on retronve les ossemens des eastors qui y construisirent alors leurs demeures; et dans le fond des tourbières, on découvre quelquefois des pirogues creusées dans un seul bloc, comme celles des sanvages de l'Amérique, et qui attestent quelle était alors la nature des habitans de ces parages desséchés aujourd'hui et fertilisés par une celture si belle.

Mais si nous sommes immobiles, et si nos frontières ne font plus sur l'empire de la mer de ces conquêtes et de ces invasions paciliques, nous avons près de nous des pays qui ne nous imitent pas, et qui nous donnent l'exemple de ce qui a dû se faire autrefois chez nous. Le sol de la Suède et de la Norwège s'élève continuellement par un mouvement insens ble au-dessus des eaux de la mer Baltique. C'est un fait averé; et pour s'en faire la meilleure idée, il faut imaginer que l'on prenne le fond de la mer Baltique par sa partie la plus septentrionale, au sommet du golfe de Bothnie, avec un bras assez puissant, et qu'on le relève de manière

à faire couler les eaux dans le bas, vers le Danemarck, d'où elles se verscraient dans la mer du Nord, en passant par les détroits du Sund et des deux Belt. Comme on le peuse bien, cette manœuvre naturelle est excessivement lente, et il faudra bien du temps encore avant que la mer Baltique soit entierement vidce; mais enfin cela se produit à chaque heure, à chaque minute, et dans cent aus la mer Baltique ne saca pas ce qu'elle est anjourd'hui, de même qu'aujour-d'hui elle n'est plus ce qu'elle était du temps des Bomains, qui en faisaient, avec raison saus doute, une grande mer.

Voici ce qui établit la vérité de ce phénomène si singulier, qu'on pourrait se refuser à le croire, s'il n'était appuyé sur des preuves que chacun pent toucher et voir. D'abord, à une grande distance des côtes, et à une hanteur déjà considérable, on trouve des coquillages dont le test est encore très frais, et très bien conservé, et qui sont les mêmes que conx qu'on irait prendre sur le bord du rivage. Ceci est pour l'antiquité la plus haute. Voici maintenant pour les temps historiques. Il existe des chants des anciens bardes , qui célèbrent les exploits des guerriers lorsqu'ils allaient à la pèche, et qui contiennent le nom des rochers sur lesquels ils avaient l'habitude d'aller pêcher les phoques endormis; ces rochers on se tiennent les phoques sont des tables peu élevées au-dessus de l'eau, sur lesquelles ces anim mx montent aisément, et s'etendent au soleil; or, ceux dont parlent les bardes, et dont les noms sont encore conservés dans le pays, sont maintenant tellement élevés au-dessus de l'eau, que les escarpemens qui les entourent ôtent considétement à un phoque la possibilité d'y monter; ces rochers se sont done éleves depuis les temps où les auciens Scaudinaves navignaient antour d'enx pour y lancer leurs fleches sur les animanx marins qui y faisaient leur séjour. Quant à notre temps, la chose est encore plus claire et plus evidente, s'il se peut. On a fait des marques à lieur d'eau, au pied des divers rochers, afin de s'en servir comme de points de repère, et, en visitant ces marques d'année en année, on trouve qu'elles s'élèvent successivement au-dessus du niveau de la mer. Ce n'est pas le niveau de la mer qui s'abaisse, car il s'abaisserait nécessairement partout de la même manière, sur les côtes d'Allemagne et de Danemarck, anssi bien que sur celles de la Suède, ce qui n'a pas lieu; done c'est bien le fond de la mer qui s'élève lui-même. Dans le fond du golfe de Bothnie, l'exhaussement total du terrain par siècle est d'environ quatre pieds un tiers; dans le has de la mer Baltique, an-dessous de Stockholm, il n'est plus guère que d'un pied; et enfin, dans les provinces les plus méridionales, vis-à-vis le Danemarck, le monvement n'est plus appréciable, et n'existe probablement plus. Nous joignous ici un tableau indiquant les endroits principaux da golfe de Bothnie où l'on a gravé des marques, et les résultats prineipaux que les observateurs en ont déduits. La première colonne du tableau renferme les désignations des lieux ; la seconde, la date de la marque primitive, et le nom de celui qui l'a tracce; la troisième, la date des comparaisons que l'on en a faites, et les noms de leurs auteurs ; la quatrième enfin, la valeur de l'exhanssement séculaire qu'ils ont conelu du déplacement qu'ils avaient constaté.

On voit qu'il y a quelques légeres différences parmi les résultats fournis par les diverses observations, bien qu'elles s'accordent en grande partie; ces petites inégalités tiennent à ce que la surface de la mer n'etant pas tonjours constante comme celle d'un étang, il n'est pas aussi facile de fiver d'une manière précise son niveau; ce niveau monte on s'abaisse en différens points, suivant les vents qui règnent et qui accumulent l'eau des vagues qu'ils font ronler devant eux. Mais il est facile de se debarrasser des causes d'erreur, en prenant une moyenne, et c'est cette moyenne qui donne la hauteur de quatre pieds un tiers, que nous avons déjà citée.

| NOMS  des  Endroits.    | DATE LUTREMIER SIGNE. NOM DE L'OBERRVAIEUR. | DATE DES COMPARAISONS.  NOM DE L'OBSERVATEUR.          | hanter sekment<br>par siecle. |
|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Raholman,               | 1700. Dawison,                              | 1750. Hellaut.<br>1775. Zœlberg.                       | P. F.<br>4 I<br>3 3           |
| Stor-Rebben,            | 1751. Itellaut.                             | 1785. Schulten.<br>1796. Hjort.                        | 5<br>4 2                      |
| Ratao , 64°.            | r749. Chydénius.                            | 1785. Schulten.<br>1795. Wallmen.<br>1819. Hallstrom.  | 4 7<br>5 4<br>3 5             |
|                         | 1774. Hellaut.                              | 1785, Schulten,<br>1795, Walliaan,<br>1819, Hallstrom, | 5<br>5 5<br>3 6               |
| Rounskar,               | 1755. Klingius                              | 1707. Hallstrom.<br>1821. Brod.                        | 1 :                           |
| Wargon.                 | 1755. Klingius.                             | 1785 Schulten.<br>1797 Hallstrom.                      | 4 8<br>4 4 3                  |
| Losgrandet,<br>61° 45°. | 1731. Rudman.                               | 1785. Schulten.<br>1796. Robson.                       | 5 4<br>3 3                    |

On doit done voir par cet exemple, que, pour se fair mus idée des choses qui se sont passées dans les temps recul-s en l'homme n'était point en ore sur la terre, il n'est pa mêcessaire d'avoir toujours recours a des théories bizarres, et à des hypothèses fantas'iques; il suffit souvent de considérer ce que la nature produit encore anjourd'hui , avec des apparences differentes peut-être, mais au fond par des causes semblables. La nature ne change pas ses procédés, elle se contente, pour des œuvres nouvelles, de les molifier Pour expliquer d'une manière simple et vraie bien des phénomènes , il suffit de comprendre que la forme de la terre , dejà si éloignée d'un sphéroïde parfait, change encore en que ques points, et prend d'autres courbures; de là les volcans peutêtre, les chaînes de montagnes, et de là aussi les soulèvemens et les agrandissemens anciens et actuels des continens et des îles.

# LES CARTONS DE RAPHAEL.

(Voyez pages 99 et 203.)

Nº 5. - PÊCHE MIRACULEUSE.

« Un Jour que Jesus était sur le bord du lac de Jénésareih, se trouvant accablé par la foule du peuple qui se pressait pour entendre la parole de Dieu, il vir deux barques arrétées au bord du lac, dont les pécheurs étaient descendus et lavaient leurs lilets. Il entra donc dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et le pria de s'eloigner na peu de la terre; et s'étant assis, il enseignuit le peuple de dessus la barque.

" » Lorsqu'il ent cessé de parler, il dit à Simon : α Avancez » en pleine ean, et jetez vos lilets pour pècher, » Simon lui répondit : α Maître, nous avons travaille toute la muit sans » rien prendre ; mais neammoins, sur votre parole, je jette- » rai le filet, » L'ayant donc jete, ils privent une si grande quantité de poisson que leur filet se rompait. Et ils lirent signe à leurs compagnous qui étaient dans l'autre banque de venir les aider. Ils y vinrent, et ils remplirent tellement les deux barques, qu'il s'en fallait peu qu'elles ne coulassent à fond.

» Ce que Simon Pierre ayant vu, il se jeta aux pieds de Jèsus, en disant: « Seigneur, retirez-vous de moi, parce » que je suis un pécheur; » car il était tout épouvante, aussi bien que éeux qui étaient avec lui, de la pèche des poissons qu'ils avaient faite. » Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient compagnons de Simon, étaient dans le même étonnement. Alors Jésus dit à Simon: « Ne craignez point, votre emploi sera » désormais de prendre des hommes. »

(Evangile selon saint Luc, chap. 5.)



Telle est la scène que Raphaël a retracée; c'est le moment ou commence, en la personne de quelques pécheurs, cet apostolat qui devait triompher dans la ville des Césars, qui a réglé les destinées de l'empire, envahi l'Amérique, et qui se poursuit avec une activité infatigable, au travers des glaces polaires, et parmi les peuplades les plus sauvages dans les iles du grand Océan.

Raphaël a disposé avec un art infini tous ses personnages; l'expression des physionomies devient d'autant plus indifférente qu'elles s'eloignent davantage de Jésus. On voit que les derniers pècheurs ne sont occupés que de leurs filets.

Pour distraire de la trop grande régularité de toutes les figures, disposees sur un même plan, à la file les unes des autres, et pour rompre l'effet monotone que produirait la ligne continue de deux barques, le peintre a créé un vaste lac, bordé d'un joli paysage, avec des groupes de promeneurs, des tours, des temples et des villes, et il a jeté sur le premier plan trois oiseaux, dans les attitudes les plus pittoresques. On a fait, d'après ce carton, un grand nombre de tapisseries et de tableaux, et l'on a toujours obtenu des peintures delicieuses. Comment en serait-il autrement avec la fraicheur de cette nappe d'eau et ce paysage lointain,

avec ces poissons de toute sorte et ce contraste des oiseaux, avec ces physionomies brûlantes d'expression, et la variété des poses des personnages! Chaque tableau de Raphaël est une œuvre à part, où son génie se révèle sous un nouvel aspect.

#### MOULINS.

HENRI DUG DE MONTMORENCY. — SON TOMBEAU A MOULINS. — SA VEUVE, LA PRINCESSE DES URSINS.

Henri, deuxième du nom, duc de Montmorency, filleul de Henri IV, naquit à Chantilly en 1395. Nommé amiral à l'âge de dix-sept ans, et chevalier du Saint-Esprit à vingt-quatre, il commanda la flotte envoyée par les Hollandais à Louis XHI, lors du siège de La Rochelle, Il fit les campagnes de 1629 et 1650 en Piémont, comme lieutenant-géné-

ral des armées du roi, et gagna le grade de maréchal de France par la victoire qu'il remporta au combat de Veillane. Ayant adopté le parti de Gaston, due d'Orléans, contre le cardinal de Richelieu, il souleva, en 4652, la province du Languedoc, dont il était gouverneur. Battu à Castelnaudary, malgréses prodiges de valenr, il tomba, convert de blessures, au ponvoir des troupes royales, qui le conduisirent à Toulouse, où il fut jugé et décapité, comme criminel de lèsemajesté, le 50 octobre 1652, dans l'interieur de l'Hôtel-de-Ville. Avec lui finit la branche cadette de sa maison, et première branche ducale des Montmorency. Sa mort, bien plus que celles de Chalais, de de Thou, de Marillac, de Cinq-Mars et de Bouteville, affermit le pouvoir de Louis XIII, prépara le despotisme de Louis XIV, et apprit à la noblesse que le règne de la féodalité était terminé. Il était digne, en effet, de la famille des premiers barons chrétiens de soutenir, en bataille rangée, la dernière lutte contre le pouvoir



(Tombeau du duc de Montmorency, à Moulins.)

royal, que les efforts successifs de Louis VI, de Louis XI, d'Augleterre, par l'héroïne de la Fronde, la duchesse de de Henri IV, mais surtout de Richelieu, avaient rendu si Longueville aux beaux yeux, par la duchesse de Châtillon, muissant

Marie Félicie Orsini, princesse des Ursins, duchesse de Montmorency, née à Rome en 1600, soupçonnée d'avoir pris part à la révolte de son mari, fut, huit jours après l'exéention de ce dernier, conduite comme prisonnière d'Etat au château de Moulins. Ayant reçu, au bout de quelques années, la liberté d'en sortir, elle lit choix, près du convent de la Visitation, d'une maison ou elle se tenuit continuellement renfermée dans un cabinet tendu de noir, et éclairé sealement par quelques bougies. Louis XIII, passant à Moulins en 1612, envoya un gentilhomme pour la complimenter. « Remerciez le roi, dit-elle, de l'honneur qu'il veut bien faire à une femme malheureuse, mais, de grace, n'oubliez pas de lui rapporter ce que vous voyez. » Un page de Richelien étant venu aussi, quelques heures après, au nom de son maître : « Assurez monsieur le cardinal , lui réponditelle, que depuis dix ans mes larmes n'ont pas cessé de conler. » Tour à tour visitée par Hemiette de France, reine

Angleterre, par l'heroine de la Fronde, la duchesse de Longueville aux beaux yeux, par la duchesse de Châtillon, par Louis XIV, par Anne d'Autriche, et par la reine Christine de Suède, elle employait les momens que lui bissaient les prières et les larmes à copier un Arègé des méditations du revérend père Julien Hayneufre, de la Compagnie de Jésus, pour les quatre saisons de l'année. Ce manuscrit, conservé à la bibliothèque de Moulins, contient près de 500 pages, et porte sur la première feuille, après le titre, ces mots. Ecrites de la main de notre mère de Montmorency. Ayant obtenu, en 1643, la permission de faire conduire le corps de son mari à Moulins, la duchesse de Montmorency lui éleva, en 1652, dans l'eglise qu'elle avait fait construire pour le couvent de la Visitation, un superbe mausolee qui est cheore le plus beau monument de la ville, et l'un des tombeaux les plus remarquables de la France.

Placé à la gauche du grand antel, et vis-à-vis l'ancienne grille du chœur des religieuses, il represente le duc à moitie couche, appuye sur son conde (notre gravure ne reproduit que le corps du tombeau); la duchesse, assise à ses pieds, est voilce et en mance. Deux statues, représentant la Valeur et la Liberalite, se trouvent amprès du monument orne d'une espèce de portique avec son fronton, sontenu de deux colonnes et de deux pilastres. Entre ces colonnes se voient les stat es de la Noldesse et de la Pieté. Au milieu du portique est une urne qui renferme les cendres du duc; le feston qui l'entoure est porte par deux anges, et le bani du fronton est couronné par les armes des Montmorency. Ce mausolce peut avoir 7 à 8 mêtres d'elevation sur 4 ou 5 de largeur. Le corps du tombeau est en marbre noir; les statues, ainsi que les ornemeus, sont en marbre blanc, et l'inscription suivante est placée au bas, mais en latin. (C'était alors un usage general de couvrir les monumens frai çais de mots latins, usage qui, maigre sa bizarrerie, se maintient encore.) Voiei la traduction de l'epitaphe de Montmorency:

« L'an 4652, et le vingtième de son denil, Marie Félicie des Ursins, priacesse romaine, eleva ce mansolee à la mémoire de son digne époux, Henri H de Montmoreney, le deraier et le plus illustre des dues de ce nour; pair, amiral et marechal de France. la terreur des cumemis, les délices des Français, mari incom, arable, dont elle n'eut jamais à deport que la mort. Après dix-huit ans du mariage le plus heureux, agrès avoir joui de richesses immenses, et possé e sans partage le cœur de son epoux, il ne lui reste anjourd'hai que sa cendre, »

Ce monument, l'un des plus parfaits qui existent en ce geare, est dû aux seulpteurs François Angaier, ne à En; it tomas Regnandin, de Monlins; Thiband Poissant, et le célèbre Conston, l'un et l'antre de Lyon, Selon M. de Salaberry, dans la Biographie universelle, il aliait être détruit en 1793 par les re obtionnaires, qui étaient dejà dans l'église, quand une voix, sortie de la fonle, s'ecria : « Quoi! vous al-lez renverser le mon ment d'un bon republicain, puisqu'il est mort victime du despotisme! » Les marteaux s'arrêtèrert, et les cendres du dernier report tant de la fondalité sur les champs de bataille fins at respectées à l'aid de ce certificat de civisme.

Ce témoirmage mondain ne suffisant pas à sa douleur, la duchesse de Montmorency en dottna un autre plus religieux, et conforme aux idees du temps, en renouçant aux grandeurs de la terre. Ayant pris le voile en 1637, dans ce convent de la Visitation qu'elle avait comblé de bienfaits, et qui n'e ait fo de par sainte Chantal que depuis 1616, elle y montait le 5 juin 1666, après en avoir ete la superieure, et fut enterrée auprès de sou mari, à qui elle avait donné une preuve si éclatante d'amour conjugal.

# ANTIQUITÉS EGYPTIENNES.

LES PYRAMIDES.

(Deuxième article. - Voyez page 345.)

A l'époque de l'expédition d'Egypte, les Français avaient entrepris de détruire, par la mine, l'une des pyramides de mondre grandeur qui se trouvent dans le voisinage des trois premières; c'est la quatrième à l'onest, qu'on avait jugée intacte. Le sacrifice d'un de ces monumens, peu regrettable au fond, aurait probablement amené des découvertes propres à nous liver sur leur disposition intérieure, et sur le système d'inhumation des momies royales; mais les évènemens ne permirent pas d'achever cette entreprise arrêtée dès son principe, et dans laquelle on avait déjà consonumé une quantite considérable de poudre.

La seconde pyramide, de Ghizé, a été ouverte en 4818, par l'entreprenant Belzoni, qui reconnut en même temps par une inscription tracée au mur, qu'elle avait dejà été violée en l'an 782, sous le règue et en présence du kalife arabe

Aly-Mchemmet. Elle renferme un couloir d'une centaine de pieds de longueur, abontissant à une chambre centrale, longue de 46 pieds, large de 16, et hante de 55; elle est taillee dans le roc, et renferme, comme le Chéops, un sarcophage en granit à demi cafoui dans le sol.

La troisième pyramide, de Mycérinus, moins élevée que les deux premières, est fermée et sans revêtement.

Autour du Cheops et du Céphrennes régnait un fossé qui avait primitivement 100 pieds de profondeur, et dans lequel on aurait, selon Herodote, amene les eaux du Nil.

La première et la troisième pyramides sont environnées de plusieurs autres plus petites, et qui pour la plupart ont été ouvertes ou se trouvent dans un état de dégradation très avancé. Il y en a trois à l'orient de la première, et deux au sud.

On retrouve également, an nord de cette pyramide, les ruines d'un temple remarquable dans son état actuel, par l'enormite des pierres qui ont servi à sa construction. Trois pyramides de moindre grandeur se trouvent aussi an sud du Mycérinus, et sa face orientale est, comme celle de Chéops, precedee de ruines ayant appartenn à un temple.

A trois cents pas environ de la pyramide principale, s'élève le fameux sphiux, statue colossale, taillée dans le rocher, et représentant un corps de lion avec une tête humaine; la tête seule et une partie du col dépassent le niveau du terrain où tout le reste du corps est enfoui. La longueur totale de cette figure est d'environ 70 pieds.

Belzoni découvrit sous le sphinx, en le déblayant, les vestiges d'un temple et de communications souterraines présumées aboutir à l'intérieur de la grande pyramide.

Il existe aux environs des pyramides, et indépendamment des ouvrages mentionnés ci-dessus, une quantité innombrable de tombeaux formes de grottes et de conloirs taillés dans le rocher, et dont les parois sont en grande partie revêtues de bas-reliefs et de peintures antiques du plus grand intérêt.

Quant aux pyramides de Saccarah, elles sont situées à quatre lieues environ et au sud de celles de Ghizé, et séparées de ces dernières par le Désert, après lequel reprend une suite continue de tombeaux taillés dans le roc; les uns couvrent l'immense plaine de sable et de débris qui faisaient partie de l'ancienne Memphis, les autres ont été creusés le long du versant oriental de ce plateau.

Parmi les pyramides situées aux environs de Saccarah et de Dachour, il y en a deux dont les proportions ne sont pas moins remarquables que celles de Chéops, mais elles s'en distinguent par la nature des matériaux, n'étant construites qu'en briques enites au soleil. Le profil de la plus grande, an lieu de former une ligne droite de la base au sommet, presente une console renversée, c'est-à-dire que sa moitié inférieure offre une courbe convexe, et la moitié supérieure une courbe concave.

Celle-ei a été ouverte, mais peu de voyageurs ont la curiosité d'y pénétrer, et les sables en ont presque totalement obstrué les passages.

D'autres pyramides ne sont formées que de deux ou trois degrés; mais leur ascension est fort difficile, chaque degré ayant de 50 à 40 pieds d'elévation.

Enfin, la pyramide de Meydoûn est la dernière que l'on rencontre en remontant vers le sud; elle n'a que trois degres fort élevés, et pose sur une colline calcaire, qu'on a également taillée de manière à former avec elle un seul monument; on la nomme la Fausse Pyramide.

#### LA SEMAINE.

#### CALENDRIER HISTORIQUE.

- 7 Décembre 4726. Mort de Dancourt, acteur renomme et auteur de plusieurs comedies qui obtinrent, dans leur temps, de grands succès; par exemple le Chevalier à la mode.
- 8 Décembre 4694. Mort de Scaramouche, célèbre acteur de l'ancienne troupe italienne, renonunc pour son agilité et son talent de mime.
- 8 Décembre 1695. Mort de Barthélemi d'Herbelot, le premier, en France, qui ait bien comm les langues et les histoires orientales. Il est auteur d'une Bibliothèque orientale encore fort estimée
  - 8 Décembre 1709. Mort de Thomas Corneille
- 9 Décembre 1642. Le chancelier Séguier remplace Richelieu dans le protectorat de l'Académie française, qui, à cette epoque, se reunissait chez le protecteur. Après la mort de Séguier, cette dignité passa au roi, et l'Academie fut logce au Louvre.
- 40 Décembre 1508. Ligne de Cambrai contre les Vénitiens, entre le pape Jules II, l'empereur Maximilien, le roi de France et le roi d'Espagne. Venise fut vainene, et une partie de ses possessions en Italie partagee entre les puissances liguées.
- 41 Décembre 4669. Première représentation de Brilamicus, tragédie de Racine.
- 41 Décembre 4686. Mort du Grand-Condé, à Fontameblean. Son oraison funèbre est le chef-d'œuvre de Bossuet.
- 41 Décembre 1718. Mort de Charles XII, roi de Suéde : il était né le 27 jain 4682. Toute sa vie ne fut qu'une longue bataille. Prisonnier du Grand-Ture, il s'échappa, et vint mettre le siège devant Fréderiezhall, en Norwège. Un soir, s'étant avancé dans la tranchée pour visiter les travaux, il fut atteint à la tête d'un coup de fauconneau; on le trouva mort, appuye contre un parapet, la main sur la garde de son èpee.
- 41 Décembre 4802. Mort de Molé, célèbre comédien français, né à Paris le 24 novembre 1754. Il jouait avec le plus grand succès la tragedie, le drame, et l'emploi des petits-maîtres dans la comédie.
- 42 Décembre 1665. Première représentation d'Alexandre, tragédie de Racine. Cette pièce fut jonée d'abord par la troupe de Molière; mais Racine la retira pour la donner aux comédiens de l'hôtel de Bourgogne. De là vint la brouille de Molière et de Racine.
- 45 Décembre 1321. Mort d'Emmauuel, dit le Grand, roi de Portugal. Vasco de Gama, Amerie Vespuce, Alvarès Cabral, découvrirent, sons ses auspices, plusieurs pays inconnus, le Bresil, en 1500.
- 45 Décembre 1855. Naissance de Henri IV, à Pan, dans le Béarn.
  - 13 Décembre 4769. Mort de Gellert, un des meilleurs

poètes allemands, comm surtout par de jolies fables, devenues très populaires en Allemagne.

# DÉCEMBRE.

Ce mois est appelé de ce nom, parce qu'il était le dixième apres celui de Mars, qui était le premier de l'année de Romulus. Comme on avait donné au mois de juillet, appele auparavant Sextilis, le nom de Jules Cesar, et ou mois d'août celui d'Anguste, l'empereur Commete y unit donnée celui d'Amazone au mois de decembre, en il honneur d'ane dame romaine dont il portait dans un anneau le portrait ou elle était peinte en anazone. Mais le nom de Decembre fut repris plus tard, et resta, quoiqu'il fû- le doazene mois de l'année.

C'est en dégembre que les Romains celebraient les fêtes en l'honneur de Sature, si conanes sous le non de Saturenales. Elles farent établies à Rome, l'an 257 de sa fondation. D'abord la fête ne durait qu'un jour ; Auguste ordonna qu'elle se celèbrerait pendant trois jours, depuis le i7 jusqu'au 19; Caligula ajouta un quatrième jour, qu'il appela Jurenalis, ou fête des jeunes gens. Pendant la durée de ces fêtes, les tribunaux étaient fermés, les cenes vaquaient, il n'était permis d'entreprendre aucane guerre, mi d'exce der un criminel, ni d'exceder d'autre art que celui de la cuisine ; toute licence était donnée aux esclaves.

Immédiatement après les saturnales, on celebrait la fête des Sigillaires, ainsi appelée parce que sa celebration consistait surtout dans l'envoi que se fasaient les Romains de presens, tels que cachets, anneaux, et autres petis objets de sculpture, comme à Noël en Allemagne, et au 1er janvier en France.

# BERNARD PALISSY.

S'il est un exemple remarquable de ce que pend un homme de génie sans culture, mais arme d'une vo'onte ferme et persevérante, c'est sans contredit celui qui a été donne par Bernard Palissy, peintre, senlpteur, naturaliste, hydraudicien, et l'inventeur ou platôt introducteur en France de la poterie de terre cuaillée, connue depuis sous le nom de foience.

Bernard Palissy, né à Agenvers l'an 1500, exerç of laboriensement la profession de peintre sur verre, a laquelle il ajontait la pratique du dessin, de la géometrie et de l'arpentage.

Ges diverses professions, pen Ineratives, et dont l'exercice même lui manquant quelquefois, laissaient à l'imagination de Palissy tout le temps de se livrer aux idees sprealatives vers lesquelles il ctait naturellement porte, lorsqu'un henreux hasard vant lui do aier un a'uniet t teel. Une coape en terre émaillée, qui n'était probablement au ce chose qu'une faïence italienne, tomba entre ses mains; dès fors Palissy est emporté par un violent desir d'arriver à l'execution d'un vise sembladée.

Mariè, et père de deux enfanci, il abandonne l'état qui assura t son existence et celle de su famille.

On le voit alors prendre des tessons de terre, les couvrir de compositions qu'il preparait avec soin, et aller tantôt chez les potters, tantôt chez les verriers, pour essayer ses emaux à leurs fours; puis cusuite seul, sans aide, construire luimème ses fours. Toutes ses tentatives sont infructueuses, mais le moindre succès r nime ses esperances; de nouvelles deceptions l'accabient; i rencontre des obstacles imprevus; la peine, la depense, la misère et la matadie sembient le poursuivre à la fois; dans son ateiler il est sans succès, dans le monde il est bafone, dans sa maison il eprouve de nouvelles perséentions; la nature même de ses travaux le fait soupçonner de magie et da fabrication de fausse monnais

Cependant, au milieu de toutes ces traverses, son courage se fortifie; pendant vingt années il lutte contre la fortune; il touche enfin au moment de réussir, lorsqu'un potier qu'il



(Bernard de Palissy, célebre potier.)

s'était attaché le quitte brusquement en réclamant son salaire. Palissy, sans ressources, sans crédit, lui abandonne en paiement ses propres vétemens. Mais alors c'est le bois qui vient à lui manquer pour la cuisson de l'essai auquel est attachée la dernière de ses espérances. Il emploie d'abord les treillages de son jardin; mais cet aliment ne suffisant pas à l'entretien du feu , Palissy ne balance pas à précipiter dans le foyer, d'abord ses meubles, puis successivement les portes, les fenêtres, et le plancher même de sa maison. Palissy est ruiné, mais le succès a couronné ses efforts, dont le résultat est cette belle poterie aux formes si gracieuses, aux couleurs si brillantes, aux arabesques si délicats et si variés, qui d'abord servit d'ornement an palais des grands, lui obtint leur protection, et lui valut le brevet d'investeur des rustiques figurines du roi, ainsi que le surnom de Bernard des Tuilleries, où le roi Henri II lui avait donné un logement.



Les dessins que nous offrons avec cet article pourront

donner à nos lecteurs une idée du goût et du talent de Bernard Palissy, dont les poteries sont en ce moment recherchées, par les amateurs et les artistes, avec un empressement égal à leur rareté. Le château de Madrid que l'on avait construit dans le bois de Boulogne, par ordre de François Ier, était orné extérieurement de ses plus belles faïences; la grande cour du château de Saint-Germain-en-Laie renfermait des tableaux de la même nature.

Le génie actif de Palissy ne s'arrêta pas à cette découverte : il embrassa avec succès d'antres branches de connaissances.

Guidé seulement par les diverses observations que ses essais sur les terres et les émaux lui-avaient donné occasion de faire, sans aucune notion du gree ni-du latin, il parvint à donner dans Paris même, en présence des plus habiles physiciens de son temps, un cours d'histoire naturelle, dans lequel, avec une sagacité d'instinct en partie confirmée depuis par les nouvelles observations de la science, il exposa ses idées sur tontes les espèces de terres et d'eaux, de rivières, fontaines et puits; il y examina les sources d'eaux salées et minérales, les montagnes, les stalactites, les argiles, les marnes, les métaux et les fossiles.

Il ne manquait à toutes les illustrations de Palissy que la persécution : l'édit contre les protestans, rendu en 4559 à Ecouen par Henri II, la lui apporta. Attaché à la religion réformée, Palissy fut trainé en prison, d'où il ne serait sorti que pour marcher au supplice, si le connétable de Montmorency, son protecteur, n'ent promptement présenté un placet à la reinc-mère, qui obtint du roi l'ordre de lui rendre la liberté.





Bernard Palissy, après avoir consigné ses observations scientifiques dans divers ouvrages, remarquables par la naïveté et la lucidité de leur rédaction, mournt à l'âge de quatre-vingt-dix ans, honoré et estimé de tous les gens de bien de son époque.

La misère qui avait présidé aux commencemens de sa vie de travail et de recherches, lui avait fait adopter pour devise :

Povreté empêche les bons espritz de parvenir.

Les Bureaux d'Abonnement et de vente Sont rue du Colombier, n° 30, près de la rue des Petits-Augustins

Imprimerie de Laguevardiere, rue du Colombier, nº 50

# LE TALIPOT, A CEYLAN.



(Le Palmier talipot.)

La gravure représente le palmier talipot (coripha umbraculifera de Linnée) à ses différens états de croissance, et reproduit parfaitement sa tige droite et dégarnie de branches, ses grandes feuilles circulaires et son bouquet de fleurs. Cet arbre, l'un des plus beaux et des plus utiles qui aient été donnés à l'homme pour récréer sa vue et fournir à ses besoins, ne se trouve guère que dans l'île de Ceylan et sur la côte de Malabar. A son aspect, on a peine à croire qu'avec sa tête touffue qui se balance à cent pieds de hauteur, il puisse résister aux coups de vent du tropique; et cependant les tempêtes passent et le laissent debout.

Ses fleurs s'élèvent en pyramide au-dessus des feuilles, et accroissent quelquefois la hauteur de l'arbre d'une trentaine de pieds. D'abord renfermées dans une gaine très dure, elles la brisent avec bruit au moment de leur épanouissement; ensuite elles présentent un bouquet jaune dont l'œd admire l'éelat, mais dont on ne peut supporter l'odeur pénétrante. Elles fournissent en aboudance une semence aussi grosse que nos cerises, qui ne peut se manger et ne sert qu'à la reproduction de l'espèce. Chaque palmier ne lleurit qu'une fois, c'est vers l'époque de sa vieillesse, fixée à trente aus par le Portugais Ribeiro, mais qui, suis sont mûrs, l'arbre qui les a donnés commence à se dessècher; deux ou trois semaines après on le voit se pencher, tomber et mourir.

C'est en battant les parties tendres et spongieuses qui sont renfermées dans l'interieur que l'on extrait la feeule et que l'on obtient le sayon : mais la principale utilité du talipot consiste dans ses feuilles gigantesques , dont une scule peut abriter dix on douze hommes (quelques uns disent même vingt). Lorsqu'on a soin de les conper à une certaine époque de leur développement , elles conservent toujours

une couleur tendre, d'un bran jaunâtre, semblable à celle du vieux parchemin.

Les feuilles du talipot servent à la fois de papier, de tente contre le soleil, et de paraphuie contre les ondées d'eau si fréquentes dans cette région; elles remplacent aussi les éventails, auxquels elles ressemblent parfaitement, comme on le voit sur la gravure. On peut les replier sur elles-mêmes sans effort et sans crainte de les briser; une feuille tout entière peut tenir dans une seule main, et l'on en sent à peine le poids.

Quelle que soit la quantité d'eau qui tombe sur ces feuilles merveilleuses, elles n'en retiennent aucune lumidité; ce qui n'est pas d'une médiocre importance dans ee climat.

Lorsque les Européens ont en à sontenir une guerre contre les naturels, ils ont bientôt reconnu l'utilité de munir chaque soldat d'une feuille de talipot, pour conserver dans un état parfait de siccité le fusil et la pondre, qui, sans ce seconrs, auraient bientôt été mis tout-à-fait hors de service.

La préparation qui les rend susceptibles de remplacer le papier, consiste à les couper en bandes, à les tremper quelques instans dans l'eau bouillante, et à les frotter des deux côtés sur un morceau de bois très lisse, qui les rend plus llexibles et les dessèche complétement. On y grave les lettres avec une pointe, et ou les frotte ensuite d'une substance colorce. Les feuilles du talipot sont reservées pour les actes publies et les livres importans, tandis que pour les usages ordinaires on emploie les feuilles des autres palmiers.

Il paraît que plusieurs livres, regardes en Europe comme etant composes de papyrus égyptient, ne sont faits reellement qu'avec les feuilles du talipot, qui d'ailleurs ont par elles mêmes la propriété d'éloigner les insectes. Les naturels se servent encore de la feuille du talipot pour convrir leurs maisons et faire des chapeaux; ces chapeaux sont enormes, et particulierement à l'usage des nourrices, dont elles abritent la tête en même temps que celles des nourrissons.

Le talipot est devenu maintenant assez rare, et on ne le trouve plus que dans l'intérieur du pays.

# LES CRIS DES PETITS MÉTIERS DE PARIS AU XIII° SIÈGLE.

Il existe une nomenclature fort enrieuse, en vers anciens, des eris de Paris au XIIIº siècle; c'est un monument remarqualite, qui nous donne d'une manière assez exacte la mesure du commerce et l'existence des petits métiers les plus communs à cette époque. Paris, alors renfermé dans la clòture de Philippe-Auguste en 1211, occupait en superficie nu emplacement de 700 arpens; sous Louis XVI on en comptait 9,000. Les rues étaient étroites et boucuses, pavees encore en pen d'endroits, et obstruées à tous les instans par des pores et antres animaux que les habitans laissaient errer an hasard pour chercher leur nourriture. A ce premier enuni ajoutez celui d'entendre à tonte heure du jour ces clameurs de toutes sortes, les cris des marchands et les bruits de tambour à chaque proclamation ou cri solennel des crieurs du roi et de la ville, et vous aurez le tableau animé, remnant et criard de cette ville au XIIIº siècle. Nous donnerons quelques passages du Dict des cris de Paris de Guillanme de Villeneuve, avec un aperçu historique des diverses denrées et marchandises les moins commes et les plus curieuses. On verra que, sanf quelques uns d'entre eux qui ont disparu pour faire place à un plus grand nombre d'antres, ces cris sont encore à peu près les mêmes aujourd'hui; seulement, on rema: quera que plus d'une espèce de marchandise qui se vendait alors en detail dans les rues par de pauvres gens, se debite en gros anjourd'hui, dans des boutiques et magasius, par de ríches négocians.

Un noviau dit ici nous treuve
Guillanme de la Villenenve,
Puisque povietez le justise.
Or vous dirai en quele guise
Et en quele maniere vont
Cels qui deurées à vendre ont,
Et qui persent de lor preu fere
Que jà ne finiront de brère
Parmi Paris jusqu'à la nuit.
Ne cuidez vous qu'ît lor anuit
Que jà ne serout à sejor.
Oiez qu'on crie au point du jor :
— Seignor, quar vous alez baingnier
Et estuver saus deslaier,
Li baing sont chaut, c'est sans mentir.

« Pnisque la misère l'y oblige, Guillaume de la Villeneuve trouve un neuveau dit a nous raconter. Je vais vous dire de quelle maniere agissent les marchands pour faire leur profit, à tel pout qu'ils ne cessent de brailler dans Paris jusqu'au soir; ne croyez pas qu'ils en soient las et qu'ils pensent à cesser. Eutendez ces cris des le point du jour : — Seigneur, allez vous baigner sans tarder; les bains sont chauds, c'est sans mentir.

C'étaient les barbiers qui , à Paris , antrefois , tenaient les bains ou étures : ils étaient réunis aux chirurgiens , et ne formaient qu'une confrérie sous la bannière de saint Côme et saint Damien. Les etuves ou bains ctaient fort communs à Paris ; c'était un usage que ses habitans tenaient des Romains. Sous le roi Henri ler, au xiº siècle , il est fait mention d'étuves situers à la pointe de la Cité ; en 1585, Charles VI renouvela les statuts des barbiers , et leur defendit de travailler les dimanches et les grandes fêtes de l'année.

On compte jusqu'à six rues, ruelles ou enls-de-sac qui recurent le nom d'estuves à cause des bains qui s'y trouvaient placés. Il paraît au reste que, maigré toutes les précantions dont on usait à la réception des maîtres barbiers-baigneursétavistes pour ne choisir que des gens de bonnes mœurs, et maigre la defense qui leur était faite d'aller travailler dans les êtuves, ces endrous ne jouissaient pas, au moyen âge, d'une excellente reputation. Une ordonnance du mois de novembre 1510 voulut que toutes ces maisons fussent fermees en cas de contagion. Leur nombre s'accrut de telle sorte, qu'au dire de Sanval, on ne pouvait faire un pas dans Paris sans en rencontrer; on cessa d'y aller vers la fin du XVH" siècle.

> Puis après orrez retentir De cels qui les fres harens crient, Or au vivet h autre, dient : Sor et blanc', harene fres poudré, Harene nostre vendre voudré. Menuise vive orrez crier, Et puis aletes de la mer.

« Vous entendrez après les cris de ceux qui crient les harengs frais on la vive, le hareng saur, le hareng blane, frais et saupoudré. — Vous vendrai-je de notre hareng? Entendez-vous crier la menue vive et les aletes de la mer? »

Le commerce du poisson salé ne commença à Paris qu'au XII° siècle, par les soins de la Hanse parisienne, ou corps des marchands; et parmi ces poissons, les harengs furent des premiers qu'on vit paraître aux halles : ils venaient de Rouen par la Seine, mais Calais prétend être la première ville qui ait comm et pratiqué la pêche du hareng. C'est Louis IX qui, en 1254, divisa la vente du poisson en frais, salé, et saur; cette distinction subsista jusqu'à Philippe de Valois, en 1545. Alors on ne connaissait pas encore l'art de saler le hareng comme aujourd'hui : celui qui le trouva fut un nomme Buckelz, mort à Biervliet, dans la Flandre hollandaise, en 1547 suivant les uns, et 4447 suivant les antres. A Paris, les femmes qui vendaient cette sorte de poisson avaient le nom de harengères, et demeuraient sur le Petit-Pout; le poète Villon, qui écrivait au xve siècle, fait une mention particulière de leur talent à dire des injures.

On ne sait trop si l'alète était un poisson ou un oisean

Oisons, pijons et char salée; Char fresche moult bien conraée, Et de l'aillie à grant planté.

« Oisons, pigeons et chair salée; chair fraîche et bien parée, et de l'aillée en grande quantité. »

Les Gaulois envoyaient à Rome de nombreux troupeaux d'oies, dont les Romains faisaient grand cas; dans la suite des Francs les gardèrent, et long-temps en France ce fut la volaille la plus estimée, même chez les rois, puisque Charlemagne recommande, dans ses Capitulaires, d'en tenir ses maisons de campagne abondamment fournies. A Paris, les rôtisseurs n'avaient guère que des oies; de là leur vint le nom d'oyers, qu'ils portèrent long-temps dans leurs sta uts. On sait qu'à cette époque les gens de la même profession étaient logés dans le même quartier et occupaient les mêmes rues : les tôtisseurs, on plutôt les oyers, donnèrent leur nom à la rue qu'ils habitaient, et ce fut la rue aux Oués; mais par la suite on oublia cette étymologie, et on s'habitua à dire la rue aux Ours, nom qu'elle porte encore anjourd'hui. Une ordonnance du prevôt de Paris, en date du 22 juin 1522, donna la permission aux maîtres poulaillers et rôtisseurs de faire nourcir leurs oisons dans les rues de Verberie, des Fontaines, et autres aux environs, comme étant des lieux vagues et champétres.

L'aillie on l'aillée était une sauce que le menu peuple

aimait beaucoup, et dont on faisait un bon débit dans les rues. C'était un mélange d'ail, d'amandes et de mie de pain pilés ensemble et détrempés avec un peu de bouillon. On la conservait comme la moutarde; les habitans des provinces méridionales l'affectionnaient surtout. On en faisait aussi avec du verjus, témoin ce vers de cette même pièce :

Verjus de grain à faire aillée.

Or au miel (Diex vons doinst santé!) Et puis aprez, pois chaus pilez Et feves chaudes par delez.

- Voici du miel (que Dieu vous tienne en santé)! Puis après:
- Pois chauds pités, et fèves chaudes tout apprès.

De tout temps, en France, le miel fut recherché: à certaines époques on en donnait comme un régal dans les monastères, et Louis-le-Débonnaire et Charles-le-Chauve firent divers présens de cette nature aux religieux de Saint-Germain et de Saint-Denis. Avant que le suere ne fût devenu aussi commun, le miel en tenait lieu pour confire les fruits; souvent même on le préférait au sucre dans les pâtisseries.

Charlemagne, en ses Capitulaires, rappelle à ses métayers de récolter des pois dans leurs jardius. La manière la plus généralement goûtée de les servir était de les faire cuire avec du cochon. Les moines de Saint-Victor parvinrent à donner à ce plat un degré de bouté remarquable; je ne sais pas même si un amateur ne s'avisa pas de publier un commentaire sur les meilleures manières de les accommoder.

Les fèves se vendaient à l'égal des pois, et l'on peut lire dans les poésies du xvie siècle que les élégans de l'époque faisaient usage d'eau de fève pour se blanchir le teint.

# LES ARABES ET LES MAURES.

C'est une errenr très commune, adoptée même par un grand nombre d'historiens, que celle qui confond les Arabes et les Manres, et les regarde comme faisant partie du même peuple. Les Arabes sont des Asiatiques : c'est au milieu d'eux qu'est née la religion de Mahomet ; ce sont eux qui les premiers l'ont répandue en Asie, en Afrique, en Europe. Les Maures on Mores sont des peuplades d'Afrique qui furent converties an mahometisme par les musulmans arabes. Les Maures ne sont donc pas plus des Arabes, que les Goths, les Francs, les Bourguignons et les Lombards qui embrassèrent la religion chrétienne des Romains, n'étaient les Romains enx-mèmes. Au contraire, l'empire temporel de Mahomet fut détruit par les Maures et les Tures devenus musulmans, de même que l'empire de Constantin fut détruit par les barbares devenus chrétiens.

## LE BOEUF MUSQUÉ.

Cet animal n'était connu que très imparfaitement avant les dernières explorations des mers polaires; il fréquente les limites de la terre habitable, au milien des glaces, où il trouve une sécurité que les déserts peuvent seuls garantir. Son extérieur justifie quelque peu le nom qu'il porte; mais ses habitudes différent heaucoup de celles de toutes les autres espèces de la race bovine. Ses jambes sont très courtes, et couvertes presque jusqu'aux pieds par une longue fourrure qui entoure tout lé corps, à l'exception du museau; ses comes sont aplaties et recourbées; sa queue est aussi courte, à proportion, que ses jambes, et disparait dans l'epaisseur de la toison. C'est principalement sous la gorge que le poil est épais et long.

Les bœnfs musqués passent l'été des régions polaires dans la Géorgie du nord, et dans l'île Melville, vers le 75e degré de latitude; ils ont l'habitude de se réunir en troupes nonbreuses, et paraissent se plaire autant dans leurs affreux déserts que le hétail de nos climats dans les pâturages où il trouve une nourriture abondante et parfumée. Ils arrivent dans l'île Melville vers le milieu du mois de mai, et ils en reviennent en septembre. Leurs migrations s'etendent fort loin, car on présume qu'ils vont hiverner sur le continent américain, en des lieux on les arbres peuvent leur fournir quelques alimens lorsque tont le sol est couvert de neige. Ainsi, les deux points extrêmes de leurs excursions seraient éloignés l'un de l'autre de 15 degrés en latitude. Ce qui rend ces voyages eneore plus surprenaus, c'est que les animaux voyageurs en font une grande partie sur des glaces raboteuses, hérissées d'obstacles de toutes sortes, et qui ne 'enr offrent aucun aliment. Ces traversées d'une terre à une autre sont quelquefois d'une cinquantaine de licues, et tien ne leur indique la route qu'ils doivent suivre; ils arrivent cependant à des époques assez réglées. Ils préférent les paturages voisins des bois, ils choisissent les quartiers montueux, se plaisent à franchir des ravins, à grimper avec la légereté des chamois sur des roches escarpées : la rapidité, l'elégance de leurs mouvemens, offre un singulier contraste avec la pesanteur apparente de leurs formes.

Cet animal est connu des Esquimaux; on le trouve dans tous les pays où ils ont fixé leur résidence, on dans ceux qu'ont explorés leurs courses les plus lointaines, à l'exception du Sud du Groënland, où on ne l'a jamais vu. Sa chair a une odeur de muse d'autant plus exaltée que l'animal est plus maigre. Les taureaux qui furent tués par les équipag s aux ordres du capitaine Parry, pesaient environ 700 livres, et on en tirait quatre quintaux de viande. Snivânt le capitaine Franklin, le plus gros individu tué par son équipage ne pesait pas plus de 500 livres; mais ce navigateur ne dit point s'il est question du poids total, ou de celui de l'animal préparé pour être mangé. Il ajoute que tous les bœufs tués par ses chasseurs étaient d'une maigreur extrême, ce qui explique l'inferiorité de ses pesées, en comparaison de celles du capitaine Parry.

Le bœnf musqué vivant dans les mêmes contrées que le renne doit se contenter des mêmes alimens. Suivant le capitaine Franklin, les traces de ces d'ux espèces d'animaux, imprimées sur la neige, différent si peu l'une de l'antre, qu'il fant une très grande habitude pour parvenir à les distinguer. On approche assez aisement des troupeaux de boufs musqués, en prenant le dessus du vent; mais le chasseur doit prendre ses mesures pour ne pas manquer son coup, et abattre l'animal sur lequel il a fait feu. S'il ne l'a pas blessé à mort, il courra lui-même de grands dangers; non de la part des compagnons du blessé, car ils ne sont pas encore arrivés à ce degré de perfectionnement social que d'autres espèces ont atteint, et qui fait sentir les avantages d'une protection et d'une défense mutuelles : le combat n'aura lieu qu'entre le meurtrier et sa victime, mais il sera terrible, acharné; si l'homme ne parvient pas à s'y dérober par la fuite, on s'il manque de secours, il est perdu. Contre les loups et les ours, le bœuf est suffisamment arme; ses redoutables cornes mettent souvent à mort les temeraires animaux earnassiers qui osent l'attaquer.

Si la fourrure du bœuf musqué devenait un objet de fuxe, comme celle du castor, du renard noir, de la zibeline, etc., le nombre de ces animaux duminuerait promptement, ear il se formerait des entreprises pour les poursuivre dans leurs solitudes, comme pour le commerce des antres pelleteries au nord du nouveau contincut. Les castors sont dejà très rares; les loutres de mer, si recherchees à la Chine, n'a-boudent plus, comme autrefois, dans les iles Kouriles et



(Le Bouf musque.

Aléoutiennes ; en Asie, le renard noir est presque intronvable , et une seule peau de cette précieuse varieté de renard suffi pour acquitter les contributions d'un village. Les chasseurs ne songent nullement à se ménager des ressources pour l'avenir , ils feront pent-être disparaître successivement des espèces interessantes , dont l'histoire naturelle perpétuera seule le souvenir.

La place la plus précieuse dans le monde est la selle d'un conrsier rapide; l'ami le plus précieux est un bon livre.

Traduit de l'arabe d'Abou'tthaib

Le savant vit eternellement après sa mort, tandis que ses membres, eaches sous la tombe, sont reduits en pondre. L'ignorant est mort, même pendant qu'il marche encore sur la terre; il est compté au nombre des vivans, et cependant il n'existe pas.

Traduit de l'arabe du Manj Annaduir.

# ANTIQUITES NATIONALES.

LE FAUTEUIL DE DAGOBERT.

Une eireonstance frivole décide bien souvent du plus ou moins de celebrité qui s'attache à un nom; c'est ainsi que la foule, et elle est nombreuse, de eeux qui n'ont pas étudié l'histoire de leur pays, connaît genéralement beaucoup mieux le nom de Dagobert que celui de Clovis. Une chanson, que son extrême naïveté a rendue populaire, a plus fait pour la gloire de Dagobert I<sup>er</sup> que les vietoires qu'il a renportées contre les Slaves, les Saxons, les Bretons et les peuplades turbulentes de la Gascogne; par la même raison, l'épithète de bon que lui donne saint Eloi restera; et, en depit

de la vérité historique, malgré l'assassinat de son oncle, malgré le massacre de dix mille familles barbares qu'il fit égorger en une nuit par ses soldats, malgré la fantaisie cruelle qui lui dicta l'ordre de couper la tête à tous ceux de

ses prisonniers saxons dont la taille dépassait la hauteur de sa longue épée de guerre, ce sera toujours pour la multitude le bon roi Dagobert.

La célébrité que ee roi a acquise d'une manière si hizarre en a rejailli sur un fanteuil, qui, après avoir été conservé pendant plusieurs sièles dans le trésor de l'abbaye de Saint-Denis, passa au Palais-Royal, où il resta quelques temps exposé en vente à l'époque de la suppression et du pillage des monastères, en 1795, et enfin fut déposé au cabinet des médailles.

Ce siege est le produit de deux arts très différens. La forme élégante et le travail de la partie inférieure rappellent les chaises curules romaines, et elle a bien pu servir comme telle sous le Bas-Empire avant sa réunion avec la partie superieure, dont le style barbare pourrait se rapporter au temps de Dagobert 1er, qui mourut l'an 658. Le fait de la possession de ce fauteuil par les religieux de l'abhaye de Saint-Denis , dont ce roi est regardé comme le fondateur , a contribué à accréditer l'opinion qui le lui attribue. Quoi qu'il en soit de la vérité de cette tradition, Napoléon, dont elle flattait le goût pour les rapprochemens bizarres, l'a adopté, et lui a donné par là une sanction éclatante. C'est assis sur ce fauteuil qui, s'il n'appartient pas à Dagobert, a peut-être servi à l'un de nos premiers rois, que Napoléon, leur successent par le droit de son épée, a voulu distribuer les croix de la légion-d'honneur à ses soldats dans une occasion solennelle; on se rappelle que, par un ordre exprès de l'empereur, le fanteuil fut transporté en poste à Boulogne-sur-Mer, en août 1804. Depuis il est resté paisiblement à la Bibliothèque royale, et, placé au milieu des chefs-d'œuvre de l'art que possède le cabinet des médailles, il jouit du privilége d'attirer constamment une foule curieuse, qui demeure généralement désappointée, parce qu'elle s'attendà trouver un



(Fautcuil du roi Dagobert.)

funteuil d'or massif fait aussi pour Dagobert par le bon évéque de Noyon, saint Eloi, si l'on en eroit une autre tradition.

# FRANCE. CLERMONT-FERRAND.

FONTAINE DELILLE.

La ville de Clermont-Ferrand, autrefois capitale du comté d'Auvergne, et maintenant chef-lieu du département du Puy-de-Dôme, paraît devoir son origine à Auguste, et être l'ancienne Augustonemetum; vers le milieu du 1ve siècle, elle changea cette dénomination pour celle de Urbs-Arverna,

qu'elle conserva jusqu'au x° siècle : le nom de Clermont lui vient d'un château-fort bâti sur un monticule qui la dominait, et s'appelait Clarus-Mons : enfin, en 4653, par un édit de Louis XIII, la ville de Mont-Ferrand ayant perdu son ancienne importance à la suite de la destruction de son château-fort, fut réunie à la ville de Clermont, et n'en forma qu'une seule avec elle, sous le nom de Clermont-Ferrand.

Cette ville avait jadis une étendue d'environ deux lieues de tonr. Sous le règne de Charles VI, on construisit de nou-



(Fontaine Delille, à Clermont, département du Pny-de-Dôme.)

veaux faubourgs, et on la fortifia de murs épais et de fossés. La plupart des édifiées ont été construits après les guerres des ix° et x° siècles; mais il paraît que sons les Romains la ville était déjà assez importante. « On ne saurait, dit Savaron, si pen fouir dans terre, que l'on ne trouve à Clermont des antiques, médaillons, urnes, arches sepulcrales, inscrip-

tions romaines et chretiennes, thermes, aquedues, marbres, poteries d'une merveilleuse rongeur et polissure, et autres monumens d'antiquité, »

Clermont a ete visité par cinq papes dans le xi et le xii siècle. Il s'y est tenu cinq conciles, en 544, 587, 1095, 1150, et 1162. Dans le concile de 1095, tenu par le pape

Urbain II. on comptait treize archevêques et deax cent cinq prelats portant crosse, la plupart français. Parmi les principales dispositions qui y furent prises, on remarque la confirmation de la treve de Dicu, qui fut établie ainsi qu'il suit : Pour tous généralement, depuis le commencement de l'Avent jusqu'à l'octave de l'Epiphanie, depuis la Septuagésime jusqu'à l'octave de la Pentecôte, et pendant les quatre derniers jours de chaque semaine; en tous temps pour les moines et eleres. Philippe, roi de France, y fut excommunié pour son mariage illégitime avec Bertrade, malgré les grands présens que l'on offrait an pape pour l'en detourner.

Mais de tous les actes du concile de Clermont, le plus important fut la publication de la première croisade. Pierre l'Hermite était du diocèse d'Amiens.

Les rues de la ville ont un aspect sombre et triste, principa'ement dû à la lave dont les édifices sont bâtis; elles sont très rétrécies, et l'on a conservé le souvenir de l'impression desagréable qu'elles firent sur Fléchier : « La plus grande, disant-il, est la juste mesure d'un earrosse, » Malgré cette autorité, malgré la décadence de la ville, qui dans les anciens auteurs était appelée tres noble ville des Gaules, Clermont est encore, par sa situation, une des cités les plus pittoresques de France. Des fontaines nombreuses, des eaux d'une admirable limpidité, le Puy de Dôme et le ciel muageux de ce pays de montagnes, lui donnent un caractère particulier plein de poésie.

Parmi les principaux monumens que les voyageurs s'empressent de visiter, est la fontaine de la place Delille, dont nous offrons un dessin. On ne sait à quel architecte elle est de, et le nom seul de son fondateur est comu; c'est l'evéque de la ville, fière du cardinal George d'Amboise. Vers 1511, ce prélat faisant reconstruire son palais, donna ordre qu'on érigeat cette fontaine sur une place qui se trouvait auprès de la cathédrale; des conduits en briques y amenèrent les eaux des sources de Royat. En 1799, la fontaine fut transportée sur l'emplacement où elle est actuellement.

A cette époque on en modifia la base, en remplaçant celle qui existait sur une forme octogone, et présentait sur ses faces de riches arabesques et autres ornemens, par un nouveau bassin circulaire sans sculpture. Il résulte de cette res'auration un defaut d'harmome dans l'ensemble, la peusée du premier anteur n'étant plus complète, et le siècle qui a vu elever ce monument n'étant plus représenté. La fontaine Delille est decorée d'une foule de petites figures, et porte à son sommet la s'atue d'un homme sauvage avec l'écusson d'armes de la famille d'Amboise.

# RECHERCHES SUR L'ORIGINE DE L'ARMÉE FRANÇAISE.

#### ADMINISTRATION DES PREMIÈRES TROUPES.

Dans les premiers temps de la monarchie française, et même pendant le moyen âge, la guerre se faisait sans ordre et sans tactique. Lorsqu'un roi de France declarait la guerre à un prince étranger, chaque seigneur son vassal était obligé de lui fournir un certain nombre d'hommes; chaque ville devait aussi donner son contingent; les seigneurs étaient temus à un service de soixante jours, et les communes à quarante. Les ecclésiastiques n'étaient point dispensés de ce devoir ; ce n'est qu'en 1100 qu'ils purent, moyennant une redevance pécunisire, eviter d'aller à la guerre, et on voit encore jusque dans le xvie siècle des abbés et des prienrs marcher à la tête de leurs troupes. On eite un archevêque de Sens qui portait un casque au lieu de mitre, une cuirasse pour chasuble, une hache pour crosse; il périt à Azincourt en 1415.

Ce ne fut qu'après de longues et sanglantes défaites et lorsqu'ils eurent seconé la tutelle féodale, que nos rois sentirent enfin la nécessité d'un corps de troupe organisé et permanent. Le roi Jean, le premier, eut des gardes autour de sa personne, nouveauté qui excita beaucoup de murmures parmi les nobles. Après la suppression des compagnies franches ou grandes compagnies, Charles VII s'atlacha des archers écossais que son aïeul avait introduits en France, ainsi que plusieurs autres corps d'infanterie étrangère.

L'établissement de l'unité monarchique et l'usage des armes à feu, obligerent à établir un recrutement fondé sur des bases reglées. François Ier, en 1545, ordonne l'enrôlement des gueux, mendians et gens sans aveu. Une ordonnance de 1656, rendue sous le ministère du cardinal de Richelieu, enjoignit de rechercher dans tous les arts et métiers les hommes les plus propres au service de la guerre; et vers le milieu du règne de Louis XIV, chaque village fut tenn de fournir un ou deux hommes armés et équipés; chaque soldat etait enrôlé pour deux ans. Le 16 janvier 1701, il fut réglé que le recrutement aurait lieu par la voie du sort, et que l'on pourrait s'en dispenser moyennant une somme de 75 francs. En 4706, les levées devinrent annuelles, et devaient former un corps de 60,000 hommes, pris sur les sujets non maries de seize à quarante, et subsidiairement sur ces derniers; le temps du service était de quatre aus, ét ceux qui ne se présentaient pas au tirage étaient condamnés à servir tonte leur vie; ceux qui ne rejoignaient pas après designation étaient punis de mort. Tout cela ne concernait que les fantassins, car la cavalerie se composait presque entièrement de jeunes gens tirés des familles nobles. Aussi, dans une ordonnance de Louis XIII, on trouve l'injonction de châtier les fantassins avec le hâton, et les cavaliers avec le sabre, parce qu'ils sont gentilshommes.

En 4600, la paie d'un soldat valait en monnaie d'aujourd'hui 14 sous 40 den.; mais on ne lui fournissait, soit en paix, soit en guerre, ni hôpitaux, ni fourrages, ni viandes; sculement en campagne, on concluait un traité avec des entrepreneurs pour approvisionner les marchés du camp.

Pendant la révolution, on frappait de réquisition les pays conquis, et sons l'empire un gouvernement provisoire fut établi pour pourvoir à la subsistance de l'armée.

Les commissaires des guerres avaient été créés en 4356: ils furent ensuite réunis sous l'autorité des intendans d'armée par Louis XIII, qui confia ces places à des maîtres des requêtes. Chacun allait à la guerre habillé comme bon lui semblait, et à la bataille de Pavie, les Français mirent tous des chemises blanches pour se reconnaître. L'habillement de l'armée était un impôt qu'on levait sur les villes. En 1656, Paris fut obligé de fournir trois mille habits de soldat : l'équipement complet, à l'exception des souliers; ce qui lui revint pour chaque homme à 12 livres 7 sous. L'administration ne prit une certaine consistance que sous le ministère de Sully; anparavant, les régimens institués sous Henri II vivaient aux dépens d'une province, n'avaient guère de relations avec le pouvoir suprême que lorsqu'ils s'agissait de marcher. Quoique Henri IV n'eût que 14,000 hommes de troupes permanentes, il y avait dans son trésor, pour leur entretien, 55 millions, environ 80 d'aujourd'hui; et le matériel de l'artilleric se composait de 400 pièces de canon de quatre calibres différens , 200,000 boulets , 4 millions de livres de poudre, 60,000 armes de toute espèce à l'usage de l'infinterie, et de 16,000 pour la cavalerie.

# MARQUES DES EDITIONS ELZEVIRIENNES.

(Voyez une note sur la famille des Elzevirs, page 263.)

La ligure qui sert ordinairement d'insigne aux frontispices

des ouvrages de l'imprimerie ou de la librairie de Louis I<sup>er</sup>, représente un aigle sur un eippe, avec un faisceau de sept fleches, accompagnée de cette devise : Concordia res parvæ crescunt.

Isaac substitua à cet insigne l'orme embrassé par un cep chargé de raisins, avec le solitaire et la devise: Non solus.

Daniel adopta pour marque, Minerve et l'olivier, avec la devise: Ne extra oleas.

Les éditions anonymes ou pseudonymes de ce dernier imprimeur sont ordinairement distinguées par une sphère.

On trouve depuis 4629, dans les livres des Elzevirs, en tête des préfaces, des épitres dédicatoires et du texte, un fleuron où est figure un masque de bufile. Ils en adoptérent également un où l'on remarque la ressemblance d'une sirène; et un autre qui représente la tête de Méduse.

Cependant Daniel ne fut pas toujours tidèle à ces insignes. Il substitua quelquefois à la tête de buffle et à la sirène, une guirlande de roses trémières, qu'on retrouve dans un grand nombre de ses éditions. Dans le Perse de Wederburn, il adopta un large fleuron dont le milieu est occupé par deux sceptres eroisés sur un éeu; la Sagesse de 1662 en représente un autre qui porte dans son centre un triangle ou delta renversé inserit sur un X. Certaines de ses éditions anonymes de cette dernière époque portent, à la place de la Minerve on de la sphère, un bouquet composé de deux grandes palmes croisées sur deux pulmes courbées en ovale, avec quatre larges fleurs rosacées en losange, et une cinquième qui fait le milieu de l'ornement. La plupart de ses derniers volumes sont tout-à-fait sans fleurons.

Un assez grand nombre de livres ont été imprimés sous le nom des Elzevirs, mais ne sont pas sortis de leurs presses. La moindre habitude suffit pour reconnaître ces pseudo-Elzevirs à la différence des caractères et des fleurons.

Certaines éditions, conformes aux éditions signées par les fleurons et les caractères, sont l'œuvre d'imprimeurs munis des mêmes earactères et des mêmes fleurons que les Elzevirs. Parmi ces imitateurs, nous citerons François Foppens, de Bruxelles.

Des livres ont été imprimés avec des caractères analogues à eeux des Elzevirs, mais non avec les mêmes fleurons : telles sont les charmantes éditions de Friex, de Bruxelles, qui n'ont de commun avec les leurs, en fait d'insigne, qu'une large guirlande de roses trémières; telles sont la plupart de celles qui portent les noms de Maire, d'Hegerus, de Leers, de Boom; de Graaf, à la Tortue; de Blaen, à la Sphère. Telles sont surtont celles d'Abraham Wolfgang, remarquables par l'insigne de cet habile imprimeur, qui représente un loup découvrant une ruche dans un tronc d'arbre creux, avec la devise : Quærendo.

Après la mort de Daniel Elzevir, on suppose que son fonds d'imprimerie et de librairie passa entre les mains d'Adrien Moetjens, qui rivalisa tout-à-coup d'élégance avec Wolfgang, jusque vers l'annee 1694, un Schelte succède à ce dernier; avec eux linit la gloire de la typographie elzevirienne. Le nom des Elzevirs se retrouve cependant depuis sur quelques volumes, mais c'est leur nom seulement, et il n'atteste là que l'extension qu'avait prise cette famille industrieuse.

Les travaux des Elzevirs embrassent la presque totalité des classiques latins et italiens, beaucoup de bons écrivains français, et une foule de livres piquans sur l'histoire du xvire siècle.

(Mélanges tirés d'une pctite bibliothèque.)

# LA SEMAINE.

# CALENDRIER HISTORIQUE.

- 44 Décembre 4515. François I<sup>rr</sup> et le pape Léon X signent, à Bologne, le fameux concordat, ouvrage du chancelier Duprat, par lequel, après avoir aboli la Pragmatique-Sanction, le monarque accorde au pontife les annates, et obtient de lui, en échange, le droit de nommer aux évêchés et abbayes de son royaume.
- 45 Décembre 4650. Turenne voulant délivrer les princes de Condé et de Conti, retenus prisonniers à l'occasion des troubles de la Fronde, est vaincu à la bataille de Rethel.
- 16 Décembre 1651. La treizième éruption du Vésuve, une des plus mémorables et des plus terribles.
- 47 Décembre 1599. Divorce de Henri IV avec Marguerite de France, lille de Henri II.
- 48 Décembre 1799. Mort de Préville, un des plus grands acteurs comiques qui aient paru sur la seène française.
- 49 Décembre 4562. Bataille de Dreux, une des premières entre les catholiques et les protestans en France. Ceux-ci étaient commandés par le prince de Condé, les autres par le due de Guise, qui fit prisonnier le prince de Condé.
- 19 Décembre 1696. Première représentation du Joueur, comédie de Regnard.
- 20 Décembre 4192. Richard Cœur-de-Lion, revenant de la Palestine, fait naufrage sur les côtes de Venise; ensuite il traverse, dégnisé, la moitie de l'Allemagne, et est arrêté par Léopold, due d'Autriche.
- 20 Décembre 1741. Mort de Montfaucon, l'un des plus savans antiquaires de France; ses ouvrages les plus comms sont : l'Antiquité dévoilée et les monumens de la monarchie française.

# BIBLIOTHÈQUE ROYALE.

CABINET DES ESTAMPES.

CÉLÈBRES PEINTRES DE GENRE. — WILLIAM HOGARTH, PEINTRE ANGLAIS, MORT EN 4764.

Christophe Colomb soupait un jour avec des Espagnols; ceux-ci, qui enviaient la gloire de ce grand homme, voulurent lui prouver que rien n'avait éte plus facile que la découverte qu'il venait de faire du Nouveau-Moude. Colomb ne répondit rien; il laissa languir la conversation, et demanda en souriant si quelqu'un savait le moyen de faire tenir un œuf debout sur la table. A ces mots, on jeta de côté les assiettes et la nappe, et deux personnes de la compagnie, ayant placé leurs œufs de la manière indiquée, les retinrent avec leurs doigts; une troisième protesta qu'il n'y avait pas d'autre moyen de le faire tenir droit : « Nous allons voir, » dit le navigateur. Puis, ayant donné un petit coup sur la table avec la pointe de l'œuf qu'il tenait à la main, il le fit rester debout. « Rien n'est plus facile! » s'écria-t-ou alors; et Colomb se contenta de faire observer que cette ex-

clamation est toujours celle que l'on entend de même s'elever dans le monde à la suite des grandes decouvertes et des entreprises importantes, lorsque toutes les difficultes sont une fois vaineues.

C'est l'historien italien Benzoni qui raconte eette anec-

dote. On en conteste l'authenticité paree qu'elle semble triviale; mais elle est populaire chez les Espagnols, et ce qu'elle a de caracteristique mérite qu'elle soit adoptée.

Ce sont les divers sentimens qu'à dû exeiter cette scène, qu'Hogarth a voulu rendre ici.



(Christophe Colomb cassant Youf, fac-simile d'une gravure de William Hogarth.)

Comme composition et comme étude du jeu des physionomies, cette gravure peut donner une idée du génie d'Hogarth. Rien ne distrait du sujet principal; la pose de chacun des personnages, leurs gestes, l'expression de leurs traits, le mouvement de leurs eorps, tout se rattache à Christophe Colomb. Il est impossible d'arrêter ses regards sur un seul des convives sans être, en quelque sorte, forcé de les reporter aussitôt vers le centre de l'action; au contraire, la vue se reporte avec intérêt sur la figure de Christophe Colomb; sa physionomie est empreinte d'autant de dignité que le comportait le genre de Hogarth, et on peut entrevoir dans le ealme et la douceur de ses traits l'intention de montrer que son esprit ne s'arrête pas à cet épisode d'un instant, mais se repose vers de grandes conceptions ou de profonds souvenirs. Par un contraste heureux, l'intérêt du moment respire chez les assistans, et l'expression de leurs visages, quoique différente chez chacun d'eux, est parfaitement appropriée à la eireonstance, et ajoute à la vigueur de la pensee générale.

A gauche, c'est un vieillard chauve au front contracté, aux lèvres serrées de dépit; il a essayé de faire tenir l'œuf sur la table, mais sans y prendre trop de soin, comme on le voit par ses bras croisés; son attention est surtout fixée sur le front de Christophe Colomb, qu'il regarde avec dédain; ce dédain, qui se lit dans son corps penelié en arrière et sa tête relevée, eache un sentiment profond d'envie. Aussi Colomb s'adresse de préférence à lui, et se plait surtout à le réduire au silence. De l'autre côté de la table, un jeune homme semble surtout occupé de son œuf et de la solution mécanique du problème. Tout son corps se baisse et s'élance vers l'œuf eassé; il est tout entier fixé sur cet œuf, et ne paraît pas comprendre la moralité de l'action; sa bouche

s'ouvre comme pour crier : « Hé donc! cela n'est pas de franc jen! seigneur. » Des deux hommes entre lesquels est assis Colomb, le premier d'un âge mûr et la tête découverte, rit, d'un gros rire, dans sa fraise plissée, niaisement et sans malice; comme le jeune homme, son voisin, il s'occupe principalement de l'œuf, et de la manière plaisante dont Colomb l'a fait tenir; il n'en est pas ainsi du sourire plein de finesse du vieillard aux lunettes et au bonnet pointu. On voit qu'il est enchanté de l'esprit de Colomb, et qu'il ne partage pas la haine de son voisin. Quant au cinquième personnage, qui se frappe du poing, et s'abandonne à un rire inextinguible, on peut supposer qu'il porte son attention sur la scène muette entre Colomb et le premier vieillard qui tient l'œuf, et qui se dit dans sa barbe : « Il est battu, ma foi, et n'a rien à répondre!... »

Cette gravure fut donnée par William Hogarth, comme billet de souseription, pour son ouvrage intitulé: Analyse de la beauté, dans lequel il établit que la ligne serpentine est la ligne de beauté, et que les formes oudoyantes plaisent le plus à la vue.

Il est vraisemblable que les deux anguilles qui sont dans le plat, y sont placées comme un exemple de la ligne de la beauté. Les eourbes ont, suivant le système d'Hogarth, une propriété particulière.

Les Bureaux d'abonnement et de vente sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardiene, rue du Colombier, nº 30.

# OBÉLISQUES DE LOUQSOR.



(Vue restaurce des obelisques de Louqsor.)

Les obélisques sont les monumens les plus simples de l'es plus interessans que l'antiquite nous ait transmis , taut l'architecture égyptienne , et ils peuvent être mis au nombre par la matiere qui leur assurait une longue durce et par la matiere qui leur assurait une longue durce et par la fonction de la

perfection du travail, que par leur masse prodigiense et leur bance antiqu'té. On ne pent encore rien dire de certain sur leur ocigine, mais les divers recits des anciens, l'emploi de ces monameus dans la decoration des edilices, et la nature des scolptures dont ils sont revêtus, nous apprennent qu'ils etaient specialement consacres par les anciens pharaons au dien Soleil, Aroueris, dont l'epervier etait le symbole à cause de l'élévation du vollet de la hardiesse des regards de cet oiseau. Le nom même des obelisques signifiant en langue egyptienne un rayon du soleil, et leur forme en avait la ressemblance. Its sont monolithes, e'est-à-dire d'une seule pierre, tailles à quatre faces, lesquelles s'elevent en diminuant d'epaisseur j'isqu'a une ecitame hauteur, où ils se terminent en une pointe pyramidale qu'o i nomme pyramidion

Es claient places sur un cube o i dé carré, de même matière, depassant de pen la largenr de leur fût, et pose luimême sur plusieurs degrés. Chacune de leurs faces est ordinairement decorée de figures et de caractères hieroglyphiques, sculptes en creux avec le plus grand soin, et l'on est fonde à pensec qu'ils ctaient peints de diverses conleurs. comme les temples dont ils decoraient l'entrée et les statues faites de la même matière. Quelques obelisques sont restes saus hiéroglyphes; ceux-là n'ont pas eté achevés : tels sont entre autres plusiems obelisques transportés à Rome du temps des Cé-ars, l'obelisque d'Arles et celui qu'on voit encore à Siene dans la carrière antique ou il avait été chauché. Ce genre de monumens, qui appartient en propre à l'ancienne Egypte, etait destiné à décover les temples et les palais des rois. Ils portaient les noms des princes qui les avaient ériges, et des dieux auxquels ils étaient consacrés. Un grand nombre d'entre eux furent transportés à Rome par les empereurs joloux d'orner leur capitale de ces troplices de teurs conquêtes; mais Rome ayant ete souvent exposce aux ravages des peuples du Nord, les nombreux obelisques qui l'ornaient furent renversés et enseve is sous ses ruines, d'où ils furent retires et relevés sous les papes Sixte V et Pie VI. L'Egypte possède encore plusieurs obelisques : deux à Alexandrie , nommes les aiquilles de Cléopatre, un à Arsinoe, un a tre à Matarea. l'Heliopolis des au ciens; ces derniers sont encore sur la même place qu'ils occupaient primitivement. Enfin l'ancienne Thebes en renfermait un très grand nombre, et anjourd'hui encore plusieurs y sont demeurés en place. Parmi ces derniers, les plus intéressans sont ceux de Longson, dont nous allons donner, d'après les travaux de la commission d'Egypte et les recherches les plus recentes, une description aussi abrégee que possible.

Après avoir suivi, en partant du village de Karnae, dans la Haute-Egypte, une avenue de sphinx antiques, dont une grande partie est enfouie sons les décombres et le limon du Nil, on arrive en face du palais de Louqsor. Les mounmens de grandeur colossale accumulés sur ce point ont toujours fcappé d'étonnement et d'admiration; mais on remarquait avant tout les deux obelisques en granit rouge figurés sur la planche qui accompagne cet article. Ces deux monumens ne sont pas de mêmes dimensions. Le plus élevé, qui est à gauche, a 25 mêtres 5 centimètres de hauteur, y compris le pyramidion, et sa base a 2 mètres 51 cen imètres de larg ur en tous sens. Il doit peser environ 257,169 kilogrammes. L'obelisque de droite a 25 mêtres 57 centimètres, ou 72 pieds 5 pouces de hauteur, en supposant restauré le pyramidion, qui est à moitie détruit; il a 2 metres 59 centimêtres de largeur à la base, et doit peser environ 172,682 kilogrammes, on 552,767 livres. Une de ses arêtes est brisee jusqu'à la hauteur de 5 mètres au-dessus du socle. C'est cet obelisque qui vient d'ècre transporte en France, pour être élevé sur la place de la Concorde.

deux monolithes, par la difficulte d'exécuter deux monumens absolument semblables dans cette proportion, et dans une matiere aussi difficile à exploiter. Afin de remédier à cet inconvénient, l'architecte les avait posés sur des socles inégaux, en sorte que le plus petit était élevé au-dessus du grand de la moitie de la différence de la longueur des obélisques; et on l'avait placé un peu en avant de ce dernier, afin d'augmenter en apparence ses dimensions, en le mettant sur un plan plus rapproché de l'œil du spectateur. Les arêtes des obelisques sont vives et bien dressées, mais leurs faces ne sont pas parfaitement planes; elles ont une convexité de 15 centimètres, exécutée avec tant de soin , qu'il est impossible de donter que les Egyptiens n'aient en l'intention de co riger par là l'effet qu'elles auraient produit si elles enssent eté parfaitement planes; car elles auraient alors paru concaves, par l'opposition de la lumière et de l'ombre sur les angles.

Les hiéroglyphes et les figures d'animaux qui décorent ces monumens ont été sculptés avec une précision, un fini et une pureté de dessin fort remarquables. Ils sont disposés sur trois fignes ou colonnes verticales; dans celle du milieu ils ont un poli parfait, et sont creusés à la profondeur de 15 centimètres, tandis que dans les colonnes latérales ils ont été seulement piqués a la pointe. Cette différence dans le travail établit des tons variés et des oppositions telles. qu'on en distingue clairement jusqu'aux moindres détails; la profondeur donnée aux hiéroglyphes, et qui est plus grande dans le hant que dans la partie inférieure des signes. a été elle-même calculée pour concourir au même effet. On sait aujourd'hui que ces deux monumens portent inscrits les noms, prenoms et titres honorifiques du roi Sesostris ou Rhamessès qui les a fait ériger, et les formules de leur dédicace à la divinité.

On voit derrière les obélisques, à droite et à gauche, les bustes de deux colosses, dont le reste du corps est enfoui sons les décombres. Leurs visages sont fort mutilés, et leurs formes meconnaissables; les parties enfouies sont dans le même état. Ils ont sur la tête des bonnets très élevés, qu'on designait dans la langue égyptienne sons le nom de pschent: eette coiffare symbolique ctait composée dedeux parties dont les prêtres et les rois se coiffaient, employant tantôt l'une, tautôt l'autre, et souvent les deux superposées, comme on pent le distinguer ici. Au dessous du bonnet la coiffure parait recouverte d'une étoffe dont les plis réguliers partent du front, et se réunissent derrière la tête, tandis que deux handes se déploient sur les épaules et tombent, en avant sur la poitrine. Ces statues ont de riches colliers, et sur le hant de leurs bras sont gravées des légendes en caracteres hieroglyphiques exprimant, comme sur les obelisques, les noms et tures de Amon-Mai-Rhamessès Sésostris, dont les statues sont l'image. Leur unique vêtement est une espece de calegon d'une étoffe rayée et plissée, attachée autour des reins par une ecinture, et serrée au-dessus des genoux. Elles sont chacune d'un seul moreeau de granit de Siène, melangé de rouge et de noir, comme celui des obélisques, et s'élèvent à 15 mètres de hauteur au-dessus du sol ancien; les fouilles n'avant été faites que jusqu'à moitié de la jambe, leur hauteur et celle des socles a été calculée d'après le sol sur lequel reposent les obélisques. Les statues, assises sur des dés enbiques, mesurent environ 9 mètres du dessus de la tête au dessous des pieds. La tête a 1 mètre 50 centimètres; le tronc 5 mètres 50 centimètres, et la jambe à peu près la même longueur. Les figures debout auraient à peu près 15 mêtres on 40 pieds de hauteur; la distance d'une epaule à l'autre est de 4 mêtres; l'index a 54 centimètres.

L'ensemble de ces constructions, qui ne forme qu'une On explique la différence de hantour qui existe entre ces | partie assez minime de l'ancienne Thèbes, devait, dans le temps de la splendeur de cette capitale, produire un effet d'autant plus mer veilleux, que tous ces monumens é aient peints, au dehors comme au dedans, des contents les plus variées et les plus celatantes. Telles qu'on les voit aujour-d'hui, ces ruises imposantes donnent encore aux modernes la plus haute idée de la magnificence des dynasties qui ont elevé les obélisques, et justifient l'admiration dont Sésostris et Aménophis II ont de tout temps été l'objet. Ces personnages vivaient, l'un au xv°, et l'autre au xvIII° siècle avant l'ère chrétienne.

Les deux obélisques avaient été donnés à la France par Mohammed-Ali, pacha d'Egypte. M. le baron Taylor fut chargé de présider au transport, et le zele louable du consulgénéral d'Egypte, M. Mimault, aida puissamment au succès de ces negociations.

On construisit à Toulon un bâtiment de transport, qui fut appelé le Lougsor. M. Verunsac, fieutenant de vaisseau, en ent le commandement, et les opérations d'abattage et de translation du moins elevé des deux monofi les furent conliées à M. Lebas, ingénieur de la marine.

Le Lougsor partit de Tonlon en mars 4851, et arriva à l'embouchure du Nil, où commencèrent les difficultes, d'abord du passage de la Barre on Bogghaz, à l'emfouchure, puis celles de la navigation en remontant le Nil; au dernier coude du fleuve, à cinq fieues de Thèbes, il ne restat plus qu'un seul canot qui tint l'eau, et deux cordages hors de service.

Enfin, tous les premiers obstacles étant vaineus, le Louqsor, chargé de son précieux fardeau, descendit le fleuve, et entreprit la longue et périlleuse traversée de la Mediterranée et de l'Océan qui vient de s'accomplir.

Il n'est pas probable que l'érection du monolithe sur la place de la Concorde ait lieu avant la fin de 1854, à moins que les blocs de granit de Cherbourg qui doivent le supporter ne soient achevés plus rapidement qu'il n'est naturel de le croire.

# UTOPIE DE THOMAS MORUS.

L'Utopie de Thomas Morus, chancelier du roi d'Augleterre sous Henri VIII, fut composée vers le commencement du xvie siècle; ce livre est écrit en latin : c'était alors le seul idiome employé par les savans. Thomas Morus suppose avoir rencontré à Anvers un savant voyageur nommé Raphaël, avec lequel il s'est lié d'amitié. Leurs entretiens roulent d'ordinaire sur la philosophie et le gouvernement. Raphaël attaque avec force les abus des monarchies européennes, s'elève contre leur despotisme et les maux qui en sont la conséquence, contre le servilisme des gens de cour, la vénalité des charges, la manie des conquêtes, etc., etc.; mais son indignation celate surtout contre les gentilshommes, les couvens et les moines. Il les accuse de tous les malheurs publies. Leur luxe envahit et detruit tout. Les richesses, les propriétés concentrées dans feurs mains, sont les causes du monopole qui engendre la cherté des grains, prive le panyre de la subsistance et le force de recourir au vol; car le grand nombre de vols provient, d'après lui, de la misère des petits et de la cuy. "ité des grands, qui possèdent les terres et en chassert les persos productaires à force de vexations, Il déploie les rigueurs des lois repassives, et prouve que cette rigueur même les rend inefficaces. Une justice extrême, dit-il, est une extrême injustice. Si l'on trappe du même châtiment le voleur et l'assassin, il acrive necessairement qu'il y a plus d'assassins que de voleurs, nul individa pervers ne s'arrétant à un deht que la loi pundt comme un crime. Il déclame contre la peine de mort, en arguant de la

ioi de Moise. Il conclut, en résultat, qu'il n'y a pas de bonheur possible dans les Etats ou existent de pareils abus, surtout le droit de propriete personnelle, qu'il regarde comme la source des manx qui affiligent les peoples.

Aux objections de son interlocuteur, Raphaël répond en racontant les merveilles du gouvernement d'Utopie, ile située en Amerique (cette partie du monde venait d'être decouverte).

L'ile d'Utorie renferme cinquante-quatre grandes villes, La forme du gouvernement est républicaine. Chacune des villes envoie à la capitale, nommée Amaurote (ce mot en gree signifie incommue) trois representans, qui, réunis aux autres députés, composent le grand conseil. Le chef du gouvernement est élu par ce sérat pour la vie. L'Etat distribue à chaque enoyen une portion egale de terrain. Tont y est en commun, la vie, la propriété, la terre. De dix en dix ans, les estoyens quittent la mai-on qu'ils habitaient pour prendre celle que leur désigne le sort. Nulle distinction extérreure, pas même celle des habits, qui sont de même forme et è offe. L'oisivere n'y est pas tolèrre, tout le monde travaille. La principale profession est l'agriculture ; les autres ne s'exercent que pour l'atalité générale, sans rétribution aucune, et jamais dans l'espoir du gam, le commerce y étant inconnu. On cultive cependant les sciences et les arts. Les savans, les artistes, les prêtres forment une classe à part. où l'on n'est admis que sur l'avis des magistrats. Les travanx considerés comme vils sont executes par cenx que des infractions aux lois out privés de leur qualité de citoyens et réduits à la condition d'esclaves. Si le nombre des esclaves ne suffit pas, on en achète dans les autres pays. L'esclavage est à peu près la seule peine infligée aux criminels. Quant aux autres délits, les magistrats assignant les châtimens, il n'y a pas de loi spécale pour chacun d'eux. En cas de maladie incurable, le suicide est conseillé, ordonné même; dans toute antre circonstance, celui qui s'est rendu coupable de soicide est prive de sépulture. Toute religion est libre. Cependant la croyance commune est le deisme, l'immortalite de l'âme. Loin de repousser les plaisirs, on s'y livre avec la conviction qu'ils sont fondés sur la nature même de l'homme et la volonte de Dicu. Celui qui trouble la tranquillite publique par une manifestation trop violente de ses principes religioux, est enferme, qu'il soit catholique, deiste, athee ou paien. Dans un Etat organise ainsi, il n'y a jamais de guerre civile, encore moins étrangère. D'ailfeurs, l'île est située de telle manière, qu'on n'y saurait aborder sans le secours des naturels; puis les relations, ayant pour base la justice et la honne foi, cloignent toute difficulté avec les antres peuples. Pour completer le tableau, Raphaël a soin de dire que chez ces heureux mortels, l'or, tout à-fait ioutile, n'est considéré que comme une superfluité méprisable, et qu'on l'emploie aux usages les plus vils de la vie domes-

Thomas Moras ne fut point persecute pour la publication de cet ouvrage : on sait du reste qu'il demeura fidèle à la foi eatholique, et qu'il prefera mourir de la main du bourreau plutôt que de reconnaître la suprematie de Henri VIII sur l'eglise d'Angleterre au detriment du pope.

# TROUPEAUX TRANSHUMANS, BERGERS ESPAGNOLS LITTALIENS CHIINS DES ABRUZZES,

On dit qu'un tron can tra shione lorsqu'on le fait veyager pour l'amener dans d's pâturages tres cloignes les uns des autres; les pâturages d'et sont dars « s'is montignes, et ceux d'l'iver dans ! s'plaines. En Espagne, les merinos de race leonaise, dont la laine est la plus stimee, passent l'hiver dans l'Estramadour ; ét da n'ois de mai on les conduit aux environs de Segovie, ou ils son tendus. Quelques jours après, ils se remettent en marche, et vont passer l'été dans les montagnes de la partie septentrionale de la Vieille-Castille et du royaume de Léon. Une autre race dite soriane fait annuellement un voyage beaucoup plus long; elle hiverne dans l'Estramadoure comme la première, s'avance aux environs de Soria vers le commencement de juin, et ensuite, déchargée de sa toison, elle va dans les montagnes qui forment la limite occidentale du bassin de l'Ebre. Il y a même une partie des troupeaux de cette race qui traversent l'Ebre, et poursuivent leurs migrations ju-qu'aux Pyrénées. En France, il y a aussi des troupeaux transhumans, dont l'tuvernage est dans le département des Bouches-du-Rhône, et le séjour d'été dans les hautes et basses Alpes.

En Italie, il faut suivre la chaîne de l'Apennin jusque dans le royaume de Naples avant d'y trouver des troupeaux voyageurs. Dans les Abruzzes, où les montagnes atteignent leur plus grande élévation, ou des neiges qui ne fondent jamais totalement convect le Gran-Sasso et le Monte-Magello, où des glaciers, des eascades, des précipiers, en un mot, toutes les circonstances locales interdisent la culture, la terre ne peut offrir que des pâturages durant quelques mois. Il est done indispensable pour les bergers de quitter ces hautes et froides régions aux approches des frimas, et de conduire leurs troupeaux en des lieux où ils puissent les faire subsister : e'est dans la Pouille que ceux des Abruzzes vont passer la mauvaise saison.

Les mœurs de ees pâtres se ressentent nécessairement de la vie qu'ils mènent, et des impressions qu'ils reçoivent des objets environnaus. En général, les voyageurs parlent avec eloge de leur bienveillante hospitalité an sein de leurs montagnes; ces témoignages sont si nombreux, qu'il est impossible de les rejeter entièrement : et s'il y a quelque exagération, c'est qu'il est bien difficile de se défendre d'un peu d'enthonsiasme, lorsqu'on a sous les yeux un spectacle qu'on



(Chiens des Abruzzes,

ne rencontre d'ordinaire que dans les idylles on les romans, celui d'une peuplade vraiment homeuse par la simplicite et la purcté de ses mœurs. Tels sont en effet les bergers des grands tronpeaux transhumans en Espagne, et ceux des Abruzzes, quoiqu'il n'y ait entre ces hommes de même profession d'autres differences que celles du caractère national. En Espagne, les grands tronpeaux de mérinos appartiennent a de grands seigneurs, de riches propriétaires on des convens, et leurs gardiens ne sont que des serviteurs à gages. En Italie, au contraire, les troupeaux sont petits, mais le berger en est le propriétaire; l'esprit d'association y manifeste aussi ses avantages; les bergers réunissent leurs tronpeaux, voyagent ensemble, construisent des habitations pour loger tous les associés aux lieux de leurs principales stations, se chauffent et apprétent leurs alimens au même foyer. Le plus souvent, ce sont des liens de famille qui forment et entretiennent ces réunions; on retrouve parmi ces pâtres des patriarches environnes de leurs enfans et petits enfans : trois

ou quatre génerations goûtent les douceurs du repos sons le toit enfumé d'une demoure héréditaire; leur postérité l'habitera long temps encore, sans que l'on songe à y rien ehanger. En Espagne, les bergers obéissent à un mayoral choisi par le propriétaire du troupeau, et ce chef est subordonné lui-même à un gardien général de tous les mérinos du royaume, administrateur nommé par le roi. Ces différenees essentielles semblent assurer au berger italien une plus grande somme de bonheur, et par conséquent plus de moyens de se perfectionner. Cependant, l'Espagnol est plus instruit, mêm : en ce qui est étranger à sa profession ; il est aussi plus civilisé. Il paraît que l'on n'a jamais trouvé de grands eriminels parmi les conducteurs de mérines, au lieu que le fameux chef de brigands, Marco Sciarra, dont la bande infesta long-temps les frontières des Etats du pape, et plusieurs provinces du royaume de Naples, était un berger des Abruzzes. Quant aux troupeaux ambulans des deux péninsules, on connuît assez le mérite de ceux d'Espagne:

ceux d'Italie n'ont aucune renommée. Leurs gardiens s'affublent de peaux de mouton, et leur lit n'est autre chose qu'une peau étendue sur la terre ou sur un bane; l'usage des étoffes leur est inconnu. Leur air sauvage contraste singulièrement avec leur humeur joyense, et la bonne réception qu'ils font aux etrangers qui les visitent.

Comme les loups abondent dans l'Apennin, les bergers entretiennent plusieurs chiens de forte race, et ne cherchent pas d'autres moyens de pourvoir à la sûreté de leurs moutons. Leurs chiens, plus grands que ceux de Terre-Neuve, sont en effet d'une race digne d'être répandue ailleurs que dans les montagnes des Abruzzes. Ils sont toujours en troupes autour des moutons confiés à leur garde ou des habitations; et leur courage redouble surtout lorsque leurs maîtres sont attaqués. La beauté de ces animaux répond à leurs précieuses qualités; ils sont blancs comme la neige de leurs montagnes, leur fontrure est longue et soyeuse, leur regard fixe, leur course aussi rapide que celle des chiens de chasse.

# VOYAGES DE DÉCOUVERTES.

(Voyez la notice sur Cook, page 63.)

# LA PÉROUSE.

Parmi les navigateurs qui ont exploré le globe, il n'en est point dont le nom soit plus populaire que celui de La Pérouse; pent-ètre faut-il attribuer une partie de cette célébrité peu commune à la funeste issue de son expédition. De grands accidens rehaussent en pen de temps la renommée d'un homme, et lui donnent souvent plus d'éclat qu'une longue série de belles actions toutes couronnées de succès. Il semble que, la lutte et la souffrance étant la condition de nos progrès en ce monde, il s'établisse une sorte d'équilibre entre des malheurs subits dont on épuise sans répit jusqu'à la dernière lie, et des travaux de longue haleine dont les fatigues se distribuent sur chaque journée par portions égales.

Pendant trente ans le secret de la destinée de La Péronse nons fut voilé; et si nous connaissons aujourd'hui les peuples témoins de son naufrage, si nous avons sondé les récifs où gisent les derniers débris de ses frégates, nous conservons cependant encore des doutes pénibles sur le sort de ceux qui échappèrent au désastre, sur les détails de leur mort, peut-être même sur l'existence de quelqu'un d'entre eux.

La Pérouse était entré très jeune dans la marine royale. Il avait assisté à un grand nombre de combats; il en avait soutenu de glorieux sur les frégates qu'il commandait, et il venait de prendre une place honorable parmi les officiers les plus distingués, en accomplissant avec autant de bonheur que d'humanité une mission cruelle mais importante, celle de détruire les établissemens des Anglais dans la baie d'Hudson. La Pérouse joignait à son courage et à l'habileté dont il avait fait preuve le précieux avantage d'avoir navigué sur toutes les mers du globe, tant pendant les guerres que pendant la paix de 4774 à 4778. Ces qualités le firent choisir par Louis XVI pour le commandement d'une expédition de découvertes.

On sait combien Louis XVI aimait les sciences géographiques. Ce fut lui qui, assisté du savant l'leurieu, dressa les instructions que devait suivre La Perouse pour completer et continuer les travaux de Cook. Ces instructions, d'ailleurs si remarquables sous le rapport hydrographique, le sont peut-être davantage encore par les principes d'humanité qui y sont exprimes.

« Le sieur de La Péronse, y est-il dit, s'occupera avec zèle et interêt de tous les moyens qui peuvent améliorer la condition des peuples qu'il visitera, en procurant à leurs pays les légumes, les fruits et les arbres utiles d'Europe; en leur enseignant la manière de les semer et de les euftiver; en leur faisant connaître l'usage qu'il doivent faire de ces présens, dont l'objet est de multiplier sur leur sol les productions nécessaires à des peuples qui tirent presque toute leur nourriture de la terre.

» Si des circonstances, qu'il est de la prudence de prévoir dans une longue expédition, obligeaient jamais le sieur de La Pérouse de faire usage de la supériorité de ses armes sur celles des peuples sauvages, pour se procurer, malgré leur opposition, les objets nécessaires à la vie, tels que des subsistances, des bois, de l'eau, il n'userait de la force qu'avec la plus grande modération, et punicait très sévèrement ceux de ses gens qui auraient outrepassé ses ordres.

» Le roi regarderait comme un des succès les plus heureux de l'expédition, qu'elle pût être terminée sans qu'il en eût coûté la vie à un seul homme, »

Ce dernier vou devait être bien douloureusement trompé.



Deux fregates, la Boussole et l'Astrolabe, furent confices à La Perouse; des officiers choisis avec soin au nombre de vingt; des savans et des artistes distingués: ingénieurs, astronomes, physiciens, naturalistes, botanistes, medecins, dessinateurs, horlogers, au nombre de dix-sept, un grand nombre d'officiers mariniers, en tout deux cent trente-deux personnes, furent embarquées.

La Perouse quitta Brest le 1<sup>cr</sup> août 1785. Après avoir vérifié quelques positions zéographiques dans l'Ocean Atlantique, et avoir touché à l'île de l'âques et aux îles Sandwich dans la mer du Sud, il se rendit sur la côte nord-ouest de l'Amérique, l'un des points qu'il devait explorer avec le plus de soin, et d'où Cook avait toujours ete repoussé par les gros temps et les courans. Ce fut sur cette côte que commença la série des malheurs que devait subir l'expédition. On avait découvert une baie jusque là inconnue (le Port des Français), il ne restait plus que peu de sondes à y faire. Trois embarcations avaient ete envoyees pour les terminer; mais s'etant approchées de la passe, au moment ou la marée était dans toute sa force, elles furent entraînces au milieu des

brisans qui en engloutirent deux. Ainsi perirent vingt-une personnes, parun lesquelles etaient six officiers. Cette catastrophe fit la plus vive impression sur La Peronse, « Je ne crains pas, dit-il dans la relation de son voyage, de laisser connaître que mes regrets ont éte depuis ce jour accompagnes de mes larmes, et que le temps n'a pu calmer ma douleur. »

Sur cette côte d'Amérique, La Pérouse ne put que fixer la posi ion de quelques points isolés; il éprouva les mêmes difficultés que le capitaine Cook, et d'ailleurs il ne pouvait y passer que six semaines. Cette reconnaissance a etc refaite depuis, par le navigateur Vancouver, qui ne l'a termince qu'après trois ans de travaux assidus.

Les résultats les plus importans que la géographie doive à La Perouse, et qui font encore autorité, sont ceux qu'il obtint sur les côtes de la Tartarie et des iles adjacentes; c'est la qu'il se rendat en quittant l'Amerique. Sar sa conte il decouvri, dans le nord des îles Sandwich un rocher isole, qu'il nomma l'île Necker, et un banc de roches d'une grande ctendue. Au milien de la muit, il fut sur le point de s'y perdre; mais il echappa habilement à ce danger, et après avoir réparé ses fregates pendant une relâche de quarante jours à Munille, on les Espagnols mirent tous leurs arsenaux à sa disposition, il commença ses travaux sur la côte orientale de l'Asie, dont la majeure partie etait encore tout-a-fait inconnue. Le detroit qui porte son nom et qui rappelle son passage dans ces mers, lui permit de se rendre en cette même annee , 1787, au Kamtschaika , dans le havre de Saint-Pierre et Saint-Paul. Ce fut là que les malheureux navigateurs reçurent des nouvelles de France. Parmi les depèches, il s'en trouvait une qui elevait. La Perouse au grade de chef d'escadre.

M. de Lesseps (consul à Lisbonne en 1851), qui avait jusqu'alors fait partie de l'expédition, fut, en quali é d'interprète russe, chargé d'apporter en France toutes les notes et tous les plans de la campagne. Il accepta, non sans epronver des regrets, la mission de confiance qui lui était dounée; il traversa par terre le nord de l'Asie et l'Europe, sans rien perdre du depôt precleux qu'il portait, et arriva à Versailles le 17 octobre 1788, ayant en beaûcoup à souffrir pendant une ronte anssi longue, à travers les régions ausières du Nord. Cependant La Peronse quitta le Kanntschatka le 29 septembre, et fit route vers le sud en passant par les îles des Navigateurs et des Amis.

A l'île Maonna, qui fait partie du premier de ces groupes, il ent à supporter une seconde catastrophe aussi cruel e que celle de la baie des Français. M. Delangle, son auri particulier, capitaine de vaisseau, commandant l'Astrolabe, etant entre avec la chaloupe et les canots dans une petite ause entouree de récifs pour faire de l'eau, se trouva à sec a la marce basse; les sanvages, voulant alors le piller, le serraient de fort pres; mais tandis qu'il se flattait de les contenir sans effusion de sang, il fut renverse par une grêle de pierres; plusieurs centaines d'hommes toml èrent sur lui et sur s s compagnons, à coups de massue; il fait massacre avec onze personnes de sa suite; les autres se sanvèrent à la nage, et arrivèrent à bord des canots qui étaient encore à flot, la plupart blessés grievement. Le naturaliste Lamanon fut une des victimes.

Après avoir visite quelques autres îles ou se passèrent des évênemens peu importans, les deux frega es artivérent à Botany-Bay le 16 janvier 1788. C'est de la q'est datce la dernière lettre que La Perouse a cerite au ministre de la marine (le 7 fevrier); depuis ceite époque, un vode fonchre fat jete su la destince de tous ceux qui composaient l'expedition. Ils devaient arriver à l'Île-de-France à la fin de 1788; deux ans s'écoulent et ils n'y paraissent point encore. Alois

l'interêt qui s'attachait à La Péronse se lit jour au milieu des agitations de la revolution-française ; la sociéte d'histoire naturelle de Paris eleva sa voix devant l'Assemblee nationale, et Louis XVI fut prie d'ordonner l'armement de deux navires pour aller à la recherche des navigateurs. M. Dentrecasteaux, qui fut chargé de cette recherche, reçut en outre des instructions pour compléter les travaux de La Pérouse. La seconde partie de sa mission fut accomplie de la manière la plus heureuse par les ingénieurs et les savans qui furent embarqués à son bord , et dont plusieurs , par la suite, sont devenus membres de l'Institut : tels que M. Beautemps Beaupre, hydrographe, à qui l'on doit l'atlas de cette campagne; M. le contre-amiral Rossel, et M. Labillardière, naturaliste; mais le premier but de l'expédition ne fut pas atteint. Aucun indice ne fut découvert sur La Perouse et ses compagnons; et la femme de La Pérouse, morte seulement en 1899, ainsi que les familles des malhenreux navigateurs, demenrerent dans leur inquiète et doulourcuse incertitude, ballottes sans cesse entre des esperances nouvelles et des déceptions d'autant plus cruelles qu'elles n'étaient jamais assez positives pour detruire ces esperances.

En 1827, le lieu du naufrage de La Pérouse fut découvert, par le capitaine anglais Dillon, dans l'une des îles Vanikoro; il fut visité de nouveau en 1828, par M. Dumont Durville; qui eleva sur le rivage un monument à la memoire de ses infortunes compatriotes, et retira du fond de la mer un nombre considerable d'objets, déposés anjourd'hui au Musée de la marine, à Paris.

# LES CÉTACÉS.

Le mot cétacé, dérivé de cetus, nom latin d'une espèce de baleine, a été donné par les naturalistes à un groupe d'animux confondus long-temps avec les poissons, mais qui appartiennent réellement à la classe des mammifères, c'esté-dire des êtres qui mettent au jour des petits vivaus, et qui les nourrissent du lait de leurs mamelles.

Les cétaces présentent d'ailleurs un aspect tout différent de celui des autres mammifères; ils manquent entièrement de pieds de derrière, leur trone se continue avec une queue épaisse que termine une nageoire cartilagineuse horizontale, et leur tête se joint au trone par un cou si court et si gros, qu'on n'aperçoit en ce point aueun rétrécissement; enlin, leurs membres anterieurs, dont les os, raccoureis et aplatis, sont recouverts jusqu'à l'extrémité des doigts d'une enveloppe commune, se trouvent reduits à l'etat de véritables nageoires. C'est, comme on le voit, presque en tout la forme exterieure des poissons, excepté que ceux-ci ont la nageoire de la queue versicale; aussi les cetacés se tiennent-ils constamment dans les caux; mais comme ils respirent par des poumons, ils sont obligés de revenir souvent à la surface pour y prendre de l'air.

Les differences de forme ne sont pas aussi tranchées, à beauconp près, chez les cétacés que chez les mammifères terrestres; mais les différences de taille sont tout aussi grandes, et, pour les uns comme pour les autres, la distance entre les extrêmes est énorme. Ce qu'est l'élèphant pour nos plus petits rongeurs, la baleine franche, la jubarte et le cachalot le sont pour le dauphin des îles Salomon.

Quoique tai les tons à peu près sur un même modèle, les ectaces offrent dans leurs mœurs et dans certains points de leur organisation des différences assez sensibles pour qu'on ait pa les répartir en deux familles parfaitement naturelles, l'une composée d'un petit nombre d'espèces qui vivent exchaivement de vegetaux, l'autre embrassant toutes celles qui se nourrissent de proie vivante

Les cétacés herbivores ne pouvant trouver la nourriture qui leur convient que près de la terre, ne s'éloignent point des côtes, bien differens en cela des autres espèces, qui presque toutes hantent de préférence la haute mer Souvent, pour paitre, is sortent sur le rivage, et y rampent à l'aide de leurs nageoires. Dans les bas-fonds, on les voit quelquefois dresser verticalement hors de l'eau toute la partie supérieure du corps. Comme les femelles ont la poitrine garnie de deux mamelles, et qu'en allaitant feurs petits elles les tiennent avec leurs nageoires comme une nourrice tient son enfant entre ses bras, il n'est pas très étrange qu'en les voyant de loin en pareille posture on ait eru leur trouver avec notre espèce une ressemblance beaucoup plus grande que celle qui existe réellement, et q con les ait designies sous le nom de femmes marines, de sirènes, sans d'ailleurs attacher à ce mot l'idée d'un être merveilleux.

L'espèce la plus connue parmi les cétacés herhivores est celle du lamentin d'Amérique, dont la chair fournit un très bon aliment. La peau, qui a de 6 à 8 lignes d'épaisseur, decoupée en lanières, forme d'excellens fouets. Lorsque ces fouets ont été polis avec soin, ils offrent l'apparence de la corne, et sont, comme elle, à demi transparens.

Le lamentin d'Amérique atteint jusqu'à 16 pieds de long. Une deuxième espèce, plus petite, se trouve sur les côtes occidentales de l'Afrique, vers l'embouchure des grands fleuves, comme le Sénégal et le Zaire.

Le second genre des cétacés herbivores est celui des dugongs, long temps confondus avec les lamentins, et qui eependant en différent, même à l'extérieur, par des caractères très apparens. Ainsi, tandis que la queue, dans le lamentin, est terminée en un disque ovale assez épais, dans le dugong, elle l'est par une nageoire en forme de croissant.

La chair du dugong fournit un aliment agréable; mais ce qu'on prise surtout dans cet animal, ce sont les défenses dont sa mâchoire supérieure est armée. On en fait le même usage que de l'ivoire, et les Malais l'emploient même de préference pour les manches de ces poignards à lame ondulée comms sons le nom de criss.

Les dugongs se trouvent dans plusieurs des Archipels de la mer des Indes. On en rencontre aussi dans la mer Ronge; mais il paraît que ceux-ci constituent une espèce distincte. Ruppel pense qu'ils étaient connus des anciens Hébreux, et que c'était de leurs cuirs qu'était formée la couverture extérieure du tabernaele.

Le troisième et dernier genre des cétacés herbivores ne comprend jusqu'à présent qu'une seule espèce, le stellè, e boréal, qui se trouve en grande abondance sur toutes les côtes de la presqu'île du Kamtschatka, et fournit à la subsistance de la plus grande partie des misérables populations de ce pays glacé.

La stellère atteint jusqu'à 25 pieds de longueur, et pèse quelquefois plus de 7,000 livres.

Cet article sera continué.

# LA SEMAINE.

# CALENDRIEU HISTORIQUE.

21 Décembre 1611. — Mort de Sully, l'ami de Henri IV, le restaurateur des finances sous son règne, né au château de Rosny, en 1560.

22 Décembre 641. — Prise d'Alexandrie, en Egypte, par

les Musalmans. C'est à la prise de cette ville qu'aurait été brûlée, par Omar, la fameuse lab iothèque des Prolémées. Ce fait est aujourd'uni conteste.

22 Décembre 4522. — Les Tures, commundés par Soliman II, enlèvent l'île de Rhodes aux chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, appelés depuis chevaliers de Malte.

25 Décembre 1588. — Henri III fait assassiner le duc de Guise aux états de Blois.

24 Décembre 1525. — Mort de Vasco de Gama, célèbre navigateur portugais, qui s'ouvrit le premier une route aux Indes orientales par l'Océan.

25 Décembre 496. — Baptème de Clovis

25 Décembre 749 de l'année de Rome. — Naissance de Jésus-Christ.

25 Décembre 800. — Rétablissement de l'empire d'Occident dans la personne de Charlemagne, couronné empereur, à Rome, par le pape Léon III.

26 Décembre 1655. — Olivier Cromwell est déclaré protecteur d'Angleterre.

26 Décembre 1751. — Mort de Lamotte-Houdart, né à Paris en 1672, celèbre surtout par son intéressante tragédie d'Inès de Castro.

27 Décembre. — Fête de saint Jean l'évangéliste. C'était le disciple bien-aime de Jésus-Christ. Vers l'an 95, il fat mené à Rome et jeté dans de l'huile bonillante; n'ayant pas succombé à ce supplice, il fat relégué dans l'île de Patlanos, où il écrivit son Apocalypse. Il mournt à Ephèse d'une mort paisible, sous le règne de Trajan, la 100° année de J.-C., àgé de quatre-vingt-quatorze ans.

27 Décembre 1594. — Attentat: de Jean Châtel sur la personne de Henri IV. Le roi ne fat que blesse à la figure.

27 Décembre 1707. — Mort de Jean Mabillon, un des plus savans religieux de la congrégation de Saint-Maur, Son ouvrage le plus estimé est sa *Diplomatique*,

# LE LAURIER CAMPHRIER.

Ce grand et bel arbre plait par son port et son ombrage, par l'odeur qu'il exbale de toutes parts et les bonnes qualités de son bois; il joint à ce merite celui de fonruir au commerce une matière employee dans la pharmacie et dans plusieurs autres arts. Les Europeens vont chercher le camplire jusqu'au Japon, tandis que l'arbre dont ou le tire pourrait être cultivé au nord de l'Afrique, et même dans quelques parties de l'Europe meridionale. Comme on le trouve au Japon à plus de 40° de latitude, on ne peut donter qu'il ne reussisse très bien dans la co'onie d'Alger, entre 54° et 57°.

C'est par sublimation que le camplire est extrait du bois, de l'écorce et des fenilles du camplirier; les racines des vieux arbres sont les parties qui en contiennent le plus. Le travail de cette extraction etant executé par des hommes sans industrie et par des procedes très imparfaits, on en perd beaucoup, et ce que l'on recueille n'est pas assez pur; avant de

l'employer, il faut le sonmettre au raffinage, en le sublimant une seconde fois avec les précautions et dans des appareils convenables. Les chimistes s'accordent assez géneralement à le regarder comme une huile concrète; d'autres le classent parmi les résines.



(Le Laurier-Camphrier.)

Les dissolvans du camphre sont l'alcool, l'ether et les huiles. On a dit que l'acide carbonique peut aussi le dissondre, et se mêler ensuite à l'eau sans que sa combinaison avec la matière huilense soit rompuc, et ce serait ainsi que l'on obtiendrait de l'eau camphrée. Mais, sans recourir à ce moyen, il est certain que l'eau contracte facilement l'odeur du camphre, ce qui prouve suffisamment que cette matière contient des parties qui se dissolvent dans l'eau, propriété commune à tontes les huiles chargées d'un arome.

Le camphrier ne commence à fleurir que lorsqu'il est parvenu à une assez grande élevation. Ses fleurs sont blanches, et il leur succède un drupe de la grosseur d'un pois, ou l'odeur du camphre est associée à celle du clou de girolle, et plus exaltée que dans ancune autre partie de l'arbre. Dans les jennes arbres, le bois est blane; et dans eeux qui sont parvenus à une maturité complète, il est agréablement veiné de rouge, et propre à faire des meubles qui ne plaisent pas moins par leurs couleurs et leur poli que par l'odeur qu'ils repandent dans les appartemens. Beauconp de plantes indigènes contiennent plus ou moins de camplire, et le manifestent par leur odeur. Telles sont, par exemple, la camphrèc, dont le nom est assez significatif, la sange, le thym et la plupart des labices, etc. Des recherches pour l'extraire par des procédes économiques ne seraient peut-être pas infructuenses, et mériteraient qu'on s'en occupât, si nous devions continuer à nous approvisionner à l'autre extrémité de notre continent par une navigation de plusieurs milliers de lieues.

# VUE DE L'ÉGOLE DE MÉDECINE, A PARIS.

L'édifice occupé par l'ecole de médecine a été fondé sous le règne de Louis XVI; la première pierre en fut posée le 14 decembre 1774, et il fut élevé d'après les dessins de l'architecte Gondouin, sur l'emplacement de l'ancien colière de Bourgogne. La première thèse fut soutenue le 51 août 1776. La façade sur la rue a 53 toises de longueur : elle offre une ordonnance d'ordre ionique, composée de seize colonnes, dont quatre d'un côté de la principale entrée, et quatre de l'autre; elles décorent les extrémités de deux ailes de bâtimens qui s'avancent jusque sur la rue. Les autres colonnes ornent la porte d'entrée placée au centre, et forment dans les deux intervalles un péristyle à quatre rangs, supportant un étage supérieur, et laissant apercevoir une cour entourée de beaux bâtimens.

Au-dessus de la porte d'entrée est un grand bas-relief, ouvrage du sieur Berruer, dont le sujet offre, sous des ligures allégoriques, le gouvernement accompagné de la Sagesse et de la Bienfaisance, protégeant l'art de la chirurgie, et le Genie des arts déployant le plan de cette école.

La cour, profonde de 14 toises, large de 16, est remarquable par la façade qui se présente en y entrant. Un péristyle de six colonnes d'ordre corinthien, de grande proportion, couronné par un fronton, forme avant - corps, et presente l'entrée de l'amphithéâtre. Sur le mur du fond de ce péristyle, et dans la partie élevée, se voient cinq médaillous entourés de guirlandes de chène, offrant les portraits de Jean Pitard, Ambroise Paré, de Georges Maréchal, de François de La Peyromie, et de Jean-Louis Petit, célèbres chirurgiens français.

Dans le-fronton qui couronne cette ordonnance, est un bas-relief exécuté par Berrner, représentant les figures allegoriques de la Théorie et la Pratique, se donnant la main. L'amphithéâtre peut contenir douze cents élèves. Il est décoré de trois grands morceaux de peinture à fresque, exécutés par le sieur Gibelin. Le premier a pour sujet Esenlape enseignant les principes de la médecine et de la chirurgie; an bas est cette inscription : Ils tiennent des Dieux les principes qu'ils nous ont transmis. Dans le second tableau, on voit Louis XVI accueillant son premier chirurgien, La Martinière, et plusieurs autres académiciens et élèves; on lit cette inscription : La munificence du monarque hâte leurs progrès, et récompense leur zèle. Le troisième tableau présente une scène guerriere, on l'on voit des blessés seconrus par des chirurgiens, et cette inscription : Ils étanchent le sang consacré à la défense de la patrie.



(Voc de l'Ecole de médecine.)

Les autres corps de bâtiment contiennent des salles de démonstration, d'administration, et une bibliothèque; l'étage situé sur la rue est occupé par un vaste cabinet d'anatomie humaine et d'anatomie comparée.

Les Bureaux d'abonnement et de vente sont rue du Colombier, u° 30, près de la rue des Petits-Augustius.

Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 30.

# SCÈNES ITALIENNES. LE MARGHAND DE MAGARONI.



(Le Marchand de Macaroni.)

« Cuisine merveilleuse! Ici l'on mange bien et l'on dépense peu! »

Telles sont les inseriptions que l'industriel Napolitain a peintes ou crayonnées sur la muraille. Il a exposé an-dessus de la voie publique un drapeau blane sur lequel est brodé le mot diviu : macaroni : et à la flèche du drapeau, il a suspendu une large couronne de laurier. C'est là son enseigne, comme le bouchon au cabaret d'une de nos petites villes de France. Il a été impossible à ce pauvre marchand, providence des pauvres gens de Naples , de trouver une affiche moins poétique ; il est confiant d'ailleurs comme un lazzarone, car le ciel est pur, le peuple a faim, et son rechand est sous la protection de la madone, dont l'effigie est à la droite de la gravure.

Il soulève, en épaisses cuillerces, les longs tubes o lorans Tome 1. du maearoni ou macheroni (les philologues sont en querelle sur l'orthographe reelle du mot); et il porte le brasbien hant, certain que s'il vient à passer dans la rue, si lont que ce soit, un estomae vide et une bourse qui ne le son pasentièrement, il n'anna point perdu sa peine. Le macaroni est en effet la nourriture par excellence des Napolitains; elle leur a merité pendant plusieurs siceles le sobriquet de « Manqia-maccaroni, »

Les febricans de cette pâte precieuse se servent de la farine du grano duro ou grano del Mar nero, qui n'est antre chose que le ble à petits arains serres, que produit le territoire russe sur les bords de la Mer Noire, et qu'on embarque à Odessa et à Tangarock. Dans l'origine, une partie de la population murmura contre cette importation, qui abaissait le prix du ble des campagnes de Naples : mais en même temps

la qualité du macaroni s'était élevée, et le goût national l'emporta sur l'in-crèt : on n'établit donc auenne prohibition, quoique souvent les agrienlieurs du pays ne pussent sonténir la concurrence et trouver assez de consommateurs. I ontefois, la culture des ceréales s'étant depuis améliorée du s la Poniile, le ble qu'on y recolte est aujourd'hui embarque à Manfredonia, Barletia, Bari, et dans d'autres ports de l'Adriatique, et vendu sur les marchés de Naples.

La farine du grano-dino est encore employre pour la fabrication d'une grande variete d'autres pâtes, telles que celles monumees : fedelini, rermicelli, lassagna, grocchi, strangola-precete, e.e. Les Napolitains ne parlent qu'avec grand acdam des produits de mên e nature que l'on vend dans le resce de l'Italie, et, en verite, le voyagent le plus indifferent ne santat s'empècher de reconnaître que pen de vanités nationaies sont fondres sur des titres aussi incontestables.

Dans les familles aisces de Naples , on sert à table le macaron deux on trois fois au moins par semaine, et même dans quelques unes , une fois au premier service de chaque diner. On compte une variété infinie de moyens de le préparer.

Quoqu'il existe p'usieurs qualités inférieures qui se vendent a vil paix, le bas peuple ne peut pas toujours en faire son régal. Il faut qu'il se contente le plus ordinairement du pain de sarrazin, d'ognons et d'ail, et de quelque peu de minestra verde, sorte de ragoût fait d'herbes et de tard; plusieurs milliers de pauvres gens ne mangent presque jamas de viande; après tont, ce ne serait pas pour eux une grande privation, s'ils pouvaient se rassasier de leur mets favori.

A chaque pas dans la ville on trouve des marchands de macaroni; quelques uns ont des espèces de boutiques ou de enisines, mais le plus grand nombre d'entre cux ont des foarneaux ambulans, et debitent en plein air. Leurs pratiques affannées ne se servent le plus souvent, ni de cuilleres, ni de conteaux, ni de fourchettes, ni même d'assiettes ou d'ecnelles'; ils ne se soncient point de tant de luxe : ils clèvent le macaront aussi haut qu'ils peuvent an-desens de leur tête, et le laissent liler delicieusement avec adresse dans leurs bouches avides, sans en compre les tubes.

Autrefois, les marchands s'installaient sans façon aux portes des palais, et le long de la *strada Toledo*, ou des autres rues principales de Naples; on est parvenu à les en cearter peu à peu, mais il leur reste les eurefours, les allees, les avenues extérieures de la ville, et, ce qu'ils estiment avant tout, la faveur du peuple.

On croit que le mot Galbe vient du mot italien garbo, qui, dans une de ses acceptions éloignées, vent dire inflexion, courbure. On s'en seit pour exprimer la grâce du con our d'un feuillage dans l'ornement d'un vase, d'une colonne, et même la courbure exterieure d'une coupole.

# DES CÉTACÉS.

(Second article. - Voyez page 398.)

La seconde famille des cétacés, c'est-à-dire de ceux qui se nourrissent de proie vivante, est beaucoup plus nombreuse en genres et en espèces que celles des herbivores, et beaucoap plus importante par les produits divers qu'elle foarnit à l'industrie. Ces cetacés se distinguent des precèdens par l'appareit surgulier qui leur a valu le nom de soufileurs. Engiounssant avec leur proie, dans une gueule largement fendue, de grands volumes d'eau, il leur fallait une voie pour

s'en débarrasser. Cette cau surabondante passe au travers des narines au moyen d'une disposition particulière de l'arrière-bouche, et s'amasse dans un sac placé à l'orilice externe de la cavité du nez; elle en est ensuite chassée violemment par la compression de muscles très forts, à travers une ouverture étroite percée au-dessus de la tête; c'est ainsi que se produisent ces jets d'eau qui annoncent de loin au navigateur la présence de l'animal.

Les cétacés herbivores conservent encore des poils autour des lèvres; ceux-ci n'en out pas le moindre vestige; lenr peau est parfaitement lisse, mais elle recouvre une conche cpaisse de land, qui protège plas efficacement l'animal contre les variations de température que ne le ferait la toison la mieux fournic, et permet à beaucoup d'espèces d'habiter sans inconvéniens les mers polaires, et de s'enfoncer jusque sons les glaces qui leur offrent un abri contre les poursuites de l'homme. Les mamelles chez les cétacés de la seconde famille, au lieu d'être placees à la poitrine, comme chez ceux de la première, sont situées à la terminaison du ventre; et les nageoires étant tonjours à la partie antérieure, il en résulte que les mères en allaitant leurs petits ne penvent plus les tenir serrés contre elles; mais elles témoignent de même, en général, beaucoup d'attachement pour leur progéniture.

Quelques naturalistes distinguent les cétacés de cette seconde famille par l'epithete de piscivores, ce qui semblerait indiquer que tous , indistinctement , se nourrissent de poissons ; ce n'est pourtant pas le cas. Plusieurs espèces ue vivent guère que de mollusques et de zoophytes ; et ce qui est fort curieux, c'est que les plus grosses espèces sont celles qui chassent la plus petite proie.

Cuvier partage en deux tribus les cétacés sonflieurs, selon qu'ils ont la tête en proportion ordinaire avec le corps, ou qu'ils l'out démesurément grande. La première se compose des dauphins et des narvals, la seconde des cachalots et des baleines.

Les dauphins sont, parmi les cétacés qui se nourrissent de proie vivante, les seuls qui aient des dents aux deux mâchoires; ces dents ne sont point à couronne plate, comme cel es des cetacés herbivores, mais coniques, à pen près comme les canincs des carnassiers; les mœurs, au reste, sont conformes à cette organisation, et les dauphins sont, proportion gardée à leur taille, les plus cruels de tont l'ordre des cetacés.

Les dauphins proprement dits ont le front bombé et le nez pointu. Cette configuration a valu à l'espèce qui paraît le plus communément sur nos côtes le nom vulgaire de becd'oie. C'est un de ces dauphins à museau pointu-que les sculpteurs anciens ont placé souvent dans leurs statues près de la figure de Vénus.

Les marsouins se distinguent des dauphins vrals, en ce qu'ils n'out point de bec, mais le museau court et uniformément bombé. L'espèce commune vit en grandes troupes sur nos côtes, et ne quitte presque point nos rivages. Ces troupes remontent quelquefois les fleuves, et des individus égarés s'avancent même assez loin pour qu'on en ait vu jusqu'à Paris. On en prit un il y a plusieurs années, près du pont d'Ansterlitz.

Notre marsouin commun a quatre on cinq pieds de longueur, c'est le plus petit de tous; le plus grand, qui dépasse vingt-cinq pieds, est l'épaulard, le plus cruel cumemi de la baleine. On dit que pour l'attaquer les épaulards se rémnissent par bandes; qu'ils la barcèlent jusqu'à ce qu'elle ouvre la gueule, et qu'alors ils lui dévorent la langue; ils dévorent aussi avidement la chair restée sur les carcasses abandonnées par les pécheurs baleiniers. On pretend que ceux-ci l'ont appelé en conséquence happe-au-lard, dont le mot épaulard ne scrait que la corruption.



(Corps de la Bateine, )

On distingue encore, parmi les dauphins, les delphinaptères, qui ne différent des marsonins que parec qu'ils manquent de la nagcoire que ceux-ci out sur le dos, et les hypéroodons chez lesquels les dents de la mâchoire supérieure sont ordinairement réduites à deux.

Les narvals n'ont aucune dent proprement dite, mais seulement une longue defense droite, sillonnée en spirale, et longue quelquefois de dix pieds. C'est à cette défense, dont la consistance est celle de l'ivoire, qu'un a donné autrefois le nom corne de licorne. L'animal a bien les germes de deux défenses, mais il est très rare qu'elles croissent toutes les deux également; d'ordinaire il ne se développe que celle du côté gauche.

Les cétacés de la seconde tribu sont distingués, comme nons l'avons dit, par la grosseur de leur tête, qui forme à à elle seule le tiers on la moitié de la longueur totale du corps. Ils se divisent en baleines et en cachalots.

Les cachalots sont des animanx presque aussi voraces que les dauphins, mais moins bien armés, et qui, proportion gardée avec la masse de leur corps, sont moins redoutables. Ils n'ont de dents qu'à la machoire inférieure, et ces dents, quand la bouche se ferme, entrent dans des cavités que présente l'autre mâchoire.

La partie supérieure de lenr énorme tête consiste presque uniquement en de grandes eavités, recouvertes et séparées par des cartilages. Ces cavités sont remplies d'une sorte d'huile qui se tige en se refroidissant, et que l'on connaît dans le commerce sous le nom de blanc de baleine. C'est pour cette substance principalement qu'on recherche le cachalot, car son corps n'est pas très garni de lard, et ne donne guère d'huile. Le parfum comm sous le nom d'ambre gris se tronve dans les intestins des cachalots; il est chez eux le résultat d'une maladie, et par consequent très rare. Le navigateurs baleiniers font souvent deux ou trois voyages sans en rencontrer; quelquefois anssi on en trouve des masses considérables. MM. Quoy et Gaimard rapportent que le capitaine du navire l'Océan en recucillit sur un seul animai 50 livres , c'est-à-dire pour près de 15 à 16,000 francs.

Les baleines sont, de toutes les espèces cétacées, celle dont la pèche offre les plus grands avantages. Une seule baleine franche, en effet, donne jusqu'à 120 tonneaux d'une huile très recherchée pour certains genres d'industrie.

Les baleines ont la tête aussi grande que les caclialots, mais moins renflée en avant. Leurs deux michoires sont complétement depourvues de dents, mais la superieure, disposée en toit renversé, porte des deux côtés des lames serrées, d'une espèce de corne libreuse, effilée sur les bords, et qui servent à retenir les petits animanx dont se nourrissent ces énormes cetacés. La mâchoire inferioure est plus large que la supérieure, dont elle recouvre tout le bord. L'évent par lequel l'ean est rejetée occupe le milieu du sommet de la tête, il s'ouvre par deux orifices que sépare une cloison.

Parmi les balcines, les unes ont le dos garni d'un aileron, et ont reçu des naturalistes le nom de baleinoptères uni ranpelle cette disposition; les autres ne presentent sur le dos aneane saillie, et sont nommées baleines franches.

La baleine franche a long-temps passé pour le plus grand des animaux, mais on sait anjourd'hmi que sa taille ne depasse guère soixante-dix pieds, tan-lis qu'on a vu des baleinoptères qui en avaient plus de cent. C'est la baleine franche que son lard, épais souvent de plusieurs pieds, et qui donne une immense quantité d'huile, fait poursuivre chaque aunée par des flottes entières. Elle venait autrefois se faire prendre jusque dans nos mers; mais, sans cesse poursuivie, elle s'est retirée petit à petit vers les mers polaires, et il parait même que le nombre en diminue sensiblement chaque année. On sait maintenant que les baleines des mers boreales sont une espèce différente de celles qui frequentent les régions australes.

La baleine franche, outre son buile, fournit encore. comme il a cté dit, ces fanons noirâtres et flexibles, comms sous le nom très impropre de côtes de balcine, ou simplement de baleines. Chaque individu en a huit on neuf cents de chaque côté du palais.

Les baleinoptères, moins bien comms que les baleines



(Squelette de la Baleine.)

franches , ont des formes moins pesantes , et atteignent une | le harpon et la corde ; quelquefois même , dans les brusques plus grande longueur. Elles donnent peu de lard, et aussi quand les pêcheurs les harponnent, c'est par méprise ; l'animal, fort et agile, échappe presque tonjours en emportant

mouvemens qu'il fait etant blessé, il fait chavirer et enfoncer les canots des pécheurs.

# CHATEAU DE TOURNOEL OU DE LA TOURNOLE

Gny quens d'Auvergne se mesfit; Le clergié qui là habitoit Occioit et desbéritoit. Li rois sus lui tel gent tramist Qui tout le pais de là mist A perte et a destruction. Clermont acquistrent et Riom, Briende, le Puy, la Tourniole; En tous lieux qu'Auvergne accole, Au roi de France tout sommistrent.

(Extrait du Roman de Guillauwe Guyart, intitulé: LA BRANCHE DES ROYAU ALIGNAGES, tiré d'un manuscrit de M. Galland par M. Justel.)

On ne trouve dans auenn ouvrage des details plus complets sur ce château, que eeux recucillis par les auteurs des

Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France. Voici un extrait de leur description :

A une lieue de Riom, à pen près, s'élève, à l'entree des montagnes qui forment les premiers degrés de ces masses volcaniques partieulières au Puy-de-Dôme et au Mont-d'Or, un château en partie démantelé, mais dont le doujon et quelques vicilles tours bien assises sur le rocher bravent et sontiennent encore les efforts du temps, comme elles out bravé dans plus d'un siège les efforts des hommes pour les détruire. Un sentier sinueux conduit jusqu'à la porte principale, défendue par des ouvrages plus modernes que l'ensemble des constructions de ce vieux monument.

On laisse à droite, en entrant, une tour à bossages, qui a dû être construite vers le règne de François I<sup>cr</sup>: puis, après avoir passe sous la dernière porte, dont la baie est encore colorée par les terres rougeâtres des rouilles de la herse, on pénêtre dans un vestibule qui donne sur le préau. Un con-



eierge garde ces vénérables débris, et le possesseur actuel de ce vieux manoir a porte le som jusqu'à faire remplacer les toitures que les ouragans calèvent quelquefois, et à réparer les planches vermoulues, seulement au point desirable pour leur baisser leur aspect de ruines, et permettre cependant

aux voyageurs enrieux de parcourir les vastes salles, l'oratoire silencieux on le donjon élevé qui domine an loin les rochers et tous les vieux châteaux de ces montagnes.

C'est de ce donjon que se déploie l'une des plus belles vues du monde. De là, on aperçoit ce grand lac desséché,

(Vue intérioure du châtean de Toursoë'.)

maintenant verdoyant : cette Limagne , magnifique bassin pais bocages et de brillantes moissons , nourris sans cesse par de la rivière d'Allier, qui court rapidement au milieu d'e-le depôt d'un épais humus , richesse du sol , qui , sans s'epui-



ser, produit incessamment les plus abondantes récoltes. Lâ, le contemplateur passionné des beautés de la nature embrassera du regard une plaine qui se développe jusqu'à 18 lieues dans sa plus grande longueur, et jusqu'à 8 dans sa largeur,

bordee de deux chaînes de montagues qui la domment, et forment de chaque côte le cadre de ce magnifique tableau; à l'est, la chaîne des forêts; à l'ouest, la chaîne voleunique du Pny-de-Dôme, s'eloignant et s'abaissant vers le nord,

bord, e de coteaux eleves et couronnés par des plateaux couverts de ga'ets.

An temps de la splendeur de ce beau manoir, comme maintenant, il fut tonjours dans les appartenances de Volvie. Jean, chanoine de Saint-Victor, l'appelle, dans ses Mémoires, Castrum fortissimum.

En 1215, l'évêque de Clermont, Robert, et Guy II, comte d'Auvergne, son frère, s'étant fait une guerre longue et acharnee, I hilippe-Auguste envoya en Auvergne une focte armee, pour calmer leur dissensions et s'emparer des biens du comte. Ce château fut assiegé, et, quoique répute imprenable, il fut pris, Il était defendu par Gualerau et Robert, et l'armée royale était commandée par Gny de Dampierre, seigneur de Bourbon, et Renand de Fery, archevêque de Lyon. Cette armee ravagea tout sur son passage. C · fut Guy de Dampierre qui prit le château, et fut chargé cusuite par le 10i de la garde des terres conquises sur le comte d'Auvergue. Baluze, dans les Preuves de son Histoire généalngique de la maison d'Auvergne, parle de ce siege, et donne le detail des munitions qui se trouvaient dans la place. Cet inventaire, fait par Guy de Dampierre, est fort carieux, et prouve que les chevaliers de ce temps n'étaient recherches ni dans leurs meubles, ni dans leur nourriture : le vainqueur en remporta, entre autres déponilles, une serpe, un mortier de cuivre, deux cordes, deux écheveaux de lil, six marieaux, et en outre beaucoop de froment, des moulins pour le moudre, des feves, et une provision de vin.

Pendant les guerres civiles de la Ligue, le château de Tournoël fut attaqué plusieurs fois. Charles d'Afchen, qui en était seigneur, y soutint, en 1590, un siège contre les ligueurs. En faisant une sortie, ce seigneur fut tué sur le chemm de Charbonnières-les-Varennes. Il paraît que la Ligue ne put s'en emparer alors, puisque, dans la muit de mars 1594, le duc de Nemours envoya des troupes, qui finirent par y pénetrer; et les ememis du roi, après l'avoir pillé, le livrérent aux flammes. Quand vint la mort du duc de Nemours et le traité conclu avec le duc de Mayenne, cette place fut rendue au roi.

# LA SEMAINE.

# CALENDRIER HISTORIQUE.

28 Décembre 1622. — Mort de saint François de Sales, évêque de Genève, un des saints les plus admirables pour sa piete, son ouction, son éloquence persuasive et entrainante.

28 Décembre 1706. — Mort de Bayle, philosophe; ses principes sont exposes dans son Dictionnaire historique et critique, en 5 vol. in-folio.

28 Décembre  $4708, -\!\!\!-\!\!\!-$  Mort de Tournefort , le plus grand botaniste de son temps.

29 Décembre 1170. — Meurtre de saint Thomas de Cantonbery. Son nom de famille était Becquet; il fut clevé à la dignité de chancel er sous le roi d'Angleterre, Henri II. Ayant defendu contre ce monarque les immunités ecclésiastiques, il s'attira sa haine, et fut messacré au pied de l'autel per quatre gentilshommes de la cour de ce prince

29 Décembre 1536. — L'empereur Charles IV, publie la bulle d'Or, qui était la principale hase de la constitution germanique. Nous avons de jà ca occasion de dire qu'on l'appelait bulle d'or à cause du secau d'or, nommé bulla dans la basse latinite.

- 50 Décembre 1679. Mort de Borelli, savant professeur de philosophie et de mathématiques à Florence et à Pise, comm surtout par la déconverte des Sections coniques d'Apollonius qu'il retrouva dans la Bibliothèque des Médicis.
- 51 Décembre 1550. Ligne de Smalcade, ville du pays de Hesse, entre les princes protestans et les députés des villes lutheriennes pour leur défense commune.
- 51 Décembre 4798, Mort de Marmontel, anteur de tragedies d'opèras, de contes et d'un Cours de littérature.

# LES CRIS DES PETITS MÉTIERS DE PARIS.

(Second article. - Voyez page 386.)

. . . . Aoust de pesches, Poires de chaillou et nois fresches; Primes ai pommes de rouviau, Et d'Auvergne le blanduriau.

« Pèches d'août, poires de chaillou et noix fraiches. — J'ai les premières pommes de rouvian et du blandureau d'Auvergne. »

l'endant long-temps on ne veudit à Paris que des pêches de vigne; les plus estimées étaient celles de Corbeil; voici ce que Lonis XIII en écrivait vers 4615 : « La meilleure pêche est celle de Corbeil, qui a la chair sèche et solide, temant aucunement au noyau. » Montreuil devint plus tard aussi renommé pour ses pêches.

C'est à la Grèce que nons devons les poires celles qu'on criait dans les rues au XIII° siècle, sous le nom de chaillou, ctaient ainsi appelées parce qu'elles venaient de Caillaux en Bourgogne; on les mangeau euites ou confites.

Les pommes de rouviau (calville rouge) et le blandureau d'Anvergne (calville blanc), telles étaient les pommes qu'on vendait le plus communément au XIII° siècle; trois siècles plus tard, on citait les pommes de paradis, et le capendu ou courtpendu, sorte de pomme que les femmes enfermaient dans leurs armoires pour parfamer leurs robes.

Avec les pommes et les pronelles, les bourgeois et les marchands faisaient une hoisson que l'anteur du Journal de Paris, sons Charles VI, appelle prunelle ou dépense. Pour donner une idee de l'horrible disette qui désolait Paris en 1420, il dit que « ceulx qui en byver avoyent faiet leurs buvaiges comme despenses de pommes ou de prunelles, jetterent au printemps ces fruits dans la rue pour que les porcs de sainct Anthoine s'en nourrissent; mais les pauvres gens, errant en grand nombre par les rues, disputoient ces restes aux cochons, et les mangeoient avidement.»

# Huile de noix....

En Provence on assaisonnait les mets avec l'huile; celle qu'on tirait des olives ctait la plus estimée; mais comme elle ne ponvait suffire à la consommation qui s'en faisait par tout le royaume, les provinces, auxquelles sa cherté l'interdisait, y suppléaient et y suppléant encore par des huiles extraites de certaines graines ou fruits huileux que produisent quelques parties de leur territoire. Legrand d'Aussy remarque que dans le Bourbonnais, dans l'Auvergne, la Saintonge, le Limousin, la Bourgogne, le Lyonnais, et autres, le peuple se sert pour salades et pour fritures d'huile de noix; celle qu'on criait au XIII° siècle, dans les rues de Paris, servait non sculement pour les alimens, mais encore pour l'éclai-

rage des lampes. Il est eurieux d'observer que les lampes dont on se servait à cette époque ressemblent à celles appelées crezion, et qu'emploient les habitans des provinces mérilionales : au lieu du coton pour la mèche, on y plaçait la moelle d'un certain petit jone ; il y a même un vers de cette pièce où un crieur dit :

J'ai jone pare pour mettre en lampe.

Vinaigre qui est bons et biaux. Vinaigre de moustarde i a. Diex! a il point de lie la?

" — Vinaigre qui est bel et bou. — Voilà vinaigre de montarde. — Pour Dien! n'y a-t-il pas ici de lie (de vin ) à vendre?

Le vinaigre, c'est-à-dire le vin aigri, était en usage avant le xiue siècle : on en connaissait de diverses espèces. Depuis long-temps la moutarde de Dijon est renommée : Champier, qui vivait sous François Ier, c'est-à-dire au xvue siècle, nous apprend qu'elle s'envoyait sèche et en pastilles : quand on voulait s'en servir, on délayait une de ces pastilles dans du vinaigre : c'était ce vinaigre qu'on appelait vinaigre de moutarde. Les vinaigriers allaient par les rues, demandant s'il y avait de la lie de vin à vendre; car ils s'en servaient pour la composition de leurs vinaigres.

Chaus pastés, i a chaus gastiaus.
Chaudes oublies renforcies.
Galetes chaudes, eschaudez.
Roinsolles, ea denrées aux dez.
L'autre crie gastiaus rastis.
Je les aporte toz fetis.
Cha des tartes et siminiaus.

« Voilà des pâtés chauds, des gâteaux tout chauds, de chaudes oublies renforcées, galettes chaudes, échaudés, rinsolles, gâteaux à joner aux dés; — N'oubliez les flans tout chauds. Un antre crie : — Gâteaux razis; je vous les apporte tout faits, ainsi que des tartes chaudes et des simeniaus.

Les cabaretiers qui donnaient à manger chez eux ven daient ordinairement de la pâtisserie; ils e voyaient leurs garçons crier et déhiter leurs marchandises dans les rues ; il y en avait de chauds et de froids. Dans les pâtés chauds on renfermait quelque bonne pièce de viande de boucherie , de gros et menu gibier , de la volaille ou du poisson.

Les oublies renforcées étaient ce que nons appelons aujourd'hui des gauffres; les galettes chaudes sont celles que nous connaissons encore. Les eschaudez qu'on trouve désisignés dans une charte du XIIIº siècle, sous la périphrase de Panes qui dicuntur eschaudati (pains qu'on appelle eschaudés), étaient ainsi nommés parce qu'on les faisait lever en jetant dessus de l'eau chaude : c'était moins une friandise qu'une nourriture économique et commune, puisque saint Louis permit aux boulangers, par grande exception, de cuire les dimanches des échandés pour les pauvres gens. Les rissolles, on roinssolles, comme disaient les crienrs du XIIIe siècle, étaient une espèce d'échandé ou de galette faite avec de la graisse on du beurre, mais rissolée dans la poèle; plus tard on y joignit de la viande hachée. La duchesse de Montpensier en parle dans ses Mémoires; l'auteur des Cris de Paris dit que ces gâteaux sont des denrées aux dez, parce qu'après souper, le soir, les artisans, les écoliers et autres personnes soumises à des règlemens, ne pouvaient joner que ces friandises anx jeux de hasard. Les flaons ou flans, dont parle le vers suivant, sont très anciens en France : le poète Fortunat en parle; il raconte que sainte Ragonde, pour se mordier, en faisait l'aire dont elle ne mangeait que l'enveloppe grossière, l'aite en pâte de seigle ou d'avoine. Quant aux simeniaux, c'était une sorte de pâtisserie connue sous ce nom en Picardie.

# FONDATION DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE.

Il est un ensemble de connaissances premières qui doit être commun aux ingénieurs et officiers destinés à duriger les travaux publies. Réunir dans la capitale de la France, au centre des sciences, sous les plus habiles professeurs, l'élite des jeunes gens dont le goût se prononce en faveur des differens corps du génie civil ou militaire, telle fut la pensée qui présida à la fondation de l'école Polytechnique: pensée tonte moderne, qui ne pouvait naître qu'à un: époque on la France, brisant les barrières provinciales, se courbait sous la loi d'une nuité administrative,

Le gouvernement avait pu, dès les temps les plus anciens, établir des écoles ou le droit et la médecine fussent enseignés à de grandes masses de jeunes gens; parce que, après leurs études, ceux-ci ne dépendaient plus que d'eux-mêmes et pouvaient pratiquer isolément, saus ensemble et saus règle, les leçons de leur jeunesse; mais tant que la France demeurait morcelée; tant que son administration se ramifiant et se localisant dans les circonscriptions des provuées, était dans l'impuissance d'organiser sur tout le territoire un ensemble de travaux généraux de routes, de canaux, de mines, de ponts, etc., il n'y avait pas lieu à fonder un établissement pour l'instruction primaire des ingénieurs.

Une école pour l'artillerie avait été installée à La Fère en 4756; supprimee plus tard, elle fut rétablie par la Convention dans la ville de Châlous, où elle se trouvait alor. (1794) dans le plus grand démoement. Celle du Génie militaire, fondée à Mézière en 1748, après avoir m rité la plus haute célebrité, avait éte transportee à Metz; les besoins pressans de la republique en consommaient și rapidement les clèves avant la fin de leurs etudes, que les examens demeuraient ouverts sans que les candidats se presentassent.

L'école des Ponts et-Chaussées, fondée en 1737, et due à Perronet, ne recevait d'autres élèves que ceux que la faveur y appelait; et, sanf quelques leçons d'histoire naturelle, de physique et de chimie, elle confiait aux jennes gens les plus anciens et les plus habiles le soin d'instruire leurs camarades sur les connaissances fondamentales du métier; mais alors (4794) il n'y avait plus d'enseignement, parce que le génie militaire avait enlevé les élèves ies plus forts.

L'école des Mines, fondée peu d'années avant la revolution, venait d'ètre réorganisée (1793); mais on n'exigeait des élèves que des connaissances mathématiques, et quelques notions de chimie, insuffisantes pour former l'éducation primaire d'un ingénieur des mines.

Quant aux élèves pour la construction des vaisseaux, qui s'exerçaient auparavant à leurs travaux dans une salle du Louvre, il n'y avait plus pour eux de leçons (1794), parce que les seellés avaient été mis sur la sal e.

Voilà quel était l'etat de l'enseignement lorsque l'idée de l'école Polytechnique commença à surgir. Celui qui, le premier, paraît l'avoir concue dans toute sa raleur, est Prieur de la Côte-d'Or, mort l'année dernière. Prieur en fit part sur-le champ à son ami et ancien camarade, Carnot, officier du génie comme lui, membre comme lui du comité de salut public. Selon M. Fourey, auteur d'une histoire de l'école Polytechnique, publice en 1828, l'idée serai d'abord yeune à M. Lamblardie, directeur de l'école des Ponts-et-Chaussées; celui-ci l'aurait communiquée à Monge, qui l'aurait donnée à Prieur.

Quoi qu'il en soit, dès que le comité de salut public ent reçu l'idée, Lamblardie et Monge s'efficent pour reparaître plus tard avec honneur dans la mise à execution, et Prieur avec Carnot apparaissent seuls, méditant, combinant cette belle création, dont ils préparent la coordination et les détais comine savans, et dont ils mettent, comme membres du comite, la pensée fondamentale en harmonie avec celles qui presidaient alors au gouvernement de la France. Nous arrivons au moment où l'école Polytechnique va s'organiser avec la célérité ordinaire à ce temps : une commission spéciale créée par la Convention pour les travaux publics, affecte au local de l'école quelques dépendances du Palais Bourbon, et charge divers commissaires des collections scientifiques.

Charles avait rassemblé dans l'hôtel d'Aiguillon un grand nombre d'instrumens de physique provenant du Garde-



( Vue de la cour principale de l'Ecole Polytechnique. )

Meuble, de l'académie des sciences et de propriétés particulières : Barruel y fait choix de 260 objets,

Pour le dessin, tous les depôts sont ouverts à Neven : épreuves des planches de l'académie de peinture et du cabinet d'estampes, dessins tirés de l'hôtel de Nesle, tableaux copiés d'après les grands maîtres de l'Italie et d'après Rubens, bustes de marbre d'après l'antique, figures moulées en plâtre, exécution de creux d'après les plus belles statues.

Pour l'architecture, on ouvre les portefeuilles de l'académie; on reçoit les projets de concours aunuels, ceux des pensionnaires de France à Rome; on achète pour 2,500 fr. de modeles de plâtre.

Pour la géometrie descriptive, 25 dessinateurs sont mis à la disposition des commissaires, afin d'executer les épreuves.

Pendant ce temps, les bâtimens s'elevaient et le matériel se disposait; mais comme l'époque d's cours approchait aussi, il fallut encore employer des mesures expéditives; on s'adressa au comité de salut publie: l'effet fut prompt, comme on va voir

Les laboratoires manquaient d'ustensiles : ordre à la commission du commerce de fournir sans délai 6,000 livres de cuivre, 2,000 d'ctain. Trois jours après, ordre de livrer 80 voies de bois, 22,000 livres d'huile pour l'éclairage, à prendre dans les magasins nationaux du Havre; ordre à l'agence des poudres et salpêtres de donner deux barils de potasse, 500 livres de salpêtre. Les armées républicaines s'avançaient à l'étranger : ordre de tirer 100 livres d'alun de la Belgique, d'expédier 2,000 livres de mercure du Palatinat du Rhin. Le cuivre, l'acier, le zinc, les limes, les voies de bois par centaines, 48,000 livres de plomb, fer en quantité, tont cela abonde par ordre du comité; les voituriers sont mis en tequisition; l'horloge des earmélites du faubourg Saint-Germain est placee à l'école. En quatre on cinq mois tont est terminé.

On conçoit la célérité dans les travaux matériels. Avec ces mesures accelerées, nommées alors révolutionnaires par ceux qui les adoptaient, on pent aller vite; mais cette accélération devait se continuer dans les faits qui ressortent du domaine de l'intelligence. Ainsi on avait établi que les cours de l'ecole se feraient en trois ans, et que les elèves, après avoir acquis les connaissances de la première division, passeraient au bout d'un au dans la seconde, et ainsi de suite.

D'après cela , il n'aurait dû y avoir qu'une division la première année , deux la seconde , et à la troisième année seulement les cours auraient été complets. « Mais les besoins de » la république , dit à la convention Fourcroy , rapporteur , » membre du comité de salut public , ne permettent pas de » suivre une marche aussi lente ; il faut fonder à la fois toutes » les parties de l'instruction , à l'aide d'un enseignement ré-» rolutionnaire. Des cours concentrés , de la durée de trois » mois , formeront une éducation complète , quoique accélé-» rée , et permettront de partager sur-le-champ les élèves en » trois classes , dont chacune suivra immédiatement l'étude » affectée à chacune des trois années. »

Aiusi en trois mois on dut improviser des élèves de la troisième division, et cela fut fait.

Mais on alla plus loin.

Il avait été décidé dans l'organisation de l'école, que, parmi les élèves qui auraient fini leurs trois aunées d'étude, on en choisirait un certain nombre pour demeurer encore trois ans dans l'établissement sous le nom de chefs de brigade, et exercer auprès de leurs camarades la fonction de répétiteurs et de surveillans. Or, de même qu'on devait créer rérolutionnairement en trois mois des élèves de la troisième année, de même il fallut créer dans ces trois mois des chefs de brigade, censés anciens élèves; et cela fut encore fait.

Enfin, le 24 mai 1795, l'ouverture des cours ordinaires ent lien, en présence des trois divisions assemblées, par la première leçon de l'illustre Lagrange.

Notre gravure montre la grande cour des élèves dans le collège de Navarre, où l'école fut transférée en 1805 : à gauche on voit le bâtiment où sont l'amphithéâtre de chimie, la bibliothèque, la collection minéralogique; à droite l'an cienne chapelle, où, depuis juillet 1850, on a transporte les salles de récréation, de musique, etc.

Dans le corps de logis de face sont les salles d'études, les casernemens, les amphithéatres des cours de mathématiques : derrière il y a une seconde cour, dite des acacias : on sont bâtis les laboratoires.

Les Eureaux d'abonnement et de vente Sont rue du Colombier, u° 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardiene, rue du Colombier, nº 30.

# LES TOUCANS. - RAMPHASTOS.

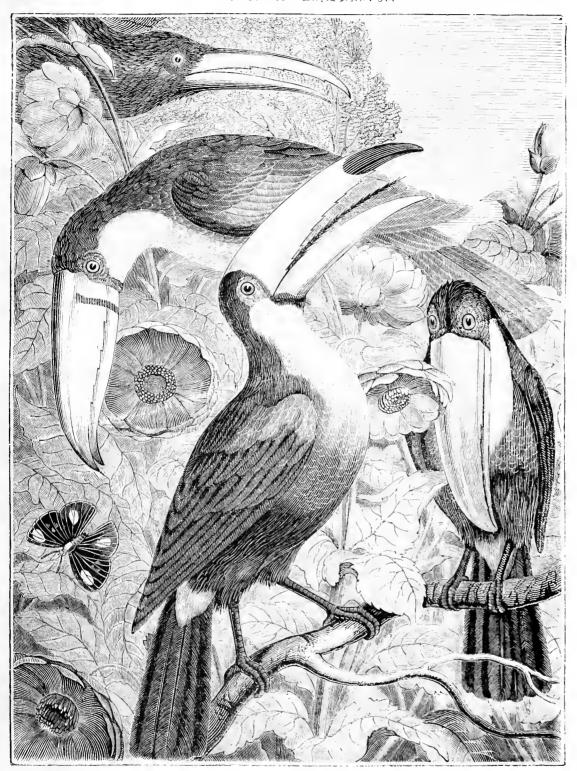

(1 Toncan aracari. — 2 Toncan à gorge blanche de Cayenne. — 3 Toncan toco. — 4 Toncan a gorge jaune )

Les toucans qui vivent dans les parties chandes de l'Amé- | C'est, en effet, cet oisean qui fournit aux Americains saurique sont aussi remarquables par l'éclat de leur plumage que par la grandeur démesurée de leur bec. Ces deux circonstances leur ont valu le nom qu'ils portent dans le langage vulgaire, et celui qu'ils ont reçu des naturalistes. Le nom de ramphastos, qui leur a eté imposé d'abord par Linnée, vient du mot gree ramphos, qui signifie bec; et quant an mot toucan, il n'est qu'une abréviation du nom bresilien de l'animal, toucan-tabouracé (l'oiseau au beau plumage).

vages la partie la plus riche de leurs ornemens. Ses plumes decorent leurs ceintures, leurs diadémes, leurs armes de parade, feurs hamaes de ecremonie.

Buffon a distribue en deux sections les différentes espèces dont ce genre se compose. La première contient les toucans proprement dits, dont le Lee est très grand et dont les plumes de la quene sont presque egales entre elles. La deuxième, celle des praemis, re forme des espèces en general plus petites, dont la queue est étagée et plus longue, le bee moins gros, moins long, mais plus solide.

Ce qui frappe suitout dans les toucaus, c'est la grosseur et la longueur du bec, qui est dans toute son étendue plus large que la tête, et, chez certaines espèces, aussi long que le corps tout entier; son poids, au reste, n'est pas proportionne a son volume, car interieurement il n'est formé que de cellules vides, separces par des cloisons aussi minces qu'une fenille de papier, et recouvertes par une expansion cornée si peu résistante, qu'elle cede sons le doigt qui la presse.

Les bords des deux mandibules offrent des dentelures très manquees superieurement, et peu sensibles inférieurement.

La langue des toncans n'est pas moins extraordinaire que leur bec; e'est moins une langue qu'une plume, dont le milieu ou la tige, qui n'a guère plus de 2 lignes de largeur, porte sur les côtes des baches cartilagineuses très serrées et d vigees en avant. Ces barbes sont d'autant plus longues qu'elles sont situées plus près de la base.

Les toucans nichent dans des trons d'arbres, et leur ponte n'est que de deux œnfs. Pris dans le nid, les jeunes s'elèvent aisement, car ils s'accommodent de presque tout ce qui sert à la nourriture de l'homme : froits, pain, poisson, chair enite et crue, tout leur convient. Ils saisissent les morceaux qu'on leur offre, avec la pointe du bec, les lancent en haut et les reçoivent dans leur large gosier. Ils deviennent tres familiers, et suivent les personnes qui ont coutume de les nourrir, en santant d'une manière assez ganche, les deux jambes très ceartées, fuisant claquer leur bec, et repetant, en signe de satisfaction, un cri qui varie beaucoup suivant les espèces.

J'ai vu, dans la Guyane espagnole, un toucan tellement apprivoisé, qu'il permettait qu'on le maniât, et qu'on lui ouvrit le bec pour voir la conformation de sa langue. Cet oiseau était de l'espèce à gorge blanche et bleue, qu'on nomme dans le pays yacona, à cause de son cri (yacon, vacon).

Il y a , dans la Nouvelle-Grenade , un petit toucau pour lequel les gens du pemple ont un certain respect, parce que cet oiseau ; disent-ils, appelle sur eux les benédictions de Dien. Son cri, en effet, se rend assez bien pa des syllabes suivantes : Dios te de , te de , te de , qui , en espagnol , forment un sens, et signifie : Dieu te donne, te donne. Il répete presque continuellement ce cri pendant qu'il reste perché sur la cime des arbres, et à chaque te de, il fait une inclination, en tournant la tête tantôt à droite et tantôt à gauche. Cet oiseau, dit-on, change de robe deux fois dans l'annee ; sa couleur, au reste, n'est jamais bien brillante ; ce qu'elle offre de particulier, c'est une rayute régulière sur la poitrine et le bas du cou, formée par plusieurs barres transversales d'une conleur plus claire que le fond. D'autres espèces, au contraire, ont une parure des plus éclatantes, quoique aucune n'effre ees reflets un talliques qui rendent étineelant le plumage des colibris, des oiseaux de paradis, et de quelques autres familles également propres aux pays tropicaux.

On croyait autrefois que les toucans étaient des oiseaux essentiellement finguores, mais d'Azzara a fait voir combien cette opinion était erronée. Les toucans, dit-il, detruisent un grand nombre d'oiseaux, parce qu'avec leur gros et grand bec ils se font respecter par toutes les espèces; ils les attaquent, les chassent de leurs nids, et, en leur présence même, mangent leurs œnfs et leurs petits. Lorsque les petits sont trop-foris et trop dars pour être aisement depecés, ils les font touber à terre, comme si leur instinct ne les portait pas seulement à devorer, mais encore à détruire. Un oiseau du genre des sucriers construit en terre un nid dont la forme

rappelle celle d'un four, ce qui a valu à l'animal son nom de fournier. Maigré la solidité de cette demeure, les petits du fournier deviennent souvent la proie du toucan, qui attend que la pluie ait détrempé l'argile de la voûte, et alors la démolit à coups de bec.

Quelques toucans ont été amenés vivans en Europe, et ont offert le confirmation de ce qu'avait avancé d'Azzara relativement à leurs habitudes sanguinaires. Un chardonneret, introduit dans la cage où l'on conservait un de ces oiseaux, fut aussitôt tué d'un coup de bec. Le toucan le saisit ensuite, et, le fixant sur sa perche avec un pied, il le divisa en plusieurs morceaux, qu'il avala tous les uns après les autres, sans laisser même le bec et les pattes. Il paraissait savourer ce repas avec délices, et l'observateur fut conduit à juger que l'intérieur de son bec était doné d'une sensibilité que ue présente guère cette partie dans les autres oiseaux. Il y a quelque raison de croire que le toucan soumet à une seconde mastication, à une sorte de rumination, les alimens qu'il a ainsi avalés par gros morceaux.

La planche mise en tête de cet article représente, 4º la têtr et le bec de l'aracari azara qui se trouve au Brésil; 🗈 le toucan à gorge blanche de Cayènne (ramphastos erytheorhynchos); 5° le toucan toco (R. toco), le plus grand des toucans de la Guyane française (il a près de 20 pouces de long et le hec seul en a 8); tout le corps est noir, à l'exception de la gorge, qui est d'un blane mêlé d'un peu de jaune, avec un petit cercle rouge qui sépare cette tache du noir de la poitrine; 4º le toucan à gorge jaune (R. dicolorus). Cet oiseau est un des plus beaux du genre. Il a les joues et la gorge d'un jaune de soufre ; la poitrine, le haut du ventre, les convertures du dessous et du dessus de la quene d'un ro ge très vif; le reste du plumage d'un noir très foncé sur les parties supérieures et avec quelques reilets verdatres; le bec est noir à la base, ronge sur les bords, et d'un vert olivâtre dans tout le reste.

Sur les statues antiques. — Plus de soixante mille statues antiques ont été conservées jusqu'à nos jours. Celles dont on connaît les auteurs sont : l'Hercule Farnèse, de Glycon; la Venus de Médicis, par Cléomène ; le Torse du Belvédère, par Apollonius; le Gladiateur Borghèse, d'Agasias; les Centoures du Capitole, par Aristéas et Papias d'Aphrodisias. On ignore à quels artistes l'on doit l'Apollon et le Mercure du Belvédère; la l'énus de Milo, l'Amazone du Vatican, la Diane de Versailles et la Famille de Niobé. On ne possède vraisemblablement aucum onvrage original des grands artistes de l'antiquité, tels que Phidias, Alcamène, Myron, Polyclète, Cysippe, Praxitèle, etc. Ils travaillaient presque exclusivement le bronze, l'or, l'ivoire, le bois même, on des melanges de metanx précieux; et presque toutes les statues sanvees et decouvertes jusqu'ici sont en marbre et paraissent être des copies : tels sont assurément l'Apollon Sauroctone, le Faune, le Cupidon de Praxitèle, le Discobole de Myron, l'Amazone de Polyclète : car on sait que les originaux étaient en bronze.

# MINIATURE DU XIVº SIÈCLE.

ENTREVUE DU ROI CHARLES V ET DE CHARLES IV EMPEREUR. — ENTRAIT DE BERNARD DE MONTFAUCON.

Vers le mois de novembre de l'au 4577, l'empereur Charles IV écrivit au roi Charles qu'il partait pour la France à dessein de voir le roi, et de faire un certain pèlerinage de dévotion. Ce prince avait été élevé à la cour de France. La nouvelle de sa venue lit grand plaisir au roi. Il envoya d'abord quelques uns des plus grands seigneurs, pour le recevoir sur les frontières; mais il defendit qu'on sonnât les cloches à son arrivée, qu'on allât en procession an-devant de lui, et qu'on lui rendit auenn des devoirs qu'on rendait au roi comme souverain; ce n'est pas qu'il se méliàt de lui, mais il eraignait que ses successeurs ne voulussent tirer cela sà conséquence, et s'en prevaloir dans les occasions. L'emperenr fut ainsi reçu à Saint-Quentin, à Ham, à Noyon, à Compiègne, où le vinrent trouver le due de Bourbon et le pelle, qu'ils s'entrerencontrèrent luy et l'empereur; et for grand' pièce avant qu'ils peussent venir l'un à l'autre, pour la presse des gens qui y estoient; en laquelle encontre l'empereur osta sa barrette et son chaperon, et aussi le roy; et ne se voulut pas le roy trop approcher de l'empereur, alin que son cheval ne frayast à ses jambes où il avoit la goutte, mais preindrent les mains l'un à l'autre, et aussi s'entresaluèrent en disant le roy à l'empereur que tres bien fust-il

venn, et qu'il avoit un grand désir de le veoir : et passa outre le roy pour saluer le roy des Romains, at le print par la main, par la manie e quiavoit fait l'empereur. Et puis retourna devers l'empereur, et le lit meetre a dextre de luy, combien que l'empereur s'en exensast très longuement, et ne le vonloit faire, et feit mectre emprés lui, à senestre, lediet roy des Romains. Et ainsi chevauelia le roy, au milieu de l'empereur et de son lils, tout le chemin, et tout au long de la ville de Paris, jusqu'à sou palais. »

Le roi se signala par les grands festins qu'il donna à l'empereur. Un spectaele fort singulier qu'il leur donna, attira l'attention de tout Paris : il fit représenter l'expédition de Godefroy de Bouillon dans la Terre-Sainte. Du palais, l'empereur fut amené au Louvre, dans un vaisseau construit et orné comme une maison, où il y avait une salle, des chambres et deux cheminées.

Parmi les présens qui furent ensuite offerts à l'empereur, à Beanté-sur-Marne, on remarquait : une grande coupe d'or garnie de pierreries, où etaient marqués la sphère, les douze signes du zodiaque, etc. Deux grands flacons d'or sur lesquels étaient figurés saint Jacques montrant à Charlemagne le chemin de l'Espagne; un bel et grand hanap d'or, sur un

trépied garni de pierreries; une aiguière d'or, aussi ornce de pierreries; deux pots d'or ouvres à tête de lion. Au roi des Homains, on donna un gobelet et une aiguière d'or, et deux grands pots d'or ornés de saphirs et de perles.

Dans cette entrevue, l'empereur offrit ses secours contre les Anglais avec lesquels le roi était en guerre, par suite de plusieurs violations du traité de Bretigny. Le roi desirait vivement cette offre pour s'assurer au moins la neutralité des princes allemands.

# en france et de sa recepció Le Cop chavles le quint.

(La venuc de l'empereur Charles en France, et sa reception par le roi Charles-le-Quint.)

comte d'Eu, accompagnés de trois cents chevaux. A Senlis, il trouva les dues de Berry et de Bourgogne; à Louvres de l'indivate les dues de Berry et de Bourgogne; à Louvres de l'indivate le due de Bar. Il se rendit enfin à Saint-Deuis, où il trouva un grand nombre de prélats qui l'attendaient. Il alla faire ses dévotions dans l'église, vit les reliques et le trésor, alla prier Dieu sur les tombeaux des rois Charles-le-Bel et Philippe de Valois et des reines leurs épouses, chez lesquels il avait été élevé dans sa jeunesse. Ce jour-là même (c'était le 4 janvier) se devait faire la première entrevue à cheval entre La Chapelle et Paris. Le roi envoya à l'empereur un beau cheval noir, et un autre de même content pour son fils Venceslas, roi des Romains, qui l'accompagnait. Cela se faisait à dessein; les chevaux noirs marquaient que l'empereur et son fils n'avaient aneune espèce de domination en France: le roi en devait monter un blane.

α Ainsi chevaucha le roy, dit un vieil historien, de son palais jusques à my voie du monlin à vent et de La Cha-

# LE HOTTENTOT.

Bien que le cap de Bonne Esperance ait été découvert en 1486 par les Portugais, il ne s'y est forme de colonie enropéenne qu'au mitien du xvu siècle. Les Hollandais, sons la conduite du chirurgien Van Riebeeck, y fondèrent le premier

établissement; les Portugais en avaient été dégoûtés des le principe par plusieurs combats qu'ils avaient soutenus avec les naturels.



La compagnie hollandaise ne songea pas d'abord au parti qu'on ponvait tirer de la culture du pays; mais à mesure que les avantages devinrent plus évidens, les Europeens agrandirent leurs possessions au point de releguer la population native dans les arides déserts où se réfugient le Namacquois errant et les hordes des Bushmans.

C'est dans ces déserts que les a visités le célebre voyageur fcançais Levaillant , à qui nous devons la majeure partie des détails qui suivent:

Le Hottentot a les pommettes des joues très proéminentes, et la mâchoire, au contraire, excessivement étroite; aussi sa physionomie va-t-elle toujours en diminuant jusqu'au bout du menton: son nez plat n'a quelquefois que six ligues de longueur; ses narines sont très ouvertes; sa bouche, grande, est meublée de petites dents perlées d'une blancheur éblonissante; ses yeux, très beaux, inclinent un peu du côté du nez comme cenx des Chinois; il est parfaitement proportionné; sa démarche est gracieuse et souple; les femmes sont également très bien faites, ayant les bras, les mains et les pieds modeles avec une délicatesse qu'on ne s'attendrait guère à trouver chez elles.

Le Hottentot montre en général un grand sang-froid, et conserve constamment un maintien réfléchi et réservé, s'occupant avec le plus grand soin de la garde de ses troupeaux, ear il est naturellement pasteur, et ne se donte pas des premiers elémens d'agriculture : jamais il ne sème ni ne plante ; jamais il ne fait de récolte; il ne compose même pas de beurre, et boit son lait comme la nature le lui donne.

Se vouant ainsi entièrement à la conduite de ses troupeaux, il est necessairement un adroit et hardi chasseur; il est d'ailleurs seconde dans ses chasses par sa vue subtile et sa perspieacite. Sur un terrain sec on l'éléphant ne laisse aucune trace, au milieu des feuilles mortes et ronlées par le vent,

l'animal est reconnu, sa trace est poursnivie à l'aide de mille indices legers; e'est quelquefois une feuille verte retournée ou détachée, quelquefois la forme des éclats d'une branche rompue.

La principale pièce de l'habillement des Hottentots est un manteau de peaux de monton on de bêtes sauvages eousues avec des fils de hoyau : ee manteau, appelé kross, lui sert la mit de converture et le jour d'habit : s'il fait chaud, il l'ouvre; fait-il de la pluie, il le ferme. Lorsqu'elles sont vieilles, il en eouvre sa hutte; lorsqu'il meurt, on l'enveloppe dedans pour l'enterrer. La seconde pièce principale de son habillement consiste en un petit tablier de pean qu'il attache autour de ses reins.

Le Hottentot dont nons donnons le portrait est, comme on le voit par ses pantalons, sa chaussure et son chapeau, en contact avec les Européens, dont il a adopté quelques vêtemens; mais les traits de son visage conservent le earactère de sa race.

En perdant graduellement, par les envahissemens des Europeens, le droit de faire paître leurs troupeaux, les peuplades hottentotes avaient eté peu à peu réduites à une sorte de servage très pen différent de l'esclavage ordinaire; elles ont été émancipées par le gouvernement anglais, en juin 1828, et les ilotes du Cap, au nombre de 30,000, ont été admis à jouir des mêmes droits et priviléges civils ou politiques que la population blanche de la colonie.

# VUE DE L'ÉCOLE DE DROIT DE PARIS.

Une des plus anciennes écoles de droit fondée à Paris, était celle qu'y avaient établie, en 1584, Gilbert et Philippe Ponce; elle se tronvait rue Saint-Jean de Beauvais, dans la maison où depuis a loge le célèbre imprimeur Robert Etienne, et clle s'y tenait encore sous Louis XV.



(École de droit de Paris.)

Le bâtiment, quoique successivement agrandi, devint tout-à-fait insuffisant; il était incommode et menaçait ruine. Il fallut eher**c**her un nouveau local : pour eontribu**er** à la décoration de la place projetée devant la nouvelle église de Sainte-Geneviève, anjourd'hui le Panthéon, on choisit alors l'emplacement occupé par l'école actuelle. Le batiment, commencé en 1771, sur les dessins de l'agchitecte Soufflot, fut terminė en 4785. Le 24 novembre 1785, les travaux etant terminés, les professeurs de la faculté de droit vinrent solennellement en prendre possession; le 5 décembre suivant, l'Université en fit l'inauguration. On avait alors le projet d'elever en face de l'ecole de droit un édifice semblable,

qu'on avait destiné à l'école de medeeine. Cette opposition ent en partie déguisé ce que le bâtiment que nous représentons a de vicieux et d'incomplet dans son architecture. Il renferme deux vastes amphithéâtres, où peuvent trouver place cinq cents auditeurs; un amphithéâtre moins grand; diverses salles pour les examens, et des logemens pour la plupart des professeurs. L'École de droit fut réorganisée par le décret du 45 mars 1804.

Pendant la revolution, les écoles de droit ayant été suspendues, deux écoles particulières s'etablirent, l'une rue de Vendôme, l'autre dans les batimens du collége d'Harcourt, rue de la Harpe. La première portait le titre d'Académie de législation, la seconde celui d'Université de législation.

# LA SORTIE D'ÉGYPTE.

Depuis le jour où, chassés du pays de Chanaan par la misère, Jacob et ses enfans étaient venus se fixer en Egypte, il s'était écoule plus de quatre siècles. Cette famille, qui ne se composait, lors de son émigration, que de soixante-dix personnes, avait pris un accroissement extraordinaire, et formait au sein des Egyptiens-un peuple nombreux, de jour en jour plus redoutable aux Pharaons; aussi l'on s'efforçait, en l'accablant de travaux pénibles, de le tenir dans un état d'avilissement qui lui fit perdre tout souvenir de son origine, tout courage et tout espoir de délivrance. Mais ce peuple, courbé sons une tyrannie étrangère, avait sa religion, ses propheties, une patrie et une indépendance à conquerir; et quand il eat trouve un chef courageux dans Moise, le sentiment de sa force, de sa mission et de son avenir lui fut insensiblement rendu, et il sortit tout entier comme une simple famille, dece pays ou il était jadis venu demander une hospitalité qu'on lui faisant payer si durement au prix de l'esclavage

C'est dans l'Exode que les évènemens qui precederent la sortie d'Egypte sont racoutes; l'intérêt puissant de cette partie de l'histoire du peuple d'Israël laisse des traces ineffaçables dans la mémoire de tous ceux qui sont nés au milieu du monde chrétien.

Le caractère de Moise, qui plus tard grandit encore aux



(La Sortie d'Egypte.)

epienves du désert, est déjà sublime. Il lutte sans cesse contre Pharaon, qui yeut garder ses esclaves et croit pouvoir les contenir par la violence; il lutte contre les Hebreux, que de nouvelles vexations et les difficultés de l'entreprise découragent.

Quand'il presse Pharaon , Pharaon répond : « Pourquoi » détournez-vous le peuple de ses ouvrages? allez à votre » travail. Le peuple s'est fort multiplié dans mon royaume : » vous voyez que cette populace s'est beaucoup acerue : » combien croîtrait-elle davantage si on lui relâchait quel- » que chose de son travail! »

De leur côté les Israélites attendent Moise et Aaron sur les marches du palais, et leur disent : « Que le Seigneur » voie ceci et en soit le juge : car vous avez excité contre » nous Pharaon et ses serviteurs, et vous lui avez donne » une épée pour nous tuer. »

Mais Moise, inébranlable, poursuit ses desseins ; de grands desastres surviennent en Egypte, et il y fait voir à Pharaon les avertissemens du Dien d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ces plaies terribles jettent l'épouvante dans tout le

royaume : à la dixieme, la cause d'Israel est triomphante.

Voici comment l'Exode rapporte la sortie du peuple

« Sur le milieu de la mit, le Seigneur frappa tous les premiers-nes de l'Egypte, depuis le premier-ne de Pharaon qui était assis sur son trône, jusqu'au premier-ne de la femme esclave qui était en prison, et jusqu'au premier-ne de toutes les bêtes. Et Pharaon ayant fait venir cette même nuit Moise et Aaron, il leur dit : « Retirez-vous promptement d'avec mon peuple, vous et les enfans d'Israël : allez sacrifier an Seigneur, comme vous le dites. - Menez avec vous vos brebis et vos troupeaux, selon que vous l'avez demandé, et en vous en allant priez pour moi. - Et les Egyptiens pressaient aussi le peuple de sortir promptement de leur pays, en disant : Nous mourrons tous.-Le peuple prit donc la farine qu'il avait petrie, avant qu'elle fut levee, et la liant en des manteaux, la mit sur ses épaules. - Les enfans d'Israël firent aussi ee que Moise leur avait ordonne, et ils demandèrent aux Egyptiens des vases d'argent et d'or, et beaucoup d'habits. - Le Seigneur rendit favoralées à

son peuple les Egyptiens, afin qu'ils teur prétassent ce qu'ils demandacent : et ainsi ils dépouillérent les Egyptiens. — Les enfans d'Israël partirent donc de Rhamessès, et vinrent à Socoth , ctant près de 600 mille hommes de pied , sans les enfans. — Ils furent suivis d'une multitude innombrable de petit peuple , et ils avaient avec enx une infinité de brebis, de troupeaux et de bêtes de tonte sorte.»

Notre gravure, que nous croyons pouvoir faire remarquer comme l'une des œuvres les plus délicates et les plus riches qu'aucun burin ait jamais tirées du bois, représente le moment de la sortie : c'est la reproduction fidèle d'un tableau de M. Robert, conçu dans le genre de ceux de M. Martin, ampuel nous avons emprunté le Festin de Balthazar. (Voyez page 241.)

Sur le premier plan, à gauche du tableau, la cour de Pharaon assemblee assiste au spectacle du depart des Hébereux. Du côté opposé, et sur un autre plan, les deux guides du peuple fugitif, Moïse et Aaron, sont debont, dans l'ombre, devant une statue; ils semblent compter les masses nombreuses qui sortent de toutes parts avec leurs enseignes et leurs bannières, leurs troupeaux de brebis, leurs chameaux, leurs bagages. Les clairs et les ombres sont distribues avec un talent remarquable, et l'on ne sanrait nier que ce rapprochement d'édifices somptneux, de statues, de colonnes, de pyramides, ne produise une impression merveilleuse, quoique, même à defant d'erodition, la simple raison soit pent-être fondée à adresser quelque critiques à l'artiste.

# JANVIER ET FÉVRIER.

( Cet article a pour objet de compléter dans le tome I<sup>cr</sup> la série des notes sur les douze mois , qui n'ayait été commencée qu'au mois de mars. )

Romulus composa l'année de dix mois; Numa Pompilius y ajouta ceux de janvier et fevrier. Les calendes de janvier etaient particulièrement consacrées au dieu Janus , dont les deux visages regardaient l'année qui venait de finir et celle où l'on entrait. On offrait à ce dieu, dans le cours de la première journée, le gâteau nommé janual , des dattes , des ligues et du miel; les artistes et les artisans chanchaient la matière de leurs ouvrages , persuadés que le travail de ce jour leur assurait une année favorable. On se visitait , on s'adressait des vœux , on se gardait de laisser échapper un propos de mauvais augure , on s'envoyait des presens ; le soir on se régalait en l'honneur de Janus.

• Etrennes.— On peuse que l'asage des souhaits d'étrennes vient des Romaius. Tatius, roi des Sabins, et qui régnait dans Rome conjointement avec Romalus, considéra, dit-on, comme un bon augure le présent qu'on lui fit le premier jour de l'an de quelques brauches coupées dans un bois consacré à Strenia; il amorisa la continue des présens faits à cette époque, et leur donna le nom de Streniæ.

Avant la révolution de 89, et dans plusieurs provinces de France, les usages suivis le premier jour de l'an conservaient les traces de la fête du Gui que célébraient les anciens Druides. Les enfans du Vendomois couraient les rues dans ce jour solennel, et demandaient à ceux qu'ils rencontraient le Gui-l'an-neu. Dans la dernière muit de l'annee, le peuple du Maine parcourait également les rues en chantant des chansons dont le refrain é ait toujours : Donneznous le Gui-l'an-neu.

Fête des Rois ou Epiphanie. — Ce dernier nom symfie apparition. C'est en effet le jour ou le Christ commença de se faire committre aux gentils, et où les quatre rois appeles Mac es dans l'Ecciture vincent l'adorer.

L'analogie qui existe entre les habitudes de cette fête et celle des Saturnales a fait penser que l'une était la continuation de l'autre. Les Saturnales se célebraient du 15 au 21 décembre.

Dans la Beauce, un souper splendide a lieu la veille des rois; le président du repas est toujours la personne la plus respectée parmi les convives. Avant d'entamer le gâteau, on fait mettre sur la table un enfant; c'est le plus jeune garçon de la famille. Quand la part est coupée, le président dit: Fèbé (la feve). L'enfant qui s'est levé répond: Domine: le président reprend: Pour qui? L'enfant repond: Pour le bon Dieu. Cette part est mise en réserve, et on la donne au pauvre qui vient la demander. Voici quelques fragmens des chansons naïves du pauvre qui attend et regarde à travers les fentes de la porte:

Honneur à la compagnie
De cette maison.
A l'entrée de votre table,
Nous vons soluons.
Nous sommes venns d'un pays étrange
Dedans ces lieux;
C'est pour vous faire la demande
De la part à Dieu.

Il s'interrompt pour criev: La part à Dieu, s'il vous plait; et il termine le premier chant. Nous donnous encore ici le premier couplet du second chant.

Les Rois! les Rois! Dieu vous conserve, A l'entrée de votre souper. S'il y a quelque part de galette, Je vous prie de nous la donner. Puis noos accorderons nos voix, Bergers, bergeres; Puis nous accorderons nos voix Sur nos hauthois.

Février. — Pendant le mois de février, Junon, que les Romains nommaient februalis, était honorée d'un culte particulier; telle est, selon Festus, l'étymologie du mot février; selon d'antres, ce mot serait tiré des sacrifices en l'honneur des morts, appelés februales, qui se célebraient aussi dans le cours de fevrier. Numa ajouta ce mois, ainsi que celui de janvier, au calendrier de Romulus.

Les anciens représentèrent le mois de février sons la figure d'une femme qui était vêtue d'une seule tunique relevée par une ceinture; afin d'indiquer la nature pluvieuse du mois, on avait placé entre les mains de cette femme une cane, oiscau aqua ique, et à côte d'elle une mrne d'où l'eau s'échappait avec abondance; à ses pieds, on voyait d'un côte un héron, et de l'autre un poisson. A Rome, surtont, où l'hiver est moins long que dans nos climats, le mois de février est en effet celui des pluies.

# MUSEES DU LOUVRE.

MUSÉE DE LA SCULPTURE FRANÇAISE DES XVI°, XVII° ET XVIII° SIÈGLES

(Voyez pag. 309, 344.)

OBÉLISQUE

DU MONUMENT DE HENRI DE LONGUEVILLE.

L'œuvre de François Anguier qu'on estime le plus est le menument qu'il éleve à la mémoire de Henri I<sup>er</sup> duc de Longueville, descendant du comte de Dunois, fils naturel du duc d'Orléans, assassine en 1507, à Paris, dans la rue Barbette. Le monument se composait de l'obélisque que nous représentons, et de quatre statues qu'on possède également

au Musée; ce sont la Tempérance, la Force, la Justice et la Prudence. Ces statues, d'un style un peu maniéré, mais agréable et gracieux, étaient placces aux coins de la base de l'obélisque, dans laquelle étaient encastrés differens petits bas-rehefs, qui, de même que les statues, rappelaient les qualités et les exploits de Henri de Longueville. Il paraît que ce monument fut terminé d'après les ordres de Geneviève de Bourbon, duchesse de Longueville, qui le fit servir de mausolée à son mari, Henri II de Longueville, mort en 1665.

La hauteur de l'obélisque est de 5m, 342 (15 pieds 5 pouces). Le sculpteur a moins fait prenve de goût dans comonument que d'habileté à travailler le marbre avec delicatesse. Il y a réuni les emblêmes de tous les arts de la paix et de la guerre, et de toutes les vertus. On remarque sur la face de côté de l'obélisque que nons avons choisie, des géuies qui soutiennent une lyre destinée à célebrer les exploits du héros, et surmontée d'un livre où ces exploits doivent être inscrits. Plus haut, un globe céleste, symbole de l'immortalité, est surmonté d'une couronne ducale; et enfin, au-dessus, sont assemblés les trophées des arts. Sur le côté opposé, la Sculpture, foulant aux pieds le serpent de l'Envie, travaille un buste colossal du duc de Longueville.

François Anguier, nommé Anguière par Piganiol de La Force, était élèvede Guillain, Il quitta son maître pour voyager en Angleterre et en Italie. A Rome, il se lia d'a-



(Obèlisque du monument de Henri de Longoeville. )

mitié avec le Poussin et Stella. Parmi les travaux dont il fut chargé à son retour en France, on cite une statue de Henri duc de Rohan-Chabot, qui était aux Gélestius, et le mausolée de Henri de Montmorency à Moulins, dont nous avons donné une partie dans notre 48° livraison.

Michel Auguier, frère de François, est plus celèbre; c'est lui qui, en 4674, aidé de Van Clève, termina, d'après les dessins de Lebrun, les Bas-reliefs de la porte Saint-Denis, commencés par Girardon.

Légende de la coupe géologique insérée dans la 58º livraison pour l'explication des puits artésiens.

ABC — Terrains tertiaires au milieu desquels est situé Paris, composés d'argiles plastiques et sables verts, de cal-

caire, de plâtres et de marnes, et de meulières et saides. C'est dans ces terrains qu'ont été rencontrées les eaux juillissantes de Saint-Denis, Saint-Onen, Stains, efc.

DD — Graic. On voit que le terrain forme commenn vaste bassin, dans lequel s'est déposé tout le terrain parisien.

Les dispositions géologiques sont telles, que, dans l'intèrieur de Paris même, et à la suite d'un grand nombre de trous de sonde qui y ont été executés, on a reconnu qu'il n'y aurait espoir de trouver de l'eau jaillissante dans Paris qu'en traversant la craie, qui, sous Paris, peut avoir en profondeur de 900 à 1200 pieds.

EFGHIK — Terrains secondaires et de transition, qui sur la droite viennent s'appuyer contre les Vosges, et sur la gauche reparaissent sur les côtes de Bretagne.

LL — Terrains primitifs. — Nous avons expliqué ee qu'il fallait entendre par ces mo's.

Il est extrémement rare de rencontrer des sources jaillissantes dans les terrains primitifs. Ces terrains n'étant pas disposes par couches, comme la plupart des terrains qui leur so t supérieurs, l'eau n'y peut circuler que très accidentellement.

Les terrains les plus favorables pour les recherches d'eaux sonterraines, sont les terrains tertiaires, et les terrains secondai es superieurs, parce que leur disposition permet à des conrans d'eau de s'y établir.

La première chose à faire pour une recherche d'eau souterraine, est donc de vérifier d'abord le terrain sur lequel on est placé. Cette première vérification ne peut donner, au reste, anome certitude de succès; mais elle permet de reconnaître au moins si l'on a quelques chances d'obtenir de l'eau.

# ERRATA.

(Voyez pages 104, 216.)

8º Livraison, page 63, coloune 2, ligne 3. — 1° r juin 1800; lisez; rr mai 1800.

ge Livraison, page 63, colonne r, ligne 70. — Ce n'est pas Alphonse V, mais Alphonse X qui fit publier les tablettes astronomiques.

10° Livraison, page 78, colonne 2, ligne 57. — Clément VIII; lisez : Clement VIII.

20° Livraison, page 160, colonne 2. — Après vérification, nous nous sommes convaineus que l'anecdote sur le cardinal Dubois et sur Vaucanson est controuvée.

22° tivraison, page 171, col. 2, ligne 71. — Lizez 64 mètres et non pas 24.

24 Livraison, page 191, colonne 2, ligne 28. — Le 7 juillet 1747; lisez 1647.

25° Livraison, page 199, colonne 1, ligne 7. — An lien de Castil-Blaze, lisez Basil-Hall.

28° Livraison, page 217, colonne 2, ligne 23. — De Larges, lisez Lorges. — Page 223, colonne 2, ligne 20. — 6 20út 1615, mort de Vauvenorgues; lisez 1747.

32" Livraison, page 254, colonne 2, ligne 31. — Commencê en 1503 par Sully; lisez; en 1605.

35° tivraison, page 276, colonne 2. — Église de Luzarches : au lieu de plan, lisez elevation.

385 Livraison, page 300, colonne 1, ligne 11. — Peseine, ligez Péreire.

44° Livraison, page 351, colonne 1, ligne 12. — 10 novembre 750, naissance de Mahemet; lisez 570 ou 571.

45° Livraison, page 359. —On peut ajenter aux noms des graveurs en médailles du commencement du siecle celui de Roman-Vincent Jeuft roy, qui renssissait sutout à graver la pierre fine.

46° Livraison, page 362, colonne 2, ligne 30. — Au lien de cet observateur, liste l'observateur, auteur de l'article. Par ces mots on voulait designer le docteur Roulin. — Page 365, collonne 14 ligne 10. — Newton fut nommé en 1799 (lisez 1699.

Note. — Les gravures ou articles promis dans le cours de l'année ont parn successivement; il en est quaire ou cinq seulement dont l'insertion a du être ajournée par suite d'empéchemens de diverses natures.

# TABLE ALPHABÉTIQUE DES GRAVURES

CONTENUES DANS LE TOME PREMIER

```
Abbaşe de Royaumont, 168,
Asconstation. — Accinstat. 164. — Appareil pour rem-
par le ballon, 164. — Parachute deploye, 168. —
Parachute fermé, 168.
       Parachite fermé, 105.
Againt, 135.
Againt, 135.
Againt, 135.
Againt, 136.
Againt, 136.
Againt de l'ancique, 134.
Alphabet manuel des Sourds-muets 500.
Alphabet manuel des Sourds-muets 500.
Apollou do Belvedere, 169.
Apollou do Belvedere, 169.
       Apotlon do Belvedere, 169.
Aquedus de Coutaners, 269.
Aquedus de Nimes, 359.
Arber a pain, 239. — Feuiller et fruits, 229.
Armares, V. Musee d'arnilleriej.
Aobunate, joueur de flote de Vancamon, 160. — Antomate jound du tumbourin, 160.
Autruche guse, male et femelle... 125. — Autruche noire, male et femelle... 125. — Autruche noire,
    Boboin, 104.
Baleine, 205. — Son squelette, 404.
Batanier et eccolier, 89.
Brande Le Loire, 345.
Le mard de Polissy, son portion, 584. — En plat 584.
— Une certoire, 384.
Bon constructor, 9.
Bocoff Brahmare, 189.
Bocoff Son Son, 189.
Brahmare se sonletant en Foir 128.
Brack en panne, 188.
Frugmanza Zippelli 3-6.
Callot. Portrait 92. — L. Paresse, 92. — Un gueux 93. — Franca. Imppa et Fritellino 93. — Camphrier (le), 400.
Camphrier (le), 400.
Catoma de Haphael. Mort d'Ananie , 100. — Sacrifice à Lystra , 204. — Pêche univaculeuse, 580.
Lators tavaillant , 77.
Latane (vue de). Sicile , 230.
athédrale d'Aista Chapelle , 113.
athedrale d'Aista Chapelle , 113.
athedrale d'Autres, 65.
Cathédrale de Bourges (cutrée latérale), 272. — Basresiefa, 172.
Cathédrale de Bourges (cutrée latérale), 272. — Basresiefa, 172.
Cathédrale de Paris (V. Notre-Dame ,
Cathédrale de Paris (V. Notre-Dame ,
Cathédrale de Bourges (cutrée latérale), 272. — Basresiefa, 172.
Cathédrale de Paris (V. Notre-Dame ,
Chadela de Gauca façade), 13. — Portail, 12.
cavailer fançais 20 dataseptienn sircle , 76.
Chatane de sacratica , 16.
Chatane de sacratica , 16.
Château d'Edrealoniele , 16.
Château d'Edrealoristem , 2017.
Château d'Edrealoristem , 2017.
Château d'Edrealoristem , 2017.
Château d'Edrealoristem , 2018.
Chemide de Quincille (Manche), 216.
Chemides de Quincille (Manche), 216.
Chemides Abuuzes , 536.
Chimodial , 202.
Christophe Colomb cassant l'ouf , par Hogarth , 592.
Chimodial , 202.
Christophe Colomb cassant l'ouf , par Hogarth , 592.
Chimodial , 312.
Chimodial , 312.
Comitere des Capucins , à Palerme , 516.
         Callot. Portrait 92. - La Paresse, 92. - Un gueux 93. - Franca Trippa et Friiellino 91.
       Corsette à la cape, 12.

Corrette à la cape, 13.

Corrette à la cape, 14.

Corrette à la cape, 15.

Coupe y cologique, 504.

Coupe y cologique, 504.

Crae-becke faisant le purirait de son maître, 508.

Crocodile (le), 397.
           Evole de droit, 412.
Evole de médéeine à Paris, 400.
Ecole polytechnique, 408.
Écriture des Chimis, 507.
Eléphant capturé, 88.
         Famoir, 134.

Fauteul de Bagobert, 588.

Festin de Balthavard, pur Martin, 241.

Festin de Balthavard, pur Martin, 256. — Son por rait, 136. — Ulysae et Palyphrine, 354.

Fonzaise Dehille à Clermont Ferrand, 389.
```

```
Pontaine des Innocens à Paris , 1.
Fulgore porte-lanterne , 5%
Galerie d'Orléans au Palais-Royal, 5.
Geyser en Islande, 224.
Gounte d'ean vue au microscope, 145.
Graives, groupes des), par Germain Pilen, 309.
Grande Charteruse, 318.
Grande muraille de la Chine, 149.
Grande de Pingal, 37.
Grotte de Pingal, 37.
Grotte de Pausilippe près de Naples, 11.
Gros hecs (association de , 352.
Guèpe relineumon, 168.
Hanteur des montagnes (tableau), 209.
Birondelle, 30.
Bippopotame, 144.
Boffman, — Sun portrait, 152. — Roi des pures 152.
— Portrait de Bucher, 152.
Boly rood Palais), 196. — Chapelle, 197.
Bounce à la mer, 188.
Bôtel de-Ville de Bourges (V. Jacques Cœur).
Bûtel de-Ville de Bourges (V. Jacques Cœur).
Bûtel de Ville de Sant Quentin (bas-reliefs), — Quatre gravures, 500 — 501.
Bottentor 411.
Bourt — 357.
Bultre à perles (intérisur), 40. — (extérient), 40
    Iguane /lezard du Perou), 116
Instrumens de musique des Cinois - 307.
  Jacques Cour (ses armes), 108. — Son pottrait, 108. —
Sa maison (Hôtel de Ville de Bourges), 108. — Tour
de l'Hôtel-de-Ville, 109.
Jaggatatha (Procession au Bengale', 41.
Jongleurs indiens et Serpens enchants, 201.
Jupiter olympien de Phidos, 25%.
       Kremlia à Moscou, 153.
       Luc Pavin, 184.
    Luc Pavin, 184.
Lampe de Davy, 88.
Laucuon à Boure, 75.
Lapon en voyage, 144.
Luou de Bastia, 153.
Léupand guettant sa proie, 105.
Le Loch. — Brick naviguant grand largue 66.
Loue (figure de laj. 49.
Luzarche, reglise de), 276.
    Mahogony ou arbre acajou , 19.
Magie naturelle. — Pluseurs figures 264.
Maison de Braumarchais a Paris , 517.
Marchand de macaroui à Naples , 401.
Medailles. — Pisano 357. — Cécile fille du duc de Mantoue , 557. — Cécile fille du duc de Mantoue , 658.
Mine (cottre de la Persberg en Suède , 268.
Mine (cottre de la Persberg en Suède , 268.
Minature du quatoritume sieule, 411.
Mont Partasse , 355.
Mont Partasse , 355.
Mont Saint Michel , 548. — Vue prise du côté de Test, 549.
Montre — Plusieurs dessins , 277.
Morse , 536.
Mosquée d'Achimet à Contantinople , 8.
Murzin , 540.
       Movario, 540.
Murzin, 540.
Musee d'artillerie. — Armure de Godefroy de Botillon,
250. — Rondache, 260. — Abladete à cree, 261. —
Armure de Louis XI, 261. — Salle des armirres, 860.
Munque. — Rêve du mousse/romaner), 352.
        Nantile papyrace, 52.
       Manthe papyace, 51.

Negriera jerunt bur cargaison à la mer 80.

Nid d'oseaux. — Mesange à tongue queue, 156. — Fau vette des roseaux., 156.

Notre-Dame de Paris (portail du milien), 84. — Bas reliefs dans la voussire du portail, 84. — Façade, 356.
        Obelsque du duc de Longueville par F. Auguier, 415.
Obelnques de Lonque, 595.
Obseaux de paradix, 225.
Obang ontang, 537.
Ours emportant un cheval, 8.
Ours embotation avec des matelois 572.
Ours blaues, 575.
       Palais de justice à Dijon, 237
Papyrus d'Egypte, 388.
Paris sous les Romains, 257.
Parthenou à Athenes, 28.
Péche de la turtue 193.
Policaus, 361.
Petret, oisseu de tempète, 176.
Pierres celiques (Dolineu), 72. — Menbir, 72
Phénomene naturel 11 par La Condamine, 341.
Poestum (vue d'exterieur 121. — Tempie de Neptune, 121.
```

```
Polypes vies au microscope plusieurs figures (184-2)
Pont du Gard (185).
Pont de bainte (196).
Pont de Seint-Chamas (Bouches du Rhônes, 196).
Pont des Sorpies a Venise (197).
Pont suspendu de Jarnes (181).
Portrai de l'ablé Gauthier, 200.
— d'Amous (188).
Pont suspendu de Jarnac, 315.
Portrai de l'abbé Gauthier, 200.

— d'Amyot, 248.

— de Bernard de Palissy, (Voir Bernard de Palissy).

— de Gallot, 92 (V. Callot).

— de Goeber, par Hoffman, 153.

— de Goeber, fille du due de Mantoue, 587.

— de Cook, 64.

— de Confucius, philosophe chinois, 835.

— de Confucius, philosophe chinois, 835.

— de Confucius, philosophe chinois, 305.

— de Collet, 328.

— de Flaxman, 136. (V. Flaxman).

— de Gallete, 328.

— de Gallete, 328.

— de Galloume Penu, 208.

— d'Hoffman, 155. (V. Hoffman).

— de Jacques Cwui, 108.

— de Sachas Poussin, 366.

— de Mozatt, 558.

— de Pisano, 357.

— de Rammontan Roy, philosophe indien, 37.

— de Shokspeare, 180. (V. Shakspeare,

— de Yaucamon, 296.

— de Vauter, Scott, 376.

Poulpe, 97.

Pyramide d'Egypte, 345.
     Poulpe, 96,
Pyramide d'Egypte, 345.
       Rafflesia arnoldi , 376,
       Renne (le), 344.
Bossignul et con nid , 51.
   Sacrifice humain cher les Gaulois, 97.

Saints Madelaine, bas reliefs, a Rouen, 11.

Saint-Sulpice a Paris, 352.

Salumandre (ossile, 4. — Salumandre terrearre, 4.

Salon de 1853 (peinture). — Convoi du Titueu par M. Hesse, 113.

Salon de 1853 (peinture). — Cain par M. Eus 117.

—Charles VI dans la furét, par M. Bary, 48. — Lutto tourmentant un dragon, par M. Moine, 48. — Pértieur napolitain dansant, par M. Duret, 29.

Sauterelle, 268.

Semoir de M. Hille, 130.

Sbakepeare. — Son portiait 180. — Sa maison, 18.

— Egiise de Strafford, 131. — Tombean, 191.

Sortie d'Egypt, par M. Robert 413.

Sphin à trète de mort, 244.

Staffa time de l'ili de), 36.

Statue de Diane à Ephese, 208.

Statue de Diane à Ephese, 208.

Statue de Midicis, 239.

de Napoléon, 140.

de Pièrre premier à Soint Pèterbourg, 119.

de Watt, 128.

Sucet Remora, 60.

Sunnyass chez les Indiens 200.
       Tabae, fieurs et feuilles 85.
Talipot à Ceylan, 385.
Talipot à Ceylan, 385.
Temple de la Sibylle à Tivoli 69.
— de Sèrapis à Pontzol , 336.
The firoille set fleurs), 68. — Récolte , 65.
Thermomètre de Rénamur, Farenbeit et centigrade , 144.
Tombean du duc de Montmoreney à Montius 381.
— de Molière , 24.
— de Philippe de Chabot , 444.
— de Philippe de Chabot , 444.
— de Philippe de Chabot , 546.
— de Shakapeare , 181.
— de Virgile , 101.
Toueaus , 409.
Toureaus , 409.
Toureaus , 409.
Tour d'adresse d'une chèvre , 304.
Tour des joyant à Londres , 340.
Tours inclinées de Bologne , 305.
Tremblement de terre a Lisbonne (numes de Saint-Paul 185.)
             Tabae , fieurs et feuilles 85.
             195.
Trèsor à la tour de Londres, 340.
Troupeaux transhumans, 396.
                 Vase de Warwick , 213.
             Vorticella scuta , 145.
Vautour griffon , 148.
                 White Hall (palais de ), 137.
             Zehre, 66.
Zelande "Nouvelle). Pirogue de guerre, 193. — Phormium tenax, 193. — Rochers, 193. — Zelandais en routume europeen, 210. — Chonguy, 220. — Pomere, 221. — Signature de Chonguy, 221. — Matelot istone
               Zodiaque circulaire de Denderah 313.
```

(Le nombre total des gravures est de 325.

# TABLE DES ARTICLES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.

(Les astérisques indiquent les gravores.)

Abbaye de Royaumout \*, 267. Ahonnes (aux), 104, 135, 143, 216, 240, 304, 328, Administration de l'urquie, Administration de Tours, 50. Adresse d'une chèvre \*, 304. Aérostation \*\*\*\*, 163. Agami \*, 133. Agave americana ", 183. Agrandissement de la France, Aigle à tête blanche \*, 32. Aignillettes de la cavalerie, 350. Alchimistes, 93. Allouville (chêne d') \*, 272. Alphabet mannet des sourds-muets\*, 300. Antipathies (moyen de guérir les ), 59. Autipathies siogulières, 79. Amateur de points de vne, 22. Amyot \*, 248. Ane \*, 212. Apollon du Belveder \*, 169. Aquedue de Coutances \*, 269. Aquedne de Nimes , 352. Arabes et Maures, 387. Arbre à pain \*\*, 228. Armures (des) \*\*\*\*\*, 259. Ashaverus (légeode d'), 87. Astronomie, 234, 290. A tout le monde, 1. Autroches \*\*, 124. Antomates de Vaucanson\*, 159 Aveu et décombrement, 130. Babonin \*, 103.
Balauce des sorcières, 107.
Baleine \*\*, 403.
Bananier \*, 89.
Banque de France, 106.
Barbe en France (de la), 158 Barberousse (les deux), 342. Bassin de la Loire\*, 245, 254, 269, 286. Bataille des Pyramides, 291. Bataille sous la république, 197. Beaumarchais \*, 317. Bernard Palissy \*\*\*, 383. Bibliothèque royale, 239, 306
\*\*\*, 333\*, 357 \*\*, 391\*.
Bonne œuvre, légende, 75. Blücher \*, 152. Boa \*, 9. Buschimans\*, 320. Boschimans, 325.

Bouf musque \*, 387.

Rouf brahmine \*, 189. Bœnfs dans la Maremme\*\*, 33. - Différentes espèces de hœufs, 238. Bouisacio (caverne de) \*, 251. Bouelier d'Achille \*, 17. Bourbon l'Archambault, 182. Brahmine en l'air \*, 128. Brick en paune \*, 187. Brugmansia Zippellii \*, 376. Bulle d'or, 138. Cabot (Jean et Sébastien), 299. Caïn et sa famille, par M. Étex\*,

117. Cabinet des estampes à la Bi-

bliothèque royale , 391.

Calendrier historique. - Ephe-

mérides, 6, 15, 22, 31, 38, 46, 55, 62, 71, 78,

86, 95, 103, 111, 119, 126, 142, 151, 159, 167, 174, 183, 191, 199, 207, 222, 231, 238, 247, 255, 262, 271, 279, 287, 302, 310, 319, 327, 343, 350, 359, 366, 375, 383, 391. Calendrier de Flore, 363. Callot\*\*\*\*, 92. Camphrier\*, 399. Canal de Charlemagne, 320. Cancale (baie de)\*\*, 348. Capitalaires, 195. Caroccio, 195. Cartes à joner, 269. Cartons de Raphuel , 99, 203, 379\*. Catane \*, 280. Cataracte de Potownak, 34. Cathédrale de Bourges, 171 Cathédrale d'Aix-la-Chapelle \*, Cathédrale d'Amiens \*, 369. Cathédrale d'Anvers \*, 65. Cathédrale de Rouen\*\*, 12. Castor \*, 177. Cétacées, 398 et 402\*\*. Chahot (Philippe de) \*, 343. Chardon à foulon , 240. Charles-Quint dans sa retraite, Charles VI dans la forêt du Mans \*, 47. Charrues \*\*\*\*, 15. Chartreuse (grande)\*, 227. Chasses au cerf \*, 202. Chasses dans l'Orient \*, 255. Chausse des Geans \*, 293.
Château d'Arques \*, 217.

d'Ehrenbreisten \*, 321.

de Nantouillet \*\*, 364.

de Tonrnoël \*\*, 404. Chataignier de l'Etua \*, 172. Cheminée de Quineville \*, 216. Chène d'Allouville \*, 272. Chevaux arabes \*, 76. Chiens des Abruzzes \*, 395. Chiens des Esquimanx \*, 273. Chien de Terre-Neuve\*, 25, Chiffredn grand seigneur\*, 176. Chinchilla \*, 292, 312. Chinois célèbres\*\*\*, 306, 333\*. Chute d'Alphach, 205. Cigogne \*, 312. Classification des plantes, 206. Clavecin oculaire, 91. Clermont-Ferrand, 389. Cloche à plongeur, 61. Colin-maillard, 262. Cologne (eglise Saint-Martin de) \*, 28 t. Colomb eassant l'auf \*, 391 et 392. Colysee \*\*, 161, 374. Combat de coqs, 78. Combat des échasses à Namur, 37. Comhat des trente, 242. Confors \*, 325. Constantinople \*, 81. Cook , 63 et 64. Condamnations des animaux, 35. Convoidu Titien, par M. Hesse", 112. Corporations, 82. Corse \*, 251. Corsets \*\*, 99. Corvette à la cape", 12

Cosmopolitisme de la langue française, 59. Costume des avocats en France. 266. Cuton \*\*\*\*, 44. Coocher du soleil, 67. Coupe d'un vaisseau \*, 156. Cour des Miracles , 26. Cimetière des Capneins \*, 315. Graesbeke \*, 367. Crédit (du) particolier, tr. Crime par charité, 14. Cris des petits métiers de Paris, 386, 406. Crocodile \*, 297. Cuvier \*\*\*, 3. Dante alligbieri, 271. Décunverte de la Floride, 71. Démembrement de l'empire de Charles-Quint, 331. Deut d'or, 166. Dentelle de cheuilles, 322. Dépopulation des bêtes féroces, 43. Dijon \*\*\*, 235. Diamant, 263. Diane d'Ephèse \*, 208. Diogène et l'esclave, 173. Droit d'aubaine, 90. École Polytechnique\*, sa fondation, 407. Leole de Médecine\*, 400. École de Droit , 412. Écriture des Chinois, 307 Éditions elzéviriennes, 391. Ehrenbreitstein \*, 321. Élection du euré d'Eusival, 155. Éléphant \*, 87. Embontissage, 231. Enseignes du vieux Paris, 366. Entrée du Portugal près d'Abrantes, 110. Éphémérides, 399, 406. Équerre sans instrument, 351. Errata, 104, 216, 415. Etampisge, 231. 202. 239. Fanoir \*, 102.

Faction des Guelfes et Gibelins, Faction des Blanes et des Noirs, Faucon pécheur \*, 32. Fauteuil de Dagohert \*, 388. Fête de Balthazar \*, 241. Femmes dans l'Indonstan, 120. Fer à cheval, 62. Fées (traditious sur les), 299. Fètes mobiles, 66. Fêtes des Indous \*, 199. Fête du xu' siècle à Trevise, 319. Fille invisible \*\*\*, 264. Flottage des bois, 62. Flaxman \*\*\*, 135. Fo-hi , 306. Fontaine des Innocens \*, 1. Fontaine Dehlle, à Clermout-Ferrand \*, 389. - de Castalie", 353. Formicalco, 198. Fossile 1, 4. Fulgore porte-lanterne \*, 52.

Galbr (étimologie), 402, Galerie d'Orleaus \*, 5, Galilée \*, 347. Ganthier (abbe) \*, 200. Gaz pour l'éclairage (préparation du), 261. Geans (chaussee des)", 293 Geysers \*. 224. Goutte d'eau an microscope 145. Graces de Pilon \*, 309. Grotte du Chien, 110. Grotte de Pansilippe \*, 21, 104. - de Fingel , 37. Guepe ichaeamon \*, 268. Guerre de sept aus, 283. Guerre de la succession, 226. Guerre de treute aus, 211. Guvane française, 250. Gymnotes ( poissons électriques), 276.

Habitudes de quelques compositeurs, 363. Hauteur de monumens, 11. Hauteur des moutagnes ", 209. Hippopotame \*, 144. Hippoporane, 144. Hirondelle \*, 20. Hoffman \*\*\*, \*151. Hogarth (Williams), 391. Holyrood \*\*, 196. Homère (épisode de Polyphème), 322. Homme à la mer\*, 187. Hood (rivière d'Amérique) , Hôtels des monnaies, 360. Hôtel-de-Ville de Paris \*, 249. Hôtel-de-Ville de Saint-Quen-tin \*\*\*\*, 300. Hottentot \*, 412. Houx \*, 367. Hubert (Robert), 190.

Iguanes \*, 115.
Imitation industrielle (de l'),
213, 230.
Importation dn blé, 234.
Impression, 213.
Images (les), 98.
Influence de la conversation, 2.
Institut de France, 170.
lustrumens à clavier, 53.

Jacques Cour "", 107.
Jaggatnatha ", 41.
Jagnar ", 105.
Jean-sans-Peur ", 236.
Jeaune-d'Are à Rouen ", 141.
Jen, 342.
Jongleurs indiens ", 201.
Journée des harricades, 111.
Juges et consuls, 331.
Jupiter olympien ", 253.

Kosciwszko, 302. Kremlin\*, 153.

Lac Pavin \*, 283.
Lafontaine \*, 168
Lait d'ânesse, 268.
Lanpe de Dayy \*, 88
Laocoon (gicupe de) \*, 73.
Lao-tscu \*, 308.
La Peronse \*, 397.
Lapon en voyage \*, 244.
La Tour-d'Auvergue, 115.
Léopard \*, 105.
Legislation en Turquie, 295.
Lettres de famille (influence des), 339.

Lion de Bastia\*, 232. Loch (marine)\*, 56. Loire, carte, 245, 254, 269. Loi salique, 218. Longévité des arbres, 162. Lune , 49. Lutin tourmentant un dragon\*, Luzarches (église de) \*, 276.

Macaroni\*, 401. Machines (procédés iogénieux), 186 Madelaine (sainte)\*, 21. Magie naturelle\*\*\*, 264. Mahogoni (acajou)\*, 29. Mail, 304. Maison de Beaumarchais\*, 317. Mangeurs de terre, 139. Maremme\*, 33. Mariage dans le Jura, 66. Marie de Médicis (statue de), 289. Marine\*, 11, 56\*, 156\*, 187\*, 282. Marbres, 146, 174. Maures et Arabes, 387. Médailles, 231, 357 Méduse \*, 119. Messageries en France, 42. Métier à la Jacquart, 291. Mines (descente dans les)\*, 265. Mirage, 218. Microscope, 284. Miniature du xive siècle\*, 410. Mitouries, 227. Mœurs des animaux, 7. Mœurs des Péons, 122. Mois de l'année, 46, 75, 102, 148, 188, 243, 283, 326, 347, 383, 414. Molière \*\*, 23. Monuaies de France, 322, 360. Monnaie de deux sous, 34. Montagnes (hauteur des), 209. Montmorency (Heari de), 381. Mout Saint-Michel \*\*, 348. Montre ordinaire (description d'one)\*, 277. Montres marines, 282. Morse\*, 336. Moulins\*, 381. Mort d'Ananie \*, 99 Moulage, 230. Mosqnée d'Achmet\*, 8 Mozart\*, 328. Muraille de la Chine\*, 149. Musée d'artillerie \*\*\*\*\*, 259, 359\*, 370. Muezzin\*, 340. Musées du Louvre \*, 28, 47\*\*, 309 \*, 343 \*, 367 \*. Musique en France, 10. — ( effets de), 130. - des Chinois, 307.

Nantouillet \*\*, 364. Naphte, 326. Napoleon (statue de)\*, 139. Nautile papyracé\*, 52. Nébuleuses, 290. Newton\*, 365. Nids des oiseaux \*\*, 155. Nids des gros-hecs \*, 351 Nom de Marie, 74. Notre-Dame de Paris \*\*, 83, 355 \*.

Obelisque de Henri de Longue-ville , 414. Odeurs des plantes , 331. Odin, 154. Oiseaux de paradis\*, 225. Once \*, 105. Onomatopée, 143. Orang-outang \*, 337. Orgne des saveurs, 91. Origine des épices, 367. Origine de l'armée française, 300. Ours \*, 7. - blancs \*\*, 372. Ouvrages en cire chez les anciens, 3or.

Palais de Justice de Dijon\*, 237.

Obélisques de Longsor\*, 393.

Pandectes (déconverte des), 269. Panthère \*, 105. Pantographe, 231. Papyrus d'Égypte \*, 287. Paratonnerre, 221. Parnasse (mont)\*, 353. Parthénon\*, 27. Pèche miraculeuse\*, 379. Peche des tortues\*, 193. Pecheur napolitain \*, 29. Penniarc'h (Bretagne), 125. Pensées extraites de divers auteurs, - Abon'Tthaib, 388. - Amyot, 59. - Bailli, 110 .- Ballanche, 59, 311. - Benjamin-Constant, 3o. - Bentham, 184. - Bernardin de Saint-Pierre, 91,135. -- Rolingbroke, 171.—Cabanis, 112, -Charron, 54,-Chastellux, 135,-Le Coran, 174, 183. - Diderot, 8. -Duclos, 361. - Fabliaux des gueux, 248.-Franklin, 3 1 8. - Goethe, 23, 26, 174. - Goldsmith, 83. - Jean-Paul, 83, 171, 184. — Labruyère, 254. - Aug. Lafontaine, 8. - Lavater, 75. - Lessing , 99. - Livre des proverbes, 333. - Mardj Annadhir, 388. - Marmontel , 51. - Mercier , 139 , 171, 211. — Montaigne, 91. — Napoléon, 206. — Pascal, 51, 59, 82, 107, 206, 218, 326. — Pope, 93. - Roland (madame), 178. — J.-J. Rousseau, 166. -Richardson , 272.—Saint-Evrement, 122, 198. -J.·B. Say, 133, 189, 219.— Senaucour (mademoiselle), 259. - Sermon d'un curé, 184. — Staël ( madame de ), 8, 30, 120. — Swift, 190, 218, 234, 355. - Xavier de Maistre, 67.

Péons, 122.

pbaël)\*, 379. Pélicans\*, 361.

Pétrole et naphte, 326. Pêche des perles \*\*, 39.

Penn (Guillaume) \*, 207. Peintres de geure, 391.

Petits metiers, 18, 69.

Phormium tenax\*, 192.

- miraculeuse (cartou de Ra-

Peter-Botte (ascension de)\*, 329.

Petrels \*, 175. Pierre 1er (statue de ) \*, 129. Piano, 53. Pierres celtiques\*\*, 71. Pilon, sculpteur \*, 309. Plan de l'arissous les Romains\*, 257. Plantes, 206, 331. Poésie persane, 215, 350. Pœstum (ruines de) \*\*, 121. Poisson d'avril, 58. Poissons électriques , 276. Polypes an microscope \*\*\*\*\*\*\* 284. Polyphème \*, 322. Pont de hamac \*, 96. - suspendu de Jarnac\*, 311. - des Sonpirs\*, 57. - de Saint-Chamas \*, 296. Population en France, 58. Postes en France, 354. Poussin (Nicolas)\*, 35. Pouzzol\*, 335. Pressentiment des Torcs, 26. Procès et condamnations d'animaux, 35. Procession à Jaggatuatah \*, Proverbes arabes, 326, Publicité des dépenses de l'État, 39. Puits artésicus \*, 302, 312, 415. de fen , 3o. Pyramides d'Egypte\*, 345, 382. Quadrature du cercle, 114. Rafflesia Arnoldi\*, 375. Rammohuu Roy\*, 371. Régions polaires\*, 377. Renne\*\*, 244. Revenus de la Grande-Bretagne, 39. Rêve du monsse, vers, musique \*, 332. Rodomont (origine du mot), 331. Rossignol\*, 51. Royaumont (abbaye de) \*, 268. Sacrifices humains chez les Ganlois \*, 97.
Sacrifice de Lystra \*, 203.
Saiut-Sulpice \*, 131.
Santerelle \*, 268. Salle à manger au moyen-âge, 315. Salon de 1833 (V. Musée). Sangsues (commerce des), 291. Souris (la) et le paysan (poé-sies persanes), 215. Somptuosités et allégories au moyen-age, 98. Sèche", 95.
Semoir à cheval", 120.
Semaioe (la). (V. Calendrier historique. ) Septante (traduction des), 183. Serpens apprivoisés\*, 201. Spectacle extraordinaire en Ita-

Soulévement des continens 378. Souverainetés d'Asie et d'Afrique, 23. Spectre du Brocken \*, 341. Sphinx à tête de mort, 243. Staffa \*\*, 36. Statistique de marine, 107. — des guerres, 39. — des postes, 354. - du bassin de la Loire, 286. Statues. (V. 128, 129, 139, 140, 208, 289.) Statues antiques, 410. Sortie d'Égypte \*, 413. Sucet remore \*, 60. Succe\*, 79. Suicides d'imitation, 91. Sunuvas \*, 199. Tabae \*, 85. Talipot (palmier)\*, 385 Tamerlan\*, 233. Température de l'Europe, 149. Temple de Tivoli\*, 69. Temple de Neptone \*, 121. Temps employé pour les impots, 14. Thalmud, 274. The \*\*, 67. Thermometre \*, 143. Tombeau de Henri de Montmorenci\*, 381. - de Virgile \*, 104. - de Philippe le Hardi\*, 235. - de Philippe de Chabot\*, 343. Torregiano (supplice de), 51. Tortues \*, 193.
Toucans \*, 409.
Tougra \*, 176.
Tournoël (châtean de) \*\*, 404. Tours inclinées de Bologue \*, 305. Tours de force, 318. Toussaint Louverture, 95. Traite des nègres , 80, 378. Travail (do), 147 Tremblement de terre à Lisbonne\*, 185. Trésor à la Tour de Londres\*, 339. Tronpeaux transhumans\*, 395. Turenne\*\*, 75. Usages populaires en France, 43, 66, 166. Utopie de Thomas Morus. 395-Vaisseau chinois, tradition, 67. Vase de Warwick \*, 213. Vaucanson \*, 296. Vautour \*, 148. Vénerie, 171, Ventriloquie, 178. Vie moyenne, 118. Vins fins de Bordeaux, 133 Vols à Loudres, 2, Yanaon (comptoir d'), rro. Walter Scott\*, 274. Watt\*, 127. White-Hall\*, 137. lie, 247. Shakspeare \*\*\*\*, 179. Zėbre \*, 59. Zélande (Nouvelle) \*\*\*, 191, Shiboleth , 291. Sincapour, 54. Sociétés de prévoyance, 123. Zodiaque de Denderah \*, 313.

# TABLE DES ARTICLES PAR ORDRE DE MATIÈRES.

NOTA. Les Editeurs du Magasin pittoresque croient qu'une partie du succès qu'a obtenu leur ouvrage tient au soin minutieux avec lequel ils ont éloigne de leur rédaction tout appareil scientifique et toute classification méthodique. La table suivante a seulement pour but d'aider les Souscripteurs à retrouver, sous un autre ordre que celui de la table précédente, les sujets dont ils auraient oublié les titres.

# ARGUMENT DE LA TABLE.

MONUMENS DE FRANCE. MONUMENS ÉTRANGERS. SCULPTURES, ARMURES, ETC. DESSINS, TABLEAUX. MUSIQUE.

Variétés morales et littérai-

BIOGRAPHIE. HISTOIRE LÉGISLATION, INSTITUTIONS. COUTUMES, ORIGINES, SUPERSTI-Voyages, Géographie. STATISTIQUE.

HISTOIRE NATURELLE, ANIMAGE - Arbres, Fletrs, Fruits. CURIOSITÉS NATURULLES. MARINE ET ASTRONOMIE. INDUSTRIE ET COMMERCE. MÉLANGES. Aux Abonnés.

### MONUMENS DE FRANCE.

Abbaye de Royaumout, 267. Cathédrale d'Amiens, 569. Cathédrale de Rouen, 12. Notre - Dame à Paris, 85, 555, Saint-Sulpice de Paris, 151, Portail et basreliefs de la cathédrale de Bourges, 171. Eglise de Luzarches, 276. Grande Chartreuse, 227. Mont Saint-Michel, 548.

Pierres celtiques, 71.

Tombeau de Molière, 25. Tombeau de Philippe-le-Hardi, 255. Tombeau de Philippe de Chabot, 345. Tombeau de Henri de Montmorenei, 581. Obelisque

de Longueville, 414.

Hôtel-de-Ville de Paris, 249. Hôtel-de-Ville de Bourges, 107. Hôtel-de-Ville de Saint-Quentin, 500. Palais-de-Justice à Dijon, 257.

Ecole Polytechnique, 407. Ecole de Medeeine, 400. Ecole de droit, 412.

Aqueduc de Coulances, 269. Aqueduc de Nimes, 352. Fontaine des Innocens, 1. Fontaine Delille à Clermont, 589.

Pont de Saint-Chamas, 296. Pont suspendu de Jarnae, 511.

Château d'Arques, 217. Château de Nantouillet, 364. Château de Tournoël, 404. Galerie d'Orléans, au Palais-Royal, 5. Musée d'artillerie, 259, 559, 570. Mai-son de Beaumarchais, à Paris, 517. Chemince de Quineville, 216.

Hauteur de quelques monumens, 11. (V. l'Erratum, 104.

# MONUMENS ÉTRANGERS.

Cathédrale d'Aix-la-Chapelle (Prusse), 115. Cathedrale d'Anvers (Belgique), 65. Saint-Martin de Cologne (Prasse), 281. Eglise de Stratford (Angleterre), 181. Chapelle d'Holyrood (Ecosse), 197. Cimetière des Capucias (Sicile), 315.

Château d'Ehrenbreitstein (Prusse), 321. Le Colysée (Italie), 161, 574. Le Kremlin, à Moscou, 155,

Mosquée d'Achmet (Constantinople), 8. Parthénon, Temple de Minerve à Athènes (Grèce), 27. Ruines de Pæstum, 121. Temple de Neptune (Italie), 121. Temple de la Sibylle à Tivoli (Italie), 69. Ruines de Pouzz I (Italie), 535. Fontaine de Castalie (Grèce), 555. Grotte de Pansilippe (Italie), 21. Tombe de Virgile (Italie), 104. Maison et tombe de Shakspeare (Angletyrre), 180, 181.

Obelisque de Louqsor (Egypte), 595. Pyramydes d'Egypte, 545, 582.

Muraille de la Chine (Asie), 149, Pont des Soupirs à Venise, 57. Tours in-clinées à Bologne (Italie), 305.

Château d'Holyrood, en Ecosse, 196. Tour des Joyaux à Londres, 559. Palais de Whitehall à Londres, 157. Ruines de Saint-Paul, à Lisbonne (Portugal), 185. SCULPTURES, ARMURES, ETC.

Apollon du Belvedere, 169. Statue de

Diane d'Ephèse, 208. Jupiter olympien. 255, Statue de Jeanne d'Arc, 140. Statue de Philippe de Chabot, 348. Statue de Marie de Medicis, 189. Statue de Na-poléon (colonne Vendôme), 139. Statue de Pierre Ier à Saint-Petersbourg , 129 Statue de Watt, 127. Statue d'un pecheur napolitain, par M. Duiet, 29.

Groupe des Graces, par Pilon, 509. Groupe de Laocoon, 75. Cain, par M. Etex, 117. Charles VI dans la forêt du Mans, par M. Bary, 47. Lotin tourmentant un dragon, par M. Antonia Moine, 47

Bas-reliefs de la cathédrale de Bourges, 171. Id. de Notre-Dame de Paris,83.Id. de l'Hôtel-de-Ville de Saint-Ouentin. 500. Id. de Ste-Madeleine à Rouen, 21.

Médailles de Pisan, 357. Bonclier d'Achille, 17. Armures, massues, rondaches, arbalètes, etc., 259, 359, 370.

Vase de Warwick, 213. Poterie de Palessy, 384. Fautenil de Dagobert, 388. Zodiaque de Denderah, 315,

Obelisque de Henri de Longueville, 414. Tombeaux ( V. Monumens de France ). Des marbres, 146, 174. Recherches sur les statues antiques, 410. Ouvrages en cire des anciens, 501.

DESSINS, GRAVURES, TABLEAUX.

Cartons de Raphaël, mort d'Ananie, 99. Id. Sacrifice de Lystra, 205. Id. Pêche miraculeose, 579.

Les Gueux, la paresse, Francatripa et Fritellino, par Callot, 92, 93. Pandore, Ugolin, Polyphème, par Flaxman, 135, 522. Colomb cassant l'enf, par llogartlı, 592.

Convoi du Titien , par M. Hesse , 112. Craesbeke et Brawman, par Craesbeke, 367. Festin de Balthazar, par M. Martin, 2/11. La sortie d'Egypte, par M. Robert, 413.

# MUSIQUE.

Progrès de la musique en France, 10. Effets de la musique, 150. Habitude de quelques compositeurs, 565. Vie de Mozart, 328. Instrumens à clavier, piano, 53. Orgue des saveurs, 91. Clavecin oculaire, 91. Instrumens de musique des Chinois, 507. Rève du mousse, romance; musique de madame Duchambge, paroles de madame Desbordes Valmore, 552,

LÉGENDES, VARIÉTÉS MORALES ET LITTÉRAIRES.

Ashaverus, 87. Une bonne œuvre, 75. Le fer à cheval, par Goethe, 62. Vaisseau chinois, 67. Diogène, fables de Pfeffel, 175. Poésies persanes (la Souris et le Paysan ) , 215, Hymne de Saadi, 355 Proverbes arabes, 326, U ysse et Polyphême, 322. Un amateur de points de vue, as. Crime par charité, 14. Du dau-

ger des corsets trop serrés, 99. Du cré-dit particulier, 11. Publicite des depenses de l'Etat, 59. Pour juger une truvre d'art, etc., 205.

Pensees extraites de divers auteors [V. la

Table alphabétique

Influence deslettres de famille, 539, Moven de guerir les antipathies, 59 Traite des nègres, 80, 578. Du travail, 147. Societé de prévoyance, 128. Les petits metiers de Paris, 18, 69. Influence de la conversation, 2. Monnaie de deux sons, 54. La lecture et les images, 98.

### BIOGRAPHIE.

ARTISTES, POÉTES, SAVANS, PHILOSOPHES, VOYAGEURS, COMMERCANS, GUERRIERS.

Bernard de Palessy, 585, Callot, 95. François Anguier, 414. Jean Cousin, 543. Titien, 112. Craesbeke, 567. Branwer, 567. Torregiano, 51, Prion, Sog. Poussin, 55 Flaxman, 155. Hubert Robert, 190 Hoffmann, 151, Mozarc, 528, Molière, 23 Shakspeare, 179. Lafontaine, 168. Elzevirs, 265, 591. Walter Scott, 274.

Beaumarchais, 517.

Amiot, 248. L'abbé Gaultier, 200. Cuvier, 5. Philippe de Chabit, 545. New ton, 565. Galilée, 547. Vaucanson, 296. Watt, 127. Thomas Morus, 395. I o-hi, 506. Lao-tseu, 508. Confucius, 535. Rammoliun Roy, 571. Guillaume Penn,

Cabot (Jean et Sebastien), 299. Cook, 63. La Pérouse, 597. Jacques Cœur, 107.

Tamerlan , 255. Jean-sans-Peur , 256. Jeanne d'Arc. 140. Henri de Montmorency, 581. Turenne, 75. Barberousse (les deux), 542. Chonguy, 220. Pomaré, 220. La Tour d'Auvergne, 1:5. Toussaint Louverture, 95. kosciwsko, 302. Blücher, 152.

Marie de Medicis, 289.

# IIISTOIRE.

Guerre de sept ans, 285. Guerre de la succession, \$56. Guerre de 56 ans , 211. Statistique des guerres, 39 Armees françaises, 590.

Bataille d'Arques, 217. Bataille des Pyramides, 291. Bataille sous la republique, 197. Journee des barrica fes, 111. Combat des Trente en Bretagne, 242. Armees françaises, 590.

Faction des noirs et les blancs, 139. Faction des Guelfes et des Gebelins, 202.

Agrandissement de la France, 74. Chartes VI dans la forêt du Mans, 47. Bassin de la Loire, 269. Demembrement de l'empire de Charles-Quint, 551. Charles-Quint dans sa retrute, 258. Rencontre du roi Charles V et de l'empereur Charles IV. 411.

Maures et Arabes, 387. Souverainetes d'Africue et d'Asie, 23.

Bourbon l'Archambault, 182. Bourges, 171. Clermont-Ferrand, 389. Moulins, 381. Paris sous les Romains, 258. Aix-la-Chapelle, 115. White-Hall, 137. Cosmopolitisme de la langue française,

54. Nom de Marie, 74. Histoire du costume des avocats, 266. Tremblement de terre à Lisbonne, 185.

Livre des Septante, 185. Thalmud, 194
Fêtes mobiles, 6. Mois de l'année (voir
Ephemérides. Zodiaque de Denderah, 313. Découverte des Pandectes, 269 Muczzin, 540.

# ADMINISTRATION, INSTITUTIONS.

Loi S.dique, 218. Capitulaires, 195. Aveu etde nombrement, 150. Droit d'aubaine, 90. Bulle d'or, 158.

Corporations, 82. Condamnation des animaux, 55. Legislation en Turquie, 295, Administration de Tunis, 50. Tougra, ou chillre du Grand-Seigneur, 176. Institut de France, 170,

Ecole Polytechnique, 407. École de Mé-

decine, 400. Ecole de Droit, 412. Hôtel des monnaies, 522, 560, Banque de France, 106. Messageries de France, 42. Poste aux lettres, 554. Bibliothèque royale, 259, 555. Musée d'artillerie à Paris, 259, 359, 370.

### ORIGINES, COUTUMES, SUPERSTI-TIONS.

Cris des petits métiers dans Paris, 586, 406. Salle à manger au moyen âge, 515. De la venerie, 171. Somptuosités du moyen age, 38. Origine des épices, 567.

Cour des miracles à Paris , 26. Enseignes du vieux Paris, 366. Usages populaires en France, 57, 45, 66, 166, Mitouries, 227. Poisson d'avril, 58. Combat des cchasses à Namur, 57. Election du curé à Ensival, 155. Caroccio, 195.

Fête du XII» siècle à Padoue, 519. Spectacle extraordinaire en Italie, 247. Colin-Maillard, 262. Lait d'anesse, 268.

Cartes à jouer, 26g. Mail, 304. Aignillettes de la cavalerie, 550.

Croyance sur les fées, 299. Balance des sorcières, 107.

Odm, 154. Sacrifices humains chez les Druides, 97. Procession de Jaggatnatha, 41. Fêtes de Sunnyas, 199. Procès et condamnations des animanx, 55. Jongleurs indiens, 201. Femmes dans PHindoustan, 120. Crime par charité, 14. Exemples d'antipathie, 79.

# MELANGES.

Tours de force , 518. Ventriloquie , 178. Bealimine en l'air, 123, Magie naturelle, tille invisible, 264. Vol au tresor de la Tour de Londres , 339.

Alchimistes , 95. Quadrature du cercle, 114. Etopie de Thomas Morus , 395. La dent d'or, 166 Suicides par imitation, 91.

Editions elzevicienaes, 391. Onomatopées, 143. Al. habel manuel des sourdsmuets, 500. Dentelle fabriquée par des chemilles, 522.

# GÉOGRAPHIE, VOYAGES.

(Voyez Coutumes, etc.)

Jean et Sebastien Cabot, 293. Découverte de la Floride, 71. Cook, 65. La Pérouse, 597. Nouvelle Zélande, 191, 219. Sincapour, 54. Comptoir d'Yanaon, 110. Guiane française, 250. Mœurs des Péons, 122. Boschmans, 520. Hottentots, 412.

Ascension du Peter-Botte, 529. Mangeurs de terre, 139. Combats de coqs, 78. Pêche des perles à Ceylan, 39. Pêche

de la tortue, 135. Catane, 230. Rologne, 305. Constantinople, 81. Ruines de Delphes, 553. Mont-Parmasse, 553. Corse, 252, 251. Bassin de la Loire, 245, 254, 269, 286. Bourbon l'Archambault, 182, Bourges, 171. Baie de Cancale, 548. Clermont-Ferrand, 38g. Moulins, 581. Paris sous les Romains, 258.

### STATISTIOUE.

Vie moyenne , 118. Progrès de la population en France, 58. Temps employé pour payer les impôts en France, 14. Bassin de la Loire, 266. Consommation du sucre en France, 79.

Statistique de la marine . 107. Statistique des guerres, 59. Agrandissement de la

France, 74.

Hotel des monnaies, 322, 360. Progrès des messageries en France, 42. Statistique des postes en France, 554.

Revenus en Angleterre, 59. Vols à Londres, 21.

### HISTOIRE NATURELLE.

OISEAUX, MAMMIFÈRES, REPTILES, POIS-SONS, ETC., MOEURS DES ANIMAUX.

Agami, 135. Autruches, 124. Gigogne, 512. Aigle blane, Faucon Pecheur, 52. Condor, 324. Vautour, 148.

Oiseaux de Paradis, 225. Hirondelle, 20. Rossignols, 51. Nids des gros-becs, 551. Nids de quelques oiseaux, 155. Pelicans, 361, Petrels, 175. Toncans, 409.

Orang-outang, 357. Baboun, 105. Eléphant, 87. Hippopotame, 144. Cheval, 77. Ane, 212. Zebre, 59.

Bœufs de la Maremme, 55. Bœufs Brahmine, 189. Classification des bœufs, 238. Bout musque, 387. Rennes, 244.

Jaguar, Leopard, Once, Panthère, 105. Ours, 7. Ours blanc, 572. Chien de Ter-re-Neuve, 25. Chiens des Esquimaux, 275. Chiens des Abruzzes, 395.

Castor, 177. Chinchilla, 292, 312 Morse, 356. Balcine, 405. Des Cétaces, 398, 402.

Tortue, 193. Crocodile, 297. Ignane, 115. Bua, 9. Salamandres, 4. Gymnotes (poissons electriques), 276. Su-

cet remora, 60.

Poulpe sèche, 95. Huitre à perles, 59. Nantile papyrace, 52. Meduse clochette,

Santerelle, 268. Guepe ichneumon, 268. Sphinx à tête de mort, 243. Fulgore porte-lanterne, 53, Formicaleo, 198. Animaux microscopiques d'une goute d'eau, 145. Polypes vus an microscope,

Mœurs des animaux, 7. Serpens apprivoises, 201. Adresse d'une chèvre, 304. Dépopulation des bêtes féroces, 45. Chasse aux cerfs, 202. De la venerie, 171. Chasses dans l'Orient, 255. Combat de coqs, 78. Condamnation des animaux, 35.

# ARBRES, FLEURS ET FRUITS.

Arbre à pain et son fruit, 228. Bananier, 89. Mahogony, 29. Talipot, 585. Camphrier, 599. Châtaignier de l'Etna, 172. Chêne-chapelle d'Allouville, 272.

Agave americana, 185. Chardon a foulon, 240. Cuton, 44. Houx, 367. Papyrus d'Egypte, 287. Phorminm tenax de la Nouvelle-Zelande, 192.

The , 67. Tabac, 85.

Rafflesa Arnoldi , 575. Brugmanzia Zippellii, 376.

Longevite des arbres, 162. Odeur des plantes, 531. Calendrier de Flore, 363. Classification des plantes, 206 Patrie de divers fruits.

# CURIOSITÉS NATURELLES, GÉOLOGIE.

Cavernes de Bonifacio (Corse), 251. Grotte de Staffa (Hebrides), 57. Grotte du mont Pausilippe Italie), 21, 104 Grotte du Chien (Italie), 110. Chaussee des Géans (Irlande), 235.

Mont-Peter-Botte dans l'île Maurice (llede-France), 529. Lion de Bastia (Corse), 232. Rochers de Penmark (France), 125.

Cataracte de Potowmak (Etats-Unis d'Amérique), 34. Cataracte de la rivière Hood (regions polaires), 377.

Lac Pavin (France), 283. Geysers sources d'Islande), 224. Petrole et naphte, 326. Puits de feu en Chine, 50. Puits artésiens, 302, 415.

Tremblement de terre à Lisbonne, 185. Température de l'Europe, 149, llauteur des montagnes, 203. Soulèvement des

continens, 378. Mirage, 218. Spectre du Brocken, 541. Châtaigner de l'Etna, 172.

# MARINE ET ASTRONOMIE.

Brick, 56. Corvette, 11. Vaisseaux, 156. Batterie, mantelets, sabords, 11. Hache d'abordage, 12. Coupe et vue des parties intérieures d'un vaisseau, 157 Soutes aux pondres et au biseuit, cale au vin, archi-pompe, cambuse, magasin general, logemens et hamaes, cablechaine, bittes, 157.

Beaupré, mat de misaine, grand mât, mât d'artimon, haubans, 12. Focs et brigan-

tine, 12,56.

Navigation à la cape, 12. Navigation grand largue, 56. Panne, 187. Effets du vent sur les voiles de l'avant et sur celles de l'arrière, 56. Guuvernail, 156. Différenciomètres, 157.

Defail des expédicus pour sauver un

homme à la mer, 187.

Loch pour mesurer sa route, 56. Nous filions six næuds, 56. Causes d'alteration dans l'estime de la route, 282. Latitude, longitude, 282. Montres marines, distances du soleil à la lune, 282.

Statistique de la marine, 107. Cluche à

plungeur, 60.

La lune, 49. Planètes, comètes, 254. Aérolithes, etoiles filantes, étoiles fixes, 234. Nebuleuses, 290. Hypothèse de Laplace sur l'origine de notre univers, 291

# INDUSTRIE, COMMERCE, MACHINES, APPAREILS, INSTRUMENS.

Jacques Cœur, 107. Watt, 127. Banque de France, 106.

De l'imitation industrielle, 215. Impression, 215. Moulage, 230. Etampage, 251. Emboutissage, 251. Pantographe, 251. Procédés ingéniens des machines, 186. Fabrication des aiguilles, fabrication des clous, 187. Metiers à la Jacquart. 294. Cloche à plongeur, 60.

Fanoir, 102. Semoir, 120. Charrues anciennes et modernes, 15. Pont suspendu de Jarnae, 511. Pont de hamae, 96.

Descente dans les mines, 265. Lampe de sureté de Davy, 88. Gaz pour l'éclairage, 261. Puits artésiens, 502, 415.

Canaux du bassin de la Loire, 254. Canal du Rhin au Danube, 520. Flottage des bois, 62. Chute d'Alpnach, 205.

Consommation du sucre en France, 79. Vins fins de Bordeaux, 133. Macaroni, 401. Importation du ble, 254. The, 67. Tabae, 85. Coton, 44. Arbre à Acajou, 29. Chardon à foulon, 240. Camphrier, 599. Commerce des sangsues, 291. Pêche des perles, 39. Pèche des tortues , 193.

Aerostation, 163. Paratonnerre, 221. Automates de Vancanson, 159. Montre ordinaire, 277. Microscope, 145, 284 Thermomètre, 143.

# AUX ABONNĖS. .

A tout le monde, 1. Influence de la conversation, 2. La monnaie de deux sous, 54. La lecture et les images, 98, Avis divers, 103, 135, 216, 240, 304, 312, 415. Errata, 104, 216, 415.



# MAGASIN PITTORESQUE

PUBLIE PAR LIVRAISONS MENSUELLES.

Le Comité central d'instruction primaire de la ville de Paris a placé le MAGASIN PITTORESQUE sur la liste des ouvrages propres à être donnés en Prix dans les Écoles primaires et supérieures et dans

Le Magasin forme chaque année un volume de 412 pages, composé de 12 numéros mensuels contenant 300 gravures environ et la matière de huit forts volumes in-8.

On pent s'abonner aux années antérieures, de manière à recevoir mensuellement un volume complet ou un numéro. On arriverait ainsi en peu de temps à compléter la collection entière.

# 23 VOLUMES SONT EN VENTE (1833-1855).

On peut acheter chaque volume séparément.

Prix du volume broché, 6 sr.; Expédié par la poste, 7 sr. 50 cent.

Prix du volume relié a l'anglaise, 7 fr. 50 cent. (La poste ne se charge pas des volumes reliés.)

Toutes les années du Magasin pittoresque ayant été réimprimées avec le même soin et sur le même papier que le nouveau volume, et les fautes ayant été corrigées à la suite d'une révision très-attentive, les nouvelles collections offrent à la fois un texte correct et une parfaite uniformité quant à la condition matérielle.

- On peut s'abonner, à compter du 1er janvier ou du 1er juillet, pour un an ou pour six mois.

# LIVRAISONS ENVOYÉES RÉUNIES à la fin de chaque mois.

DÉPARTEMENTS (par la poste).

3 fr. Pour un an. . . 7 fr. 50 | Pour six mois. 3 fr. 80 Pour un an. . . . 6 fr. | Pour six mois . . .

> Pour prix de l'abonnement, il faut envoyer un mandat sur la poste, sur le Trésor ou sur un banquier de Paris. (Les lettres et envois d'argent non affranchis ne peuvent être reçus.)

# Bureaux, rue Jacob, 30, à Paris.

On sonscrit aussi, dans les départements et à l'étranger, chez les principaux libraires et dans les cabinets de lecture (sous leur propre responsabilité).

# ALMANACH DU MAGASIN PITTORESQUE

LES ANNÉES 1851 A 1856 SONT EN VENTE.

Aucune des gravures et aucun des articles n'ont été publiés dans le Magasin pittoresque.

On peut se procurer des aujourd'hui ces Almanachs:

Séparément, en une brochure de 64 pages, ornée d'un très-grand nombre de vignettes imprimées sur très-beau papier avec le même soin que celles du Magasin pittoresque;

Ou réunis en collection, formant une jolie brochure qui contiendra tous les Almanachs déjà parus, ou le nombre désigné par les acheteurs.

PRIX D'UN ALMANACII, 50 CENTIMES. - FRANCO PAR LA POSTE, 75 CENTIMES.

Les Almanachs réunis en une brochure se payent également 50 centimes chacun, et franco par lo poste, 75 centimes.

TABLE ALPHABÉTIQUE ET MÉTHODIQUE des vingt premières années du Magasin pittoresque, suivie de la liste des rédacteurs, des dessinateurs et des graveurs.

Cette Table, indispensable à toutes les personnes qui possèdent les vingt premières années, satisfait immédiatement à toutes les recherches de simple détail, aussi bien qu'à toutes celles qui peuvent être faites dans une partie déterminée de l'histoire, de la science et de l'art. Elle forme un volume semblable à ceux du Magasin pitforesque. Le prix en est le même: — 6 francs en feuilles ou broché pour Paris; — 7 fr. 50 e, pour les départements.

GRAMMAIRE GÉNÉRALE ET HISTORIQUE DE LA LANGUE FRANÇAISE, ou Tableau complet de la formation, des développements et des variations de notre idiome national depuis son origine jusqu'à nos jours; par M. P. Poitevin, auteur du Cours théorique et pratique de la langue française et du Nouveau Dictionnaire universel.

La Grammaire générale et historique formera deux volumes in-8 de 600 à 640 pages chacun. Le premier volume est en vente et le secund paraîtra le 1" mai 1856. — l'vix de chaque volume braché, 7 fr. 50 c. — Les deux volumes 1° mai 1856. — Prochés, 15 francs.

VOYAGEURS ANCIENS ET MODERNES, ou Choix des relations de voyages les plus intéressantes et les plus instructives, depuis le cinquième siècle avant Jésus-Christ jusqu'au dix-neuvième siècle; avec biographics, notes et indications iconographiques, par M. Edouard Charton, rédacteur plus de la late de late de la late de la late de l en chef du Magasin piltoresque. Les tomes Ier, II et III sont

Cet ouvrage furmera 4 volumes grand in-8 de 400 à 450 pages, ornés d'un très-grand nombre de gravures. — Prix de chaque volume broché, 6 francs; — franco par la poste, 7 fr. 50 c.; — relié à l'anglaise, 7 fr. 50 c. — On peut aussi se pronurer l'ouvrage par livraisons de 100 pages environ, au prix de 4 fr. 50 c. la livraison, et par la poste 4 fr. 90 c.

Les gravures ont été exécutées spécialement pour cette publication; elles n'ont point été publiées dans le Magasin pittoresque.

Tome II: Voyageurs anciens. — Hannon, Ilérodote, Ctésias, Pythéas, Nearque, Jules César, Pausanias, Fa-hian.

Tome II: Voyageurs du moyen âge. — Cosmas, Arculphe, Willibald, les Deux Mahométans, Benjamin de Tudèle, Plan de Carpin, Marco-Polo.

Tome III: Voyageurs modernes. — Jean de Béthencourt, Christophe Colomb, Améric Vespuce, Vasco da Gama, Fernand de Magellan, Fernand Cortez.

Aux Bureaux du MAGASIN PITTORESQUE, rue Jacob, 30, à Parls.